

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

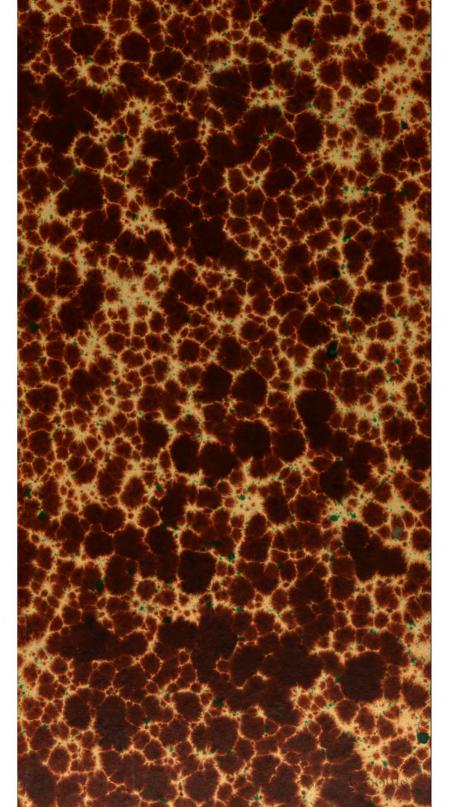

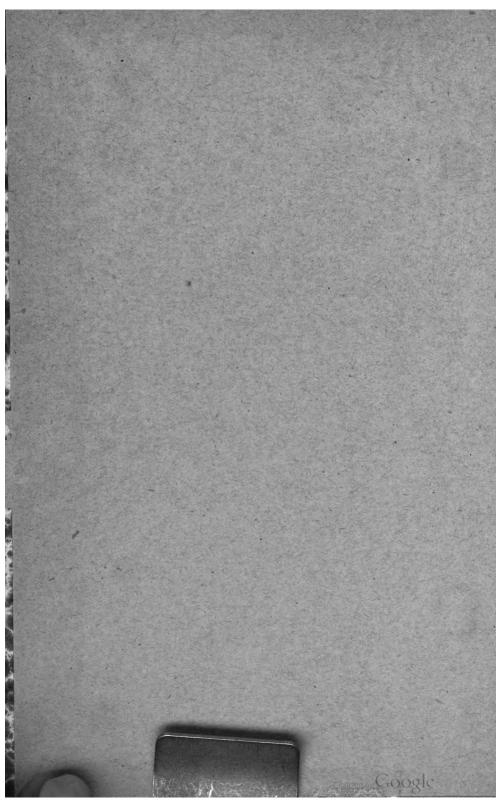

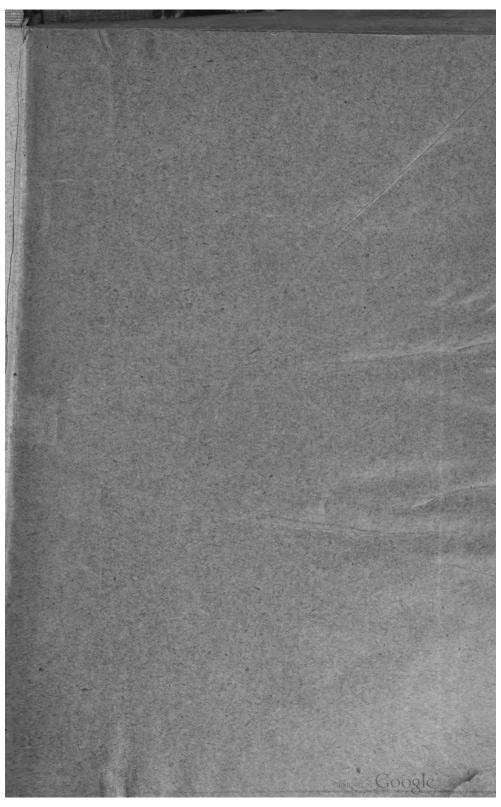

AD 331/69

Digitized by Google

# MANUEL DE LA MEUSE

Nancy. - Typographie de V RATBOIS.

# MANUEL DE LA MEUSE

# HISTOIRE

1) 5

# MONTMÉDY

# ET DES LOCALITÉS MEUSIENNES

DE L'ANCIEN COMTÉ DE CHINY

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL DES COMMUNES,
VILLAGES, HAMEAUX ET AUTRES ÉCARTS, ANCIENNES CENSES-FIÉFES,
PRINCIPAUX LIEUX DITS
ET FAMILLES HISTORIQUES DE CHAQUE LOCALITÉ.

PAR

#### M. JEANTIN

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE MONTMÉDY

Chevalier de l'ordre Impérial de la Légion d'honneur et de l'ordre Royal de Belgique membre de l'Académie Impériale de Metz et de plusicurs autres Societes savantes de France, de Belgique et du grand Luxembourg.

Première Partie

A — F

BIBLIOTHEQUE

LEFENTEN

NANCY

IMPRIMERIE DE VEUVE RAYBOIS 5, FAUBOURG STANISLAS, 5.

1861

Digitized by Google

# MANUEL DE LA MEUSE

## ARRONDISSEMENT DE MONTMÉDY

## AIN

AINCRÉVILLE, Incre - Villa (1), qui autrefois avait pour annexe Canton de Dun. Viller-devant-Dun: — sur l'Andon et le ruisseau d'Etaillon.

Ecarts: Chassogne, Brieville, Proiville.

Nota. Autrefois Briville et Proiville étaient annexes de la paroisse de Doulcom.

Distance du chef-lieu de  $\left\{ \begin{array}{ll} canton, & 0 \ myr. \ 6 \ kil. \\ arrondissement, \ 3 & 1 \\ département, \ 7 & 5 \end{array} \right.$ 

Orientation par rapport à Montmédy, S.-S.-O.

Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer, de 230 à 273 m.

## Étages, groupe et sous-groupe (2).

Géologie.

1°. Etage jurassique moyen, formation coralienne de l'époque secondaire, composée de calcaires blancs, jaunâtres ou gris, dont l'épaisseur varie de 120 à 150 m., et qui sont inclinés



<sup>(1)</sup> Etymologie: ad incrementi villam; c'est-à-dire, à la croissance apparente du terrain crétacé. — Ain, œil, vue, face, surface, apparence d'un objet; — re, élargissement, réalisation d'une chose; — cre, croître en s'élargissant. (Diction. hébraïque de Latouche, p. 90, 118.) Dans les anciennes chartes toutes les appellations sont objectives; soit celtiques, soit romanes, soit teutones, soit germaniques, toutes sont précédées ou suivies d'une des particules déterminatives à, au, vers, auprès, chez, de, par, devant, derrière, avec, etc.; mais l'articulation de forme, dans les langues occidentales, s'opère à l'inverse de celles de l'Orient. On en verra les preuves dans tous nos lieux dits.

<sup>(2)</sup> Voir la Statistique geologique de M. A. Buvignier, p. 79, 81, 86, 581.

vers l'O. d'environ 1/50. Ce coral-rag donne des pierres de taille un peu gelives;

2° Etage jurassique supérieur dit portlandien, formation, de la même époque, composée de calcaires à astartes, ou assises argileuses alternant avec des bancs calcaires; leur puissance est de 130 à 140 m., sur la même pente et dans la même direction.

3° Etage dit du gault, formation néocomienne de la même époque.

C'est sur le territoire d'Aincréville que la couche des gaults, ou argiles des terrains crétacés, commence à s'accroître et à s'élargir sur le coral-rag, qui disparaît et va s'enfoncer sous les Argonnes, dans le bassin de l'Aire: à partir de là croît son élargissement sur la face du terrain, et de là son appellation.

La crête d'Aincréville (cote 273) et la source de l'Othain, dans l'étang de Gondrecourt (cote 270), sont les deux points extrêmes de l'épanchement des argiles dites d'Oxford dans le bassin de la Meuse, sur les deux versants opposés. On en verra les conséquences hydrographiques et ethnographiques à l'article Othain.

Origine probable. D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales, les légendes et les traditions: ancienne villa de création probablement carlovingienne, au comté de Doulx, dans le Dolomensis pagus. (V. les capitulaires de Charlemagne et de Charles-le-Chauve de 779, 853, et les art. Jupile et Doulcom.)

Archéologie.

Aincréville était à la naissance de la chaussée austrasienne de Rheims à Metz, Briey, Longuion, Longwy et Trèves, au travers des bassins de la Meuse, de la Tinte, de l'Azenne, de l'Orne et de l'Othain. Les traces de diverticules démontrent que cette chaussée, ou Keim, devait commencer à Babiemont, où se trouvait bâtie la porte (Bab) des archettes de Jupile (Jovis pila, bulle de 1049): elle traversait la Meuse à Milly, puis les champs du territoire de Lions, contournait le contrefort de Brandeville, franchissait la Tinte par les ponts de la Franche-Saulx, arrivait au rudimentum de la chaussée près Damvillers, contournait Murault (ante Meraldi castellum), passait sous le camp romain de Romagne (ad romanas), se dirigeait vers les arches d'Ornel

4 h. 74 a. 13 c.

dans le bois d'Arc, et, après avoir franchi cette rivière, se relevait, par Dommarie, vers les sources de l'Othain; les preuves archéologiques se succéderont aux articles de chaque localité.

Noms des érecteurs en commune: Gobert V, sire de Dun et ordre social. Aspremont, et Richard de Proiville, conjointement avec les sires de Clarey, Vilaisnes, Landreville et Lions.

Causes: les conséquences des croisades et le mouvement des affranchissements.

Date de la charte d'affranchissement : de 1250 à 1284 (1).

dont en bâtiments.......

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1834 : Territoire. 832 bec. 86 ares 25 cent.

| done on businessessing to the second of the |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| — Jardins et chénevières 7 28 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| — Prés et pâtures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| — Terres labourables 697 66 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Vignes converties en terre 1 32 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| — Bois 61 61 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| - Landes, friches et broussailles . 1 71 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Cours d'eau L'Andon; le ruisseau d'Etaillon; la fontaine  Sainte-Marguerite, venant de Chassogne; le ruisseau de Chelme, venant d'Andevanne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Usines Un moulin à deux paires de meules, mues par l'eau; une huilerie, mue par un cheval.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Revenu net imposable: 14,204 fr. 85 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Bois 25 h. 73 a. 50 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Biens      |
| Terres 35 16 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | communaux. |
| Terrains vains et vagues. 1 71 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Superficie non imposable. 45 23 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |

Contenance totale des terrains communaux: 107 h. 48 a. 94 e.

Prix moyen de l'hectare en terre: 1re classe.... 2,448 fr. Notions agric.

<sup>(1)</sup> Voir le texte, transcrit de l'original existant aux archives de la ville, à l'article Dun. La date en est illisible par lacération.

|             | 2º classe 1 | ,360 |
|-------------|-------------|------|
| <del></del> | 3º classe   | 680  |
|             | 4° classe   | 408  |
| <del></del> | 5° classe   | 68   |

Population.

Professions les plus habituelles : cultivateurs et manœuvres. D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle, de 1701 à 1706, 47 naissances contre 23 décès :

D'après le recensement de 1857, 243 habitants.

Tenue des registres. D'après les archives communales, à partir de 1672, avec lacunes;

D'après les archives judiciaires, à partir de 1672, avec lacunes.

#### Anciennes divisions ecclésiastiques.

Ordre spirituel.

Diocèse de Rheims;

Archidiaconné du *Dolmois*, ou de *Champagne*, sous le titre de *Saint-Médard* de Grandpré (1);

Doyenné de Saint-Gilles de Dun (2);

Cure primitive de Sainte-Marguerite de Chassogne qui, pour le spirituel, dépendait de Belval;

Annexe et desserte, la chapelle de Saint-Martin de Villerdevant-Dun;

Abbaye suzeraine de Belval, par rapport à Chassogne;

Prieuré de Sainte-Marguerite de Cesse, par rapport à Chassogne;

Oratoire primitif de Saint Leu, frère de saint Agnan, dont la chapelle était au cimetière de Chassogne;

Eglise matriculaire de Saint-Agnan d'Aincréville;

Chapelle seigneuriale des seigneurs de Proinille-Pouilly;

Nom du patron, saint Agnan, évêque d'Orléans, aux mi-

<sup>(1)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de Grandpré, de Cernay et de Dun.

<sup>(2)</sup> Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de Clarey-le-grand, Clarey-le-petit, Cunel, Esnes, Lions, Milly, Montigny, Murvaux, Mont, Promitly, Sassey et Vilaisnes.

AIN 9

racles et aux prières duquel on attribuait la défaite d'Attila, et qui est le patron des archers, à tous les principaux passages de la retraite des Huns.

Noms des curés connus, antérieurement à l'ordre actuel: 1672, Jean Carondeau; — 1682, Christophe Barré; — 1685, Antoine Deborde; — 1689, Jean Brasseur; — 1694, Jean Bogud; — 1707, François Jacquet; — 1716, Charles Martin; — 1741, Jean-Baptiste Montier; — 1747, Jacques Aubry; — 1751, Jean Debugne; — 1752, Sébastien Chollet; — 1755, Charles Bertêche; — 1755, Jean Moreau; — 1762, Jacques Masson; — 1774, Pierre Chapelet; — 1784, Nicolas Putiot; — 1789-1793, Joachim Guillemin.

Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Patronage à la collation des abbés de Belval et des représen- Ordre temporel. tants des anciens seigneurs de Proiuilly-Pouilly;

Dixmage, les mêmes et le curé;

Entretien du chœur et des bâtiments, les mêmes, sans participation du curé.

Ancienne cité de Durocortorum Rhemorum (Rheims);

Ordre politique.

Royaume de *Lotharingie*, sur les marches douteuses de la Neustrie;

Ancien pagus du Dolomensis, au comté de Doulx;

Comté du Barrois mouvant, après avoir dépendu des comtes de Grandpré;

Baronnie des sires de Dun-Apremont;

Duché de Lorraine, après la réunion du Barrois; puis France; puis Clermontois sous les Condé.

Haute justice des seigneurs de *Proiuilly* et de l'abbé de Belval, quant à Chassogne.

Avant la rédaction des coutumes générales.

Loi de Vermandois, généralité de Rheims;

Ordre judiciaire.

Mesures de Pour les grains et les liquides, Beaumont;
Pour les autres matières sèches, idem;
Pour les bois et les terres, Grandpré;
Pour les terres seulement, idem.

Indication de l'étalon local : la perche linéaire étant de 19 p. 3 po. de roi : l'arpent de 100 perches et le journal de 80.

Nota. — Proiville avait une mesure différente, en ce que la perche n'était que de 18 p. 1 po. 6 lig., comme à Doulcom.

Après la rédaction des coutumes particulières, vers 1566.

Coutume de Vitry-le-Français; puis coutume de Saint-Mihiel, sous les comtes de Bar et les ducs de Lorraine;

Anciennes assises des six pairies de la châtellenie de Dun, composée des sires de Dun, Clarey, Proiuille, Vilaisnes, Landreville et Lions, sous les sires d'Apremont;

Cour supérieure des grands jours de Saint-Mihiel, ressort contesté par la France, après le traité de Bruges de 1301 : elle prétendait faire évoquer les causes au présidial de Sens;

Ancien bailliage de Clermont, séant à Varennes, sous les princes de Condé;

Ancienne prévôté de Dun, ne comprenant que les communes de la châtellenie (1);

Ancienne justice seigneuriale des représentants des seigneurs de Proiuilly-Pouilly, mais qui n'avait pas droit d'exécution capitale;

Justice foncière du prévôt seigneurial et de son fiscal.

Maisons seigneuriales, leur origine, leurs armoiries.

Ordre féodal.

Le dernier seigneur d'Aincréville était Ancelme-Ferdinand de Coulenhoven, chevalier, fils de Louis-Ferdinand, seigneur

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de Clareyle-grand, Cunel, Esnes, Montigny, Proiuilly et Villaisnes; les autres communes du décannat étaient sous la justice immédiate des seigneurs locaux.

Les derniers lieutenants généraux ou particuliers et prévôts ont été: 1709, Robert Jeannot père; — 1714, Robert Jehannot fils; — 1737, Jean Mirgeon; — 1740, Philippe Audouin des Champs; — 1761, Nicolas Dupré; — 1762, Augustin Rouyer-des Offy; — 1785, N. Sonrier; — 1791, Augustin Rouyer, juge président au district de Stenay.

de Vaudoncourt; noblesse de Flandres devenue Luxembourgeoise, car Vaudoncourt était une enclave appartenant au Luxembourg. Son père avait épousé Marie-Madelaine de Zweiffel de Suéve, dame d'Aincréville et de Cunel. Ce seigneur avait titre de comte et portait : d'or, à la bande ondée de gueules, ayant deux griffons pour supports, et pour cimier une hure de sanglier, allumée et dentée d'argent : il eut pour femme Anne de Pouilly-Prouilly.

Avant lui c'était Adrien de Zweissel de Suéve, son père, sire de Milly, sils de Charles-François et Jeanne de Landres-Briey (mariés à Aincréville le 21 juillet 1701). Cet Adrien de Zweissel était sils de Jean-Philippe et de Françoise de Lasontaine d'Harnoncourt-Sorbey: il avait eu pour aïeul Anselme de Zweissel de Suéve, et pour aïeule Agathe de Mouzay-Autrecourt: il portait: d'argent, à un cerf surieux de gueules.

Au-dessus de lui, on remonte facilement la chaîne des sires de Proiville et d'Aincréville, par les alliances des dernières héritières de la maison éteinte de Mouzay, unie à celle de Pouilly-Prouilly et aux de Salse de Milly, également éteints.

Quant aux maisons de *Pouilly* et de *Coudenhoven* elles ont encore de nombreux représentants, qui seront indiqués plus loin.

ALON (la Corne d') et les sires d'Alonville (d'Ardenne). La ferme de Saint-Valéry. Canton de Montmédy. Commune de Thonne-la-lon Topographie.

Alon, à la cote 334 au-dessus du niveau de la mer, et Bálon (cote 225, sont deux points géographiques, du nord de la France, qui se correspondent intimement dans la constitution géologique des étages de la chaîne oolithique (oon-lithos) qui forme la limite de l'ancien comté d'Yvoi (Evodiensis) et de l'ancien comté de Stenay (Astenensis).

A la corne du bois d'Alon, territoire de Thonne-la-lon (1),

Géologio

<sup>(1)</sup> C'est un contre sens énorme d'écrire Thonne-la-longue ou Thonne-la-long, comme on le fait aujourd'hui.

entre Couvreux, Escouviers et Petit-Verneuil, commence à apparaître l'oolithe inférieure, dite bradford-clay, entourée des calcaires ferrugineux du lias (1).

A Baalon, sous les argiles, dites d'Oxford, du bassin de la Meuse, cesse d'apparaître l'oolithe supérieure, dite corn brush, qui plonge recouverte sous les alluvims de Stenay et de Mouzay.

Toute la série des étages, groupe et sous-groupes de la formation jurassique, supérieure, moyenne et inférieure, se succède ainsi de la corne du petit bassin des Thonnes aux bords alluvionaux du grand bassin Meusien. C'est un point de départ, qui se manifeste dans le terrain liasique; c'est un fait géologique entièrement spécial à cette localité. Ce terrain n'occupe dans tout le département qu'une superficie d'environ 57 kilomètres carrés; il n'existe que dans une petite partie des cantons de Montmédy et de Stenay; il n'est propre spécialement qu'aux trois communes de Thonne-la-lon, d'Avioth et de Breux. Les divers étages, dont il se compose, sont des sables primitifs et des calcaires plus ou moins durs, imprégnés de sable et disposés en couches alternatives, qui s'inclinent de 1/30 à 1/28 vers le S.-S.-O. et qui sont dirigées, conséquemment, de l'E.-N.-E. à l'O.-S.-O. sur un plan d'inclinaison qui disparaît notamment à Baalan.

Ce terrain liasique, qui prend un grand développement dans la Belgique et les Ardennes, forme le fond des vallées de la *Thonne* et se relève sur un plateau sillonné de petits vallons abruptes, et qui se termine au nord par une falaise escarpée; il s'élève au-dessus de *Fagny*, à 312 m. et là, sortant du département, il atteint un niveau de plus en plus relevé vers *Arlon*.

Alon (2) est donc pour nous l'articulation en plein de la formation oolithique et Ba-alon en est la cessation.

<sup>(1)</sup> Voir la Statistique et le plan géologique de la Meuse de M. A. Buvignier, p. 73 à 81, et les articles Avioth, Thonne-la-lon, Escouviers, Breux, Verneuil-petit et Baalon.

<sup>(2)</sup> Al, articulation générale et article unique de tous les mots en

Ce que nous venons de dire, au sujet des montagnes, se reproduit hydrographiquement entre Ay (1) et Bålay, par rapport aux passages des eaux du diluvium: Ay, à l'angle du bois, entre Iray-le-pray et Iray-le-sec; — Balay, au lais de la Meuse, dit le Laison, qui sépare les territoires de Mouzay et de Lions-devant-Dun, sont des limites naturelles, entre le Dunensis et l'Astenensis; tant il doit être vrai que les appelations primitives ont eu pour cause l'apparence sensible de la nature des lieux et de leur situation.

Les sires d'Alonville — de Gratinoth — de la Brie — de la Histoire Godale. Cour de Jupile. (Charte de 1047; Bulle papale de 1049 et Bulle d'or de 1156.)

Alonville, maison originaire de la Brie (ad Labriam), en la Cour de Jupile (Jovis pilæ curia), territoire de Doulcom-sous-Aincréville, Alonville ne doit pas être confondue avec Allonville de Rochechouart, en Brie, maison issue des comtes de la Beauce.

Celle-ci portait: d'argent, à deux fasces de sable; — la nôtre, qui descendait des Sires de la Ferté, avoués pour partie du couvent de Juvigny, et qui était alliée aux Laval de Billy — Bazeilles — Marville — Rupt-sur-Othain — Artaize — Sorbey, etc., la nôtre portait: d'azur, à la fasce d'or, accompagnée, en chef, de deux coquilles d'argent, et, en pointe, d'une rose de même. (Lettres d'annoblissement du D. Antoine, de 1481.)

Les comtes d'Allonville, en Brie, sont étrangers à la domination des côteaux d'Alon à Baalon; mais les premiers sires de la Brie (de la Cour de Jupile) étaient fils des Thonnes et de l'Othain. En 1550, ceux-ci étaient représentés par Robert Gratinoth Ier, fils de Jehan, clerc juré de Stenay, en 1470, époux

hébreu: on, plein, plénitude; — oon lithos, alon, s'allonger; — elon, plaine; — ol, sable. (Voir Latouche, Grammaire et Vocabulaire hébraïque, p. 9, 3, 6, 34.) Baa, Bâl, cesser d'être. (Même ouvrage, p. 12.)

<sup>(1)</sup> Ay et ya, passer et repasser, en sanscrit : Eichhoff, p. 265; — aï à le même sens en hébreu.

de Marguerite d'Alonville, dont le petit-fils, Robert II, devint capitaine prévôt de la châtellenie de Stenay, en 1574, et dont la fille, Marguerite, dame de Jupile, fut mariée à Aubertin de Pouilly, huitième du nom, chevalier, seigneur d'Inor, Martincourt, Soiry, Luzy, Quincy, Baalon, capitaine de la gardenoble du duc de Lorraine et de Bar, Charles II. Ce sont leurs descendants, par le rameau d'Herbemont-Pouilly, que nous trouverons encore, à la disparition de la féodalité, maîtres et seigneurs de la Corne-d'Alon.

Aujourd'hui la Corne-d'Alon dépend de la ferme de Saint-Valéry, créée, en 1817, sur les aisances communales, par M. le général baron Henrion, dont il sera question à l'article Villécloye.

Canton de Spincourt. AMELLE, Amellæ curtes (1).

(Chartes de 946, 959, 982, 1032, 1095, 1253.)

Nota. — Autrefois cette paroisse avait *Eton* pour annexe, et alors les censes d'*Arc*, d'*Ornel* et de *Longeaux* en dépendaient. — Sur l'entrecours des étangs d'Amelle et de Longeaux.

Ecarts: les fermes de Longeaux, du moulin de l'Etang, de Californie et de Sébastopol.

Nota. — Le bois d'Arc dépend aujourd'hui de Gincrey.

Topographie.

Distance du chef-lieu de canton..... 0 myr. 8 kil. arrondissement ... 4 2 département.... 5 6

Orientation par rapport à Montmédy, S.-S.-E.

Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer, de 228 à 246 m.

<sup>(1)</sup> Etymologie et appellations successives : Amellæ, Amelle, Amel; — am, union d'individualités actives, peuples, amas et mélange de population; — el, élévation; — elon, plaine.

<sup>(</sup>Dictionnaire hébraïque de Latouche, p. 91, 6, 64.)

## Etages, groupe et sous-groupe (1).

Géologic.

- 1° Etage oolithique, ou jurassique inférieur, formation argilocalcaire de l'époque secondaire; calcaire gris oolithique, carrières de pierres à bâtir, pierre de taille de qualité variable. Les assises ont une épaisseur de 260 à 280 m.
- 2º Etage jurassique moyen, formation coralienne de la même époque; oxford-clay inférieur; la puissance de cet étage est d'environ 210 m. dans l'arrondissement.

Cette formation de couches calcaires et argileuses, de peu d'épaisseur, qu'on nomme aussi corn-brash et forest-marble, étant placée entre les calcaires de la grande oolithe, qui s'enfoncent par-dessous et les argiles dites d'Oxford qui, à l'ouest, s'épanchent par-dessus, et le tout reposant sur les marnes liasiques beaucoup plus enfoncées, il en résulte que les eaux superficiaires ne trouvant d'issue, ni d'une part ni d'une autre, dans un terrain imperméable, y forment de petits lacs ou étangs qui ne se dessèchent qu'insensiblement. C'est dans cette formation du canton d'Étain, en général, que se manifeste l'union des . amas d'oonlithos, qui se relèvent sur la petite plaine d'Éton et de Senon. Les territoires d'Amelle et d'Éton forment une étroite bande de ce sous-groupe intermédiaire, laquelle est limitée et longée par le petit ruisseau dit Longawa, dans la charte de 707, lequel les sépare des anciens étangs d'Étain. (Voir aux mots Stain et Longeaux.)

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales, les légendes et les traditions :

Origine et archéologie.

Les Curtes Amellæ de l'ancienne curie royale de Gondrecourt, Gundrecuria (2), étaient évidemment de création romaine; car les nombreuses substructions mises au jour autour d'Amelle, et

<sup>(1)</sup> Voir la Statistique géologique de M. A. Buvignign, p. 75, 78, 210, 214, 582.

<sup>(2)</sup> Voir les capitulaires et les chartes de Dagobert le (633). Marches, t. 1<sup>cr</sup>, p. 150. — Amelech signific royal en hébreu; c'est le génitif du mot Melech, voi.

notamment sur le territoire de Senon, prouvent que les Celto-Teutes et les Gallo-Romains y ont fait un long séjour. C'était, il est probable, un amas de colons, de provenance diverse, entraînés captifs des hauteurs de Langres, dont la Notice de l'empire d'Occident (441 à 445), fait mention sous ces mots: læti Lingonensium per diversa loca diffusi. Nous trouverons plus loin les læti Astorum localisés à Stenay et à Yvoi.

A Amelle, les Curtes dites Amelincort et Ramelicort formaient une centaine (centena) de sers cultivateurs, colonisés dans les cortili de leurs maîtres, à l'époque où la comtesse Hildégundis de Gundrecuriû, veuve du comte Renard des Woepvres et aïeule du chevalier Conrard, fils de Rodolphe et de Leva, détacha ces deux courtils de la curie de l'angle de l'Othain, pour fonder le prieuré donné à l'abbaye de Gorze, par le testament militaire de son petit-fils, approuvé par l'empereur Othon, en 959. (Voir plus loin l'histoire du Prieuré.)

Noms des premiers propriétaires connus: Leva, veuve du comte Rodolphe, bénéficiaire du comté de Loos, en Ardenne, et son fils Conrad (Ch. de 946), petit-fils de la comtesse Hildegonde de Gondrecourt.

Dates de la donation au prieuré d'Amelle, 959 et 982 (1).

Territoire.

Contenance superficiaire, d'après le cadastre de 1823, savoir : 938 h. 18 a. 66 c.

| dont en | bâtiments              | 2 h.        | 98 a. | 43 с.      |
|---------|------------------------|-------------|-------|------------|
|         | Jardins et chènevières | 12          | 22    | <b>2</b> 5 |
| _       | Prés et pâtures        | 95          | 69    | 71         |
|         | Terres labourables     | <b>7</b> 79 | 57    | 42         |
| · -     | Bois                   | 47          | 71    | 05         |
|         | Landes et friches      | 297         | 95    | 47         |

Ces landes, depuis 1823, ont été défrichées et mises en terre; c'est sur ce tèrrain qu'ont été élevées les fermes de Californie et de Sébastopol.

<sup>(1)</sup> Voir les textes dans les Chroniques de M. Jeantin, t. ler, p. 55. Marches, par le même, t. ler, p. 276, et t. II, p. 547 et suivantes.

Etangs, noues et routoirs : les étangs d'Amel, de Longeaux, de Ribonneaux. (Celui de Nouemoncel dépend de Senon, et ceux du Puys et Ribedunawe sont de la commune d'Ornel.)

L'Orne supérieur; les ruisseaux de Lon-Cours d'eau...

| Geaux et de la Clunette, qui traversent le bas du village d'Amelle et qui alimentent l'étang de Bloucq, dont les caux se jettent dans l'Orne et vont à Étain.

raoëllons piqués.

Usines.....

Un seul moulin, sous la digue de l'étang d'Amel, et que fait marcher le petit ruisseau de Bêche, qui partage l'étang en deux parties.

Revenu net imposable: 10,350 fr. 55 c.

Bois, 180 h. 36 a. 60 c.; plus 28 h., dits le Petit-Commun, achetés, en 1855, sur le territoire de Senon;

Terrains vains et vagues, 17 h. 18 a. 15 c.;

Contenance totale, 225 h. 74 a. 75 c.

Prix commun de l'hectare de terre : 1re classe . . . 3,000 fr. Not agricoles.

2° classe.... 2,000 3º classe.... 1,500 pré: 1 ° classe . . . 4,000 2º classe.... 3.000 3° classe.... 2,000

Cultures spéciales : le froment, l'orge, l'avoine, la navette, les pommes de terre.

Les carrières d'Amelle et de Senon donnent une pierre grise, gélive, veineuse, renfermant des moies. En 1852, et depuis, la pierre de taille brute et les moellons piqués, pris à la carrière, y coûtaient 6 fr. 75 c. et la blocaille 75 c. le mêtre cube; la taille vaut 1 fr. 40 c. par mètre carré. A Amelle sont ouvertes deux carrières, desquelles quatre ouvriers extraient annuellement 120 mètres cubes de pierre de taille et 60 de

L'industrie spéciale des habitants est la tabletterie, qui emploie 50 ouvriers; il en sort des produits très-remarquables qui s'expédient à Paris.

Notions industrielles.



Populatoin.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle, en 1700, 70 feux à Amel; plus 12 à Ornel et dans les autres censes;

D'après le recensement de 1847, 596 habitants; D'après le recensement de 1857, 564.

Tenue des registres. D'après les archives communales, à partir de 1598, avec lacunes, et de 1614, aussi avec lacunes;

D'après les archives judiciaires, à partir de 1740, série complète.

#### Anciennes divisions ecclésiastiques.

Ordre spirituel.

Diocèse de Verdun:

Archidiaconné de la Woepre (1);

Doyenné de Saint-Pierre d'Amelle (2);

Cure de Saint-Martin d'Amelle, avec la chapelle de Saint-Jean-Baptiste d'Eton pour ancienne succursale;

Annexes et dessertes anciennes d'Eton et Ornel;

Abbaye suzeraine de Gorze, dont le comte d'Ardenne Bavin, père de la reine Richilde, était abbé laic en 883;

Celle ou prieuré de Saint-Pierre d'Amelle, fondé en 982; Anciens hermitages de Saint-Pierre et de Saint-Euchaire (de

<sup>(1)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de Saint-Pierre d'Amelle et de Saint-Remy de Pareid.

<sup>(2)</sup> Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de : Aisches avec Affléville; Amelle avec Éton et Ornel; Avillers avec Hautcourt; Beschamps avec Moaville; Billy avec Morhaignes; Bouvigny avec Dommarie et Baroncourt; Buzy avec Saint-Jean; Harmont avec Haucourt; Duzey; Étain; Gondrecourt; Gouraincourt; Haudelocourt avec Dompreny-la-Canne; Imonville; Joudreville avec Bouligny et Amermont; Lixières avec Fléville; Loison avec Vaudoncourt; Mainville; Mangiennes avec Villers; Muzeray avec Rampont; Norroy-le-Sec; Nouillompont avec Houvecourt; Olcy avec Jandelise et Boncourt; Piennes avec Domprix et Bertrameix; Pilon avec Hendeville et Solery; Rechicourt avec Ollières; Rouvre avec Lanhére; Sebincourt; Senon avec les Arches; Thumeréville avec le château de Fiquelmont; Warck avec Boinville.

Trèves), dans le bois d'Arc, en face d'Ornel, entre Pierreville et Naumoncel;

Oratoire primitif de Saint-Martin d'Amelle;

Eglise matriculaire de idem;

Chapelle de Saint-Maxe ou Maximin (de Trèves), à Longeaux, aujourd'hui sous le vocable des saints Ferréol et Ferjeux, martyrs;

Noms des patrons : saint Martin pour la cure, saint Pierre pour le prieuré ;

Epoque d'érection de l'église: 1156; (Voir la charte de fondation de l'abbaye de Chatillon.)

Confréries : celle des arbalétriers des Arches, affiliée à celle des arquebusiers de Saint-Sébastien de Gondrecourt;

Lieux de dévotion, rapports, foircs et marchés...

La chapelle des Saints-Ferréol et Ferjeux, à Longeaux (les 30 avril et 16 juin); but du pèlerinage, guérison du fic, ou mal Saint-Fiacre (écrouelles, scrofules).

Une foire a existé à Amelle, jusqu'en 1769 (le 1<sup>er</sup> août), elle a été transférée à Etain. C'est une des trois qui existent maintenant dans cette ville.

Noms des curés connus antérieurement à l'ordre actuel : 1740, Nicolas Malherbe; — 1752, Pierre Serrier; — 1778, Hubert Marchal; — 1792, N. Labrosse.

Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Avouerie : celle des seigneurs voués du prieuré; (Voir plus Ordre temporel. loin.)

Patronage à la coilation de l'abbé de Gorze, sur la présentation du prieur;

Dixmage appartenant au prieur, en totalité;

Entretien du chœur et des bâtiments à la charge de l'abbaye et du prieuré.

Ancienne cité des Articlaves, démembrée de celle de Divo-Ordre politique. durum mediomatricorum (Metz), sur les Marches du Trévirois;

Royaume d'Austrasie, puis de haute Lotharingie;

Ancien pagus du Waurense, ubi comitatus duo (partage de 870);

Comté des basses Wabvres, chef-lieu Gondrecourt; autrement dit comté de Ricuin, devenu Barrois non mouvant;

Duché de Lorraine, après la réunion du Barrois;

Haute justice de l'abbé de Gorze, comme suzerain, et des seigneurs particuliers aux droits des anciens avoués. Dans les derniers temps c'était le duc de Lorraine, comme comte de Bar, tant par suite de confiscation sur la maison de Blâmont que par suite d'engagement. C'était enfin le roi de France. A Eton la seigneurie appartenait au marquis de Spincourt. (Voir infra.)

## Avant la rédaction des coutumes générales.

Ordre judicizire.

Avant le partage du comté de Verdun entre l'évêque Richer de Briey et le comte Renault de Bar, loi dite les coutumes de Sainte-Croix de Verdun et les mesures du Verdunois;

Après ce partage, loi et mesures du Barrois non mouvant.

Pour les grains et les liquides, le boisseau, la pinte et la pièce de Bar;

Mesures de.. Pour les autres matières sèches, idem;

Pour les bois et les terres, idem, modifiées par celles du Luxembourg;

Indication de l'étalon local : l'arpent de 80 perches, la perche de 19 p. 4 po. de roi. Cette mesure était celle de l'ancien Trévirois, dont dépendait la châtellenie de Gondrecourt (Regis curia).

## Après la rédaction des confermes particulières.

Coutume de Saint-Mihiel;

Anciennes assises des abbés de Gorze;

Cours supérieure des Grands jours de Saint-Mihiel, ensuite le parlement de Nancy;

Ancien bailliage de Saint-Mihiel, puis d'Étain; Ancienne prévôté et grurie d'Etain (1);

<sup>(1)</sup> Cette prévôté, de 1308 à 1601, se composait des localités sui-

Ancienne haute justice seigneuriale d'Amelle, d'après le règlement de 1095 (Voir infrà.): elle appartenait au roi de France et au prieur d'Amelle, en 1741;

Justice foncière des inféodataires locaux. (Voir infrà.)

Noms des derniers prévôts et lieutenants-généraux du bailliage d'Etain: 1765, Jean Maucomble, lieutenant-général; — 1772, Chénal, Hurault; — 1783, Nicolas Châtillon, lieutenant particulier; — 1791, Beguinet aîné, juge président au district d'Etain.

## LE PRIEURE D'AMELLE ET SES VOUES.

Cette petite Celle, abbatiola, fut établie, en 960, par la com- Hist. religieuse. tesse Hildegunde, veuve du comte Renard de Verdun (Ch. de 947), du consentement de l'évêque Wicfrid et du clergé Verdunois.

Cette fille de l'angle de la curie des Woepvres (hild-e-gundre curià), avait perdu son fils Rodolphe, mort dans la disgrâce
de l'empereur Othon-le-Grand (946), après avoir été dépouillé
de son bénéfice militaire dans le comté de Loos, où il avait lutté
contre l'archiduc Brunon. Pour le repos de l'âme de ce fils et de
la sienne, elle fonde à Amelle une collégiale de douze chanoines
et elle leur donne d'abord l'église de Saint-Pierre, in pago et
comitatu Virdunensi sita, avec toute sa dixme, avec aussi la
petite abbaye dite Amelle conjacente, et la forêt et ses porcs et
porchers, et deux moulins (qui étaient alors in Petrivillà et in
Amellæ villà); elle donne ensuite Gremilly, avec son église
dédiée à Sainte Marie, villam unam Grimeneias vocatam, in

vantes: Amelle; Bezonvaux; Baroncourt; Betchamp; Châtillon-sousles-câtes; Douaumont; Étain; Eston; Gauraincourt; Gussainville; Ilarmont ou Harville; Longeaux; Moranville-la-sault; Moulainville; Moulotte; Moranville; Pareid-en-Woepvres; Rouvre et Lanhére; Senon; Spincourt; Saint-Maurice; Saint-Jean-de-Rhodes; et Viller: elle fut modifiée en 1601.

eodem pago vuaprinsi et comitatu virdunensi, avec son moulin, la forêt, les serss de l'un et de l'autre sexe, les prés et autres dépendances; elle donne encore, dans les mêmes pagus et comté, une autre église sous le vocable de saint Martin, avec ses prés et ses cultures; elle donne ensin diverses autres manses, dont les unes étaient à Vaudoncourt et les autres dans le pays Mosellan.

Cette donation a pour témoins les principaux seigneurs du pays: Rodolphus, Berardus, Betto, Gotbertus, Bernerus, Fridericus, Adelandus, Ledouvinus, Milo, Tedericus, Gislebertus, Almarus, Dodo, Girvardus, Renardus, Algerus, que nous verrons reparaître plus loin. Mais il lui manquait la sanction impériale. Othon, en 946, avait donné les curtes Amellæ à Leva, veuve du comte Rodolphe, sœur ou trèsproche parente de Hadwide, première comtesse de Luxembourg, et à son fils le chevalier Conrad. Celui-ci, en 982, expirant sur le champ de bataille, où il avait combattu contre les Sarrasins, sous les ordres d'Arnoulx, premier comte de Chiny, pour la défense de l'étendart impérial, sub fanone nostro. voulant exécuter en plein les intentions de son aïeule, légua la celle d'Ameile, non encore transformée en collégiale à la puissante abbaye de Gorze, et le testament militaire du guerrier fut consirmé par l'empereur Othon II, en présence de toute l'armée.

En l'an 1032, Sigefroid, premier comte de Luxembourg et duc palatin de Metz, qui alors était abbé laïc de Gorze, et qui, par sa femme, se prétendait héritier de Conrad et de Leva, demanda à Rambert, évêque de Verdun, que la conventualité monastique fût continuée dans le prieuré d'Amelle, comme elle l'était dans l'abbaye-mère, et que ce prieuré fût déchargé des exactions que les chevaliers et les officiers de l'Eglise virdunoise exerçaient contre les moines et les serfs du petit couvent.

L'avoué du prieuré était alors Wuezelo, sils de Milo de Clermont, père ou frère d'Alo, premier châtelain haut voué de Dun, et les rapines de ce seigneur surent réprimées par un règlement donné par Popon, évêque de Metz, en 1095, en pré-

sence de tous les grands de la haute Lotharingie: le duc Théodoric de Metz; Gérard, comte de Lancastre; Gobert Ier d'Aspremont; Albert Ier de Briey, et ses deux fils Thiéry et Albert II; Wigeric, sire d'Épinal et de Cons; Hugues d'Aspremont; Berthauld de la Tour; Thiéry de Conflants en Jarnisy; Wigéric de Dombras et autres y apposèrent leurs seings, avec ceux de l'évêque, des abbés, du prévôt Adelo de Dun et de l'ayoué de Gorze Walterus.

Ce règlement constata qu'Amelle était alors une centaine, centena: il statue que l'abbé de Gorze conservera la haute dominance, et territoriale et de juridiction, bannum'et potestas in totà centenà: à lui seul appartient la nomination du prévôt, præpositus, celle du maire, villicus, celle des eschevins, scabini, et autres officiers de la haute, moyenne et basse justice du lieu. On assigne au voué, advocatus, dix manses de terre, avec pouvoir d'y placer un villicus, un decanus et un scabinus spéciaux. Ce fut là le principe de la seigneurie des arrières-ûess du prieuré. L'évêque de Verdun consentit aussi que, pour ne pas interrompre la conventualité et les exercices monastiques, le service public du culte qui, jusqu'alors, s'était fait par le prieur au peuple dans l'église de Saint-Pierre, sût transséré dans celle de Saint-Martin y attenant, avec création d'un vicaire perpétuel, è gremio monarchorum.

Après Wuezelo, les voués d'Amelle sont indiqués dans les Chartes de 1153 et 1156, pour la fondation de l'abbaye de Châtillon; — on trouve ensuite Hugues d'Amelle et Marie sa femme, Thiéry d'Avillers, leur fils, et Aleyde leur brue (Ch. de 1247, 1259, 1260, 1267, 1282, 1288): l'abbé de Gorze leur aliéna une partie des terres et des prés de l'étang, en 1292; — puis arrive Hue d'Amelle, sire d'Avillers, en 1294; celui-ci était, notamment, propriétaire du fief de la Folie, que Thiéry d'Amelle, son fils, vendit à Henry, sire de Blâmont, neveu du comte de Bar, Thibault II. — Alors la terre et vouerie d'Amelle passa dans la maison de Blâmont, qui possédait en même temps Amermont, Bouligny et Senon; — ces terres furent engagées, en 1416, à Jean de Fléville, à la suite de confiscation sur les

sires de Blâmont, - puis elles revinrent au duc de Lorraine.

L'abbaye de Gorze, et notamment le prieuré d'Amelle, ayant été sécularisés en 1573, on y mit des chanoines qui ne reçurent que les deux quarts des revenus; le troisième quart fut affecté, en 1603, à la fondation de la *primatiale* de Nancy, et le quatrième quart aux Pères Jésuites, avec la haute justice du lieu, ce qui servit à la dotation de l'Université de Pont à-Mousson.

Plusieurs religieux du prieuré d'Amelle ont illustré l'Université de Pont-à-Mousson, et plusieurs de ses prieurs sont devenus abbés de Gorze; en 1421, Beaudoin de Fléville fut du nombre de ceux-ci: le comte d'Ardenne Bavin, ou Bivinus, père de la reine Richilde, qui fut abbé laic de Gorze, en 883, était propriétaire de la plupart des domaines autour du prieuré. (Voir les articles Gremilly et Viller-devant-Maugiennes.)

Canton de Spincourt. Commune de Bouligny. Topographie. ANERWONT (1). ancienne annexe (ainsi que Bouligny) de la paroisse de Jaudreville, canton d'Étain.

Ce hameau est placé près des eaux de la Noue de Bouligny, qui vont se joindre, sous Affléuille, au ruisseau du Breuil, dont les sources descendent de l'étang de Joudreville; c'est-à-dire, à l'union des caux souterraines qui affluent, sous terre, des versants de Mercy.

<sup>(1)</sup> Etymologie: on a voulu latiniser cette appellation en Amarus-Mons. C'est un contre sens manifeste; il n'y a ni amertume, soit dans les eaux, soit dans la composition du sol, ni montagne proprement dite, quant au relief du terrain; c'est heaucoup plus à fond qu'il faut chercher. Am veut dire union, assemblage des parties, qui s'amassent. (Diction. hébraïque de Latouche, p. 91.) Amar indique l'amas des eaux qui coulent des montagnes; — ar, arim au pluriel (Id., p. 7, 92, 27); — mant, couler; — mara, couler goutte à goutte (Id., p. 64).

Tout le versant de l'ancien comté de Mercy est percé de puits naturels, qui prouvent la justesse et l'exactitude de l'application de ces radicaux. Am — arim — onthus, rend la même idée en onthologie.

|                 | canton         |   | 0 k, |
|-----------------|----------------|---|------|
| du chef-lieu de | arrondissement | 4 | 8    |
|                 | département.\  | 6 | 2    |

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, 252 à 293 m.

Orientation par rapport à Montmédy, S.-S.-E.

Etage oolithique, ou jurassique insérieur, formation de l'époque secondaire; bradsort-clay (Statistiq. géolog. de la Meuse, p. 76). Source serrugineuse.

Cette formation est celle du bassin de l'Othain, en général; elle s'appuie sur les marnes supérieures du lias, qui la déhordent à l'est, et qui plongent sous elle. en suivant la pente du versant de Mercy; elle soutient les glaises argileuses des bassins de l'Orne, de l'Azenne, du Loison et de la Thinte.

Il en résulte que les eaux souterraines, errantes dans les marnes de l'étage inférieur, ne peuvent sourdir que goutte à goutte, sous l'oolithe, pour s'échapper et trouver une issue à Bouligny. C'est à Amermont qu'elles s'unissent et s'amassent, pour aller se joindre à l'afflux, sous Affléville, de celles qui découlent du petit lac de Joudreville (1).

L'histoire ancienne d'Amermont est liée intimement à celle de Bouligny et celle-ci aux annales de Jaudreville (Gundulphivilla). Toutes trois se rattachent aux anciennes traditions sur Gondrecourt (Gund-re-curia), ancienne curie principale des basses Wabvres, dans le comté de Ricuin (Ch. de 895, 910); Barrois non mouvant.

Il faut aller trouver cette histoire dans les Gestes des évêques de Metz, à l'article de saint Gond (2) ou Gunderic (597), père de Godon, sanctus Godus de Oya, nepos sancti Vandergisili comitis Virdunensis, lequel Godon, en 676, fonda la première

Géologie.

Origines.

<sup>(1)</sup> On voit que tous ces mots peignent, pour ainsi dire, l'apparence physique des accidents du terrain.

<sup>(2)</sup> Saint Gond, ou Ganglof, est vénéré à Briey sous le nom de saint Gengoult, qui est le patron primitif de l'église du lieu.

abbaye de Oye, dans le Trévirois. Saint Gunderic de Gondrecourt était natif du pays de Bétry, auquel Beto a laissé son
nom et dont les possessions s'étendaient, paraît-il, de Betingen
à Bétincourt et de Bertrenge à Bertrameix. Nous venons de
voir à Amelle un chevalier du même nom (Beto) assister à la
donation de la comtesse Hildegunde, en l'an 959. Le comte
Rainard de Verdun, mari de cette dame, était, suivant toutes
apparences, un des héritiers de saint Gunderic, qui est le nœud
des alliances de la descendance féminine de saint Arnoulx, de
Metz, avec les premiers comtes Verdunois, et celui de la parenté
des princes d'Ardenne, de la maison de Bar, avec les princes
d'Ardenne, de la maison de Luxembourg (1).

On a dit, à l'article Amelle, que la comtesse Leva, femme de Rodolphe et mère du chevalier Conrad, devait être sœur ou tante d'Hadwide, première comtesse de Luxembourg; l'histoire de Joudreville et de ses dépendances convertit en preuve cette présomption, qui se complétera à l'article Vaudoncourt.

Sous l'évêque Wicfrid de Verdun (de 962 à 983), Joudrc-ville (Gondulphi-villa) fut, en 973, le motif d'une agression sanglante de la part de Sigifrid, autrement dire Sigebertus, premier comte du Luxembourg, contre la personne du prélat Verdunois. Rodolphe, en mourant, avait légué sa villa à l'église de Verdun... Gundulphi villam ex dono Rodulphi quondam militis nostri, infra Wabram sitam, ab Amellæ castello non longe distantem. Voilà une indication bien précise.

Sigefroid crut pouvoir revendiquer les droits héréditaires de sa semme, puisque son neveu, le chevalier Conrad, était mort sans postérité: il envahit le comté de Verdun, se saisit de la personne de l'évêque et le tint en charte privée dans sa maison de Vandersalt, sur les hauteurs de Sivry et de Consenvoie. Mais son attaque sut repoussée par l'intervention des comtes de Bar. Joudreville resta à ceux-ci, avec Amermont, Bouligny et leurs

<sup>(1)</sup> Voir les autorités citées au t. Ier des Chroniq., p. 60 et suivantes.

AME

27

dépendances; et, plus tard, Gondrecourt sut donnée par eux à l'abbaye de Saint-Pierremont.

Le hameau d'Amermont ne paraît pas avoir jamais eu d'é- Ordre spirituel. glise : celle de Bouligny, sous le vocable de sainte Pétronille,

ancienne desserte de Saint-Pierre et Saint-Paul de Joudreville, servait et sert encore aux deux sections d'habitants.

Elle avait pour collateurs les seigneurs de Joudreville, par alternative avec ceux de Blâmont. Les dixmes se partageaient entre ces deux maisons, à l'adjonction des barons du Faing, originaires de Jamoigne sur Semois, représentant la mouvance anciennement Chinienne et Luxembourgeoise, et l'hôpital de Sainte-Catherine de Verdun, représentant l'ancienne mouvance Verdunoise.

La seigneurie dominante était sous la suzeraineté des anciens Ordre temporel. comtes de Bar : elle avait passé aux ducs de Lorraine, après la réunion du Barrois, et elle appartenait aux rois de France dans les derniers temps.

Amermont, sous les premiers, était le chef-lieu d'une prévôté, qui fut transférée à Norrois-le-sec, après le partage Austro-Lorrain, de 1601. Cette prévôté se composa alors des villages de Abbéville, Amermont, Bouligny, Bertrameix, Dompremy-la-Canne, Dommarie, Norroy-le-sec, Pienne et Puxe. Elle ressortait au bailliage et lieutenance générale de Étain, sous la coutume de Saint-Mihiel; les mesures pour les grains et les liquides étaient celles de Bar; mais celles agraires étaient celles de Metz et du Luxembourg.

Pour les terres et les bois, l'arpent de 70 perches; la perche étant de 18 p. 4 po.; et, pour les prés, la fauchée de 80 verges, et la verge de 20 pieds.

Le dernier seigneur d'Amermont était, en 1769, Charles-Henry de *Bousmard*, chevalier, président à mortier au Parlement de Metz, auquel le fief de *Joudreville* appartenait.

(Voir pour les autres détails l'article Bouligny.)

Digitized by Google

Canton de Montfaucon. ANDON, Andonensis rivus (1).

L'Andon est l'unique cours d'eau, un peu considérable, du versant oriental des Argonnes, dans l'ancien dulcomensis pagus. Comme l'indique son nom, avant de déterminer sa direction dans le Don (ou bassin) de la Meuse, qu'il aborde à la brisure diluvienne opérée entre Brieules (Briodorum) et le lieu dit Labrie (à l'altitude de 177 m. au-dessus du niveau de la mer), son cours semble incertain et douteux : c'est la conséquence de la superposition des couches géologiques, savoir : celle supéricure, où il prend ses sources; celle intermédiaire sur laquelle il pénètre; et celle qui est la plus enfoncée sous le massif des terrains crétacés. Ses sources sont sous le bois du Fayel, à l'altitude de 315 m.; elles œilletonnent dans les buissons épineux de Septsarges, de Nantillois, du pied de Montfaucon et de Cierges; elles pénètrent dans la couche perméable des marnes à gryphées: cette couche s'allonge, du sud au nord, comme une languette (de Cierges à Romagne et à Bantheville); les eaux la suivent jusqu'à l'affleurement de la couche des marnes et calcaires à astartes, inclinée sous la précédente et plus perméable que celleci; alors la direction cesse d'être douteuse. Après Romagne, elle se dirige du sud au nord-est; elle contourne les affieurement de cette couche à Bolandre, à Bantheville, jusqu'à la naissance du terrain crétacé à Aincréville; et, là, enrichi de toutes les sources du versant d'Andevanne, et rencontrant le puissant massif du corag-rag, qu'il ne peut percer, et qui lui oppose l'affleurement de son inclinaison sous les deux couches précédentes, l'Andon se précipite à l'est par les deux Clery, dans

<sup>(1)</sup> An est une préfixe hébraïque annexée à toutes les idées de vacillance et de doute; — on est une autre particule suffixée à toutes les idées de plénitude: l'indéfinition de ces deux termes est déterminée dans les mots Andon, Andevanne, dans le sens de l'action d'aller, andare, dans le bassin meusien. Géologiquement, c'est la vacillance de l'étage inférieur qui est déterminative du plein de l'oolithe superposée.

Voir la Statistique de M. Buvignien, à l'article des villages placés sur l'Andon.

la brisure qui le conduit à la Meuse, sous *Doulcon*, au pont de la Tour-de-Dun: — son cours total est de 19 kil, dont 10 vers le nord (de sa source à Bantheville), 7 vers l'est, et le surplus en reprenant sa première direction vers le septentrion.

ANGLEMONT, Mons anguli.

Ancienne cense-sièse de la prévôté de Damvillers.

Canton de Damvillers. Commune d'Haumont.

Entre la source de la Tinte, à Flabas, où la fontaine de Saint-Maur jaillit des flancs abruptes d'un rocher, et la source de l'Orne, qui sort des sables brillants du bois de Chaume, -- l'une à l'altitude de 233 m., - l'autre à celle de 274; - celle ci; pour se rendre à la Moselle, avec toutes les eaux des hautes Woepvres. qui se réunissent à l'Orne (à Conflants), sous l'angle des curtes de la comtesse Hildegunde de Gondrecourt; -- l'autre, c'est-àdire la Tinte, pour se rendre à la Meuse, avec toutes les eaux des basses Wabvres, qui, à Quincy, se versent dans la Chière, en partant de l'angle des barres qui séparent les villas du comte Boson, depuis Douaumont (à l'altitude de 388 m.), jusqu'à Chauvancy, - entre ces deux sources est la cense d'Anglemont, dont le faite est au bois du Fays, qui la sépare de Beaumont. Primitivement terre patrimoniale de la reine Richilde. seconde femme de Charles-le-chauve, sille du comte d'Ardenne Bavin et sœur de Boson, lequel devint roi d'Arles, cette ferme, ainsi que Bezonvaux, Beaumont et Douaumont, était entrée, en 870, dans la dotation de l'abbave que cette princesse avait fondée à Juvigny. Quand ce monastère sut concédé par l'empereur Henry III à l'église des Claves, Anglemont et Haumont furent inscrits au pied terrier de la manse épiscopale et des prébendes canonicales de Verdun, et ils v sont restés jusqu'à la révolution. C'était le doyen de la cathédrale qui en était seul maître et seigneur, haut, moyen et bas justicier. Anglemont fut inféodé, dans les derniers siècles, aux propriétaires de la cense de Morimont (V. ce mot à la lettre M) (1).

<sup>(1)</sup> La famille verdunoise Lambin d'Anglemont, s'était affiée aux de

C'est du haut de cet angle, pointe extrême du Verdunois, chez les Trévires et dans les pays de Chiny et de Luxembourg, qu'il faut jetter un coup d'œil général sur l'histoire ancienne des cantons de Dampvillers et de Spincourt, et notamment sur les doyennés de Chaumont et d'Amelle, et sur les prévôtés de Mangiennes, de Merles et de Sivry.

COUP-D'OBIL GÉNÉRAL SUR LA PARTIE SUD-EST DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTMÉDY, AU DOUZIÈME SIÈCLE.

A l'époque de la paix de Munster, qui mit le roi de France en possession des trois évêchés (1648), l'évêque de Verdun et les chanoines de la cathédrale de cette ville étaient seigneurs très-fonciers d'un grand nombre de bourgs et villages, en partie ruinés et dépeuplés à la précédente guerre.

Pour le prélat, ils étaient au nombre de quatre-vingts, répartis sous les six prévôtés de Charny, Dieppes, Mangiennes, Tilly, Fresnes et Dieulouart.

Pour le chapitre, ils étaient au nombre de quarante-deux, répartis sous les cinq prévôtés de Merles, Sivry sur Meuse, Foameix, Harville et Lemmes.

Cette manse épiscopale et cette manse capitulaire prenaient leur principe dans le partage opéré, sous l'évêque Dadon (880-923), de la dotation primitive de l'Eglise des Articlaves et de ses successifs accroissements. Elles provenaient:

D'abord des donations des premiers évêques — saint Pulchrone (de 454 à 470); — saint Possesseur (de 470 à 486); — saint Airy (de 554 à 591); — saint Paul (de 626 à 648); — ensuite des rois d'Austrasie, Childebert (583); — et Dagobert Ier (628 à 638).

Hezeque de Lombut, et de cette alliance était issue Lucie-Louise de Hezecques, qui, en 1729, épousa le chevalier Louis-Joseph de Pouilly, baron de Chaufour.

Nous la retrouverons plus loin, dans son fief épiscopal de Morimont, alliée aux d'Aymart de Villé et aux Boudonville de Delut.

Puis du duc Adalgisiles, dit le Diacre-Grimon, neveu ou cousin de ce dernier monarque, décédé à Verdun en 634.

Puis du duc Godefroid de Bouillon, dit l'ancien, comte d'Ardenne et de Verdun. (Ch. de Saint-Venne de l'an 932.)

Puis, et notamment, de la donation du comte Frédéric, quatrième fils de ce puissant Ardennais. En l'an 997, avant de se faire religieux à Saint-Venne, Frédéric d'Ardenne, alors comte-propriétaire du Verdunois, donne son comté à l'autel de Saint-Saintin et à l'évêque Haymon, en tous droits de suzeraineté, fonds et très-fonds, « cum omni jure proprietatis, possessionis, ditionis, juridictionis, superioritatis, etiam meri » et mixti imperii, cum nemoribus et silvis. »

Cette donation fut confirmée et amplifiée par les empereursrois de Germanie, Othon, III (1002); Henry II, dit le Saint (1002-1024); Conrad le Salique (1024-1039); Henry III, dit le Noir (1039-1036). (Ch. de Saint-Airy, en 1041) (1).

Les titres primordiaux ayant été anéantis, en l'an 1048, dans l'incendie de la cathédrale, allumé par les troupes du duc Godefroi IV de Bouillon, le pape Léon IX, en 1049, sit expédier aux chanoines une Bulle pour leur conserver les biens, priviléges et immunités, dont ils étaient alors en possession.

En ce qui touche aux localités aujourd'hui Montmédiennes, l'énumération porte sur de nombreux villages, où elle sera successivement spécialisée et justifiée.

L'empereur Henry III, ayant confisqué les biens de la comtesse Mathilde, pour cause de félonie contre l'empire, il les concéda, en grande partie, à l'évêque de Verdun Thiéry, par un diplôme de l'an 4086, daté de Metz le 1<sup>er</sup> juin. On y trouve énumérés de nombreux et importants prædia, dont nous n'énoncerons ici que les principaux:

<sup>(1)</sup> Ces donations surent aussi consirmées, successivement, par l'empereur Frédéric, Bulle d'or de 1156; par l'empereur Ferdinand, en 360; par l'empereur Maximilien II, en 1571; par l'empereur Rodolphe II, en 1578, et par le délégué du roi Henry XIV de France, en 1602.

Le grand et le petit Mouzay, ainsi que le Sathinideensis; videlicet Muzacum majus et minus et Sathiniacum.

L'abbaye de Juvigny, abbatiam Javiniaci.

Le château de Mercnwald, sur la côte Saint-Germain, (castrum Lugduni Clavati), avec la forêt de Wavre; castellum merenvaldi cum foreste quæ dicitur Wavria.

La curtis dite Bonum villare Bonibrandi (la vicille ville de Brandeville), donnée à l'abbaye de Juvigny, par le duc Godefroid, mari de Béatrix de Bar, avec le droit d'avouerie qu'avait ce seigneur, et curtem quæ dicitur Bonum villare, duce advocato et marito Godefrido Beatricis matris ejus; domaines transférés déjà à l'abbesse avant que Mathilde se fût rendue coupable du crime de lèse-majesté.

Puvillers, qui était alors un prædium trévirien des hauteurs de la curie de Mercy. Putei villare, — prædium Arei ab eodem Godefrido datum. — Arei, à cette époque, était Lions-devant-Dun.

Jamets, qui avait été donné à la même église par Godefroyle-jeune, pour réparation des sacriléges de son père dans la ville de Verdun. — Gemmacum à Godefrido juniore filio ejus, pro remedio utriusque datum.

La curtis de Macre (Macerville), curtem Macram.

La curtis de Dure, Brieules, Briodorum-curtem Duriam, rachetée par l'empereur du comte Jehan de Thionville, à l'intercession de sa mère, Agnès, pour une fondation pieuse à Verdun, pour l'âme de son père Henry II.

L'alleu d'Heleschi — et Sutrie; Soutzeville près Sivry, etc. La Bulle d'or de 1156 consacra définitivement les faits consommés de 997 à 1099, pendant la lutte séculaire entre les princes d'Ardenne-Bouillon et les évêques Heymon, Raimbert, Richard, Thiéry et Richer de Briey, pour la possession du comté de Verdun; puis entre les évêques Richard de Grandpré, Henry de Winton, Ursion, et Adalberon de Chiny, contre Ren. de Bar, relativement à la vicomté de cette ville.

Cette Bulle constate des accroissements de plus en plus notables, et notamment : ANG 33

Le château de Valdence, près Trèves, chef-lieu du comté de ce nom, et son avouerie;

La curie de Moulins, curia Molendini;

La curie de Saint-Mard près Virton, curiam Sancti-Médardi, avec son ban, son avouerie et dépendances du même lieu.

La curie de Jupille, avec son ban et son avouerie sur l'église d'Aincréville, près Doulcom;

L'abbaye de Juvigny, en fond et très-fond, fundum Juveniacensis abbatiæ, avec son ban, son avouerie et ses dépendances; c'est-à-dire, Bezonvaux, Douaumont, Beaumont, Remoiville, les deux Iray, grand Verneuil, petit Verneuil, Vigneules, Han près Quincy, Han près Marville, Bièvre, Ginvry, Saint-Walfroid..... soit pour le tout, soit par indivision avec les comtes de Chiny, etc.

La collégiale de Saint-Germain de Montfaucon, en fond et très-fond, fundum ecclesiæ sancti Germani Montefalconis, avec son ban, son avouerie et ses dépendances; c'est-à-dire, Cuisy, Drillancourt, Epinonville, Gesnes, Gercourt, Ivoiry, Septsarges: « cum curtilibus, ædificiis, terris cultis et incul-» cultis, agris, mancipiis, pratis, sylvis, pascuis, aquis, aqua-» rum decursibus, molendinis, piscationibus, viis et inviis, » exitibus et redditibus, quæsitis et inquisitis et inquirendis, » mobilibus et immobilibus. »

Le château de Dun et sa forêt, Dunum castrum et foresto; Le château de Mirowald, c'est-à-dire, l'ancien camp d'Adrien, sur la côte Saint-Germain, entre Murvaux et Lions; Lucus ad Dunum;

Septiniacum; c'est-à-dire, tout le versant de Montsaucon à Stenay, dans le Dormois, entre l'ancien comté de Dure (Brieules) et le comté de Doux (Doulcom),—et la grande forêt de Wavre, dite de Saint-Dagobert, entre les étangs et marais de Mangiennes et l'immense massif du Dieulet.

Comme seigneurs tréfonciers des localités comprises dans leurs allotissements respectifs, l'évêque et les chanoines abandonnèrent la plus grande partie des terres, alors incultes et marécageuses, et des buissons, trisses et rapailles, à des colons pour les dessécher, débocher, défricher et cultiver, sous le titre de main-morte; et, sans se départir de la propriété foncière, ils accordèrent aussi à la plupart des communautés une certaine partie de leurs bois pour y prendre leurs usages, qui, successivement, se transformèrent, plus ou moins, en propriété pleine et utile, sous les titres de communaux et de patrimoniaux. Il en fut de même des localités affectées spécialement aux hôpitaux, pour la part des pauvres dans cet allotissement.

Ces domaines de l'église verdunoise, alors répartis en curies parochiales (curiæ) (1), et en chapelles, dites de secours (succursus), étaient, dans le principe, peu nombreux, comparativement à ceux de la grande primatiale de Trèves et de ses puissantes abbaves de Saint-Mathias, Saint-Hilaire, Saint-Euchaire, Saint-Maximin, celles de Tholey, de Metloch et autres, et à ceux des églises suffragantes de Metz et de Toul; mais, comme les villa mérovingiennes, ils étaient d'une étendue immense, proportionnée au nombre des colons (centenarii) cantonnés, par centaine, autour des grands centres, et autour des Celles, soit de défrichement, soit d'évangélisation. Successivement chaque villa rurale érigea une chapelle; chaque curtis ou cortile des vassaux, des hommes d'armes, et chaque château des chevaliers de l'église (milites) eut son oratoire : les secours (succursus), les manderiæ, les grangiæ se transformèrent en cures: et, éclipsées par de plus somptueux édifices, les églises-mères, réduites au rôle d'hermitages, devinrent des lieux de pure dévotion, dits rapports, où la piété présente des sidèles se reportait aux sou-

<sup>(1)</sup> On n'a point encore d'idées bien arrêtées sur les nuances qui différencient le sens précis des mots cour, cours, curia, et curtis ou cortile; comme aussi des mots ville, villa, village, villare et Weiler (hameau en allemand). Cela tient aux fausses idées d'étymologie des siècles d'irréflexion, et à l'ignorance des vraies notions linguistiques dérivant de l'hébreu et du zend.

Nous ferons ressortir ces différences, successivement, à mesure qu'elles se présenteront.

venirs du passé. (V. les articles Azanne et Haumont pour ce qui reste à dire sur la cense d'Anglemont.)

ARC-SUR-ORNE, Arcus ad Ornam et aquæ ductus.

(Ch. de 1049) (1.)

Le nom de cette ferme et celui du petit bois, qui y est adjacent, rappellent de grands souvenirs, aujourd'hui presque entièrement effacés. Les arches romaines du pont d'Ornel (territoire de Gincrey, ad Junchereium); — les archers de la grande communauté d'Amelle et de Senon, dits les Ambagneux du grand commun; — l'aqueduc pratiqué sous le bois de Rémasnil, dont les substructions ont été mises au jour à des époques peu éloignées; — le pont des quatre Chaussées, que l'ignorance des causes d'appellation primitive a baptisé du nom des quatre Dames, sur la route départementale d'Étain à Longuion;... tels sont les points archéologiques que cet article doit remettre en saillie.

des anciennes manses de la Brie et de la curie de Jupiles, données aux abbayes de Saint-Maur et de Sainte-Marie-Magdelaine de Verdun; les premières par les rois Mérowings (ad Labriam mansus VIII, Ch. de 1049); la seconde, par l'évêque de Verdun Thiéry (curia Jupiliæ apud Jovis pilam, Ch. de 1047 et de 1156), — à ce point de repaire, disons-nous, est la source du ruisseau des Archettes du petit pont, sur l'Andon, entre Aincréville et Doulcom. Le mot Jovis pila indique assez que là, alors que les Romains stationnaient un peu plus haut au castrum de Romagne, ad romanas mansiones, sous Montfaucon, était un temple consacré à Jupiter, sacellum ad Montem (Mont-et-Sassey), et tous les accidents du terrain, en avant

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Voir le texte aux Chroniques, t. II, p. 306.

du lucus ad dunum (Lions-devant-Dun), ainsi que de nombreux vestiges, confirment bien cette tradition.

Du Dormois, transportons-nous maintenant dans l'Ornois, à l'étiage d'Éton, sur le versant opposé.

A l'altitude de 217 m., près des anciennes fermes du bois d'Arc et de Rémasnil, — là où l'Orne supérieur (Ornel) élargit sa courbe, jusque là stagnante, de crochets en crochets (la ferme des Crocs), dans les marais glaiseux du bois dit des Ambagneux et de celui du Grand-Commun, et au même point de repaire que la source des Étaillons, descendant d'Andevanne pour s'unir à celle des archets de Jupiles, — à ce même point de repaire était, sur l'Orne, l'arche du pont de la chaussée Brunehauld des temps Austrasiens: un aqueduc y aboutissait, venant des souterrains de Sénon; comme un aqueduc aboutissait pareillement aux archettes de Jupilles, venant du souterrain encore subsistant à Clarey le grand.

Entre ces deux points, placés à la même hauteur et sur la même formation d'argiles oxfordiennes; et où, très-probablement, comme l'indiquent les appellations Othain et Aincréville, (V. ces mots.) étaient établis des specula télégraphiques... entre ces deux points, disons-nous, est jetée la large couche de glaise qui est comme la nappe d'inondation du bassin de la Meuse, aux temps anté-diluviens.

Du spéculum d'Aincréville, à l'étiage d'Éton, par rapport à l'étage oolithique qui finit sur ce territoire de l'Ornois — à la source, ou œil, de l'Othain (1), à l'étiage de celle des Étaillons,

<sup>(1)</sup> Ain, en hébreu, signifie oeil et source; on dit l'æil d'une source, et ce radical est employé, dans le même sens, chez les Arabes de l'Afrique et chez les Grecs de la Thessalie.

Oth, en hébreu, signifie signe, signal; voilà l'étymologie d'Othain (V. Grammaire de Latoucus). La source de la rivière d'Othe, Otha, près Marville, œilletonne par des bulles, qui se soulèvent dans l'étang de Gondrecourt, et non loin de là était le télégraphe d'Eton (V. Bouligny).

Le mot sourcillon-fontaine rend la même idée.

territoire d'Aincréville, par rapport aux terrains crétacés qui commencent à apparaître dans le Dormois, - la nappe d'inondation argileuse ne pouvait être franchie aux passages de la Tinte, de l'Azenne, du Loison et de l'Orne, qu'au moyen d'une immense chaussée, partant des arches de Jupiles, et aboutissant aux arches de Rémanil, après avoir franchi les marais de la franche Saulx, entre Brandeville et Dampvillers: - le mot dam, qui signifie chaussée, l'atteste; la qualification de bois de la reine blanche, sous Murault, le consirme: la dénomination identique ad romanas, dont ce chemin dit des Romains prend la direction, en rampant au castrum de la côte, pour se diriger vers Villeforêt, où des traces de diverticules sont encore apparentes, tout cela prouve que le Keim austrasien aboutissait à l'arcature d'Ornel, pour de là conduire, soit les légions romaines, soit les armées mérovingiennes, tant à Mctz qu'à Briey, à Longwy, à Longuion et à Trèves, par le pont des quatre Dames, c'est-àdire, des quatre Chaussées de Senon.

Rémanil, village détruit dans les guerres de la Lorraine, au quatorzième siècle, et le bois d'Arc ont été longtemps occupés par des archers ou compagnies d'arbalétriers. Leurs descendants forment encore une communauté, toute particulière et exceptionnelle, dont les priviléges sont toujours debout à Senon (V. ce mot).

Il en était aînsi à tous les principaux anciens passages des fleuves ou rivières, et partout ces compagnies avaient obtenu de notables priviléges. A Arc-sur-Moselle, on les nommait les Bons hommes, et, comme aux Archettes de Jupiles, ils étaient sous le patronage de saint Aignan. C'était ce saint évêque (d'Orléans) qui, suivant les croyances vulgaires, soit par ses prières, soit par ses miracles, avait, disait-on, délivré l'Austrasie des Huns d'Attila, et par reconnaissance les archers l'avaient adopté

On trouve encore de nombreux lieux dits à Pilvitæil; ils sont placés aux endroits où se correspondaient les tours dites de Brunhault et les specula romains.

pour patron. A Amelle et à Senon ils se nommaient les Ámbagneux, et, par une Charte du 2 mai 1351, le comte Edouard de
Bar voulut les récompenser de leurs services, sous sa bannière,
par des droits spéciaux. Encore aujourd'hui, les hommes des
deux anciens bans sont, exclusivement à tous habitants du même
village, propriétaires du Retaillon ou Retaut de Pierreville et
de celui du Grand-Commun (V. l'article Senon).

Histoire féodale.

Arc resta longtemps le titre d'un franc-fief dominateur des arrières-fiefs de l'Ornel et des environs.

En 1431, ce titre était porté par Jehanne d'Arc, épouse de Robert des Armoises, châtelain de Conflants, sire de Fléville, de Norroy, de Tichemont, d'Affléville, de Woimbey, lequel était descendant des sires de Dombras et de Delut, et qui, par leurs alliances avec la maison de Breux, descendait aussi des premiers seigneurs d'Orne, Pairs de l'évêché de Verdun. Cette Jehanne d'Arc (de l'Ornel) figure, avec son mari, dans un titre du 14 novembre 1436, par lequel ils vendent à Colart de Failly et à sa femme Poincette, le quart de la seigneurie d'Haraucourt et de celle de Louppy aux deux châteaux.

Ce fut elle qui passa à Metz pour la pucelle d'Orléans, à l'aide d'une homonymie exploitée frauduleusement par son mari.

Comme pairie épiscopale, Orne portait : d'argent, à cinq annelets, de gueule, posés en sautoir.

La branche d'Ide d'Orne, mariée à Oulry de Landres, produisit Marguerite de Landres, épouse de Symon d'Haussonville, père de Claude et grand-père d'African d'Haussonville, seigneur ascensitaire de Gremilly (V. ce mot).

Les des Armoises portaient : gyronné d'or et d'azur, de douze pièces, sur le tout, d'argent, parti de gueule.

Originaires des Hermoises de Monthermez, puis des Armoises de la haute Bar, sous Buzancy, on retrouvera leurs rameaux à Iray et à Delut (1).

<sup>(1)</sup> Nous montrerons, ailleurs, les rapports originaires d'Arc et de

ARDENNE, (la basse), et les collines du Wallon.

L'Arduennac (1) des anciens Gaulois, au temps de Jules César, partait du Taunus, dans l'électorat de Hesse, pour aboutir chez les Armoricains et les Morins. Après s'être détaché du Hundsrück, son torse franchit le Rhin, entre Bonn et Cologne, se relève et se voûte dans le pays de Trèves; - puis il contourne son échine du N.-E. au S.-O. (de Stavelot à Bastogne et à Haut-Besling), - puis du N.-N.-O. au S.-S.-E. (de Neufchâteau à Chiny et à Givet), en proéminant son dos aride (2) à 550 m. au-dessus des eaux de la Meuse, prises à Liége, et à 500 m. au-dessus de celles de la Moselle, prises à Trèves. Pendant ce trajet, le tronc épanouit ses rameaux de granit, de schiste, de quartzite, de gré et de calcaire, sous tous les versants de la Chière et de la Semois. C'est une de ses vertèbres, composée du calcaire sableux du terrain liasique, de l'époque secondaire, qui, du cône d'Arlon, vient s'épanouir sur nos côteaux d'entre Virton et Longwy, d'entre Ivoy et Stenay (V. au mot Argonne).

A Longuion, le rameau se contre-adosse à la dernière barre jurassique qui a séparé les basses Wabres meusiennes des Wabres mosellaniques; et le point de passage (Rameray) du Wallon dans le bassin des argiles-oxfordiennes de la Meuse; ce point de passage obligé est au lieu dit le bois d'Ay, entre les deux Iray, près de Montmédy (V. au mot Valandon).

Orographie.

Senon avec les trois grands lignages de Verdun — Laporte — Azenne — Estoufs — Senocq — Suys — Routons — Anscherins (Voir Mangiennes et Escouviers).

<sup>(1)</sup> Ar, montagne qui se soulève; — doun, détermination de l'effort puissant (oun) du soulèvement; — ac, contre les flots repoussés.

<sup>(</sup>Dict. hebraïq. de LATOUCHE, p. 3, 27, 50.)

<sup>(2)</sup> Ge, dos, adossement; génération de tout ados; — gaa, grandir, s'élever insensiblement et par gradation; d'où dérivent les mots: geo, terre, en grec; — gau, terre, en allemand; — gâus, terre, en sanscrit; — gon, l'angle, générateur de toute expansion du cône jusqu'à la sphère, complète cette série d'idées (Mème dict., p. 18, 16).

Sans le massif puissant de l'Arduennac, la terre de Belgique, Belgâ, nos côteaux et nos plaines du Wallon, et notre bassin des basses Wabvres, seraient encore immergés dans les profondeurs des inondations maritimes, dont le mot Iamai perpétue le souvenir, comme un des passages de la mer à Jamais (1). C'est le soulèvement volcanique du dos énorme et de la puissante échine des Ardennes qui a refoulé leurs eaux vers le pôle; et qui, aux bouches de l'Escault, a dit à l'Océan, sur les gazons consolidateurs d'Anvers, Antwerpium: tu n'iras pas plus loin (2).

Tout prouve, dans la constitution du sol belge, que la majeure partie de cette terre, et notamment les vastes plaines de la Flandre, du Brabant, du Limbourg et de la province d'Anvers, fut primitivement couverte par les eaux océanniennes (3). Ces plaines ne forment, en effet, presque partout, qu'une vaste nappe d'inondation lacustre, dans laquelle, à plus ou moins de profondeur, on découvre les anciens sables de la mer remplis de coquillages, de débris de poissons, de grands reptiles, d'ossements d'hippopotames et autres mammifères fossiles, ou substances de diverse nature, tantôt à l'état naturel, tantôt changés, pétrifiés, ou incrustés, suivant la nature des sucs de leur décomposition: — la même chose se reproduit dans les sables liasiques de quelques communes, au nord de Montmédy, et dans le bassin de Virton (V. aux mots Breux et Thonne-la-lon).

Tout indique aussi qu'alors que les plaines sous-marines des Pays-Bas et les argiles sous-lacustres du bassin des Wabvres, notamment près de Jamais, étaient ainsi recouvertes par les eaux, la chaîne des collines, qui, de l'Armorique, se relève;

<sup>(1)</sup> Iam, mer; — ay, passage. (Même dict., p. 26, 35.)

<sup>(2)</sup> Werpire, gazonner, affermir les mottes de la terre par la végétation. Donner un gage c'est affermir une convention.

<sup>(3)</sup> Voir le développement des preuves dans l'excellent ouvrage de M. Schayes: Les Pays-Bas avant et après la domination romaine, t. Ier, p. 321, et t. II, passim.

d'arêtes en arêtes, jusqu'aux sommités du Hundsrück, formait les côtes et les bornes de ce vaste océan. On peut même encore les relever parfaitement, depuis leur point de départ, entre Calais et Boulogne, jusque vers Hersel, sur les bords du Rhin (1); et, comme le disent les vieux mots (Belgium, Belga, Arduennac, Antwerpium) des plus anciens géographes, la Belgique, tant antérieure que postérieure à l'Ardenne, est une terre presque neuve, qui ne s'est découverte, insensiblement, sur sa base, qu'à mesure que le soulèvement de l'élément aride refoulait les eaux de l'un comme de l'autre côté (2). Delà les dunes de notre canton de Dun.

ARGONNE, (les monts et la forêt d').

Le pays d'Argonne s'étend depuis le perthuis de l'Ornois (du Barrensis pagus campanien) dans la Marne, à Vitry en Perthois, jusqu'au confluent de la rivière de Bar, dans la Meuse, à Domchery, en aval de Sedan, dans l'ancien Castritium ou Castrois.

C'est un massif de gaize, de gault et de sables verts, de grè vert supérieur et de craie tufau, couvert de forêts impénétraTopographie.

Géologie.

<sup>(1)</sup> Cette courbe de l'ancien littoral passe, notamment, par Guines et Ardres; par Watte et Saint-Omer (où était un golfe, comme l'indique le mot omer, qui signifie flux et reflux en hébreu); par Cassel et Domberg; par Ecke et Warneton; par Houten, Wincapelle et Courtray; par Mont-Wervick et Audenarde; par Moerghen et Afflighen; puis Merchtem, Laeken, et par Wilvorde (où était un golfe); puis par Louvain et Héverlé (où était un golfe); puis par Aershott, Tongres, Maestrech; Walkenberg, Aix-la-Chapelle, Dueren, Hechenich, et ensin Hersel, sur le Rhin.

<sup>(2)</sup> Bel, particule hébraïque déterminative de Bâl, du verbe baa, cesser de ne pas être élevé, a pour base la négative be ou bi, en hébreu; by, en zend et en persan; — Bel-gaa (Gau), terre, qui n'est point élevée, mais qui se relève insensiblement. Ainsi ce mot n'est pas autre chose que l'appellation de Pays-Bas.

bles qui, comme une barre naturelle, s'élève entre les gauen de l'ancienne Gaule et les gawen de la jeune terre (gau) de Belgique (Belga) (1), séparant ainsi les bassins rhenan, mosellan et meusien de ceux de la Marne, de l'Aisnes, de l'Aire et de l'Oise, dont les plateaux constituaient l'ancien Barrois dit mouvant. Dans les temps anciens, ce pays avait pour capitale Montfaucon. Ainsi arrivée aux alluvions primitifs de l'Aisnes et de l'Authe, vers Somme-Authe, — alluvions qui règnent sur les versants des vallées et des plateaux, à une hauteur de 175 à 185 m. au-dessus du niveau de la mer, point d'étiage de l'inondation des oon de la craie, — la constitution géologique est pleine et complète sur les monts argonnois (2).

La forêt d'Argonne n'ossre que trois points praticables de passage: — le premier, au désilé des Islettes, sous la côte de Biesmes, dans le Clermontois; — le deuxième, au passage de Cornay, sous les monts Crochus de Grandpré, dits le Grand et le Petit-Bel, dans le Vauclairois, — et au Chêne, dit le Populeux, sous Buzancy, dans le Vonzois.

Canton de Spincourt. Commune de Domremy. ARMINCOURT, Armencuria (1), Armenti-curia.

Armincourt n'est plus qu'un ancien lieu dit, dont le souvenir se rattache à Domremy, de même que le souvenir de l'ancienne chapelle de Masmelliponte se rattache à Baroncourt.

Au temps de l'évêque Henry de Blois, dit de Winton, c'était

<sup>(1)</sup> Gaa, s'élever; — gau, terre qui s'élève par l'union de tous ses éléments d'activité; — gaule, Terre qui s'élève à la limite extrême de l'activation; — ge, à dos; — geaioth, vallées de l'adossement; — gau, campagne, en allemand (Diction. hébraïque de Latouche, p. 16, 17, 18).

<sup>(2)</sup> On, plcin, plénitude; — gon, angle générateur du plein; — ar, montagne, relief de tout terrain (Même Diction., p. 27).

<sup>(3)</sup> Min, à partir de; — ar, montagne, hauteur en général.

(Diction. hébraïque de Latoucue, p. 67, 27.)

une curtis, dont les manses appartenaient au fond primitif de l'Église verdunoise : elle devint le prix de l'intronisation du prélat, dans sa cathédrale souillée par le meurtre des citains révoltés. Henry céda au comte Renaud de Bar et le château de Dun et les terres de Rouvres et de Malaumont, et le mont Sainte-Lucie, près de Sampigny, le tout pour payement de son appui sanguinaire; et il y ajouta, pour appoint, les hameaux d'Armincourt et de Domp-Remy. Ceci se conclut en 1124 : deux ans avant, Henry avait commencé sa mission épiscopale, en consacrant les églises de Masmelliponte et de Baroncourt.

A partir de la hauteur (1), où cesse le plein de Baroncourt, était la curtis de la vieille chaussée austrasienne, qui traversait l'Othain, près de l'oratoire de Saint-Remy. Cet oratoire était dans les roseaux; de là l'appellation in cannis du village de Domp-Remy, près de Dompmarie, aujourd'hui Dommarie, Ce vieux saint dut céder sa place à la vierge glorieuse quand, en 1122, une plus vaste chapelle, construite des débris massifs du pont, eut été érigée à la Reine des cieux, in Masmelliponte (2).

ARRANCY, Aranceium (Ch. de 1046 et 1049) (3). Ancienne châtellenie prévotale, - sur le ruisseau des Eu- de Spincourt.

Canton

<sup>(1)</sup> Voir la note 3 de la page précédente.

<sup>(2)</sup> Maa, détruire; — maas, restes de destruction; — masas, écroulement, pourriture; - mouth, périr; - mel, mala, élévation qui dis-(Mème Diction., p. 61, 62, 65, 67.)

<sup>(3)</sup> Etymologie et appellations successives : Aruncy, Arencey, Erency, Arrancy.

Ar. montagne, hauteur (de la terre, aarets), en général; particule hébraïque articulative de l'idée d'un relief quelconque de l'élément aride. - An, particule dubitative de toute idée de vacillance et d'annexion douteuse; elle est préfixe, ou suffixe, suivant que l'annexion se fait d'orient en occident, ou d'occident en orient. - cy, latinisé en ceium, conionction démonstrative, provenant du zend et du persan; elle indique

rantes, venant du pré Gobert, dans les bois de Saint-Pierre-Villers, et qui conflue à la Crüne, près Xarnay, en aval de Pierpont et du moulin d'Arancy.

Ecarts: les Eurantes (*Urantes*, Ch. de 1252); c'était autrefois un seul domaine se divisant en 7 fermes; — Lopigneux,
ou *Lompigneules* (Ch. de 1247, 1255, 1286, 1331, 1494);
— La fontaine Saint-Martin (sancti Martini terra. Ch. de
1183).

# Topographie.

| Distance        | canton         | 1 myr. | 2 k. |
|-----------------|----------------|--------|------|
| du chef-lieu de | arrondissement | 3      | 4    |
|                 | département    | 7      | 4    |

Orientation par rapport à Montmédy, S.-S.-E.

Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer, de 229 m. à 304, au bois de Sérupt.

# Etage, groupe ct sous-groupes (1).

Géologie.

1º Etage oolithique, ou jurassique inférieur, formation argilocalcaire de l'époque secondaire, — oolithe inférieure, pierres de taille et autres; — bradfort-clay; — blocs erratiques, cailloux roulés des Vosges.

Cet étage est formé de calcaires et de calcaires marneux alternant avec des marnes, plus ou moins argileuses, dont la couleur et la texture sont aussi variables que leur composition. Les assises ont une épaisseur de 260 à 280 m. et leur pente est de 1/45 environ.

Le territoire d'Arancy est tout entier sur l'oolithe inférieure, formation qui repose sur les marnes supérieures du lias. A partir de Sancy, aux sources de la Crüne, celles-ci s'inclinent, sous l'oolithe, dans la direction du nord-est au sud-est; et il en ré-

le côté du lieu, en deça de la hauteur, par rapport aux habitants, placés en avant. (*Diction*. de Latouche, p. 3, 27, 7.) Le nom devrait s'écrire par un seul r.

<sup>(1)</sup> Voir la Statistique géologique de M. Buvignier, p. 77, 191, 192, 207, 582.

sulte que l'étage supérieur n'est pas encore bien liaisonné (1). L'annexion étant douteuse et vacillante, les terrains oolithiques se détachent de la couche des marnes affleurantes; et de là les appellations respectives de Sancy et d'Arancy.

Origines.

Le mot Eurantes, écrit Urantes dans les vieilles Chartes, indique assez, qu'aux temps Mérovingiens, les prædia de la Crune et des versants de l'Othain, étaient des défrichements opérés par le feu et par le bruly. Les nombreuses manses du pré Gobert (d'Apremont) ont dû leur existence à la pioche et aux brandons de ces laborieux et infatiguables pionniers de la celle de Saint-Hilaire (de Trèves), auxquels le roi Dagobert Ier et ses successeurs avaient concédé tant d'espace, qu'en 1023, on voit l'empereur Henri III rayer, d'un trait de plume, du pied-terrier de la grande abbaye Maximinienne, 6656 manses défrichées, y compris leurs serfs et vassaux, pour les concéder à trois de ses Palatins, dont l'un était Henry d'Arlon, fils de Sigéfroid premier comte héréditaire du Luxembourg, père de Waleram Ier époux d'Adèle de Bar (1030), celle-ci fille de Frédéric premier comte du Barrois. De là les prétentions originaires des suzerains de Bar et des évêques de Metz (de leur famille) sur Arancy, sur Marville, et sur tout le comté de Chiny. On n'en peut douter quand, vers le huitième siècle, on voit les moines de Saint-Hilaire, ceux de Saint-Maximin, ceux de Saint-Mathias, ceux de Tholey et de Metloch (de Trèves), propriétaires des premiers défrichements dans les marais de Dampvillers, et poussant leurs domaines jusqu'aux étangs d'Amelle et d'Etain

<sup>(1)</sup> Les faits sont manifestes pour le démontrer. Depuis un demisiècle, une dépression, d'environ 16 centimètres par année, s'opère à Arancy, sur le versant d'entre Nouillompont et Saint-Pierre-Villers. Woecourt ne se voyait pas de Nouillompont, avant 1835; aujourd'hui on aperçoit presque entièrement les toitures de trois des bâtiments de cette ferme. En 1810, de Nouillompont on ne voyait que le coq du clocher de Saint-Pierre-Villers; en 1835, on a pu découvrir toute la toiture; et aujourd'hui ce clocher et toute l'église se découvrent facilement.

(Ch. de 707); — quand on voit aussi, sous l'évêque Vicfride de Verdun, le comte Sigéfroid, alors palatin de Metz, metensis comes palatinus, père de Henry et bénéficiaire de l'Arlunensis, revendiquer Joudreville, ab Amellæ castro non longé distantem, avec l'aide de Boson, sire de Besonvaux, Douaumont, Beaumont et de toute la vallée de la Tinte jusqu'à Quincy; - quand on voit ces deux comtes agir, dans cette circonstance, l'un au nom de sa semme Hadwide, comme héritière du comte Rodolphe des Woepvres, ancien gouverneur de l'Oestling et des Ardennes et fils de la comtesse Hildegunde de Gondrecuria; - l'autre, c'est-à-dire, Boson, comme fils du comte d'Ardenne Bavin. Aussi peut-on admettre, avec la tradition locale, - qu'Arancy existait dès l'an 590; - qu'en 596, à l'intervention de l'évêque Agiulphe (c'est-à-dire, saint Gundéric), ce prædium aurait été donné, par le duc Eleuthère, à Waldrade, première abbesse des moniales de Saint-Pierre, auxquelles les comtes d'Ardenne et les leudes de Charles-Martel en aurait enlevé les meilleures parties; mais elles leur revinrent par une autre voie et voici comment:

Au temps de Lothaire, premier roi de Lotharingie (870), presque tout le versant des hauts de Metz était aux mains de Ricuin et de Bavin d'Ardenne, - l'un avoué des Dames de Saint-Pierre de Metz et comte de Verdun, - l'autre abbé laïc de Gorze et de Saint-Symphorien. Lothaire II, troisième roi de Lorraine, avait épousé Theutberge, sœur de la femme de Bavin; elle était conséquemment tante maternelle (matertera) de la reine Richilde, seconde femme de Charles-le-chauve, fondatrice de l'abbaye royale de Juvigny; tante aussi du comte Boson de Quincy, gouverneur de Stenay: elle avait eu pour douaire de nombreux domaines dans la portion des Woëpvres appelée comté de Castris; Longwy, ou Longcastre, en faisait partie, ainsi que Longuion. Quand le roi Lothaire II eut répudié Teutberge, celle-ci, en cédant le lit conjugal à sa rivale Waldrade, prit le voile chez les Dames de Saint-Pierre et n'y arriva pas les mains vides ; de là le complément des dotations de celles-ci à Arancy et à Saint-Pierre-Villers. Mais cette dotation leur fut, peu de temps après, contestée par les évêques de Verdun, et voici pourquoi :

La comtesse Béatrix de Bar, épouse du duc-comte de Verdun Godefroid-le-grand, possédait la terre de Rouvres, les rives de l'Orne et de la Crüne, celles de l'Othain et de la Thinte, en grande partie : elle les avait transmises à sa fille Mathilde, épouse de Godefroy le jeune, dit le bossu, et celui-ci avait donné ce prædium à l'abbaye de Juvigny; mais l'empereur Henry III, ayant confisqué les domaines de la marquise de Toscane, donna l'abbaye et toutes ses dépendances à l'évêque Thiéry de Verdun, qui prétendait avoir à Arancy des droits beaucoup plus anciens.

C'est pour cela qu'au pied-terrier de l'église verdunoise, consigné dans la Bulle de 1046, se lisaient ces mots: Aranceium cum silvà et prato; mais ils sont restés à l'état de lettre morte, paraît-il, devant la puissance des comtes de Bar, sires de Briey, et des évêques de Metz, de leur maison.

Aussi, au commencement du treizième siècle, c'est l'évêque Renaud de Bar († 1211), fils de Thibault II, qui apparaît comme suzerain d'Arancy, pour y avoir racheté d'un comte de Dasbourg les droits indivis engagés à celui-ci, pour 700 livres, monnaic de cette époque, par le comte de Limbourg-Arlon, Waleram, époux de Cunégonde de Montjoie, dame de Marville. Le père de ce Waleram, surnommé Paganus, avait tenu Mussey et sa châtellenie comme inféodataire de l'évêché de Trèves, et son fils avait conservé, bon gré malgré l'évêque de Verdun Albert de Mercy (Ch. de 1160), l'avouerie d'Arancy, en concurrence avec les sires de Perpont.

A partir de ce moment, l'avouerie resta aux sires de Marville, de la maison de Montjoie: ils étaient capitaines-prévôts de la châtellenie d'Arancy. C'est en cette qualité que Waleram II, dit le long († avant 1250), époux d'Isabelle de Bar (1), éta-

<sup>(1)</sup> Cette Isabelle, dame douairière de Marville, avait, en 1206, acheté le bois du Deffois, entre les Eurantes et Rouvrois, d'Erars de Xorbey et Laval, sire de Brie et de Betenclair, ainsi que tous les droits qu'a-

blit à Arancy, en 1213, pour douze pauvres, un hôpital que le duc Thibaut Ier de Lorraine, sils d'Agnès de Bar, dota largement en 1215; — c'est en cette qualité aussi que Waleram III, de Montjoie, époux de Juette (Ch. de 1265), — que Thibaut, son srère, époux de Jehanne de Los, sille du comte Arnoulx III de Chiny; — qu'ensin Waleram IV, dit le jeune, sils de ce Thibault de Montjoie pareillement châtelain de Perpont, eurent successivement la garde prévôtale d'Arancy, jusqu'à ce qu'en 1269, ce jeune et dernier rejetton des Montjoie-Marville eut vendu et Marville et son avouerie d'Arancy à son grand oncle Henry II (de Luxembourg), qui su contraint d'en recéder moitié indivise à Henry II, comte du Barrois (1).

A partir de ce moment l'histoire d'Arancy se confond avec celle de Marville et des terres communes, pour une durée de 600 ans. (Voir la suite à l'article Marville; voir aussi les articles Eurantes, Lopigneul et Fontaine-Saint-Martin.)

Brection en commune. La Charte d'affranchissement existe, bien qu'on ne la retrouve plus aujourd'hui aux archives communales; elle doit être de

vait ce seigneur sur Arancy et Perpont, comme descendant de Vernon de la Vaux, fils de Louis de Chiny.

(1) Confants en Jarnisy et toutes les villes de sa châtellenie étaient pareillement devenues indivises entre le comte de Bar Thibault II, pour moitié, et le comte Henri II de Luxembourg, pour l'autre moitié. Cela résulte de la charte d'accompagnement de l'an 1277, dans laquelle sont néanmoins réservés les droits de Jeoffrois d'Aisches, sire d'Apremont. Celui-ci, par une autre charte d'accompagnement, de la même année, retrocéda la moitié de son avouerie, sur Conflants et ses dépendances, au même comte de Luxembourg. Comme sire d'Apremont, ce seigneur relevait de l'évêque de Metz, et il était en même temps homme de fief des châtellenies de Marville et d'Arancy. Mercy et les cinq villes, c'est-à-dire, Sivry le franc, Boudrezy, Hugny, Marcey et le Mont ou Hautmontois, plus Procourt, Chénières, la Ville-sous-Joppécourt, et l'entrecours du ban de Mairis, avaient été mis en commun par Thibaut Ier de Bar et Roger sire de Marcey, au mois de mai 1290, et ils étaient aussi placés sous les prévôtés de Marville et d'Arancy.

ARR 49

l'an 1193, alors que Marville et Arancy appartenaient à Thié-bault let, comte de Bar, et à la comtesse Ermesinde de Luxembourg, sa troisième femme, qui avait son douaire établi sur Briey. Ce comte, qui mourut en 1214, réassigna ce douaire sur les châtellenies de Marville et d'Arancy, par son testament de l'an 1213.

D'après le recensement de 1847 : 801 habitants, dont 36 aux Eurantes et 86 à Lompigneules.

Population.

D'après le recensement de 1857 : 785 habitants, dont 38 aux Eurantes et 81 à Lompigneules.

D'après les archives communales, à partir de 1624, avec lacunes; — d'après les archives judiciaires, à partir de 1756, série complète.

Tenue des registres.

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1824 : Territoire. 2,000 hect. 61 a. 06 cent.

| Dont en bâtiments 5 h. 44 a. 35 c.                                                                                                                                            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| — Jardins et chènevières 20 69 62                                                                                                                                             |         |
| - Prés et pâtures 201 17 47                                                                                                                                                   |         |
| - Terres labourables 1404 22 29                                                                                                                                               |         |
| - Bois 322 58 30                                                                                                                                                              |         |
| - Landes, friches et carrières 6 38 98                                                                                                                                        |         |
| - Superficie non imposable 40 10 05                                                                                                                                           |         |
| ( La Crune, sur un parcours de 7 kil.;                                                                                                                                        |         |
| Cours d'eau La Crune, sur un parcours de 7 kil.;  Le ruisseau des Eurantes, sur un parcours de 4 kil.                                                                         |         |
| de 4 kil.                                                                                                                                                                     |         |
| Les forges de Lopignieux, ancien ban de                                                                                                                                       |         |
| Longuion;                                                                                                                                                                     |         |
| Le moulin d'Arancy, aujourd'hui foulerie                                                                                                                                      |         |
| di draps;                                                                                                                                                                     |         |
| Une tannerie avec moulin à tan;                                                                                                                                               |         |
| Usines  Les forges de Lopignieux, ancien ban de Longuion; Le moulin d'Arancy, aujourd'hui foulerie à draps; Une tannerie avec moulin à tan; Une ancienne brasserie en ruines. |         |
| Revenu net imposable: 28,241 fr. 11 c.                                                                                                                                        |         |
|                                                                                                                                                                               | liens   |
| Prés et pâtures                                                                                                                                                               | nunaux. |
| Terrains vains et vagues 2 60 90                                                                                                                                              |         |
| Contenance totale 193 08 85                                                                                                                                                   |         |

Digitized by Google

| Notions agric. | Driv | commun           | dь  | 17  |
|----------------|------|------------------|-----|-----|
| MUDIUS SKIIC.  | Prix | C.C.) REPERENTED | 116 | 1 1 |

| de l'hectare en terre : | 1 re classe | 3,000 fr. |
|-------------------------|-------------|-----------|
| -                       | 2° classe   | 2,400     |
|                         | 3° classe   | 1,800     |
|                         | 4° classe   | 1,500     |
|                         | 5° classe   | 900       |
| _                       | pré         | 3,000     |

Cultures spéciales : blé, avoine, pommes de terre, trèsse, lupuline, luzerne, sainfoin.

### Notions industrielles.

A Arancy, comme à Sorbey, comme à Rouvrois, comme à Saint-Pierre-Villers, on trouve des blocs erratiques, des cailloux vosgiens, gris ou rougeâtres, très-compactes, très-durs et de forme irrégulière : ce sont des concrétions de matière siliceuse, qui se sont formées dans les couches de la marne, ou qui y ont été entraînées par les eaux diluviennes, auxquelles le bassin des Woenvres paraît devoir son creusement. Ces blocs se sont arrêtés au coude de Rouvrois et de Nouillompont. Le gisement le plus abondant de ces cailloux est au bois de Wacquemont, sur le territoire de Sorbey. On en trouve depuis la grosseur d'un œuf jusqu'à un volume de 2 mètres cubes : les plus petits sont très-recherchés pour l'empierrement des routes, et on les emploie, surtout, pour le pavage des villes : le mêtre cube vaut sur place 1 fr. 30 pour les chaussées, et pour le pavage, il coûte 4 fr. On trouve aussi, dans les blocs erratiques qui gisent au nord de la fontaine Saint-Martin, des nodules de marne durcie et de calcaires argileux accompagnés de fossiles brisés.

Professions les plus habituelles : commerce du foulage des draps, de temps immémorial, et tannerie.

### Anciennes divisions ecclésiastiques.

Ordre spirituel.

Diocèse de Trèves :

Archidiaconné des Wales du Longvionensis, sous le titre de Sainte-Agathe de Longuion (1);

<sup>(1)</sup> Ressort primitif de cet archidiaconné sur les décannats de : Arlon
— Luxembourg — Mersch — Longuion — Bazailles — Juvigny —

Doyenné de Longuion (1);

Cure de Saint-Maurice d'Arancy, dont l'église était dans l'enceinte du château;

Annexe et desserte; Saint-Clément, chapelle placée dans la ville, avec dépendances et cimetière; elle a existé jusqu'en 1810;

Abbaye suzeraine des Dames de Saint-Pierre de Metz;

Hermitage de Saint-Georges, dit la chapelle du Péron, desservie par trois Frères;

Oratoire primitif de Saint-Georges, patron des Læti Asti établis sur la Chière de Longuion à Ivoy;

Eglise matriculaire d'Arancy;

Chapelles de Saint-Jean-Baptiste, — Sainte-Scholastique, — Saint-Nicolas, — Saint-Sébastien;

Noms des patrons : saint Maurice et ses compagnons, 22 septembre ; — saint Georges;

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église : celle actuelle a été batie par *Thiéry Drolwin de Jady*, en 1448 : elle est dans le style romano-ogival. Le chœur a été rebâti par l'abbesse de Saint-Pierre, en 1712, et le clocher en 1767. La cloche a été baptisée *Marie-Anne*, en 1760, et donnée par l'abbé de *Saint-Remy*, prêtre habitué du lieu. Cette cloche a été enlevée pendant la révolution pour être convertie en canons, ou en sous. Celle qui existe aujourd'hui porte une inscription qui dit : *Ave* 

et Ivoy: il fut réduit, sous l'épiscopat de saint Modoalde et de saint Paul, aux cinq décannats de la plaine, ou du Wallon.

<sup>(1)</sup> Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de : Arancy; Bleid; Chesnois; Ethe; Etalle; Epiez; Grand Failly; Petit Failly; Flabeuville; Fresnois la montagne; la grand-ville de Cons; Han-sur-Othain; Han-devant-Pierrepont; Saint-Léger; Saint-Mard; Montquintin; Meix le tisch; Sainte-Marie; Mussy la ville; Montigny-sur-Chière et Colmay; Saint-Pierre-Villers; Saint-Pancré; Rouvrois-devant-Saint-Mard; Rouvrois-sur-Othain; Ruette; Robelmont; Signeulx; Sorbey; Virton; Vieux-Virton; Viller le rond; Villette; Ville et Houdelemont; et Viller-sur-Semois.

Maria gratia plena, Dominus tecum,... l'an 1454, me levait demoiselle Ydette d'Arancy, en mars.

Confrérie de Saint-Sébastien, affiliée à celle des Arquebusiers de Marville.

Noms des derniers curés connus, antérieurement à l'ordre actuel: 1680, Migette; — 1707, Daimard; — 1713, Houillon; — 1732, J. Richard; — 1764, J.-Ch. François; — 1776, C. de Luc; — 1781, N. Lienard; — 1792, François-Théodoric Marchal.

### Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Ordre temporel. Avouerie : celle des anciens seigneurs de Mussy et de Perpont, comme voués des Dames de Metz, et des sires de Marville,
comme châtelains;

Patronage à la collation de l'abbesse de Saint-Pierre de Metz;

Dixmage appartenant à la même;

Entretien du chœur et des bâtiments, à la charge de la même abbaye;

Ordre politique.

Ancienne cité de Trèves, sur les Marches du pays Messin;

Royaume d'Austrasie, puis de haute Lotharingie;

Ancien pagus du Longagionensis et du Metensis (in fine Marciacâ);

Comté de Bar, par indivis avec celui de Luxembourg;

Marquisat des Marches d'Arlon, ensuite de Pont-à-Mousson, sous les ducs de Bar (Ch. de 1399);

Duché de Lorraine, après le partage des terres communes, en 1601;

Haute justice de l'abbesse de Saint-Pierre;

Arrières-fiefs; Lafontaine-Saint-Martin et Lopigneuls (V. ces mots infrà).

Avant la rédaction des coutumes générales.

Ordre judiciaire. Loi de Beaumont; mesures de Longwy et de Longuion, ensuite celles de Bar;

Pour les grains et les liquides, celles du

Barrois;

Pour les autres matières sèches, idem;
Pour les bois, idem;
Pour les terres, idem;

Indication de l'étalon local : celui des anciennes mesures agraires du Luxembourg; — l'arpent étant de 80 perches et la perche de 19 pieds 2 p. Avant l'édit de 1601 donné par le duc de Lorraine, c'était l'arpent barrois pour les bois; il contenait 100 pieds de long, sur 4 dans un sens et 1 dans l'autre; la perche étant de 11 pieds de long en carré, le pied étant de 10 po. et le pouce de 10 lignes barrois.

Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Saint-Mihiel:

Anciennes assises des grands jours de la châtellenie de Marville:

Cours supérieures de Saint-Mihiel, d'une part, et de Luxembourg, de l'autre;

Ancien bailliage de Longuion et Mussy, d'une part, et de Marville, de l'autre;

Ancienne prévôté d'Arancy, jusqu'en 1603 (1);

Ancienne haute justice seigneuriale de l'abbesse de Saint-Pierre de Metz; - elle avait un exécuteur des hautes et basses œuvres, et son prévôt avait droit d'exécution;

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de : Arancy, Boudrezy, Dommery (autrefois Domp-Remy), Jopécourt et Martinfontaine, le moulin de Létanche, Mercy-le-haut, Mercy-le-bas, Nouillompont, Saint-Pierre-Villers et Remenoncourt, Sermont (ou Xermont), Saint Supplet, Fillières, Circourt (ou Xircourt), Sivry (ou Xivry) et Rouvrois.

Noms des derniers lieutenants généraux ou particuliers, ou prévôts connus: 1686, Adrian de Cuminel, seigneur de Lafontaine-Saint-Martin et prévôt d'Arancy; - 1696, Bailliet; - 1705, de Wal; - 1778, Jenot; - 1786, Savey.

Justice foncière des arrières vassaux.

Transformations politiques.

Après la réunion du comté de Chiny au Luxembourg, par la vente de 1364 : Terres communes entre le Luxembourg et le Barrois.

Après la réunion du Barrois à la Lorraine, en 1430 : Terres communes entre la Lorraine et le Luxembourg.

Après le partage des terres communes par le traité austrolorrain de 1603: Arancy et ses dépendances sont cédés à la Lorraine, pour la totalité. Puis ils passent à la France en 1735. Le roi y établit une recette principale des droits de haut conduit, tonlieu et autres perceptions fiscales. Cette recette fut exercée, jusqu'à la révolution, par la famille Raux, dont le dernier titulaire, Pierre Raux, était seigneur foncier en partie de Thonneles-prés. Cette famille s'allia avec les Chonet de Bollemont, sires d'Affléville, par le mariage de Marie-Thérèse Raux, avec Charles Chonet de Bollemont, en 1781 (Voir l'art. Bellefontaine).

Cantons
de Stenay et
de Montfaucon.
Départitions
anciennes.

ASTENAI, Asta, Astenidum (Ch. de 853, 880 et 968), et le pagus Stadinisus.

Sous les Carlovingiens, Astenai était le nom d'un des quatre archidiaconnés de l'église épiscopale de Chaalons. On lit encore, sur les vieux pouillés de son diocèse, l'énumération de plusieurs de nos villages de la Meuse, avec cette indication: in pago, in comitatu, in archidiaconatu Stadunensi. La liste des localités Asteniennes s'étend ainsi depuis la Marne jusqu'à la Chière; car on y trouve Laferté et Olizy sur Chière, aussi bien que Aincréville, aussi bien encore que la ville de Sainte-Menehould... Villare in comitatu Stadunensi (Ch. de 1132, pour le prieuré de Chaude-Fontaine). — Radulphus de sancta Manehilde, — Guido de sancta Manehilde, in comitatu Stadunensi (Ch. de 1197, pour l'abbaye de Chatrices).

Ceci explique pourquoi un certain nombre de nos villages (des deux cantons de Montfaucon et de Stenay) n'ont cessé

d'être régis par la coutume de Vitry en Perthois, sous le bailliage de Sainte-Menehould, généralité de Châlons, — tandis que leurs voisins de droite étaient à la coutume de Rheims, sous le grand bailliage de Vermandois, — et que leurs contre-voisins de gauche étaient à la coutume de Clermont, sous le bailliage de Verdun.

Mais il ne faut pas confondre Stenay, principal point de passage (1) des læti asti dans le bassin de la Meuse, ni avec Auxenna de la table de Peutinger (Laneuville-au-pont),— ni avec Viennam castrum (Viaisnes, Via axonis), principal passage dans le bassin de l'Aisne,— ni avec Château-sur-Aisne (Castrum axonis), au confluent de l'Aisne et de l'Auve, berceau de sainte Manehilde et ancienne capitale du comté dit Stadinisus.

Asta (Ch. de la reine Gerberge, de l'an 968), Astenidum, villa royale carlovingienne (Ch. de l'empereur Charles-le-gros, de l'an 880); fisc et lieu de péage, in fisco Sathanacense atque Mousense (Ch. du duc Rainier, de l'an 886); Stenay, enfin, n'était que le point d'issue des anciens læti asti de l'Evodiensis pagus, vers les gauen de la Gaule campanienne, à travers les landes et les clans du pagus Stadumensis (la Chalade et le Claon).

Ce qui produit la confusion, c'est l'ignorance des origines du langage et l'oubli des faits historiques. Les mouvances territoriales ont flotté, comme les nuages, au vent des révolutions;

<sup>(1)</sup> Ai signisse passage, aussi bien en hébreu qu'en sanscrit. Ce mot a ce sens, au propre et au figuré: dans la première de ces langues — au propre, il veut dire la vie, qui n'est rien qu'un passage — sigurativement. — On l'écrit ay en sanscrit.

<sup>(</sup>Dict. hébraïque de Latouche, p. 26, 25. — Vocabulaire de Eichhoff, p. 265.)

Ast, mais! — sta viator, arrête-toi! — Notre mot mais n'est en réalité qu'un passage — par suspension — de la préposition à l'objection; c'est une manifestation objective de l'esprit et de la raison, qui n'est encore que de l'hébreu.

mais les ressorts des juridictions, spirituelles ou nationales, ons survécu aux transformations de la puissance temporelle.

Ainsi, en l'an 1197, Thibault III, comte de Troyes et de Champagne, échange sa terre et châtellenie d'Omont, en Rethelois, contre celle de Sainte-Manehould, en Astenois, appartenant alors patrimonialement à Hugues III, comte de Rethel, comme successeur de Manassés, qui occupait le castrum de Manechilde (1060), depuis le démembrement du Dolomensis pagus, sous Hermann, premier comte de Grandpré (en 1004); mais cet échange ne transféra pas les ouailles du prélat de Rheims sous la houlette pastorale de l'évêque de Chaalons. L'archidiaconné d'Astenois maintint son ressort sur les populations Asteniennes, purement Stadunisiennes, et l'archidiaconné Rémois, dit de Champagne, composé des doyennés de Dun (sur la Meuse), de Cernay (sur la Dormoise), et de Grandpré, au confluent de l'Aire et de l'Oise, au lieu d'être à Omont, sut transséré à Grandpré. Saint Médard de Rheims en resta le patron.

Ainsi, encore, l'empereur Henri III, en confiscant les propriétés de la comtesse Mathilde, en 1086, donne à l'évêque Thiéry de Verdun: Dunum castrum (Dun), Viennam castrum (Vienne-le-Château), Claro-Montem castrum (Clermont), Musacum majus et minus (Mouzay), Sathiniacum fiscum (Stenay)... mais cette donation ne transféra pas les ouailles, soit du Trévirois, soit du Rémois, soit du Châlonnois, sous la juridiction spirituelle de l'évêque des Claves; et, alors, comme d'ancienneté, composé uniquement des doyennés de Clermont et de Souilly, l'archidiaconné, dit d'Argonne, sous le titre de Saint-Didier patron du Perthois, est transféré à Clermont, au lieu d'être à Montfaucon, où originairement il était, sous les prélats du Rémois; saint Didier en reste le patron.

L'histoire spirituelle et juridictionnelle de l'arrondissement de Montmédy resterait incompréhensible sans la notion des causes de ces apparentes anomalies. AUBERON (Mont), Alberonis mons, — autrefois Mont-Urbel, dépendance de la paroisse de Thil et Azenne, — aujourd'hui Mont-Aubé, ferme et écart de la commune de Chaumont.

Canton
de Damvillers.
Communes
d'Azanne et de
Chaumont.

A l'altitude de 349 m. au-dessus du niveau de la mer, sur un étage de la formation corallienne (époque secondaire), est le mamelon de *Mont-Aubé*, proéminent sur le versant occidental, dont le *goître* domine à la gorge de Chaumont (*Goivaux*).

Ce nom rappelle une tradition, très-ancienne, relative aux faits et gestes d'Albéric, fils puiné du roi Clodion le chevelu, et connu, dans les annales du Hainaut par Jacques de Guise, sous le nom d'Auberon l'enchanteur.

Ce serait là, suivant Wasbourg et suivant Mussey historien de Longwy, qu'en 461, près de la place nommé Mirevault, ce prince aurait défait les Mérowings; et le château de la Place y localiserait le lieu du combat, dans lequel l'héritier du roi chevelu était, disent-ils, soutenu par les Romains, commandés par le fameux Gillon ou Egidius. De là viendrait l'appellation de fontaine Gillon et de la ferme de Gillon-Fontaine, territoire de Reville, dans l'élargissement duquel la bataille aurait été livrée. Là aurait été le champ de mort, dit la Mothe-Auberon (1). Ce fait n'est pas dépourvu de toute probabilité.

AUFROIDCOURT, Auffridi curtis (Ch. de 968) (2), — à la Motte, ou champ des morts de la froide fontaine de Saint-Remy (3).

Aufroidcourt, qui a disparu depuis plusieurs siècles, paraît avoir pris son nom du comte Auffride qui, du temps de Gerberge, Canton de Stenay. Commune d'Autréville. Origines.



<sup>(1)</sup> Du déterminatif (ou génitif) moth, qui signifie de la mort, à l'état construit de maoueth, en hébreu.

<sup>(2)</sup> Voir le texte dans Les Marches de l'Ardenne, t. Ier, p. 528.

<sup>(3)</sup> Nous avons déjà prouvé que ce mot la moth venait du génitif moth, qui signifie de la mort, en hébreu.

veuve en premières noces de Gisilbert grand-duc de Lotharingie et fils du comte Ricuin des Woepvres, et veuve, en secondes noces, du roi Louis d'Outremer, était bénéficiaire d'une partie du Hainault, en même temps que Arnoux dit de Granson, avoué de cette reine et qui devint ensuite premier comte de Chiny, tenait, bénéficiairement, de l'empereur Othon le grand, le comté des campagnes de la Meuse, près de Liége, in comitatu Mosango. Auffride, ainsi que Emmon comte de Loss et Gérard évêque de Toul, était fils ou neveu du grand-duc Regnîer, comte de Hainaut, propriétaire de Stenay et d'Yvoi (Ch. de 886). Il figure, avec Arnoux, dans la Charte donnée, en 968, par cette princesse, au profit de l'abbave de Saint-Remy de Rheims, charte qui fut scellée à Asta, c'est-à-dire, à Stenay. Stenay était véritablement alors le nid des Læti astorum et, pour cela, il s'appelait Astenidum. Cette colonie asiatique, placée primitivement dans la préfecture du pagus evodiensis, s'était propagée, d'abord, d' Yvoi à Douzy, et d' Yvoi à Lonquion, sur toute la Chière; puis elle avait niché à Asta: là s'étaient arrêtés ces Ases, transplantés par les Romains, avant que d'autres eussent franchi le Dieulet. Alors n'existait pas encore Autréville, dans le Val-de-Soupy; et c'est ici qu'il faut se rendre compte des appellations locales, dans leur simplicité primitive siéloquente au figuré.

Ad triam villam, Autreville, sous le py des Vaux du Wal-

lon, près des villages ambédeux de Vaux, Euilly et Tethaigne, dans le Mosomois (Ch. de 1294). C'était l'indication d'une troisième villa dans le val de Soupy.

Sub triam villam, Soutreville, sous le py des forêts (Salpy), près des villages ambédeux de Brandeville, Bréheville et Ecurey, sur le rameau des Wabvres, dans le Verdunois (Ch. de 1578). C'était l'indication d'une troisième villa au-dessous de Salpy.

Autréville et Soutreville sont les deux limites extrêmes du comté de Chiny. — d'une part, entre le Dunensis et l'Astenensis, aux trois angles de rencontre des évêchés de Trèves, de Rheims et de Verdun (par rapport à l'ancien comté des Claves, à l'époque de la donation du comte Frédéric d'Ardenne, 997, en faveur de l'église de Verdun)... — d'autre part, entre l'Astenensis et le Mosomensis, aux trois angles des diocèses de Trèves, de Rheims et de Liége, à l'époque de la division des fiefs de Douzy et de Sedan, par le traité de 1259 (1).

Or, entre une curtis et une villa, la dissérence était celle du contenu par rapport au contenant.

La curtis d'Aufroidcourt était le cortile qui enceignait la fontaine et l'oratoire de Saint-Remy, et la villa était au lieu dit la Mothe d'Auffroidcourt (2).

Alors l'emplacement actuel d'Autréville, celui de Soupy, celui de Pouilly, celui de Moulins, ne formaient qu'un seul ban et qu'une unique paroisse, dépendante de la Mothe d'Auffride, dans le val de Soupy, et autour du trou de Soiry.

La Mothe, ou Champ des morts, a disparu; et une autre commune, altera villa, s'est vue érigée, plus ou moins près, dans

<sup>(1)</sup> Voir les Chartes transcrites au tome Ier des Chroniques de l'Ardenne, p. 360 et 364; et t. II, p. 293.

<sup>(2)</sup> La fontaine de Saint-Remy se trouve au bas de la ferme de ce nom, sur le territoire de cette ferme qui dépend de Mouzon : elle est à une faible distance de la Meuse ; ses eaux se jettent dans le ruisseau de la Gravière d'Autréville, presque à l'orifice de leur source.

un emplacement voisin; l'époque en est certaine et historiquement constatée (Voir l'art. Autréville.)

Canton de Stenay. AUTRÉVILLE, ad triam villam (1), dans l'ancienne curtis d'Aufroidcourt; Aufridi curtis (Ch. de 968); — le val de Soupy — et le fief du trou de Soiry.

Nota. — Autréville et Moulins étaient, en dernier lieu, annexes de la cure de Pouilly. — Sur le ruisseau de la Gravière.

Ecart: anciennement la cense de Saint-Remy, aujourd'huis dépendante de Mouzon.

Topographie.

| Distance       | canton                     | 1 myr. | 1 kil. |
|----------------|----------------------------|--------|--------|
| Distance       | arrondissement             | 2      | 6      |
| au chei-neu de | arrondissement département | 9      | 2      |

Orientation par rapport à Montmédy, N.-O. 1/4 O.

Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer, de 248 à 306 mètres.

Etage, groupe et sous-groupes (2).

Géologie.

Etage oolithique, ou jurassique inférieur, formation de l'époque secondaire — oolithe inférieure; — carrières de pierres de taille et de moellons; Bradford-clay. Cet étage est interposé entre la couche des marnes supérieures du lias, affleurantes par dessus les calcaires ferrugineux liasiques — et les couches du cornbrash, du forest marble et des argiles, dites d'Oxford, qui sont en retraite par dessus: il s'enfonce sous celles-ci dans la direction du N.-E. au S.-O., avec une pente de 1/45 et sur une épaisseur de 260 à 280 mètres. Il forme comme un liseré contournant les cantons de Stenay et de Montmédy, et qui les sépare des calcaires ferrugineux et des marnes moyennes liasiques du canton de Carignan.

<sup>(1)</sup> Etymologie et appellations successives : ad triam villam, Altera villa, Autréville. Voir l'article Aufroidcourt.

<sup>(2)</sup> Voir la Statistique géologique de M. A. Buvignier, p. 75, 583.

AUT 61

D'après les chartes, les monuments et les vieilles annales (V. l'art. Aufroidcourt.)

Origines.

Nom du propriétaire le plus anciennement connu : le comte Auffride (du Hainaut), frère de Regnier II, seigneur d'Yvoy et de Stenay (Ch. de 963 et de 968).

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle, — de 1680 à 1686, 66 naissances contre 26 décès, dans les deux annexes de Autréville et Moulins.

Population.

D'après le recensement de 1857, 163 habitants à Autréville.

D'après les archives communales, à partir de 1668, avec lacunes; — d'après les archives judiciaires, à partir de 1680, avec lacunes. Tenue des registres.

Contenance superficiaire, d'après le cadastre de 1827, 397 Terr bectares.

Territoire.

| dont en | bâtiments                         | 0 h.      | 69 a. | 05 с. |
|---------|-----------------------------------|-----------|-------|-------|
|         | Jardins et chènevières            | 4         | 10    | 27    |
|         | Prés et pâtures                   | 11        | 83    | 72    |
| _       | Terres labourables                | 280       | 04    | 25    |
|         | Vignes                            | 5         | 97    | 24    |
|         | Bois et plantations forestières   | <b>52</b> | 20    | 29    |
|         | Landes, friches et pâtis          | 31        | 16    | 35    |
| _       | Carrières, minières et pierriers. | 0         | 40    | 43    |
|         |                                   |           |       |       |

Cours d'eau.... Le ruisseau de la Gravière, fontaine trèsabondante, qui passe par le bas du village, et s'écoule dans la Meuse, après un trajet de 2 kilomètres environ.

Revenu net imposable: 3,617 fr. 74 cent.

| Bois                     | 47 h. | 00 a. |
|--------------------------|-------|-------|
| Prés et pâtis            | 28    | 00    |
| Terres                   | 2     | 56    |
| Terrains vains et vagues | 16    | 63    |
| Contenance totale        | 94    | 19    |

Biens communaux

Prix commun de l'hectare de terre : 1<sup>re</sup> classe.... 3,157 fr. Not. agricoles et industrielles.

- 3° classe.... 1,052

| Prix | commun de l'hectare de | terre: | 4° | classe 1 | 394 fr. |
|------|------------------------|--------|----|----------|---------|
|      | _                      |        | 5• | classe   | 131     |
|      | -                      | pré    |    |          | 5,263   |
|      | -                      | vigne  |    |          | 2,631   |
|      | - Company              | bois.  |    |          | 1.059   |

Les professions les plus habituelles sont celles de cultivateur et de vigneron.

Faits particuliers

Avant la construction de la chaussée impériale de Stenay à Mouzon, le *Trou de Soiry* était un endroit redoutable pour les voyageurs. Le 7 août 1657, après la prise de Montmédy, Louis XIV et son escorte y furent arrêtés par vingt-cinq hommes de la garnison austro-espagnole du château d'*Herbemont* (en Ardenne), et faillirent y rester prisonniers: il fallut un régiment tout entier pour les dégager: ce fut à la suite de ce guetapens que le roi ordonna la destruction de ce château et de tous ceux de la frontière dont il s'était emparé.

Soiry était un fief qui sera l'objet d'un article particulier.

## Anciennes divisions ecclésiastiques.

Ordre spirituel. Diocèse de Rheims, ressort contesté par les évêques de Trèves et de Liége;

Archidiaconné de la *Tierarche* (1); Doyenné de *Notre-Dame* de Mouzon (2); Cure de *Saint-Lambert* du val de *Soupy*;

<sup>(1)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de : Rumigny, Rethel, Mézières, et Mouzon.

<sup>(2)</sup> Composition de ce doyenné comprenant les 59 paroisses de : Authe; Alle; Autrécourt; Bazeilles; Beaumont; Brévilly; Brieules-sur-Bar; Buzancy; Cauroy; Cesse; Châtillon-sur-Bar; Domery; Douzy; Escombres; Flaba; Francheval; Givonne; Illy; la Besace; Launoy; Létanne; Lume; Mahon; Mouzon; Mairy-sur-Meuse; Mézières; Neuve-Maisonne; Pouilly; Pourru-Saint-Remy; Remilly; Billy; Saint-Marcel; Saint-Martin-sur-Bar; Sapogne; Téthagne; Thin; Viller-Cernay; Vonc et Yoncq.

AUT 63

Annexes et dessertes anciennes : Autréville, Moulins, et Pouilly;

Abbaye suzeraine de Mouzon;

Celle ou prieuré de Saint-Lambert de Moulins, dépendant de Saint-Hubert;

Oratoire primitif de Saint-Remy de la Motte-d'Aufroidcourt; Eglise matriculaire de Saint-Lambert de Soupy;

Noms des patrons : saint Remy, saint Lambert;

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église : en 1753, alors de l'érection de la cure d'Autréville; à cette même époque l'église de Moulins a été érigée en succursale de Pouilly; Lieu de dévotion : la fontaine Saint-Remy.

Noms des derniers curés et vicaires, avant l'ordre actuel: 1680, L. Leliégeois, curé; — 1686, Ch. Josseteau, vicaire; — 1690, Joseph Jadin, vicaire; — 1702, Jacques Erard, curé; — 1703, F. Wahaut, vicaire; — 1705, Pérard, curé; — 1713, Jean Collard, vicaire; — 1735, Pierquet, vicaire; — 1740, Boullon, vicaire; — 1744, Mathieu Masson, vicaire; — 1752, J.-H. Bourgeois, vicaire; — 1756, Mathias Martincourt; — 1770, Lambert Bauda; — 1775, Louis Renard; — 1783, Louis Duhoux, curé; — 1784, Luglien-Dorlé, vicaire. Ces vicaires desservaient Autréville et Moulins, alors annexes de Pouilly.

Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Avouerie: les anciens comtes d'Ardenne-Bouillon, ensuite ordre temporel. les sires de Pouilly;

Patronage à la collation de l'abbé de Mouzon, seigneur haut, moyen et bas justicier;

Dixmage au même, sans partage; cure à portion congrue;

Entretien du chœur et des bâtiments à la charge du même;

Anciennes cités de Rheims et de Trèves, indivisément;

Ordre politique.

Royaume d'Austrasie, puis de haute Lotharingie;

Ancien pagus du Mosomensis et de l'Evodiensis;

Anciens comtés de Rheims et Bouillon, puis de Chiny, contesté par Grandpré, Rethel et Roussy;



Châtellenie de Mouzon;

Duchés du Retheilois et de Bouillon, contesté par les comtes de Stenay — Barrois mouvant;

Haute justice de l'abbé de Notre-Dame de Mouzon; Fiefs et arrières-fiefs : le val de Soupy et Soiry.

## Avant la rédaction des coutumes générales.

#### Ordre judiciaire.

Lois et coutumes de Vermandois — Coucy — Ribémont.

Mesures de | Pour les grains et les liquides, Mouzon;

Saint-Lambert | Pour les autres matières sèches, idem;

primitivement | Pour les bois et les terres, idem;

Le quartel ras pesant 35 #;

Le septier composé de 7 quartels 1/2 et formant 12 boisseaux, mesure de Paris;

L'orge et l'avoine comble, pesant 40<sup>#</sup> pour le quartel, dont les cinq formaient le septier.

Indication de l'étalon local : l'arpent de 100 perches, la perche de 19 pieds de roi.

#### Après la rédaction des contumes particulières.

Sous les comtes de Chiny c'était la coutume de ce nom, et plus tard celle du Luxembourg, en concurrence avec la coutume de la châtellenie de Mouzon, jusqu'en 1671; ensuite la coutume de Paris;

Anciennes assises de Bouillon et Mouzon; puis d'Yvoy et Mouzon; c'est pour cela que Ludemart, châtelain de Laferté, et Jacques, dit l'hermite, sire de Nepvaut et Olizy, interviennent avec Arnoulx III de Chiny et les sires de Durbuy, de Mirevault, de Houffalise, de Bouillon, de Caunes, de Asmoses, de Carthaigne, à la charte d'accompagnement, conclue à Francheval, par les évêques de Rheims et de Liége, en 1259;

Cour supérieure des abbés de Mouzon, jusqu'en 1661; ensuite le parlement de Metz;

Ancien bailliage de Mouzon, jusqu'en 1671; ensuite le même baillage, sauf appel au Parlement;

AUT 65

Ancienne prévôté de Mouzon (1);

Cette prévôté baillagère était composée d'un baillif, d'un lieutenant général, d'un avocat du roi, de plusieurs assesseurs et d'un greffier. Les derniers de ces officiers ont été: en 1684, le sieur de Pouru; — 1686, de la Vaux; — 1692, E. Charlet; — de Mairy; — 1735, Jacquart; — 1737, Pechenard; — 1742, Guiot; — 1770, Nicolas Ponsin; — 1799, Augustin Rouyer, président du tribunal de Stenay.

Maisons seigneuriales, leur origine, leurs armoiries et leur extinction.

Ordre féodal.

En 1257 Thibaut II, comte de Bar et de Stenay, acquit de Garsiles, sire châtelain de Laferté, fils d'Othon de Firmitate et d'Aelis d'Inor, la moitié indivise dans le val de Soupy, ainsi que l'autre ville (altera villa, celle d'Autreville) construite près de l'emplacement de l'ancienne curtis d'Auffride. Cette acquisition comprenait Moulins, moins les manses données à l'abbaye de Saint-Hubert, et qui formaient alors un petit prieuré.

Bientôt après, le val de Soupy, le fief de Soiry, et le vieux château du Sart arrivèrent, par inféodation, dans la maison de Pouilly, de la branche d'Inor-Martincourt, sous la dominance des sires de Raucourt, des comtes de Chiny et des abbés de Mouzon. Ils passèrent successivement aux membres ci-après de cette famille:

Richer, sire de Pouilly — Inor — Martincourt — Avioth — Breux — Moiry, époux d'Etiennette de Nancy-Laferté; puis

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de : la ville de Mouzon, le fief du Sart, ancien château très-fort sur le ban de Moulins, Aillicourt, Amblimont, Autrécourt, Brévilly, Cesse, Flaba, Létanne, Mairy, Pourron, Remilly, Viller-devant-Mouzon, Euilly, Tethaigne et Vaux. Ces trois derniers, qui était ambédeux, sous les comtes de Chiny, sont restés à la coutume de Vermandois, et, avant le traité des Pyrennées, la France et l'Espagne les possédaient indivisément.

leur sils Simon, marié à Guillemette de Sanz, dont le père, de la maison de Jametz, était sire de Fontois près Briey, et de Fontaine, dans le Vaux-Dieulet.

De Symon ils passèrent à Aubert II de Pouilly, époux d'El-waide-Mantheville (Ch. de 1323) et fils du dit Simon.

D'Aubert à son fils Aubertin III, sire des lieux sus-dénommés et encore de Mouzay et de Luzy en partie; il avait épousé Hélène de Thonne-le-thil, en 1337.

De ce dernier à son fils Robert, marié à Elisende de Lignéville-Rosières, en 1368.

De Robert à Aubertin IV de Pouilly, dit le vieux, capitaineprévôt de Stenay, en 1402, et marié à Jeanne de Berowart.

D'Aubertin IV à Aubertin V, chef de la seconde branche de Pouilly — Inor — Martincourt, marié à Hermance de Saint-Maure, en 1419.

De ce dernier à Aubertin VI, marié, en 1447, à Poncette des Wales de Sorbey et Artaize, fille de Jehan des Wales, gouverneur-prévôt de Stenay, en 1421.

Puis aux enfants de ceux-ci et notamment :

A Philippe de Frenel devenu, par le mariage de Jehanne de Pouilly avec Jehan du Hautoy, sire de Luzy et de Viller en Wavres, et, du chef de Poncette des Wales sa belle-mère, sire d'Auffroidcourt, de Sancy, de Loupy aux deux châteaux, et de Villers devant Orval, suivant son dénombrement du 1er octobre 1484.

Puis, en 1527, par le mariage de Jehanne du Hautois, fille de Bonne de Pouilly, avec Jehan de Hezecques, sire de Messaincourt et Lombut, le val de Soupy-Autréville arriva à Collignon de Rochefort et à Nicole d'Orgeo, auteurs des d'Herbemont de Charmois: ceux-ci dénombrèrent le 5 novembre 1584, pour ce qu'ils possédaient à Autréville, à Pouilly, à Luzy, et notamment pour le petit château de Pouilly dit Castellion.

Arrive alors le traité d'échange austro-lorrain, de 1603, qui fait rentrer Autréville dans l'histoire générale de Stenay.

AVENCORT et AVENONCORT (1).

(Ch. de 1169, 1172, 1181, 1196, 1200, 1245.)

Canton de Spincourt.

Auencort et Auenoncort sont d'anciennes localités, dont les cortili ont depuis longtemps disparu.

Ces courtils, aujourd'hui compris dans le territoire de diverses communes, furent donnés à l'établissement naissant des Frères de Sainte-Marie (de *Claustro* de Trèves), dans le désert de la curie de Mangiennes, par plusieurs seigneurs qui sont à la souche des plus illustres familles du comté de Chiny.

Origines nobiliaires.

Philippe de Lupeio, sire de Loupi et de Bazeilles; sa femme Mabilie de Mangiennes et Mabilie sa belle-mère; ses quatre fils: Frédéric sire d'Othange et de Fresnois-la-montagne; — Arnould du Mont-Saint-Martin, sire de Quincy; — Simon l'ancien de Fresnois, qui devint sire de Murault; — Renier sire de Viller-la-montagne, Avillers et Malavillers; — ensin ses cinq filles Aleyde, Edme, Mabilie, Lébora et Juliane — sont, en 1169, les donataires d'Avencort et d'Avenoncort, dont ils possédaient alors les courtils: ceux-ci se trouvaient en arrière de la curie de Mangiennes et ils étaient en avant de Woecourt, dans celle de Sibiencort (Sbincourt, aujourd'hui Spincourt. Voir infrà). Cette donation comprenait en outre d'autres localités voisines, dont les noms se sont effacés du pied-terrier des moines, et sont des points de rattache pour les lieux et les choses actuels avec la statistique du passé.

Philippe et ses fils, que nous retrouverons ailleurs, étaient copropriétaires de terrains spacieux aux alentours du couvent; car, indépendamment d'Avencort, leur donation comprenait encore la

(Gram. hebraïq. de LATOUCHE, p. 96.)

<sup>(1)</sup> Aven (qui se prononçait aouen) est un adverbe de lieu, qui signific en arrière d'un emplacement quelconque. — Il est placé, ici, en opposition avec Woecourt — (Houe-cort), ferme considérable, qui existe encore entre Nouillompont et Remenoncourt, autre ferme non moins importante sur le territoire de Saint-Pierre-Villers.

dixme dite des Pucelles, sur le ban de Sorbey; elle comprenait les droits de Paganus de Perpont, châtelain de Muscey, à Hastet, c'est-à-dire le Hastoy de Saint-Laurent, près des manses des Dames de Juvigny; elle comprenait ceux de Gobert V d'Apremont-Chiny, tant à Sibiencort qu'aux Eurantes d'Arancy, dont le pré Gobert conserve la tradition; elle comprenait ceux de Hugues de Montquintin, sire de Jamais, sur le ban de Mangiennes, ainsi qu'à Hendeville et à Pilon; elle comprenait encore la villa d'Avenoncort, tant en deçà qu'au delà de l'Othain; enfin les donateurs concédaient au couvent les droits de Falcon de Mirevaulx, sire d'Ecouviez et châtelain d'Arlon, frère de Philippe de Loupi, sur Avoncort, Menoncort et Remenoncort, dans les cortili de l'un et de l'autre versant.

Cette donation avait été faite, au devant de la porte du monastère, en présence de Gobert V d'Apremont, époux d'Ide de Chiny; de Gilbert sire de Cons; de Hugues de Muscey et de Thiéry, son frère; de Rambault de Chauvancy, sire de Colmey; et de Pons de Failly, fils d'Hadwide de Chiny et châtelain de Chavancy, lequel avait compris Chacurt dans sa concession.

Aujourd'hui on se demande ce qu'étaient et ce que sont devenues ces localités, transformées successivement par les cultures des moines de Châtillon? Nous les retrouverons, successivement, dans les territoires actuels de diverses communes du canton de Spincourt. Leurs indications sont tout à fait primitives, elles présentent un rapport de situation en arrière (de l'ouest à l'est), relativement à la curie dont ces cortili dépendaient. Alors Avencort (1) et Avenoncort (2) étaient tant dans le fond que sur la plaine, et enceignaient tout l'antè cursus, depuis Mangiennes jusqu'à Hendeville, et de Pillon jusqu'à Longuion (3) (V. ces mots infrà).

<sup>(1)</sup> En, particule adverbiale et locative, de en-ah, qui signifie en deçà (V. Latouche, p. 96).

<sup>(2)</sup> Enon — en deçà de la plaine (V. id.).

<sup>(3)</sup> Les appellations objectives sont identiques partout où il y a iden-

AVIOTH, ad Avios, Aviothum (1).

Canton de Montmédy.

Ancien bourg, avec atelier monétaire des derniers comtes de Chiny (Ch. de 1142, 1160, 1164, 1168, 1170, 1223). — Sur la petite rivière de *Thonne* et sur le ruisseau de Breux.

Ecarts : le ban et oratoire de Saint-Brice, près de Thonne-la-lon.

|                          | canton         |            | 7 kil. | Topographie. |
|--------------------------|----------------|------------|--------|--------------|
| Distance du chef-lieu de | arrondissement | 0          | 7      |              |
|                          | département    | , <b>9</b> | 3      | •            |

Orientation par rapport à Montmédy, N.-N.-E.

Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer, de 207 à 268 m.

## Étage, groupe et sous-groupes (2).

Etage liasique, formation de l'époque secondaire composée de calcaires sableux, reposant sur les marnes supérieures et de calcaires à gryphées virgules, qui affleurent vers Sompthonne et supportant les marnes inférieures et les calcaires ferrugineux

Géologie.

tités de position. Exemples: sur le versant de la Meuse à l'Aisne; — Avocourt et Cour, entre Esnes et Varennes (près d'Haucourt et de Malancourt), sont des indications similaires avec Avencort oue-cort, entre Mangiennes et Hendeville (près de Haucourt, Avillers et Malavillers), sur le versant de la Meuse à l'Orne, dans le bassin de l'Othain.

(1) Etymologie et appellations successives : on écrivait aui-oth à l'époque où le v n'existait pas, ni dans l'alphabet, ni dans la prononciation. — oth, qui se prononce os, est le signe générique du pluriel féminin et du neutre en hébreu; — il signale ici l'activité humaine personnalisée dans ceux de ses membres qui activaient (aoui, à la pioche) l'aoutement des fruits de la terre: — houer un champ, ou le préparer à la houe, vient encore de la même série d'idées.

(Dict. de Latouche, p. 12 de la Grammaire, 3, 5, 26, 87, 88 du Vocabulaire.)

(2) Voir la Statistique géologique de M. A. Buvignier, p. 73, 74, 75, 168, 169, 171, 179 583.

qui plongent sous *Thonne-le-thil* et dans le bassin de *Carignan*. Cet étage est sur un plan (de l'E.-S.-E. à l'O.-N.-O.) incliné de 1/30 environ.

Orographie.

Le terrain liasique, qui prend un grand développement dans la Belgique et les Ardennes, n'occupe dans la Meuse qu'une superficie de 57 kil. carrés, lesquels se répartissent entre les trois communes de Breux, d'Avioth et de Thonne-la-lon. Il y forme le fond des vallées et il se relève sur un plateau sillonné de petits vallons abruptes et qui se termine, au nord, par une falaise escarpée, au lieu dit Géromont: il s'élève ensuite, au faîte de Fagny, à 312 m. au-dessus du niveau de l'Océan; puis il se relève, à la rampe de Gérouville, en prenant, de saut en ressaut, un niveau toujours plus éminent vers Arlon. On trouve dans ce petit bassin le calcaire sableux; il y est exploité pour l'entretien des routes, pour pavés et pour pierres à bâtir. On y trouve aussi le calcaire ferrugineux, en minerai, et des marnes supérieures non exploitées, qui pourraient servir à l'amendement des terres et des prairies artificielles. Enfin, sur les hauteurs, et notamment à la corne d'Alon (V. suprà), apparaît l'étage oolithique et l'oolithe inférieure, qui sont les signes (oth) évidents de l'activité consolidatrice de la croute terrestre, en même temps qu'ils sont ceux de l'activité humaine (aoui, piocheurs) des premiers habitants dans les sables des alluvions.

Origines.

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales, les légendes et les traditions :

On peut affirmer que, de tout l'arrondissement, les trois villages d'Avioth, de Breux, de Thonne-la-lon ont dû être les premiers habités, non pas seulement par l'homme, mais bien par les grands mammifères qui l'ont immédiatement précédé (1).

<sup>(1)</sup> Nous sommes possesseur de plusieurs tibias et de leurs emboitures, de dimensions tellement énormes, qu'ils ne peuvent avoir appartenu qu'à des mammifères de l'âge miocène. Nous avons aussi des masses de cartilages pétrifiés; et ensin nous possédons un fragment de l'épine dorsale d'un ophidien qui a dû être gigantesque : ces débris,

Les rares et curieux fossiles du genre coquillier et les débris des grands ophidiens, qui s'y montrent plus nombreux et plus intacts qu'ailleurs, viennent à l'appui de cette induction. Le sousgroupe inférieur renferme une immense quantité de polypiers. à l'état de calcaire cristallin, - pointes d'oursin - mollusques acéphales — et gasteropodes. Les appellations des lieux dits y sont, d'ailleurs, tellement primitives qu'il faut les aller chercher dans les plus anciens dialectes de l'Orient : - le celtique, le teuton, le zend, le persan, le sanscrit, l'hébreu. Ainsi on trouve dans le mot aui-oth la combinaison des idées exprimées, en hébreu, par aoua, désir, volonté - oun, force, efforts, se courber, - aouah, souffrance, fatigue - aoui, expansion du mouvement actif des forces humaines - enfin, eth, pioche, fer de charrue: aussi le village d'Ethe, placé un peu plus haut dans le bassin du Wyr et du Ton, exprime-t-il ce que les anciennes chartes appelaient le charuage des terres dites aux aoui. - indication de contrée, toujours persistante dans beaucoup d'endroits.

Comme corps de bourgeoisie, l'existence d'Avioth est constatée par sa charte d'affranchissement de l'an 1223, donnée, au mois de juillet, par le comte Louis IV de Chiny; mais son existence, comme ancienne villa, doit remonter aux temps les plus reculés; seulement son territoire était alors confondu avec ceux des bans voisins. La charte de l'archevêque Hillin de Trèves, de l'an 1157, qui mentionne Tonna au nombre des 32 paroisses, dont les habitants, à partir de l'an 964, apportaient processionnellement, chaque année, leur cierge sur le tombeau du roi Dagobert, dans la chapelle de Saint-Remy à Stenay, ne comprend pas Avioth dans son énumération: et, d'ailleurs, plus d'un siècle avant l'érection de la nouvelle ville affranchie à la loi de Erection en commune.

avec beaucoup d'autres aussi rares que curieux, se découvrent dans les gisements de tourbière que ne font qu'effleurer, cependant, les fouilles, pour l'établissement du chemin de fer qui va passer à Montmédy (Voir l'art. Ginvry.)

Beaumont par le comte Louis, on connaît les seigneurs qui possédaient les aoui de la Thonne; dont les premiers colons s'étaient établis sur le lon, au py ou sommet de la source (Som-pithonnæ).

C'était d'abord Landry II d'Ardenne (de Pouilly-Inor et Martincourt, Ch. de 1106), et son fils Hugues; — c'était son petit-fils Etienne (Ch. de 1142, 1160, 1164, 1168, 1170), celui qui sit bâtir le premier château-fort de Pouilly. près Stenay; - c'était Lambert, dit l'ancien, son arrière petitfils et Lambert, dit le jeune, fils de celui-ci, qui figurent dans les chartes des archevêques de Rheims Samson, Mauvoisin, et Guillaume aux blanches mains, en faveur d'Orval, pour la terre de Toncourt sous Montmédy, 1156 et 1182; - c'était encore Ponsard de Pouilly et sa femme Elisabeth (Ch. pour Orval de 1206); - c'étaient enfin Richard de Pouilly, Richer de Pouilly et leurs fils et leurs frères, tous chevaliers bannerets, tous sires d'Inor, Martincourt, Avioth, Breux et Moiry, qui, par leur charte de 1230, assignent aux moines d'Orval une redevance en grains à prendre sur les dixmes de leur aleud d'Avioth (in allodium quod tenebant apud Aviot); — et les descendants des Pouilly, par la branche des d'Herbemont de Mouzay, étaient encore seigneurs d'Avioth et de Thonne-lalon, à l'époque de la révolution.

Nous remonterons même plus haut aux articles Pouilly, Saint-Walfroid et Laferté.

Nom de l'érecteur de la nouvelle villa : Louis IV, comte de Chiny;

Causes : le développement des cultures et l'établissement de la basilique, sous le comte Arnould III;

Date de la charte d'affranchissement (1): 1223.

Territoire.

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1812 : 631 hec. 34 ares 46 cent.

<sup>(1)</sup> Voir le texte dans les Chroniques de M. Jeantin, t. II, p. 600.

| dont en bâtiments 1 lt. 61 a. 96 c.                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
| — Jardins et chènevières 18 11 12                                     |
| - Prés et pâtures 123 55 24                                           |
| — Terres labourables 413 10 60                                        |
| — Bois                                                                |
| — Landes, friches, carrières et                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
| Cours d'eau : la Thonne et le ruisseau de Breux.                      |
| Usines: deux moulins à eau, à plusieurs tournants.                    |
| Revenu net imposable: 10,273 fr. 67 c.                                |
| Bois                                                                  |
| Prés et pâtures 5 01 20 communaux                                     |
| Terres 30 94 95                                                       |
| Terrains vains et vagues. 3 99 10                                     |
| Contenance totale des terrains communaux: 76 h. 05 a. 05 c.           |
| Prix moyen de l'hectare en terre : 1re classe 1,500 fr. Notions agric |
| - 2° classe 1,000                                                     |
| — 3° classe 600                                                       |
| - 4° classe 400                                                       |
| - 5° classe 180                                                       |
|                                                                       |
| — pré 1,800                                                           |

Cultures spéciales : toutes les céréales et la pomme de terre, dont la qualité est excellente.

Professions habituelles : cultivateurs, carriers, extracteurs de minerai.

Notions industrielles.

Exploitations industrielles (1): les diverses assises du calcaire sableux fournisssent, en abondance, des moellons, ou blocailles, pour les constructions, et des pierres d'excellente qualité pour les routes. A Avioth, la blocaille coûte, d'extraction, 75 cent. le mètre cube, et les pierres pour les routes 98 cent. On les vend 1 fr. 20 c. à la carrière. La ville de Montmédy est pavée avec des pierres que l'on tire, à Avioth, des carrières ouvertes dans

<sup>(1)</sup> Voir la Statistique géologique de la Meuse, p. 168, 169, 170, 171.

ce terrain. Les pavés ébauchés coûtent 3 fr. 50 cent. le mètre. L'extraction pour ces divers usages emploie cinq ouvriers qui travaillent six à huit mois par an et qui tirent 800 mètres cubes environ. Quelques lits de sable servent à la construction des étalages des hauts-fourneaux et au moulage de la fonte dans les usines des environs; on en exploite annuellement environ 2,000 hectolitres pour cette destination. On exploite aussi, en abondance, à la surface et au-dessous de ses affleurements, des dépôts de fer hydraté: ils sont employés par les hauts-fournaux de Chauvency, Margut, Thonelle et Stenay.

Population.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : 80 feux en 1668; — d'après le recensement de 1857, 414 habitants;

Tenue des registres. D'après les archives communales, à partir de 1696, avec lacunes; — d'après les archives judiciaires, à partir de 1774, série complète.

Anciennes divisions ecclésiastiques.

Ordre spirituel.

Diocèse de Trèves;

Archidiaconné des Wales du Longvionensis, sous le titre de Saint-Martin et de Saint-Dagobert de Longwy (1);

Doyenné de Juvigny, sous le titre de Sainte-Scholastique (2);

<sup>(1)</sup> Ressort primitif de cet archidiaconné sur les deux décannats thyois de Luxembourg et de Mersch, et sur les cinq décannats waltons: d'Arlon, de Longuion, de Bazailles, de Juvigny et d'Ivoi. Celui de Sainte-Agathe de Longuion n'a plus compris ensuite que ces quatre derniers.

<sup>(2)</sup> Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de : Avioth; Breux; Bièvre; Bazeilles; Brouennes; Chauvancy-le-ch.; Chauvancy-Saint-H.; Flassigny-la-grande; Flassigny-la-petite; Fresnois; Froumy; Fray-la-pray; Fray-la-che.; Fagny; Forgen; Gérouville; Ginvry; Herbeuval; Han-les-Juvigny; Harauchamp; Juvigny; Jametz; Laferté; Lamouilly; Louppy; Maidy-haut; Maidy-bas; Margut; Moiry; Margny; Quincy; Remoiville; Signy; Sopogne; Sompthonne; Thonne-le-til; Thonne-lle; Thonne-le-pré; Thonne-la-lon; Torgny; Velosnes;

Cure ancienne et principale de Saint-Martin de Thonne-lalon;

Annexes et dessertes anciennes : Breux, Fagny, Landen, Gérimont, grand et petit Verneuil, Thonnelle;

Abbaye suzeraine de Saint-Symphorien de Metz, par rapport au ban de Saint-Brice;

Celle ou prieuré de Saint-Maurice de Sompthonne, qui n'a plus eu ce titre après 1223;

Hermitage de Saint-Brice, sur le ban du dit nom;

Oratoire primitif et église-mère, la chapelle de Saint-Brice, jusqu'à la construction de la basilique, vers 1223;

Eglise matriculaire de Saint-Brice, dont était succursale Notre-Dame d'Avioth, après 1223;

L'hermitage de Saint-Brice était sous le patronage et le dixmage de l'abbé de Saint-Symphorien de Metz, comme ancien propriétaire du ban. L'hermite était à la nomination du curé, comme administrateur de la collégiale d'Avioth. Cette collégiale était composée, primitivement, de quatre chapelains. L'église actuelle a été fondée, collectivement, — par l'abbé de Saint-Symphorien, dit Failbert, c'est-à-dire de la maison de Failly; — par les seigneurs de Breux et d'Etalle, de la maison de Chiny; — par l'abbaye d'Orval, propriétaire des dépendances du moulin de Thonelle; — et par les sires de Pouilly et autres nobles des châtellenies d'Yvoi, Laferté et Virton.

Les constructions commencées vers 1372, puis complettées en 1539, ont été opérées avec les aumônes de toute la contrée.

Les chapelles primitives étaient :

- 1. Celle de Saint-Nicolas et de Saint-Brice, à la collation de l'abbé de Saint-Symphorien;
  - 2. Celle du Saint-Esprit, à la collation des seigneurs de

Viller-la-loue vel Houdrigny; Verneuil-le-grand; Verneuil-le-petit; Ville-es-cloye.

Nota. — Thonne-la-lon et Sompthonne étaient primitivement, ainsi que Monquintin et Virton, du doyenné de Longuion.

Breux; elle renfermait leurs sépultures et leurs pierres tombales, ainsi que le cénotaphe qu'on voit aujourd'hui dans l'abside. Elle était placée sous les orgues et n'existe plus;

- 3. Celle de Sainte-Marie-Magdelaine, à la collation des sires de Pouilly-Inor, comme propriétaires de l'ancienne cense dite de Thonelle:
- 4. Celle de Sainte-Agnès, à la collation des représentants des anciens Baillis de Virton, dits les Baillet.

Chapelles fondées par divers :

- 5. Celle de Saint-Pierre et Saint-Paul, dite du rond-point;
- 6. Celle de Saint-André;
- 7. Celle de Sainte-Anne et Saint-Joseph;
- 8. Celle de Saint-Jacques et Saint-Fiacre, anciennement dédiée à saint Pierre et saint Paul :
  - 9. Celle de Saint-Eloy;
- 10. Celle de Saint-Jean-Baptiste et de Jean l'Évangéliste (qui était autrefois dans la chapelle neuve) et de Saint-Roch;
  - 11. Celle de Sainte-Croix.

La nomination à la cure était à l'alternative de l'abbé de Saint-Symphorien et du seigneur de Breux, par concordat de 1432.

Les dixmes grosses et menues appartenaient pour 1/3 au curé d'Avioth comme abandonnataire des droits des seigneurs de Breux; pour 1/3 à l'abbé de Saint-Symphorien, comme donateur du ban de Saint-Brice et ancien co-seigneur de Petit-Verneuil; et pour le dernier 1/3 à l'abbé d'Orval, comme abandonnataire des droits des sires de Pouilly et autres, moins 1/12 affecté à la chapelle de Sainte-Agnès. L'abbaye d'Orval avait encore des droits spéciaux en prestations de grains.

Noms des derniers curés connus avant l'ordre actuel: 1668, Jean Delhotel, auteur d'un manuscrit sur l'église d'Avioth et sa légende (V. la Monographie de M. Ottmann); — 1774, Claude Cardon; — 1784, Claude-Benoît Dupré; — 1791, Jean Colasse.

Derniers bénéficiers, prêtres-chapelains: J. Colasse — J.-F. Thiéry. — N. Guillaume — P. Thiéry — F. de Mussy — H. Pillot — H.-L. de Chamissot — J.-H. Thiéry — J.-B.-

L. Courtois — Et. Crétot — J.-J. Blaise — Willième.

Ancienne cité de Trèves :

Ordre politique.

Royaume d'Austrasie, puis de basse Lotharingie;

Ancien pagus du Gerbercensis et de l'Arlunensis (in fine verniacâ);

Comté de Chiny, sous la dominance des comtes de Bar et de l'empire Germanique;

Marquisat d'Arlon;

Duché de Luxembourg, après la réunion de 1364;

Haute justice des comtes de Chiny.

Avant la rédaction des coutumes générales.

Loi de Saint-Lambert, ensuite de Beaumont;

Ordre judiciaire.

Pour les grains et les liquides, d'abord Laferté, ensuite la pinte, la pièce et le boisseau de Montmédy, qui étaient ceux de Beaumont.

Pour les autres matières sèches, idem;
Pour les bois et les terres, Montmédy;

Ancienne monnaie Parisiensis:

Indication de l'étalon local: l'arpent de 80 perches; la perche de 20 pi. 2 pouces.

Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Chiny-Luxembourg;

Assises de Montmédy;

Cour supérieure des grands jours de Marville, sous les comtes de Bar et de Luxembourg : après la conquête de la France, les appellations ressortissaient au Parlement de Metz pour les cas ordinaires, et à Sedan pour les cas présidiaux;

Ancienne prévôté bailliagère de Montmédy, créée par édit de 1661, après la réunion à la France (1);

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de : la ville

Ancienne justice seigneuriale des comtes de Chiny; Avant l'organisation judiciaire actuelle, Avioth a été un cheflieu de canton.

Personnages célèbres. La famille des Lepaute, si illustre dans l'horlogerie française, est originaire d'Avioth (V. l'article de Thonne-la-lon).

Personnages sinistres.

Les Labille, anciens exécuteurs des hautes et basses œuvres des prévôtés d'Avioth — Montmédy — Marville — Chauvancy — Arancy — Jamets — Damvillers.

L'ORATOIRE DE SAINT-BRICE. — LE BAPTÈME DES ENFANTS

MORTS-NÉS. — LA RECEVRESSE ET LA STATUE MIRACULEUSE DE

NOTRE-DAME D'AVIOTH.

Hist. religieuse.

L'idée qui a présidé à l'érection de l'oratoire de Saint-Brice, dans le thon (1) du Virtonensis pagus, est la dévotion au culte des Saints Innocents. Ces tendres victimes de la barbarie d'Hérode avaient été primitivement les patrons du couvent de Saint-Symphorien, bâti par saint Papole, évêque de Metz, en l'an 607. Cet établissement fut donc contemporain de l'érection des abbayes de Saint-Pierre et de Sainte-Glossinde, que nous trouvons dotées, non loin de là, par les princes mérowingiens. Les deux Verneuil et le ban de Saint-Brice reçurent, il est probable, l'église matrice des premiers chrétiens des Thonnes, évangélisés par saint Goar de Trèves, au temps de saint Gall et de saint Colomban, sous la reine Brunehault. Ruiné plusieurs fois, le monastère de Saint-Pappole fut rétabli, en 952, par Adalbéron II, évêque de Metz, fils de Frédéric, premier comte héré-

de Montmédy, Avioth, Belnau (cense), Frénois, Gérouville, Harauchamp (cense), Iré-les-prés, Sompthonne, Thonelle, Thonne-le-til, Thonne-les-prés, Vaux (cense), les deux Verneuil, plus les hautes justices de Breux, Escouviers, Flassigny, Hianquemine (fief), le Hayon (cense-fiéfe), le moulin de Thonelle et Thone-la-lon.

Thon signifie argile, en allemand; c'est-à-dire bassin alluvional, en celte-thyois.

ditaire de Bar; et l'abbaye des Saints-Innocents perdit alors sa dénomination première, pour prendre celle de Saint-Symphorien, martyr d'Autun. Mais la dévotion d'origine resta, et les enfants morts sans baptême, comme ceux trouvés ou abandonnés, ne cessèrent d'être l'objet des prières de l'Eglise et des soins du clergé. Cette dévotion se personnalisa, d'abord, sous le patronage de saint Goar; puis de saint Brice, puis de saint Nicolas; puis enfin elle se fondit dans le culte plus absorbant de la Viergemère, patronne de tous les malheureux.

Partout une légende naïve se place à l'origine, soit des nouveaux couvents, soit des somptueuses basiliques, qui s'élèvent en l'honneur de la mère de Dieu. A Avioth ce sont des pâtres qui, sur une montagnette espineuse, à l'œil d'une source, aperçoivent, tout à coup, une petite statue, radieuse sous les branches d'un buisson fleuri. Ils crient: au miracle! et leur émotion se répand dans toute la contrée.

A cette époque, les moines d'Orval possédaient Thonnelle et toutes les hautes fores du versant de la Thonne à la Chière; — les religieux de Saint-Symphorien possédaient Verneuil et les hautes fores du versant du Thon à l'Othain; — et les comtes de Chiny, les sires de Pouilly, d'Etalle, de Breux, de Montquintin, de Failly, avaient le haut domaine des deux bassins.

Le sire de Montquintin, Falcon d'Arlon, propriétaire d'Escouviers, de Thonne-la-lon, de Somme-Thonne; — l'abbé Failbert, de Saint-Symphorien, propriétaire des deux Verneuil et de la terre d'Abbafays, où est encore l'hermitage de Saint-Raymond, au lieu dit la Nawe, propriétaire aussi du Ban de Saint-Brice; — Louis IV de Chiny, sire d'Etalle, de Virton et de Breux; — les Pouilly, sires d'Inor, de Martincourt et des versants de Laferté à Ivoy; — l'abbé Henry d'Orval, copropriétaire de Gérouville et des Fagnes, tous s'entendent pour fonder l'admirable basilique qu'ils ont léguée à notre vénération (1).

<sup>(1)</sup> La monographie de l'église d'Avioth ayant été faite par M. Ottmann,

Alors Saint-Brice, tout en conservant les honneurs de mèreparoisse et la prérogative de bénir l'enfantement des mères pieuses, voit son culte transporté, plus bas, dans les aoui du vieux bourg : à partir de cette translation, de plus en plus déserte, sa chapelle n'est plus desservie que par un hermite; il baptise encore les enfants morts-nés et il les transporte dans la terre sainte, autour de l'admirable édicule, dédié à la vierge Marie : telle était resté sa prérogative jusqu'à la fin du siècle dernier.

Priviléges communaux. Le bourg d'Avioth avait un hospice et une léproserie.

Il possédait l'atelier monétaire des comtes de Chiny, en 1350.

Il avait un marché hebdomadaire, établi par lettres patentes du 21 janvier 1599. Il avait cinq foires annuelles, accordées par édit du 24 février, même année, et qui se tenaient les jours et fêtes de — saint Mathias, 24 février; — saint Jacques et saint Philippe; — saint Pierre aux liens; — la quatrième le 1° août; — et la dernière, le 24 octobre, saint Simon et saint Jude.

AEANNE, Aisenna (1) (Ch. de 770, 1049).

Hydrographie.

L'Azanne est une petite rivière qui prend sa source au-dessus de Somme-Azannes (Summa Azennæ): elle traverse l'étang du

nous renvoyons pour les détails au tome II de notre Histoire de Chiny, où elle se trouve insérée.

(1) Aix, ou Aische, sous Gondrecourt, dans l'angle de la vallée de l'Othain; Aix, ou Aische, sur Cloye, Esh-ob-der hurt ou hach, au devant de Longwy, dans le sinus de la Mess, entre Aubange et Messancy, traduisent, en thyois d'une part, en roman d'une autre, des idées d'éruption volcanique qu'on n'aurait pas confondu avec celles de l'ach celtique ou de l'acqua latin, si on avait eu recours à l'hébreu. Dans cette langue, qui paraît primitive, — esh signifie flamme; — our signifie feu très-ardent, et de la l'expression teutonne esh-ob-der hurt, pour peindre l'épanchement des eaux échappées du cône d'Arlon; l'Eshen,

Haut-Fourneau, et reçoit le ruisseau de Loison au-dessous de Billy; — elle passe ensuite à Mangiennes, à Villers-les-Mangiennes, à Merles, à Dombras, à Witarville, où elle reçoit la Thinte, sous Bohemont; — elle traverse Jametz; — elle longe Remoiville; — elle contourne Louppi les deux châteaux et Juvigny; — elle embrasse Han-les-Juvigny, sépare les deux villages de Quincy et de Landzecourt; — et, au-dessous de ceux-ci, elle se jette dans la Chière, presque en face de Brouenne et de Chauvancy-le-château.

Son cours est de 13 kilomètres jusqu'à sa jonction avec le Loison; — celui de ce premier affluent, qui prend naissance dans le village de ce nom, est de 48 kilomètres, jusqu'au confluent dans la Chière.

L'Azenne est la branche principale; car, dans la charte du comte Boson, de l'année 770, on lit ces mots: « Villam unam « nomine Quinciaco, in finem Vuavrense, super fluvium Azen-« nam.» Sa source est d'ailleurs la plus éloignée par rapport aux autres affluents. Cette rivière découle du point de partage des eaux du contrefort, qui sépare le bassin de la Meuse de celui de la Moselle: ce point est à Thil (1), aujourd'hui simple ferme, mais qui, autrefois, était paroisse principale, dont dépendaient

au-devant de l'angle (Obtange) du promontoire de Longwy. La même appellation reproduit la même idée à la naissance de l'Othain. — Mais Azennne, ou Aisenne, est une appellation purement figurative des eaux qui se divisent, en sens contraire (zen-schen), sous des étages brisés par la commotion. L'appellation actuelle est conforme à la déclinaison du son a en ae, puis en ai, puis en e; et la substitution du z à l's indique le brisement auphonique de l'accentuation des articulations gallo-celtiques (de l'est à l'ouest), et des désarticulations celto-tuistiques (de l'occident à l'orient).

<sup>(1)</sup> Ce mot vient de theil, part, portion; — theilen, partager, diviser: son étymologie est tuistique, et primitivement elle était hébraïque : elle indique l'étiage des eaux de la mer (iam), quand l'océan couvrait toutes les sommités des côteaux voisins : ce fait est démontré par les fossiles qu'on trouve sur l'étage coralien et dans l'oxford-clay. Nous le verrons se re-

les dessertes de Azanne, Semazanne, Ville et les censes des Roises, de Montaubé et de Sélandre (ou Zéelandre).

L'Azanne a une pente moyenne d'environ 0,001; son bassin est à l'ordonnée de 318 m. au-dessus du niveau de la mer; celui de la *Thinte* est à 305 m., et celui du *Loison* à 304 m.

Tout le plasond et les rives de l'Azenne sont sur les argiles dites d'oxford: celles-ci sont placées entre — le corn-brash et le forest-marble qui plongent par dessous, en s'inclinant du N.-E. au S.-O., — et le coral-rag est liséré intérieurement d'un mince seuillet d'oolithe ferrugineuse, lequel s'étale par dessus, en s'épaississant vers les terrains crétacés du versant de l'Andon.

#### Canton de Damvillers.

ARANNES (SOUM-), Summazennæ (1);

Ad duarum aisennarum summam (Ch. de 1049).

Hameau dépendant aujourd'hui d'Azannes.

Ancien château dominateur des Marches (stuffen) du Verdunois et du pays de Chiny.

Topographie.

|  | canton         | 1 myr. | 0 k |
|--|----------------|--------|-----|
|  | arrondissement | 3      | 5   |
|  | département    | 5      | 4   |

Orientation par rapport à Montmédy, S. 1/4 S.-E.

Hydrographie.

A l'altitude de 316 m., au-dessus du niveau de la mer, se trouve une petite source, qui entraîne avec elle, dans le bassin de

(Dict. de LATOUCHE, p. 34, 80, 130, 133, etc.)

produire partout où se trouve la même appellation. Les eaux de l'autre versant s'écoulent à la Moselle, par l'Orne, dont la source est au bois de Chaume, au-dessous de Beaumont.

<sup>(1)</sup> Sum, ou soum, est un radical hébreu qui vient de si, éminence; — sim, éminence qui se manifeste; — soum, position élevé par le soulèvement (des feux volcaniques); — oum, chaleur intense : le tout est dominé par le radical seah, qui signifie mesure d'une extension quelconque.

la Meuse, toutes les eaux défluentes des déclivités de son sommet Unie à celles des côteaux bas Wabriens, elle a donné son nom au château de Soumazannes, construit sous son orifice, et dont la puissance féodale s'est manifestée, pendant plus de huit siècles, sur toute la contrée. C'est de là que sont sortis les Estouffs, ce puissant lignage des Citains de Verdun.

Au niveau inférieur (cote 274) sourdit un autre flux qui entraîne avec lui, dans le bassin de la Moselle, toutes les eaux défluentes des pentes de son versant; sa source a donné son nom au village et à la rivière d'Orne; et dans son cours elle entraîne toutes les sources des hautes Woepvres réunies à Conflants.

Ces deux sources, — dont l'une est sur la terre teuto-germanique des anciens Trévires; — et dont l'autre appartient à la terre celto-gallique des anciens Veromandui, devenus Verdunois.... ces deux sources ne sont séparées que par un côteau boisé, dit Harbebois, de deux ou trois kilomètres d'étendue. Ce côteau est un étroit ruban d'oolithe ferrugineuse, interposé, en zig zag, entre deux étages d'une même formation. Cette forme indique un brisement, qui s'est effectivement opéré dans le coral de l'étage supérieur, dont un des feuillets s'est affaissé, sur l'oxford-clay, moyen et inférieur, à Flabas. Ce brisement a déclivé les pentes en sens contraire; il a divisé les eaux au point de partage, Thy sous Anglemont, et il a reçu en contre-position deux peuples de nationalités opposées.

Chose remarquable! cet antagonisme s'est perpétué, dans les choses et dans les personnes, jusqu'à l'unification qui a nivelé les derniers reliefs de la féodalité (4).

<sup>(1)</sup> La maison d'Orne, première pairie de l'évêché de Verdun, portant : d'argent, à cinq annelets de gueules, posés en sautoir;— la maison de Murault-Azennes, autre pairie épiscopale, portant : de gueules, au cheval d'argent; — et la maison de Suys-Soumazannes-Sompthonne-Escouviez-Montquintin, portant, primitivement : d'azur, à trois montants (chevaliers montés), portés sur trois pilotes (trois chevaux) ferrés de sable... ces trois maisons n'ont jamais marché, parait-il, dans les

Ordre féodal.

En 1789, Thyl, Sommazannes, et Azannes avaient encore des seigneurs différents.

Le petit ban de Saint-Martin de Thil avait, pour seigneur, pour décimateur, et pour collateur à la cure, le prince de Condé, duc-propriétaire du Clermontois, comme donataire du roi de France; celui-ci aux droits des ducs de Lorraine et des anciens comtes du Barrois. Ce ban était de la prévôté de Jametz.

Azannes était soumis à la domination directe du seigneurévêque et à la juridiction de son prévôt de Mangiennes; mais le domaine utile de son territoire, et la perception de ses dixmes appartenaient encore au prince de Condé.

Sur ces deux sections le curé de *Thil* prenait un tiers des fruits, comme abandonnataire des anciens patrons.

A Sommazannes, dit aussi Semazannes, c'était autre chose: la chapelle castrale de Saint-Etienne était desservie par le chapelain du seigneur, à moins que celui-ci n'y eût nommé le curé; les dixmes du hameau étaient toutes au châtelain et le dernier seigneur haut, moyen et bas justicier, se nommait le comte de Jaubert, représentant (par son aïeule née Suys — Escouviers — Sompthonne — Montquintin) et des anciens Estoufs de la Marche de la Thinte (stuffe) et des anciens Escouviers des trois Marches de la Chière, de la Wyre et du Ton (V. l'article Escouviers).

Ordre juridictionnel. Quant au ressort juridictionnel, après la suppression des prévôtés inférieures, Sommazennes fut soumis au prévôt de Jametz,

mêmes voies. Les premiers, liés par les annelets de l'investiture épiscopale, étaient les hommes des évêques: les autres, chevaliers toujours
armés et à cheval sur les frontières, nobles de nom et d'arme, ou
nobles de dignité et de magistrature (Sen-ocg, interprètes ou mesureurs du sens de la loi), étaient les hommes de l'opposition. On les
trouve toujours en lutte avec chaque nouveau prélat, contre lequel, à
chaque élection, dans des intérêts bien souvent personnels, ils revendiquent les droits primitifs de la cité. On voit par ce fait historique que
la lutte du temporet contre le spirituel ne date pas d'aujourd'hui.

de même que Thil, de même qu'Anglemont, de même que Romagne, et de même enfin que Monturbel.

De même encore que les relevances primitives étaient différentes, ainsi les lois, les coutumes, les mesures différaient. A Azanne c'étaient les lois dites de Sainte-Croix de Verdun; — A Thyl, à Soumazannes, à Anglemont, à Romagne, à Monturbel, comme à Jametz, c'était la coutume de Raucourt et de Sedan; — à Azanne, on suivait les mesures dites d'Evêché, celles de Mangiennes ou de Billy; — à Thyl, à Soumazannes, c'étaient celles de l'ancien comté de Chiny, celles du Barrois, celles de Beaumont, qui étaient restées dominatrices à Damvillers.

(Voir au mot Azanne et aux articles Mangiennes, Billy, Jametz, et Bamvillers.)

# LE LIGNAGE D'ESTOUFFE (EZ-STUFFE) (1).

Les sires de Soumazannes et de Zeélandre.

Histoire féodale.

Les Estouffs de la Tinte, aux Sommes de l'Azanne, et les Escouffiers du Ton, aux Sommes de la Thonne, sont de la même origine et de la même lignée.

Soit que vous les preniez à leur Tour d'Escures (Ecurey—è curid Virdunensi); soit que vous les cherchiez à leur Tour d'Escorée, è corià, hors de la bosse d'Esco-Wirs (Escouviez), vous les trouverez descendants des indomptables et rapaces avoués du couvent de Juvigny. Ce sont les fils de ces redoutables sires Hugues de Montquintin, Henry de Laferté, Pierre de Mirovalt, Gérard de Haraucourt et Louppy, tous de la maison de Chiny.—Ce sont les petits-fils des chefs de l'opposition des citains de Verdun.

<sup>(1)</sup> Stuffe, la marche, le pas du passage des terres verdunoises dans le bassin germanique de la Tinte, au pays de Chiny.

Ces interprètes de la loi (senoq) (1), toujours en lutte depuis l'an 1227 avec leurs prélats; toujours aussi à la curée des biens et domaines ecclésiastiques, dont la cure leur avait été imprudemment confiée, lors du démembrement de l'ancien comté de Verdun, sous les successeurs de l'évêque Thiéry; et, plus libéralement encore, sous les comtes-évêques de la maison de Chiny. Ces citains de Verdun ont été les dominateurs de toute cette contrée. Placés sur les Marches (stuffen) du Virdunensis — du Virtonensis — et de la châtellenie d'Yvoi, les sires de Montquintin, de Laferté, de Louppi et de Murault, sont constamment signalés par les chartes comme des envahisseurs incorrigibles, dignes de leurs surnoms d'étouffcurs et de malandrins (V. l'article Escouviers et celui de Baroncourt — des Anscherins — de la Porte).

En 1165, c'est le comte de Chiny, Louis III, qui est contraint de réprimer les entreprises de Regnault de Charancy, sire de Montquintin, sur cette terre du Radrupt, que le chevalier Pierre de Murault l'ancien avait donnée à ce pauvre et modeste prieuré des moines de Metloch, près de Damvillers.

En 1186, il faut que ce comte s'entende avec Albert de Hirgis évêque de Verdun, son oncle, pour forcer Henry de Mirovald, sire de Laferté, à mettre fin aux dévastations que cet oppresseur farouche commettait sur les domaines des Dames de Juvigny (au village de petit Verneuil, qu'il avait mis à feu et à sac, pene redacta in nihil. Ch. de 1186). Cet Henry, époux de Gunégonde de Virton, était père de Hugues de Montquintin; il planait sur la Thinte, du haut de son aire à Murault.

En 1263, en 1269, en 1270, il fallait l'intervention du comte *Thibault* de Bar, pour contenir... une première fois —

<sup>(1)</sup> Ce mot a ses racines dans l'hébreu le plus pur : oq, droit, loi, usage, mesure de la justice; — seah, mesure. (Dict. hébr. de Latouche, p. 39, 80, 131, 137, 138.) Aussi trouve-t-on, dans les chartes du moyenâge, le vieux mot gaulois ocquison, comme synonyme de formalité de justice (Ch. de Thionville de 1239).

Henry de Mirowault, Gérard de Haraucourt, sire de Louppi, son frère, Jehan sire de Laferlé.... une seconde fois, — Hugues de Montquintin et ledit Gérard d'Haraucourt et Louppi..... une troisième fois, — les mêmes Henry, Gérard et Jehan, voués de l'abbaye de Juvigny: car ils envahissaient, tour à tour, les terres de cette maison, dont l'abbesse était cependant Ida de Montquintin.

Tel était le désordre de cette époque; et ces envahisseurs étaient si redoutables que le comte de Bar leur donne à tous trois le titre de *monseigneur* dans les sentences d'accommodement qu'il sanctionne de sa haute suzeraineté.

C'étaient là les ancêtres des Estoufs de la Tinte, à la Tour de l'Azanne, et des Escouffiers de la Thonne et du Ton, à la Tour d'Escouviers; et leurs rejetons s'y retrouvaient encore, sous le nom de Suys, à l'époque de notre grande révolution.

La maison de Suys — Escouviers — Couvreux — Montquintin — Sompthonne, portait : d'azur, à trois montants, à pilotes d'or, ferrés de sable.

La maison de Jaubert — de l'Etang, — de Sommazennes — Zeélandre, portait : d'or, à la croix de sable, chargé de six coquilles d'argent. Mais ses armoiries symboliques étaient héréditairement celles des Stuys : les trois serrures, en champ d'or.... ces trois serrures dont les cless étaient entre les mains de ses ancêtres, pour fermer l'huis des passages du Vyr, du Ton et de la Thonne, aux limites extrêmes de l'Arlunensis, du Virdunensis et du Chiniacensis, alors que les Ansherins de la Porte avaient trois châteaux ouverts dans leurs armoiries.

Les derniers seigneurs de Soumazannes, et les derniers seigneurs de Sompthonne descendaient de la même mère, Odile-Thérèse d'Arnoult, baronne de Meyssembourg et de Soleuvre (lettres d'érection du 26 décembre 1716), mariée, en premières noces, à Ernest-Ferdinand de Suys, descendant d'Alard de Gisort et Montquintin; et, en secondes noces, à François-Michel comte de Jaubert — de l'Etang — de Soumazannes — de Zeélandre, qui fut le père de François-Henry-Michel, marié

en 1717 à Marie-Charlotte de Neuforge et qui fut le bisaïeul des comtes de Jaubert, de nos jours.

Personnage célèbre. C'est au château de Soumazannes qu'était né, le 19 août 1755, le brave colonel du génie Jaubert (François-Joseph), cet aide-de-camp du général de Valence, qui fit des prodiges de valeur à la bataille de Valmy, et qui, après de nombreuses actions d'éclat, dans les campagnes suivantes, fut sabré à la malheureuse affaire de Nerwinde, en 1793.

AZANNE, ad duas Aizennas (1). — ad Aisennam.

(Ch. de 1049.)

Canton de Damvillers. Anciennes divisions: Thy; Soumazannes; les Roises; Montaubé (ou Mont-Urbel); Seélandre (ou Zeélandre); les étangs; la cense des Crocs et celle d'Anglemont; le moulin des Eparges et celui de Ville (en forêt).

— Au point de partage (Thil) des eaux des bassins de l'Orne et de la Tinte.

Ecarts actuels: Soumazannes, hameau; les Roises, ferme;

(1) Etymologie et appellations successives: Adase — Adase villam — ad Aisennam — ad duas Aisenas — Azacourt — Azenne — Azanne.

Dans les langues germaniques (dérivées du zend et du persan) la particule ze, zer, est indicative de toutes les idées de brisement.

Thy, particule thyoise, vient de teilen, partager; ce mot rend l'idée du partage des pentes opéré à la tête de l'angle, sous Anglemont. Ce mot thy, ou thil, ou til, se représente toujours à la tête des sommes, là où s'opère un partage entre deux versants. Exemple: Thonne-le-thil (dans la Meuse), Thilay (dans les Ardennes), Thil (dans l'Aisne), Thibombois, Thillot, etc.

Zée, signifie le brisement d'extension des eaux vives dans la masse des eaux stagnantes: le cours de l'Azenne se brise à l'étang de Soumazennes et no reparaît qu'au-dessous de celui du Haut-Fourneau.

Montauhé, ferme; Thil, ferme; la Folie-Marianne et le Pointdu-Jour, auberges.

Distance du chef-lieu de  $\begin{cases} \text{ canton,} & \text{0 myr. 9 kil.} \\ \text{arrondissement,} & 3 & 4 \\ \text{département,} & 5 & 5 \end{cases}$ 

Orientation par rapport à Montmédy, S. 1/4 S.-E.

Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer, de 267 à 316 m.

## Etage, groupe et sous-groupe (1).

Etage jurassique moyen, formation coralienne de l'époque secondaire — oxford-clay, formation marneuse de la souscouche dite corn-brash et forest-marble; — coral-rag, sousgroupe des marnes et calcaires à astartes du groupe jurassique supérieur.

Géologic.

C'est sur ce territoire que se brise le cordon d'oolithe ferrugineuse qui affleure au versant occidental des Woepvres supérieures; et son brisement s'opère entre le dépôt des argiles d'oxford, à l'est de la ferme de Thil, et le dépôt du coral-rag, à l'ouest, près de Ville et de Flabas. — Le feuillet supérieur, privé d'intermédiaire, s'affaise sur le feuillet inférieur et de là la division des eaux, entre les deux bassins, sur deux versants opposés. Thy est leur point de partage national, et de là, suivant toute apparence, dérivent les appellations, qui sont Thyoises d'un côté et Romanes de l'autre. Le coral-rag, qui recouvre l'oolithe ferrugineuse, et l'oxford-clay qui la supporte, ont une épaisseur l'un de 120 à 150 m., l'autre de 210 m. environ. Ils sont inclinés vers l'ouest d'environ 1/50. On trouve à Azanne et à Soumazannes de la pierre à bâtir et de la pierre pour les chemins. On y utiliserait aussi de la chaux hydraulique.

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales, et

Origines.

<sup>(</sup>i) Voir la Statistique géologique de M. A. Buvignien, p. 78, 79, 81, 383.

les traditions: Azanne est mentionné dans la bulle du pape Léon IX (Brunon de Toul), de l'an 1049, comme faisant partie des biens donnés à l'abbaye de Saint-Maur par l'évêque Rambert de Verdun. On v lit ces mots: ad Asennam (curiam) bannum cum silva, le ban et toute la forêt; on v trouve aussi Ville et son moulin, ad Villam mansus 1 cum molendino. C'est pour cela que l'église matrice des deux Aisennes, construite à Thy sous l'invocation de saint Martin, a été desservie, jusqu'en 1223, par des prêtres de Saint-Nicolas des Gravières de Verdun, hôpital qui avait reçu, en dotation, une partie de la manse des moines de Saint-Maur, abbave transformée en un monastère de femmes par l'évêque Heymon, en 1049. Mais la plus forte portion du territoire d'Azannes et de Romagne était restée dans le domaine épiscopal. Aussi, en 1224, après le traité de paix, conclu à la Chalade, entre les comtes Renaud de Bar et Henry de Grandpré, d'une part, et l'évêque de Verdun, dit Henry de Winton, de l'autre, celui-ci, vainqueur des Citains de sa ville épiscopale, pour récompenser Pierre de Murault dit l'ancien, chevalier de la maison de Chiny, des services qu'il lui avait rendus pour comprimer la rébellion des bourgeois, lui donna en fief ce que son évêché possédait alors à Romagne et aux deux Azannes.... et ad utramque Azennam. Ce Pierre de Murault, fils de Simon de Fresnois la montagne, frère, oncle et neveu des sires de Louppi, de la Ferté, et de Montquintin, voués de Juvigny, devint ainsi le premier seigneur de la maison d'Azanne, famille qui ne tarda pas à s'allier au célèbre lignage de Stouffs (e stuffen), dont, à partir de cette époque, on voit les membres installés sur les Marches du Verdunois et du comté de Chiny (V. suprà et les articles Billy et Morhaignes).

Territoire.

Contenance superficiaire, d'après le cadastre de 1838: 1,732 hect. 18 ares 24 c.

| dont en | bâtiments                 | 3 h. | 29 a. | 47 c. |
|---------|---------------------------|------|-------|-------|
|         | Jardins et chènevières    | 18   | 21    | 67    |
|         | Prés, pâtures et aisances | 315  | 39    | 59    |
|         | Terres labourables        | 856  | 22    | 50    |

| (plus 50 hect. 39 cent. cultivés dans               | u       | ne     |           |          |         |                     |
|-----------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|---------|---------------------|
| portion des clairs-chênes, et 2 ares                | 20      | c.     |           |          |         |                     |
| dans les aisances.)                                 |         |        |           |          |         |                     |
| — Vignes                                            |         |        | 4         | 05       | 74      |                     |
| — Bois                                              | • • • • |        | 466       | 60       | 03      |                     |
| (non compris les clairs-chênes, dont                | 50 l    | h.     |           |          |         |                     |
| 39 cent. sont aujourd'hui cultivés                  |         |        |           |          |         |                     |
| clairs-chênes n'étant plus que                      | pου     | ır     |           |          |         |                     |
| 26 hect. 56 ares 81 c. sous le ré                   | gim     | e      |           |          |         |                     |
| forestier.)                                         |         |        |           |          |         |                     |
| - Landes et friches                                 |         |        | 6         | 77       | 60      |                     |
| — Carrières et minières                             |         |        | 0         | 18       | 35      |                     |
| - Etangs, noues et routoirs.                        |         |        | <b>59</b> | 84       | 50      |                     |
| (comprenant les étangs de Soumazann                 |         |        |           |          |         |                     |
| la portion dite la Queue-d'Azanne,                  | dan     | 18     |           |          |         |                     |
| celui du Haut-Fourneau.)                            |         |        |           |          |         |                     |
| — Cours d'eau                                       |         |        | 1         | 58       | 79      |                     |
| (L'Azanne, qui tombe dans l'étang du                |         |        |           |          |         |                     |
| Usines { Un moulin à plu<br>l'cau;<br>Une huilerie. | sieu    | ırs    | tourna    | ants i   | mus pa  | ır                  |
| Usines I'cau;                                       |         |        |           |          |         |                     |
|                                                     |         |        |           |          |         |                     |
| Revenu net imposable: 31,396 fr.                    |         |        |           |          |         |                     |
| Bois                                                | 30      | 9 h    | . 66 a    | . 66     | c.      | Biens<br>communaux. |
| (y compris ce qui reste des clairs-                 |         |        |           |          |         | communaux.          |
| chênes )<br>Prés et pâture                          |         | N.     | ^^        | =0       |         |                     |
| Terres                                              |         | 5<br>6 | 03<br>68  | 70<br>50 |         |                     |
| Terrains vains et vagues                            |         | 1      | 68        | 90       |         |                     |
| Etangs                                              | 5       | -      | 84        | 50       |         |                     |
|                                                     |         |        |           |          |         |                     |
| Contenance totale                                   | 38      | 2      | 92        | 26       |         |                     |
| Prix commun de l'hectare de terre :                 | 110     | cla    | asse      | 2        | ,500 fr | · Not. agricoles    |
| <b>–</b> ·                                          |         |        | asse      |          | •       | et industrielles.   |
|                                                     |         |        | asse      |          | ,000    |                     |
|                                                     |         |        | sse       |          | 700     |                     |
|                                                     | X.      | cla    | asse      |          | 250     |                     |

| Prix commun de l'hectare e | de pré : | 110 | classe | 5,000 |
|----------------------------|----------|-----|--------|-------|
|                            |          | 2°  | classe | 2,800 |
|                            |          | 3¢  | classe | 1,800 |
|                            | vigne    | ••• |        | 2,800 |
|                            | bois.    |     |        | 1,200 |

Professions les plus habituelles : cultivateurs, — manœuvres, — bûcherons, — voituriers.

#### Population.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle, en 1726 : 73 feux à Azanne; 14 à Soumazannes; 26 à Ville et dans les autres censes.

D'après le recensement de 1856, 618 habitants.

#### Tenue des registres.

D'après les archives communales, à partir de 1709.

D'après les archives judiciaires, à partir de 1669, avec lacunes, quant à Soumazannes; à partir de 1720, série complète, quant à Azanne.

# Anciennes divisions ecclésiastiques.

## Ordre spirituel.

Diocèse de Verdun;

Archidiaconné de la Princerie, ou Primicierie (1);

Dovenné de Saint-Martin de Chaumont (2);

Cure de Saint-Martin de Thy;

Annexes et dessertes; Saint-André d'Azanne et Saint-Etienne de Soumazannes;

<sup>(1)</sup> Ressort de cet archidiaconné: sur le décannat dit *Urbain* et sur ceux de *Chaumont* et de *Forges*, qui avaient composé la chrétienté primitive; de là le mot de *Primicierie*.

<sup>(2)</sup> Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de : Beaumont; Bezonyaux; Brabant-sur-Meuse; Bras; Champ et Neuville; Chaumont et Jubercy; Consenvoye; Dampvillers et Murault; Delut et Wittarville; Dieppes et Haraigne; Dombras et Merles; Douaumont et Fleury; Escurey et Puvillers; Grumilly; Licey et Brèheville; Louvemont; Maucourt et Mogéville; Moirey; Reville; Romagne et Mont-Urbel; Ornes; Samoigneux et Haumont; Sivry et Haraumont; Thyl avec Azanne et Soumazannes; Vacherauville et Vilosnes; Wavrille et Etrave.

Celle ou prieuré de Mangiennes;

Hermitage de Saint-Maur, sur le ban de Flabas;

Oratoire primitif de Saint-Martin de Thy;

Eglise matriculaire de Thy;

Chapelle castrale de Saint-Etienne, au château de Soumazannnes;

Noms des patrons : Saint Martin à Thy; Saint André à Azanne; Saint Etienne à Soumazannes;

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église : celle de Thy a été interdite en 1784; alors le service divin a été transféré dans la chapelle d'Azanne, qui a été reconstruite et agrandie.

Noms des derniers curés, vicaires, ou chapelains connus, avant l'ordre actuel: à Thy et Soumazannes, 1724, Pierre Picquart; — 1725, Jean Thomas; — 1749, Nicolas Gillant; — 1749, A. Lolivier; — 1761, N. Joly; — 1762, Pierre Henrionnet; — 1769 à 1791, J.-Jacq. Loison; — A Azanne, les mêmes, plus: 1740, Jean-Baptiste Herbelet; — 1746, François Ganot; — 1747, N. Larnay; — et quelques intérimaires.

### Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

(En ce qui concerne Soumazane, voir suprà.)

Ordre temporel.

Patronage à la collation du prince de Condé, comme donataire de Louis XIV (1648), celui-ci aux droits des ducs de Lorraine et comtes de Bar (1632, 1641);

Dixmage au profit du même, avec participation du curé pour un tiers, comme représentant l'abbaye de Saint-Maur, ancienne collatrice;

Entretien du chœur et des bâtiments à la charge du prince, sans participation du curé.

Ancienne cité des Veroduni Clavati;

Ordre politique.

Empire Germanique (royaume d'Austrasie et de haute Lotharingie);

Ancien pagus du Virdunensis — in pago et comitatu Virdunensi (Ch. de 960);

Comté et vicomté de Verdun, sous Ricuin, sous Frédéric, et sous les premiers comtes de Bar et de Bouillon; puis, sous les

évêques de Verdun et les comtes de Bar, après le partage de 1115, entre *Renault* de Bar et l'évêque *Richer* de Briey.

Duché de Bar, ensuite de Lorraine, ensuite du Clermontois; Haute justice de l'évêque de Verdun, sous ses prévôts de Mangiennes;

Fiefs et arrières-fiefs de l'Etang — Zeélandre — de Ville en forêt.

#### Avant la rédaction des coutumes générales.

Ordre judiciaire. Loi de Sainte-Croix, établie par les Citains de Verdun, et dont le texte n'a jamais été imprimé;

pour les grains et les liquides, Carignan —

Laferté — Chiny — Beaumont, qui, en dernier temps, étaient celles de Damvillers; pour les bois et les terres, Verdun, mesure d'Evêché;

Indication de l'étalon local: l'arpent de 120 perches; la perche de 16 pi. 4 po. Cet étalon différait de celui de *Thy* et *Soumazannes*, dont l'arpent dit de *Billy* avait 100 perches; la perche 20 pieds; le pied 12 pouces; et le pouce 12 lignes.

Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Verdun;

Assises des quatre Pairs de l'Evêché: — Orne — Murault — Creuve — Watronville;

Cour supérieure du bailliage et présidial de Verdun;

Ancien bailliage de idem;

Ancienne prévôté de *Mangiennes* (1), ensuite de *Damvillers*, après 1661;

Ancienne justice seigneuriale de l'Evêque, haut, moyen et bas justicier.

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de : (Voir aux articles Billy, Dampvillers et Mangiennes.)

Nota. — Soumazannes était une haute justice seigneuriale entièrement indépendante de l'Evêché.

Après la réunion des trois Evêchés à la France (de 1552 à 1648), après celle du Clermontois (1632-1641), et après celle de la Lorraine avec Bar, le tout finit par ressortir au Parlement de Metz.

Maisons seigneuriales, leur origine, leurs armoiries et leur extinction (1).

Le lignage d'Azunne est célèbre dans les fastes de l'Eglise Ordre séculal. Verdunoise. A partir du commencement du douzième siècle, s'organisa la lutte, trois fois séculaire, pour la juridiction civile de la vicomté, entre les évêgues voulant confondre le pouvoir temporel dans l'omnspotence spirituelle, et les chefs de la bourgeoisie prétendant à l'administration des franchises de la cité. Les chevaliers des sommes de l'Azanne et de la Thonne ne tardèrent pas à donner leur concours — aux anciens Shérifs de la porte - aux Stuys, qui en conservaient les clefs - aux Estoufs, qui en défendaient les marches (stuffen) - aux Senocq, qui en interprétaient les usages et en conservaient les lois — aux Routons, qui en protégeaient les abords et les routes. A cette époque les Citains ne prenaient pas un simple de nobiliaire pour indication de leur prééminence dans les armes, dans les emplois civiques, dans la magistrature et dans les dignités Les Ansherins de la Porte, les Stuys, les Estouffs et les Escouviers des marches et des sommes étaient nobles, par leurs fonctions mêmes, et sans lettres d'annoblissement; ils avaient tous des armoiries symboliques, qui prirent place dans les premiers crayons de la heraulderie. Les uns avaient des huis, des grilles, des herses; les



<sup>(1)</sup> Voir pour les détails l'Histoire du comté de Chiny et les Chroniques de l'Ardenne et des Woepvres, par M. Jeantin, t. II, p. 170 et suivantes; et les Chartes de 1163, 1251, 1234, 1238, 1248, 1249, 1282, 1283, 1286, 1306, 1366; tome II des Marches, p. 565 et suivantes.

autres avaient des clefs, les autres des serrures, qui se sont maintenues dans leurs blasons.

Ansherins de la Porte portait : de gueules, à une tour et demie d'or, partie de gueules, à une demie tête de cerf. d'or. Comme le moble animal, il faisait face à tous assaillants; — Stuys portait : d'or, à trois serrures d'argent; c'était lui qui fermait les trois marches du Verdunois. — Estouff et Senocq portaient : parti — à sénestre deux alérions d'or, en champ de sable; à dextre, des fleurs de lys, sans nombre, en champ de gueules; ils conservaient les alérions de Godefroid de Bouillon et ils siégeaient sur les fleurs de lys de l'estrade Saint-Sauveur, près du pont Sainte-Croix.

Azenne portait: de gueules, au cheval d'argent. Comme Simon de Murault, comme Pierre, comme Jean, comme Millet (le dernier du nom), le sire des Azennes était Castelet-Trischastiaux... et les samilles Oulry de Billy — Lecossais-Ulry — Millet de Murault — Lecossais-Millet — Barrois-Morhaigne — Lecossais-Barrois-Morhaigne — Paulgnon de Billy — de Housse — de Hagen — de Roton — de Chonet — de Monthairon de Mercy — de Novion de Wez — du Houx, etc., par leurs alliances anciennes, remontent tous jusqu'à lui.

Ce Millet de Murault, sire d'Azenne, avait épousé Lise des Armoises (de Delut) et n'en ayant point eu d'enfants, il transmit ses droits à Jean Mondrieux et à Jean de Morhenges (Morhaigne près Billy), qui les vendirent, en partie, à Husson, fils de Hue de Montquintin, sire de Jamais, et second mari de Lise dame de Murault.

On retrouvera ailleurs les descendants du lignage d'Azenne aux sources de la Fentsh et de la Thonne parmi les nombreux rameaux du comté de Mercy et des sires de Wal, de Xorbey, de Haraucourt, de Louppy, d'Harnoncourt et de Dampicourt. (Voir l'article Escouviez et les articles Billy, Morhaigne et Mangiennes.)

Personnages célèbres. A Azanne. — Loison (Joseph-Jacques), né à Damvillers, curé de Thy et Azanne, de 1769 à 1791, décédé évêque de Bayonne; il était oncle du général Loison.

A Soumazannes. — Jaubert (François-Joseph), né au château de ce lieu, le 19 août 1755. Aide-de-camp du général de Valence, il contribua, par son intrépidité, au succès de Kellerman, lors de la victoire de Valmy. C'est lui qui, après l'affaire de Virton, apporta à la Convention les drapeaux pris sur les Autrichiens; c'est lui qui entra le premier dans le château de Namur, emporté d'assaut par l'armée des Ardennes, en 1792. Il fut sabré, en couvrant de son corps son général, à la funeste affaire de Nervinde, le 19 mars 1793.

Il était fils du comte François-Augustin-Joseph de Jaubert, seigneur haut justicier de Soumazannes, Seélandre, Haraucourt, Saint-Maurice, Cunel, et partie de Moulainville la haute, et de dame Marie-Françoise de Cognon. Par son aïeul paternel, il était de la famille de Suys — Montquintin. Les armes de sa maison portaient: d'or, à la croix de sable, chargée de six coquilles d'argent. — Il descendait du lignage d'Estousse, c'està-dire, des premiers citains de Verdun (V. l'art. Escouviers).

BAALON (1), Balim (Ch. de 1157).

Canton de Stenay.

Ancienne annexe de Stenay, — sur la fontaine Saint-Blaise. Ecarts: la ferme de la Jardinette — celle des Etangs de Baalon.

Nota. — La ferme de la Jardinette, établie dans le bois du Chesnois, dépendait primitivement du ban de Stenay.

(Dict. hébraïque de Latouche, p. 12.)

Nous ferons remarquer aussi, quant à l'appellation latine Balim, qu'elle est pareillement la négation de l'idée exprimée par celle du vil-

<sup>(1, 2)</sup> Etymologie et appellations successives: Bàlon, Balim, Baalon; — baal, en hébreu, exprime la négation de toutes les idées articulées à la suite de la lettre beth; c'est pour cela que baala signifie cesser d'être; — âlon indiquant l'articulation pleine du groupe des oon de l'étage oolithique, Baalon exprime l'idée négative de cette formation.

Topographie.

| Distance        | canton                     | 0 myr. | 4 kil. |
|-----------------|----------------------------|--------|--------|
| Distance        | arrondissement             | 1      | 2      |
| du chef-lieu de | arrondissement département | 8      | 2      |

Orientation par rapport à Montmédy, S.-O. 1/4 O.

Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer, de 197 à 224 mètres.

### Etages, groupe et sous-groupes (1).

Géologie.

1° Etage oolithique, formation jurassique inférieure de l'époque secondaire; — calcaire gris oolithique donnant des pierres de taille de qualité médiocre, et autres pour l'empierrement des routes. 2° Etage corallien, formation jurassique moyenne, de la même époque; — oxford-clay inférieur.

C'est à Baalon que cesse, comme l'indique son appellation (2), la formation de l'oolithe. Celle-ci, qui surgissait en plein au sommet des Thonnes (V. l'article Alon), et qui, avec le brad-fort-clay, apparaissait encore sur le territoire de Brouenne, plonge et disparaît, à Baalon, sous le corn-brash et le forest-marble qui, eux-mêmes, s'enfoncent sous les argiles oxfordiennes, pour ne plus émerger que, par une languette, sur les finages de Stenay, de Cervisy, de Martincourt et de Luzy. A la même altitude (198 m.) le même fait se reproduit, de l'autre côté de la Meuse, au village de Cesse, ou cessent, en effet, d'apparaître les couches du corn-brash et du forest-marble, immergées sous la nappe d'inondation des argiles, dites d'oxford,

lage de Limes (en face de Fagny). C'est à Limes que, de tout temps, a été fixée la limite du pagus Evodiensis, habité par les Læti asti, et c'est à Balim que l'autre limite cessait en les séparant de l'Astenensis. Baalon est ainsi au point le plus bas de l'étiage du lon; c'est-à-dire, à la limite des inondations anciennes et des couches alluvionales sur lesquelles se sont établis les premiers colons (V. l'article Alon, p. 11).

<sup>(1)</sup> Voir la Statistique géologique de M. A. Buvignier, p. 78, 79, 198, 210, 211, 583.

<sup>(2)</sup> Voir le texte à la page précédente.

BAA 99

qui forment la vase du bassin meusien. La formation qui cesse à Baalon se relève au nord jusqu'à Limes, sur la frontière Belge, où se trouve la limite de son affleurement.

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales, et les traditions:

Origines et archéologie.

Il est certain que Baalon a été habité par les Romains, et que ceux-ci avaient établi un castrum stativum sur la portion du territoire qui se relève vers Brouenne, en face de Bronelle, à la cote 279 mètres. Le front de ce camp, qui dominait l'unique passage de la Meuse, était admirablement protégé par la circonvallation naturelle des collines de la contre escarpe, sur la rivière, et par la courbe des étangs, au contour des rampes de l'arrière plateau. Tout le terrain militaire était ainsi inattaquable au nord, au sud et au couchant. De nombreuses médailles ont été recueillies, sur son emplacement, et aux alentours des habitations actuelles : elles appartiennent aux événements du troisième siècle; car les rares monnaies de Victorin et de Tetricus. et les grands bronzes, si précieux, des deux Posthume (261-268-270), qui ont enrichi quelques cabinets, ne proviennent guères que de là. Tout semble même indiquer qu'un atelier monétaire a fonctionné dans la contrée des Columbaria, laquelle est mentionnée dans la charte de 1069, donnée, par le duc Godefroid IV, au prosit du prieuré de Saint-Dagobert, contréc où des niches funèbres ont été, à diverses époques, mises au jour.

Vers 964. — Noms des premiers propriétaires connus: — en 1069, Godefroid IV de Bouillon et Béatrix de Bar sa femme; - en 1157, Hillin, archevêque de Trèves et son frère Brunon, archidiacre de Longuion.

Erection

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1828 : 1,449 hect. 04 a. 62 cent.

| dont en | bâtiments              | 2 h. | . <b>23</b> a. | . 48 с. |
|---------|------------------------|------|----------------|---------|
|         | Jardins et chènevières | 10   | 96             | 03      |
|         | Prés et pâtures        | 64   | 70             | 93      |
|         | Terres labourables     | 843  | 33             | 93      |
| -       | Bois                   | 486  | 41             | 50      |
|         | Friches                | 41   | 02             | 45      |

Territoire.



|                | 100          | DA                                      | MA.              |       |            |           |
|----------------|--------------|-----------------------------------------|------------------|-------|------------|-----------|
|                |              | Carrières et minière                    | s                | 7)    | <b>2</b> 6 | <b>50</b> |
|                | _            | Mares                                   |                  | D     | 9          | 80        |
|                | Cours d      | l'eau : la fontaine Sai                 | nt-Blaise, au    | centr | e du       | village.  |
|                | Usines       | : un moulin, à une pa                   | aire de meule    | s mu  | es par     | r l'eau.  |
|                | Il a été éta | abli par <i>Guillaume Pl</i>            | atel, en 1580    | • ·   |            |           |
|                | Revenu       | net imposable: 18,6                     | 74 fr. 79 c.     |       |            |           |
| Biens          | Bois         |                                         | 185 h. 49 a.     | (1)   |            |           |
| communaux      | Terres.      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 61 72            |       |            |           |
|                | Terrain      | s vains et vagues                       | 64 06            |       |            | •         |
|                | Con          | tenance totale                          | 311 27           |       |            |           |
| Notions agric. | Prix con     | mmun de l'hectare de                    | terre: 1 re clas | sse   | 2,         | 400 fr.   |
|                |              |                                         | 2º clas          | se    | 1,         | 800       |
|                |              |                                         | 3° clas          | sse   | 1,         | 200       |

Notions industrielles.

Professions les plus habituelles: cultivateurs et manœuvres. Les carrières de Baalon sont ouvertes dans les calcaires oolithiques grisâtres; on y remarque des fissures parallèles entre elles et plus apparentes que les joints de stratification sur lesquels elles sont inclinées d'environ 45°. Ce groupe présente une épaisseur d'environ 60 m. Ces carrières fournissent des pierres de taille de qualité médiocre, des blocailles et des pierres pour les routes; les produits ne sortent guère de la commune, à moins que ce ne soit pour être conduits à Mouzay (2).

4º classe....

5° classe....

pré...... 2,400 bois..... 1,000

600

100

Population.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle en 1788, 110 habitants; — d'après le recensement de 1847, 725; — en 1857, 668 habitants.

<sup>(1)</sup> Voir la charte de 1291, par laquelle Thibaut II, comte de Bar, fait donation de trente arpents dans le Chesnois, lesquels ont été adjoints, plus tard, à la cense de la Jardinette.

<sup>(2)</sup> Voir la Statistique géologique de la Meuse, p. 198, 210, 211.

D'après les archives communales, à partir de 1661, avec Tenue lacunes; — d'après les archives judiciaires, à partir de 1673, des registres. avec lacunes.

### Anciennes divisions ecclésiastiques.

Diocèse de Trèves; limites fluctuantes avec celles des res- Ordre spirituel sorts de Rheims et de Verdun;

Archidiaconné des Wales du Longwionensis, primitivement sous le titre de Saint-Dagobert et de Saint-Martin de Longwy et ensuite sous celui de Sainte-Agathe de Longuion (1);

Doyenné de Saint-Georges d'Ivoy (2);

Cure primitive de Saint-Dagobert de Stenay;

Annexe et desserte; la chapelle de Saint-Claude de la Jardinette;

Abbaye suzeraine de Gorze, sous le titre de Saint-Gorgon; Celle et prieuré de Saint-Dagobert de Stenay;

Hermitage de Saint-Dagobert (V. à l'article Charmois);

Oratoire primitif de Saint-Remy, où fut déposé le corps de saint Dagobert, assassiné; .

Eglise matriculaire de Saint-Grégoire de Stenay;

Chapelle de Saint-Blaise, érigée près de la fontaine de ce nom, sur le terrain donné aux moines de Saint-Dagobert, par le duc Godefroid IV (Ch. de 1069, corvatam in loco qui dicitur Blasiris fontana);

<sup>(1)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de : (V. l'art. Avioth, p. 69).

<sup>(2)</sup> Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de : Ivoy; (alias Lavigniacum); Aufflance; Beaufort; Bertrix; Brouenne; Blagny; Charbeau; Chassepierre; Cugnon; Chiny; Ebly; les deux villes de Chamouilly; Euilly; Floranville; Jamoigne; Léglise; Longliers; Linay; Mogue; Mouzay; Munau; Mathon; Nepvant; Orgeo; Olizy; Puilly; Pure; Stenay; Straimont; Sainte-Cécile; Tethaignes; Tintigny; Vaux; Villy; Wuillers; Weez.

Noms des patrons : Saint Pierre (qui est celui de Mouzay);
— saint Blaise, à Baalon;

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église : l'ancienne église existait avant 1157, puisque c'est à cette époque qu'elle a été annexée au prieuré de Saint-Dagobert;

Noms des derniers vicaires desservants connus, antérieurement à l'ordre actuel: — 1661, Urbain Godfrin; — 1673, J. Collin; — 1710, A.-A. Massart; — 1759 à 1791, François Henry.

Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Ordre temporel. Avouerie successive des — comtes d'Ardenne — de Bouillon

— de Verdun — de Chiny — de Bar — des ducs de Lorraine

- puis le roi de France - puis les princes de Condé.

Patronage à la collation de l'abbé de Gorze, sur la présentation du prieur de Saint-Dagobert, ensuite de leurs ayant-droits (V. l'article Amelle).

Dixmage: le prieur de Saint-Dagobert — portion congrue pour le vicaire:

Entretien du chœur et des bâtiments à la charge du prieuré.

Ordre politique. Ancienne cité de Trêves, à la limite de celle de Rheims et du Verdunois;

Royaume d'Austrasie, ensuite de haute Lotharingie;

Ancien pagus de l'Astenensis, à la limite de l'Evodiensis et à celle du Wabrensis:

Comté de Bar, ensuite de Stenay, ensuite du Clermontois (après la cession de 1648, au prince de Condé);

Duché de Lorraine, après la réunion du Barrois, en 1430;

Haute justice de l'abbaye de Gorze et du prieuré de Saint-Dagobert;

Fiefs et arrières-siefs : le Chesnois et la Jardinette (V. ces mots infrà).

Avant la rédaction des coutumes générales.

Ordre judiciaire. Loi et mesures d'Ivoy, dans le principe; puis de Laferté et de Chiny; puis de Beaumont;

Mesures de Pour les grains et les liquides, Bar-le-Duc; Pour les bois et les terres, idem;

Indication de l'étalon local: l'arpent étant de 100 perches, la perche de 19 pieds 3 pouces 9 lignes, pour les *terres*, et de 17 pieds 6 pouces 8 lignes, pour les *bois*.

# Après la rédaction des contames particulières.

Coutume de Saint-Mihiel;

Ordre juridictionnel.

Assises de la cour des grands jours de Saint-Mihiel — bailliage, idem, jusqu'en 1635;

Ancien bailliage de Stenay, créé en 1635 et supprimé en 1697; puis bailliage de Clermont, séant à Varennes;

Ancienne prévôté de Stenay, créée en 1635, supprimée et remplacée de même (1);

Ancienne justice seigneuriale des sires de Bronelle (V. ce mot plus loin);

Justice foncière de idem.

Ordre féodal.

La terre domaniale de Baalon fut ascensée par les comtes de Bar à diverses familles, qui fournirent leurs aveux et dénombrements dans l'ordre suivant :

Jehan de Mouzay, en 1232; — Androuin de Dommary, en 1233; — Jehan de Rochefort, Orgeo et Herbeumont, en 1233; — Jehanne de Maillart, fille du précédent et semme de Jacques du Champy, et leur acquéreur Jehannot du Chausour, en 1366; — Jehan de Clémency, en 1405; — Jehan du Hattoy, fils de Willeme, en 1441 et 1445; — Jehan d'Apremont, sire de Remenoncourt, et Jean Tardy, en 1441; — Robert de Vendizy, en 1441 et 1449; — Jehan d'Orgeo, châtelain héréditaire de Baalon, en 1452; — Jehan Hazard, sire de Simey, Bièvre, Herbeval et Chauvancy, en 1452; — Jehan Tenay dit Contant,

<sup>(3)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de : (V. plus loin, et notamment à l'article Stenay, où les mouvances anciennes et modernes sont indiquées avec les causes de transformation.)

en 1456; — Jacques d'Apremont, sire de Remenonville et Marchéville en Woepvres, en 1456; — Jehan, sire de Noirefontaine, en 1460; — Simon Tardif, en 1462; — Henry, sire de Breux, en 1464; — François de Pouilly, en 1488; — Jacques des Armoises, en 1499; — Guillaume du Hattoy de Luzy, en 1510 (1); — Didier de Pouilly, Médard de Circourt et Jean sire d'Orey, en 1573; — François d'Allamont, gouverneur de Damvillers, en 1582; — Robert de Gratinot sire de Jupille, en 1583.

Ensin le village de Baalon fut aliéné, sous faculté de rachat, le 13 août 1587, par le duc Charles III de Lorraine, au prosit de Jehan d'Herbemont, sire de la Charmoye et de Robert de Gratinoth, sire de Jupille, pour 12,000 francs barrois que ceux-ci avaient prêtés à leur souverain: ils en donnèrent leur dénombrement le 15 septembre suivant. Mais Pierre Maklot de Pierreville, admodiateur des salines de la Lorraine, ayant obtenu du duc Charles IV la faculté d'exercer le rachat, cet engagiste céda ses droits à son frère Jehan, qui en prit possession le 27 janvier 1634, sauf les droits de plusieurs censiers, savoir:

Marguerite du Mont veuve de Jehan de Mouzay, sire de Pouilly, en 1602 et 1612; — Jacques de Gentil et André de Sapogne, tous deux sires de Tailly, en 1612; — Jehan et Féry d'Herbemont, tous deux fils de Jean de la Charmoie, en 1612; — Nicolas Martinet, sire de Pouilly, en 1627 et 1671.

Le 6 février 1673, la maison de Condé, exerçant à son tour

<sup>(1)</sup> Le 17 février 1531, le duc Anthoine confirma la communauté de Baalon, dans les droits d'usage, accordés aux habitants, par ses prédésesseurs, dans la forêt de Wabure, conjointement avec les usagistes de Quincy, de Landzécourt, de Laneuville et de Lions.

Le 10 septembre 1582, fut ordonnée la recherche et la constatation des essartements opérés, depuis 30 ans, par les habitants de Baalon, sur leur finage: il s'en trouva 816 arpents qui furent ascensés aux défricheurs, le 2 novembre suivant; de là l'origine du bois communal de ce nom.

le rachat, contre les héritiers de Ferry de Macklot, sit réunir Baalon au domaine de Stenay; - Jacques de Macklot, receveur de l'évêché de Verdun, en obtint la reprise le 24 août 1680, moyennant une augmentation de sinance de 6,000 fr.; alors il vendit la terre de Baalon à Jean de Fénérolle, seigneur de Bronelle, qui la transmit à sa sille, semme de François Maret de la Loge, intendant de la maison du prince de Condé, dont les enfants la possédaient encore au moment de la révolution (V. l'article Bronelle, infrà).

M. Chenet (Jean), ancien membre du Conseil des Cinq-Cents, sous le Directoire et sous le Consulat; de la Chambre des députés des Cent-Jours. Il fut successivement commissaire du gouvernement près le tribunal du district de Stenay; puis procureur syndic du district de Montmédy; et il devint ensin, en 1808, président du tribunal de l'arrondissement de Montmédy. - Il est décédé dans cette dernière ville, en 1838, après quarante années de magistrature, et fut remplacé par M. Jeantin.

Personnage célèbre.

C'était un homme d'un sens droit, d'un jugement solide et de beaucoup d'esprit naturel, qui, sans culture ni instruction scolaire, s'était, par la pratique des assaires, élevé, de l'ombre d'un cabinet de Procureur à Paris, à la haute direction des assaires politiques et privées de son pays. D'esprit indépendant, il repoussa toujours les places lucratives, les honneurs et les dignités.

Baalon est fier de posséder ses ossements.

Il n'a laissé que des neveux et petits-neveux qui habitent Montmédy.

BAALAY (1). Ferme — sur le Laison.

Canton de Dun. Commune de Lions.

Cette ancienne cense a une importance géologique, hydro-

<sup>(1)</sup> Baal, cesser d'être, en hébreu; — ay, passage, en sanscrit. (Dict. hébraïq. de LATOUCHE, p. 12. - Vocab. sanscrit de Eichhoff, p. 265.)

logique, géographique, et ethnographique, dont on ne se doute plus guères aujourd'hui.

Là cessait le Trévirois et commençait le Rémois, à la naissance de la double marche du Verdunois.

Là, aussi, cesse l'étage du corn-brash et forest-marble; là commence la couche des argiles alluvionales dites d'oxford, composant le bassin de la Meuse.

Là, sur le ruisseau dit le Laison, a pris naissance le déplacement du vieux lit de la Meuse, se frayant un nouveau passage à Mouzay (Mos-ay). Ce sont ces circonstances géologiques que retracent les appellations: ay, passage (entre les deux Iray) — Bibo (1), double marche (de la mer à Jam-ay) — Baal-ay, cessation du passage (de la mer de Jam-ay à Mouzay).

Dépendante des atterrissements contre l'étage corallien de Lions-devant-Dun, la cense de Baalay avait été inféodée par les anciens barons de Lions aux maisons de Salze — de Milly — de Gentil — de Vion — de Tailly — du Vivier — de Smuyd — de Mecquenem — d'Escamelle — de Pouilly — de Vaillieux ou Valiens — de Grand-Cléry, et autres inféodataires des terrages de Lions, dont il sera question plus loin.

Plusieurs des derpiers prévôts de Dun prenaient le titre de sires de Baalay (V. aux articles Lions et Milly) (2).

Canton de Dun.

BABIEMONT.

Commune de Doulcom. Archéologie.

Babiémont n'est plus qu'un lieu dit curieux à noter pour l'archéologie. Là, entre quatre fontaines, qui alimentent le ruisseau des archettes de la cour du temple de Jupiles, était la porte (3) de la chaussée qui conduisait les légions du peuple-roi à

<sup>(1)</sup> Bo signifie marche — iam signifie mer — ay signifie passage — ir signifie ville (Mème auteur, p. 92, 14, 90).

<sup>(2)</sup> Lions doit s'écrire avec un s, comme on le prouvera plus loin.

<sup>(3)</sup> Personne n'ignore que le mot bab signifie porte, en arabe, et dans

leur mansion de Romagne-sous-Montfaucon, ad Romanas mansiones, par Aincréville, par Bantheville. Le speculum d'Aincréville était à la crête de la voie (ie) vers les monts, dont la rampe commençait à Doulcom.

BANTHEVILLE, Banthi-villa (1), ancienne annexe vicariale de Canton Romagne-sous-Montfaucon, — sur l'Andon.

Ecarts: Bouru, hameau (V. ce mot infrà) — Bolandre, château baronial (V. ce mot infrà) — la cense de la Thuilerie — celle de la Violerie.

Distance du chef-lieu de  $\begin{cases} \text{canton} \dots & \text{1 myr. 2 kil.} \\ \text{arrondissement} \dots & \text{3} & \text{3} \\ \text{département} \dots & \text{7} & \text{3} \end{cases}$ 

Topographie.

107

Orientation par rapport à Montmédy, S.-S. 1/4 O.

Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer, de 207 m. à 273.

la plupart des langues du sud et de l'orient: il a le même sens en hébreu: — baba, vide, orbite, prunelle de l'œil, ain: la prunelle est en effet la porte de la vision — bab-el, porte de l'éternel, sublime porte.... porte de confusion! vous ne vous ouvrirez, pour les étymologistes, que par le speculum de l'hébreu... sed oculos habent et non videbunt!

(1, 3) Etymologie et appellations successives : Banthi-uille; Banthivilla; Bannum anti villam; Bantheville.

Le H, ou he hébraïque, est loujours caractéristique d'un tranchement d'idées opposées; il en est de même dans les noms Bréhéville, Bréhain, etc.

Ban signifie, en hébreu, ce qui cesse d'être annexé, d'une manière douteuse; le ban (d'une commune), pris en général et abstractivement, est ce qui cesse d'être annexé à l'expression d'un chef-lieu déterminé et précisé. Ici le chef-lieu est indiqué comme étant en dehors du territoire qui en dépendait (V. le Diction. de LATOUCHE, p. 7, 12). C'est pour cela qu'il faut écrire anti et non pas anté.

#### Etages, groupe et sous-groupes (1).

Géologie.

- 1º Etage jurassique supérieur, formation dite portlandienne de l'époque secondaire; calcaires à astartes, pierres à hâtir, pierres à chaux, pierres pour les chemins marnes à gryphées virgules. Ce groupe se compose d'assises argileuses qui alternent avec des bancs calcaires, sur lesquels reposent des calcaires gris et blancs: il présente une épaisseur de 130 à 140 m.; il cesse d'apparaître à la sortie ouest du territoire, et de là il plonge par une pente moyenne d'environ  $\frac{1}{65}$ , dirigée de l'est à l'ouest.
- 2º Etage du gault, formation argileuse des terrains crétacés de l'époque secondaire; sables verts, minerai de fer, sables ordinaires gault, argiles et gaizes.

L'ordre de superposition des étages indique qu'entre—la formation portlandienne, qui plonge par dessous les rides et fissures de l'ébranlement — et les argiles du gault, puis les gaizes épanchées dans ces fissures... il manque un feuillet intermédiaire, celui des marnes, des calcaires, et des sables, de l'époque dite néocommienne: il en résulte que la banquise se relève sur une pente et dans une direction opposée (anti). C'est cet accident qui a contraint l'Andon à faire un coude assez brusque: c'est lui aussi qui détermine la fontaine de Bouru à s'unir à l'Andon, au premier relief en bourlet de la superficie. C'est à Bantheville, conséquemment, que cesse l'annexion (2) des strates, jusqu'alors en concordance dans le groupe portlandien, sur le versant de l'Andon, et que se prononce la discordance de celles qui se relèvent sur le versant de l'Aire, de Varennes à Sainte-Menehould.

Origines. Archéologie. D'après les monuments, les vieilles annales, et les traditions: Tout indique que Bantheville et Bouru sont de race celto-gauloise, mélangée de teuto-roman. Le ban gaulois de Bouru,

<sup>(1)</sup> Voir la Statist. géolog., p. 82, 87, 89, 513, 528, 584.

<sup>(2)</sup> Voir le texte dans la page précédente.

séparé de la villa thyoise de Bantheville, et celui-ci placé en dehors de sa capitale, en contre-position avec les habitants du premier, ce ban de la source (bour) unie à l'Andon et la villa y annexée ont dû être occupés par des serfs, de provenance diverse, assujettis, sous le même joug, par les Romains mansionnés, dans cette Romagne, sur la chaussée de Rheims à Metz, de Durocortoro ad Divodurum, et disséminés cà et là dans le Durmois, dans le Dormois, et dans le comté de Doulx. Des substructions découvertes, à plusieurs époques, ont révélé l'antagonisme de cette double nationalité. Tombes en pierres celtiques, avec cranes et ossements, de structure et de types dissérents; vases lacrymatoires; longs couteaux de fabriques distinctes; boucles de ceinturons, recueillis, notamment en 1851, au lieu dit la Croisette.... tels sont les indices de cette incolation hétérogène. Le mot larvia, qui signisse à la voie vers les montagnes (1), fixe un des points du diverticulum, sur lequel ce fait historique mérite d'être étudié plus à fond. C'est là, encore aujourd'hui, le chemin dit des Romains.

Noms des érecteurs en commune: — Gobert V, sire de Dun ordre social. et Apremont et Richer, sire de Landreville, conjointement avec les seigneurs de Clarey, de Proiuille, de Vilaisnes et de Lions. Causes: les conséquences des croisades et le mouvement des affranchissements;

Date de la charte d'affranchissement (2): de 1250 à 1284.

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1843: Territoire. 1,415 hec. 64 ares 42 cent.

| dont en | bâtiments                        | 3 h. | 41 a. | 50 c. |
|---------|----------------------------------|------|-------|-------|
| _       | Jardins, chènevières et vergers. | 23   | D     | 88    |
|         | Prés et pâtures                  | 74   | 34    | 29    |
|         | Terres labourables               | 731  | 36    | 46    |

<sup>(1)</sup> L— ar — via. Le lamed hébraïque est un déterminatif qui signifie à, au, vers, etc.; — ar, montagne; — via, la voie vers la montagne.

<sup>(2)</sup> Voir le texte à l'article Dun.

|                     | -                            | Vignes (il n'en e<br>puis longtemps<br>vieilles vignes<br>trefois cette co<br>essayée fructue                                          | : le lieu dit au<br>prouve qu'au<br>ulture y a é                            | x<br>1                              |                       |                                      |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                     | _                            | Bois                                                                                                                                   | • • • • • • • • •                                                           | 421                                 | 54                    | 20                                   |
| •                   |                              | Landes et friches                                                                                                                      |                                                                             | 11                                  | 36                    | 90                                   |
|                     | -                            | Bois plantés                                                                                                                           | • • • • • • • • • •                                                         | 136                                 | 85                    | 50                                   |
|                     |                              | Terrains en plant                                                                                                                      | lation                                                                      | 3                                   | 49                    | »                                    |
|                     |                              | Bois en accrues.                                                                                                                       | •••••                                                                       | 8                                   | 25                    | 73                                   |
|                     | Cours d                      | l'eau et canaux e                                                                                                                      | n chemins                                                                   | 2                                   | »                     | »                                    |
| Biens<br>communaux. | Usines: Revenu Bois Prés, pa | ; la fontaine de A; le gouffre des A2. Ile moulin de la V net imposable : 2: itures, terres, tervains et vagués. ance totale des terra | vises.)<br>iolerie ; la vie<br>3,528 fr. 21<br>. 361 h. 58 s<br>-<br>. 4 50 | eille <i>Thui</i><br>c.<br>a. 90 c. | leric.                |                                      |
| Notions agric.      | Prix mo                      | oyen de l'hectare d<br>—<br>—<br>—<br>—                                                                                                | 2°<br>3°<br>4°<br>5°                                                        | classe classe classe                | . 1,<br>. 1,<br>très- | 800<br><b>200</b><br>800<br>variable |
|                     |                              | _                                                                                                                                      | pré                                                                         | • • • • • • •                       | . 1,                  | 800                                  |

Notions industrielles.

Professions les plus habituelles : cultivateurs, manœuvres, quelques extracteurs de minerai, puis des tisserands et des charpentiers.

Les territoires de Bantheville, Romagne, Gesnes et Cierges (1), contiennent des dépôts ferrugineux dont les minières s'exploitent,

<sup>(1)</sup> Voir la Statistique géologique de la Meuse, p. 513, 528.

ou pourraient s'exploiter, pour les hauts-fournaux des cantons de Grandpré, Buzancy et Stenay, et notamment pour celui des Forgettes, commune de Tailly. A Cierges, cette exploitation produit annuellement 4,000 hect. de minerai lavé, et elle y occupe de 15 à 20 ouvriers: elle est, à tort, presque abandonnée à Bantheville, où elle pourrait être plus fructueuse, surtout dans les 735 arpents de hois, d'usage, lieu dit à la Minière, et autour de la Cuvanière.

Le minerai est placé dans les sables verts: il a peu de rapport avec le fer oolithique: on le trouve en grains plus noirs et plus anguleux que celui-ci. Dans les assises sableuses se trouvent des blocs de grés, tantôt ferrugineux, tantôt chlorités, et des nodules noirâtres qui contiennent de nombreux fossiles. Ce sont-des concrétions globuleuses, réniformes, allongées, et de figures diverses; ces blocs sont disposés par lits, comme les nodules de la craie blanche; ils ont été évidemment concrétés de la même manière que ceux-ci, dans les crévasses de l'étage, par l'aggrégation d'une matière, à la fois siliceuse et ferrugineuse, déposée en même temps que la masse qui les empâte: ces nodules deviennent plus abondants à mesure que, de la contrée dite Créville (1), on avance vers Landreville; et, depuis quelques années, le commerce en tire bon parti.

Quant à la fabrication de la tuile, elle devrait être reprise au petit mamelon cote 273, où les argiles à plicatules et les gault ont le plus de puissance, à l'ouest de Bouru.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle, de 1721 à 1726, 58 naissances contre 42 décès;

D'après le recensement de 1847, 484 habitants; — de 1857, 471 habitants.

Population.

<sup>(1)</sup> Ce mot Créville, mis en corelation avec celui d'Aincréville (Voir suprà), prouve l'exactitude parsaite de la concordance linguistique des appellations primitives avec la nature des terrains et avec l'aspect physique des localités. — Elle prouve aussi l'universalité d'emploi des radicaux de l'hébreu (V. au mot Créville).

Tenue des registres. D'après les archives communales, à partir de 1661, avec lacunes; — d'après les archives judiciaires, à partir de 1720, série complète.

### Anciennes divisions ecclésiastiques.

Ordre spirituel.

Diocèse de Rheims;

Archidiaconné de Champagne, ou du Dolmois (1), sous le titre de Saint-Médard de Grandpré;

Doyenné de Saint-Gilles de Dun (2);

Cure paroissiale: Saint-Michel de Romagne;

Annexes de cette cure : Bouru, Bantheville et les censes en dépendant;

Oratoire primitif: celui de Saint-Jean-Baptiste (de Romagne), qui avait été l'église matrice et qui devint la chapelle dite des Saintignons (V. au mot Romagne);

Noms des patrons: saint Michel, pour la cure; — saint Remy, pour ses annexes;

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église : celle actuelle a été reconstruite en 1744; la première pierre a été placée sous le soc, au milieu de la face du sanctuaire, derrière l'autel, et elle a été bénie le 9 août par M. Jean Golzart, curé. Le bâtiment a été consacré par le même, en 1746; quatre cloches y avaient été placées : l'une en 1748, les autres en 1783; elles avaient été levées par les dames et seigneurs du lieu, et portaient leurs noms (Voir infra);

Noms des derniers curés et vicaires desservants connus, antérieurement à l'ordre actuel: 1711, Claude *Holeau*, curé; — 1721, Jean *Golzart*, vicaire; — 1733, Nicolas *Mathis*, prêtre habitué; — 1742, Jean *Golzart*, curé; — 1758, Ch.-Henry

<sup>(1)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de (V. l'article Aincréville, p. 8).

<sup>(2)</sup> Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de (V. l'article Aincréville, p. 8).

Billet, vicaire; — 1767, J.-Baptiste True, vicaire; — 1769, J.-François Holeau, vicaire, ensuite curé, jusqu'en 1791.

### Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Patronage à la collation des seigneurs de Landreville et de Ordre temporel. Romagne;

Dixmage au profit — du roi de France pour un quart, — des barons de Landres pour un quart — et des barons de Bolandre pour moitié: à Bouru la dixme était au roi seul. D'après l'acte d'aveux et dénombrement, consigné au terrier du domaine de Champagne, sous la date du 21 juin 1680, les droits de ces seigneurs, sur les biens et habitants de Bantheville et Bouru, consistaient en — droit dit de songnies — droit de la fontaine — droit dit du pain de bois — droit dit des ploids — droit dit des reprises — droit dit de gouttière — droit dit de censive — droit dit de bourgeoisie ou de levée des poules.

Entretien du chœur et des bâtiments à la charge des mêmes, dans la même proportion.

Ancienne cité de *Rheims*; sur les anciennes marches de celle ordre politique. de Chaalons;

Royaume de Neustrie; sur les limites indécises de la Lotharingie;

Anciens pagi du Dolomensis, au comté de Doulx, et de l'Astenensis, in fine Stadunensi;

Comtés de Grandpré et de Bar, mouvances contestées;

Duchés de Champagne et du Barrois mouvant; puis de Lor-

raine, indivisément;

Haute justice des seigneurs de Romagne et des barons de Landres et de Bolandre;

Fiess et arrières-siess: Bouru et les censes de la Thuilerie et de la Violerie.

Avant la rédaction des coutumes générales.

Ordre judiciaire. Loi de Beaumont;

pour les liquides, Beaumont, ensuite Bar;
pour les grains et autres matières sèches,
Grandpré;
pour les bois, Sainte-Mennehould, c'est-àdire, la mesure de France;
Pour les terres, Grandpré.

Indication de l'étalon local: pour les bois, l'arpent était de 100 verges; la verge, de 22 pieds, et le pied de 12 pouces. — pour les terres, l'arpent était de 100 perches; et le journal de 80 perches, en calculant la perche à 19 pieds 3 pouces de roi (comme à Aincréville). Cette double mesure prouve, toujours, que les défrichements se sont opérés sous des dominations différentes, que les reprises féodales peuvent seules expliquer.

Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Rheims-Vermandois, à Bouru, — de Vitry-Sainte-Menehould, à Bantheville et Bolandre;

Ordre juridictionnel. Assises des châtellenies de Dun-Apremont;

Cour supérieure du présidial de Rheims;

Ancien bailliage de Sainte-Mennehould, transféré à Clermont, sous les princes de Condé (1):

<sup>(1)</sup> Ce bailliage se composait, anciennement, des trois prévôtés royales de Sainte-Mennehould, Rocroy et Villefranche-sur-Meuse, plus du duché de Rethélois, de la principauté de Porcien et des baronies de Rumigny, du Thour et de Mont-Cornet. Après la donation du Clermontois au prince de Condé, son ressort fut restreint aux prévôtés de Clermont, de Varennes, des Montignons, et à la baronnie de Vienne-le-château. Ses derniers lieutenants généraux et particuliers ont été: — en 1711, Jean Mauclerc; — 1732, Jean Boileau, seigneur de Septsaulx et de Marre; —1762, Nicolas-Remy Lesure; — 1790, N. Gilson; — en 1791 ils ont été remplacés par Augustin Rouyer des Offy, comme président du tribunal du district à Stenay.

Ancienne prévôté de Dun (1), ressortissant au siège de Varennes, sous les mêmes;

Ancienne justice seigneuriale du baillif des seigneurs locaux. mais sans droit d'exécution capitale: cette exécution était faite à Bouru, par un bourel commun, commissionné au nom du roi. A ce sujet, il faut remarquer que le mot bourel (composé de bour, fontaine - et el, objet élevé) vient de ce que le patient, condamné par le prévôt et les assesseurs seigneuriaux, était amené, par eux, près du ruisseau séparatif de la seigneurie dominante; là il était livré à l'exécuteur, près de la fontaine où était élevé le signe patibulaire du seigneur haut justicier prédominant.

Province de Champagne, aux limites de la Lorraine. — An- Ordre téodal. cien comté de Grandpré; châtellenie d'Apremont, d'un côté. -Ancien comté de Bar; châtellenie de Dun, de l'autre... voilà ce qui explique les mouvances dissérentes de Bantheville, de Bolandre et de Bouru.

Placés sur les marches campano-lotharingiennes, les territoires de Bantheville et de Bouzu, depuis le moyen âge, étaient assujettis à de hautes dominances rivales, qui, primitivement très-distinctes, ne se fondirent bien qu'après la réunion de la Lorraine à la France, vers 1641. Les habitants de ces deux communautés avaient donc pour co-seigneur le roi de France, pour un quart, comme souverain de la Champagne depuis 1316; et c'est en cette qualité que Henry IV, par ses lettres patentes de 1606, les avait reconnu propriétaires de l'usage

Ces seigneurs particuliers, au quinzième siècle, étaient les barons d'Orey, natifs du pays de Liége, au comté de Namur,

ceux-ci pour un quart, les autres pour moitié.

libre (liber usus) de leurs bois (Voir le jugement du 9 février 1854, confirmé sur appel): les autres co-seigneurs étaient les inféodataires des anciens comtes de Bar et de Grandpré;

<sup>(4)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de (V. l'article Aincréville, p. 10).

qui portaient: de gueules, semé de fleurs de lys d'or, à l'éeusson d'azur, en abyme, avec deux oreilles. — Ils avaient les
fleurs de lys comme descendants de la maison de France, par
l'une des filles du dernier Carlovingien, Othon de France, duc
de Lotharingie; leur maison s'était abymée dans le naufrage des
Gallo-Francs, à l'issue de leur lutte contre les Francs de Germanie. En 1445, Nicole d'Orey, un des derniers rejetons de
cette famille, épousa François, sire de Pouilly, Quincy, Baalon, Inor, Cervisy, Cesse, Laneuville, Mouzay et Luzy; et
Louise d'Orey, sa sœur, épousa Guillaume Lardenois de Ville,
sire de Dohan, Naomé, au comté de Chiny, lequel était fils de
Florent de Lardenois et de Marguerite de Mouzay.

En 1629, le titre de baron de Bolandre et de sire de Bantheville appartenait à Daniel d'Allamont, comme échangiste d'Antoine de Pouilly, baron de Cornay, et ce titre est resté dans les maisons de Landres, de Pouilly et de Lardenois (de Ville) jusqu'à la révolution (4).

<sup>(1)</sup> Cette dominance était, et est peut-être encore, gravée en bronze sur les quatre cloches de l'église actuelle.

La première avait été levée, en 1748, par Gabriel, Comte de Brie — de Landres, sire de Ruette et de Bantheville, et par Marie-Marguerite-Anne-Joseph de Lardenois, fille de Philippe Godefroid, seigneur de Bolandre et de Terme, et sire pour moitié de Bantheville et de Bouru, lequel avait épousé Anne-Barbe de Vignacourt.

La seconde cloche avait été levée le 20 novembre 1783, par Jean-Gabriel, Comte de Brie, baron de Landres, seigneur de Bantheville, Bouru, Ruette, Allondrelle et Fléville, et par la dite dame de Lardenois, alors épouse de Jean-Augustin-Dieudonné de Maret, baron de Brouenne, Bronelle, Baalon, Nepvant, Bantheville et Andevanne.

La troisième cloche avait été levée le même jour, en 1783, par Antoine-Philippe, Comte de Lardenois, baron de Bolandre et de Terme, sire de Bantheville et Bouru, et par son épouse née Dunoth de Saint-Macloud de Pierreville.

Enfin, la dernière avait été levée, le même jour que les deux précédentes, par Louis-Mathieu Godefroid de Lardenois, sire de Bantheville,

La maison de Landres (Maillard de Landres et Landreville), porte : d'azur, à un écusson d'argent, au-dessus duquel est un lion naissant, aussi d'argent, onglé et lampassé de gueules; avec la devise : etiam nascendo tremendus. Issue des anciens comtes d'Ardenne, par Richer de Pouilly (1230), sire de Landreville, c'est une des plus anciennes familles des comtés de Chiny, Vianden, et Luxembourg (V. l'art. Bolandre).

La maison Lardenois de Ville, branche cadette des ducs de Beaufort-Spontin, et issue pareillement des anciens comtes d'Ardenne, portait : d'argent, à un tortil, ou guillochis, de deux pièces entrelacées en rond et étendues en fasce, d'azur, accosté de deux jumelles de sable — cimier, un vol, chargé des armes de l'écu sur deux levrettes.

| BARONCOURT. Baron-cortile<br>Sur la rivière d'Othain (V | Canton de Spincourt. |        |        |                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|------------------------------|
|                                                         | canton               | 0 myr. | 7 kil. | de Bouvigny.                 |
| Distance du chef-lieu de                                | arrondissement       | 4      | 5      | et Dommarie.<br>Topographie. |
|                                                         | département          | 6      | 1      |                              |

Bolandre et Bouru, et par la dame Françoise-Christine-Dieudonné de Maret, dame de Brouenne, Bronelle, Baalon, Nepvant, Bantheville et Andevanne.

(1, 2, 3) Dam signifie chaussée; il est remplacé par dom, dans toutes les langues d'origine romano-tuistique; — dammweg, chemin de la chaussée, en allemand.... La racine de ce mot est am, qui, en hébreu, signifie amas, union de parties assemblées; — arbah est le nombre quatre en hébreu; — damm arbah veut donc dire quatre chaussées. Voilà ce que signifie le lieu dit aux quatre dames. Damer un terrain rend la même idée en français.

Bar yeut dire créer, bâtir, établir puissamment, en hébreu; — on signifie plein, dans la même langue; — baron rend la même idée, en l'appliquant à la puissance (du banc oolithique des oons) de l'étage du ter-

Orientation par rapport à Montmédy, S.-S.-E.

Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer : de 237 à à 236 m.

Géologie.

Etage oolithique, ou jurassique inférieur, formation de l'époque secondaire, en pleine puissance de ce groupe; — bradfort-clay (2), — et, dans les bas, alluvions, sables et graviers (V. Statist. géolog. de la Meuse, p. 76 et 77).

Origines.

Dommarie, ou plutôt Damm-arie (3), ancienne annexe de la paroisse de Bouvigny, et Baroncourt, autre section de la même paroisse, sont inséparables dans leurs origines, comme ils le sont encore dans leur aggrégation communale avec Bouvigny (V. ce mot infrà).

C'était, en 1040, un alleud, allodium, du quarantième évêque de Verdun, Richard, fils du comte Hildrade surnommé Hezelinus ou Azelin, né Verdunois, qui, de 1040 à 1046, en fit donation à l'église de Saint-Vennes (V. Hugues de Flavigny, p. 168): du pied terrier de cette abbaye ces trois terres passèrent, dans le siècle suivant, sous l'évêque Adalbéron de Chiny, au domaine du couvent de Châtillon. Cet alleud paraît mentionné, dans la charte récapitulative des biens de la cathédrale de l'an 1049, par ces mots: ad Maroam, sous Hautcourt et Avillers. On en trouve les preuves dans les chartes de 1235, 1236, 1238, 1260, 1360, quant à Baroncourt; et dans celles de 1236, 1252, 1285, 1292, 1360, quant à Dommarie.

Archéologie.

C'était à Damm-arie qu'à partir (entre Senon et Eton) du pont dit des quatre damm (c'est-à-dire des quatre chaussées (damm-arbah), soit romaines, soit austrasiennes, qui, après que la voie commune de Rheims à Metz avait débouché des arches du pont sur l'Orne et franchi les mares de l'Othain).... c'était à Damm-arie qu'arrivée sur le plein du cortile de Baroncort,

ritoire de Baroncourt, qui n'a jamais eu de baronnie. Le qualificatif baron n'est d'ailleurs que la même idée, transportée du sens propre, au sens figuratif de la pleine puissance d'un individu (V. Dict. de Lat., p. 34,12).

(2, 3) Voir le texte de la note 1, page précèdente.

là chaussée Brunehault se divisait en quatre diverticules — l'un vers Longuion - l'autre vers Longwy - l'autre vers Briey et la dernière sur Metz; là était le carrefour (fier fort) des voies vers les hauteurs (arie.) Les vestiges de ce chemin militaire sont encore apparents, en divers endroits, d'Eton à Damm-arie notamment, et se poursuivent dans les diverses directions.

L'ancienne et primitive Eglise de Baroncourt avait été bénie, Ordre spirituel en 1122, par l'évêque Henry de Blois, dit de Winton, qui l'avait placée sous le vocable du Saint Esprit.

Dammarie, autrefois paroisse, était alors sous le patronage de Notre-Dame, ce qui a propagé l'appellation de Domna Maria. Cette localité n'avait encore que 14 feux en 1726; elle a maintenant 84 habitants. A cette époque Baroncourt n'était qu'un hameau de 8 feux; il compte aujourd'hui 45 âmes. La tour féodale était à Bouvigny, qui n'avait alors que 7 feux.

La collation à la cure et les dixmes de Dommarie et de Baroncourt appartenaient à l'abbé de Châtillon seul, et le comte de Bar en était seigneur.

Nous verrons plus loin qu'il en était autrement quant à la mouvance de Bouvigny. Les abbés de Gorze (à cause du prieuré d'Amelle) et de Châtillon (à cause du prieuré de Mangiennes) y avaient l'alternative du droit de patronage; mais les dixmes et la seigneurie appartenaient au comte des Armoises, sire de Fléville et Affléville, de l'ancien lignage de Dombras et Delutz.

Les plus anciens seigneurs inféodataires de Baroncourt étaient. Ordre séodal. Wericus de Fontois et Amelina sa femme, en 1235 — leur. gendre Philippe de Basonville, ou Bassompierre près Sancy, dit du Buisson, de Fresnois la montagne, leur succède en 1236. Le même et son fils Renard en 1260. Apparaissent encore Gilkin. d'Obenges et Aleyde la belle, sa femme, en 1257 et 1260. Apparaissent ensuite les sires de Baroncourt et de Dommarieréunis qui étaient, d'une part, Poincets, ou Jehan Poinsin d'Affléville, en 1285; et, d'autre part, Philippe du Buisson de Fresnois, en 1292.

Baroncourt était sous la mouvance immédiate de la seigneurie d'Arc-sur-Ornel, territoire d'Amelle. Ce sief était alors dans

la main d'Isabelle de Bur, dame d'Arques et châtelaine de Mafville et de Perpont (Ch. de 1313).

En 1376, le 26 janvier, Jehanne, veuve de Renaud de Baroncourt, Anscher ou Anscherin, son fils, et Idette sa femme, vendirent à Jehannot de Chaufour, près Quincy, et à Poincette de Batilly sa femme, leur tour de Baroncourt pour deux cents petits florins; cette vente fut approuvée le 2 septembre suivant par Wecker d'Arques, de qui ce sief dépendait.

Ce Wecker, sire de Viskery, était père de Jehanne d'Arcques, femme de Robert des Armoises, châtelain de Conflants, sire de Norroy, Affléville, Fléville, Tichemont et Woimbé; il l'avait eue de son mariage avec Elisabeth d'Arcques, dame de Perpont (Ch. de 1413); ce fut elle qui, en 1431, passa à Metz pour l'héroine d'Orléans. Cette fausse pucelle laissa des petitsneveux se parant du nom d'Arc, et dont il sera question plus loin (V. l'article Arc-sur-Orne, suprà, page 38).

### LES ANSCHERINS DE LA PORTE DE BARONCOURT.

Le lignage d'Ansherin. Après les sanglants démélés entre les Citains de Verdun et leur évêque Henry de Winton, débats qui, en 1124, furent le principe de la puissance de Pierre de Murault, devenu sire des deux Azennes, et qui mirent les trois serrures des portes de l'Othain, de la Thinte, et de la Chière (V. les armoiries des Suys de Somme Azenne et de Montquintin), entre les mains des trois Voués du couvent de Juvigny; après des tiraillements qui se perpétuèrent pendant encore un grand siècle, les prélats cédèrent; et, en 1240, moyennant finance de 2,000 de 100 marcs d'or, Raoul de Torotte concéda aux de Laporte, aux d'Azenne et aux d'Estoufs, l'administration juridictionnelle et civile de la vicomté de Verdun. De là l'illustration des Anscherins. Pour trouver l'origine de leur race, il faut remonter aux chartes de 1208, 1232, 1235, 1236, 1238, 1240, 1252, 1260, 1360 et 1376.

La première fait connaître que Nicolas Hans-Cherius (c'est

Anscher de la Chière) a reçu de Thibaut I<sup>et</sup>, comte de Bar, le sief de Hans et de Bazeilles sur l'Othain; — la seconde, celle de 1238, constate que Jacob, sire de Cons, sa semme Marie et sa sille Poncette, ont approuvé la donation qui avait été saite par Rambaut de Hans, sire de Colmais, Han et Martigny sur Chière, et par Osanna sa semme, des dixmes de Hans-sur-Othain, au prosit de l'église de Juvigny; — celles de 1235, 1236, 1238, sont des donations, aux moines de Châtillon, qui prouvent que les Anscherins de la Chière étaient alors maîtres de Baroncourt; — celle de 1240 dit que Anscherins, époux de Hadwide, dame de Perpont et de Sorbey, est aussi sire de Flabeuville. Voilà la situation au moment où les troubles civils de la cité Verdunoise se trouvèrent assoupis.

Gardien des portes du pays, et devenu prévôt-shériss de la ville, Ansher, par concession de l'évêque Raoul, consirmée par l'empereur Henri VI, avait pris des armoiries symboliques de ses sonctions. Elles étaient: de gueules, aux trois châteaux, d'or, crénelés et maçonnés, de sable; aux portes ouvertes, garnies de herses, deux en chef et une en pointe; l'écu semé de croix tresses, au pied siché, ayant pour supports deux anges — cimier un casque sermé, à quatre coulisses.

A côté d'Azenne se trouvait installée une autre famille, dont les honneurs croissaient pareillement: c'était celle de Thiéry Crescent, sire de Douaumont, Bezonvaux, Beaumont sur Orne et de Triconville. Thiéry avait figuré, en 1163, dans la charte de confirmation de l'abbaye de Châtillon. C'était un d'Apremont de Lynden; il portait: de gueules, à la tête de cerf, tournée et ramée de dix cors, d'or (Colore de Linden). La fille d'Anscher et d'Hadville de Flabeuville fut unie à Thiéry, fils du sire de Bezonvaux, et Thiéry II, Anscherin de par sa mère, mit les couleurs paternelles et les armes maternelles dans la partition de son écu; il blasonna donc: de gueules, à une tour et demie d'or, à senestre, — et de gueules, à une demi tête de cerf, d'or, à dextre; armoiries qui devinrent celles définitives des Anscherins. C'est ce Thiéry qui, en 1252, affranchit Douaumont, Be-

zonvaux, et Beaumont, à la participation de l'abbesse et du couvent de Juvigny (1), dont il était le voué.

Ce Thiéry II, dit Crescens (des Anscherins), frère de Jehan de Hautcourt, sire de Bezonvaux et de Triconville, eut pour fils Jacques des Anscherins, qui épousa Jehanne de Bouligny, fille de Thibault de Bouligny-Baroncourt et de Anne-Iseult de Heu des Champs; union de laquelle naquit Nicolas Renault, époux de Jeanne de Martigny.

Ici se place la vente faite, le 26 janvier 1376, par Jehanne, veuve de Renaud, et par Jean Anscherins et Idette sa femme, de la tour de Baroncourt à Jehannot du Chaufour et à Poincette de Batilly sa femme, sous l'approbation de Wecker d'Arques, sire de Wiskery (ou Wicrange) — Bezonvaux — Triconville, de qui ce fief dépendait.

Le fils de Jean des Anscherins et de Jeanne de Martigny fut Christophe, qui obtint la main de Symonne d'Issoncourt, du sang ducal de Lorraine. Il en eut Jean des Anscherins, prévôt de Briey en 1403. Viennent ensuite: Remy Ior, marié à Alix de Noiregoule-Allamont — Robert Ior, marié à Collette de Xonot de Maizeray — Saint-Maurice — Remy II, sire de Saint-Maurice et de Moranville, marié à Marguerite de Ville des Hayes d'Amelle — Robert II, marié à Catherine de Blaise le Prûdhomme — Paul, marié à Madelaine de Strimonts — Claude, marié à Jeanne de Berwarts — Louis, marié à Marguerite des Mangeons — ensin, Jean des Ansherins, marié à Nicole de Neuwary.

La descendance directe de cette famille paraît se trouver encore à Stenay, dans la maison des Anscherins-d'Authouard. La descendance collatérale féminine s'est propagée par les La lance de Moranville, les La ruelle, et autres rejetons des Barrois-Morhaignes de Billy, qui ne vont pas tarder à paraître dans plusieurs de nos localités.

<sup>(1)</sup> Voir le texte de la charte de Thibaut II, comte de Bar, aux Chroniques des Woepvres, t. 11, p. 164.

BAR

123

BARRE (la) des Morhaignes (Morhagen) et le château des voués de Billy.

de Spincourt. Comm. de Billy.

Sur la barre de la presqu'île formée par l'Azenne et le Loison, entre l'étang du Haut-Fourneau et leur confluent.

Géologie.

Géologiquement, le territoire de Billy forme une presqu'isle de calcaires oolithiques dits corn-brash et forest-marble, émergeante de la nappe d'inondation des argiles oxfordiennes, dont tout le banc est entouré. Ce banc cesse d'apparaître précisément à la base de la barre séparative — du cours de l'Azenne, au sortir des moraines de l'étang du Haut-Fourneau, - et du cours du Loison, limitatif, à l'est, du sous-groupe colithique de la plaine de Vaudoncourt.

C'est au haut de cette barre, à l'altitude moyenne de 207 à Hist. Godale. 232 mètres, qu'étaient installés les sires de la Barre.... les Barrois de Morhagen, sires voués de Billy, au nom des comtes de Bar; ceux-ci indivisionnaires de Marville, d'Arancy et des Terres communes, avec les princes du Luxembourg, à partir de l'acte d'accompagnement de 1169..... et, non loin de là, sur l'Azenne, au château de Mangiennes, siégeait le prévôt épiscopal

de toute la Curie.

Le plus ancien bénéficiaire conpu de cette avouerie, et qui se trouve indiqué dans la charte de fondation de l'abbaye de Châtillon (1153), était Haybertus (de Hagen), advocatus de Virduno; ensuite Abbert son fils (de Villari), sire de Viller la montagne et de Fontois, conjointement avec Regnauld, sire de Charancy (Ch. de 1156 et 1163); à ce dernier succéda Vernon de la Vaux, sire châtelain de Marville (Ch. de 1198), qui transmit sa vouerie à son fils aîné Wericus (ou Wary de la Val), voué de Remoiville (Oue (We) Rémon, 1223), époux de Leucarde d'Aspremont, et père de Josfride le croisé, de Jacob Oulrias et d'Oger de Billy (Ch. de 1231 et 1238). Ceux-ci se retrouveront aux art. Billy et Mangiennes).

Restons sur la barre de Morhaignes, siège de la vouerie des comtes Barrisiens et Luxembourgeois.

L'histoire féodale de cette avouerie commence, authentique-

ment, à Oulry de la Val, fils de Vernon de la Vaux, châtelain de Marville, sous le comte de Bar Thibaut I<sup>er</sup> (Ch. de 1198).

Oulry, en 1223, était au nombre des Pairs de Bastogne, à cause de Mariette de Manderscheid sa femme, et, sous les derniers seigneurs de Montjoie-Limbourg-Arlon, propriétaires de Marville, il était, en outre, homme de fief de cette châtellenie. On lui donne le titre de voué de Billy dans les chartes de 1239, 1243, 1258, 1261; et, en 1269, il siège aux assises de Marville avec Arnould d'Estance, sire d'Etalle, Alexandre d'Avillers, sire de Duzey, Weric de Orey, voué de Remoiville et sire de Iray le sec, Faultray de Failly, Thibault de Xorbey, sire de Perpont, Jehan de Bazeilles, sire de Louppi, et Raoul d'Estrépagny, sire de Montquintin et Escouviez.

C'est Oulry le Wale qui, en 1249, affranchit la commune de Billy, conjointement avec Jean d'Aix-Aspremont, évêque de Verdun.

Après Ulry la vouerie passe à son fils Jean de la Val-Bazeilles, dit de Preny, et à son petit-fils Oulrias ou Ulricus II de Billy, neveu d'Herbrand de Sorbey (Ch. de 1302, 1306, 1316); puis à Jean de Belfont, prévôt des moines de Châtillon et inféodataire du fief de Bellefontaine, en 1366. Vient ensuite Jean, sire de Saint-Laurent, en 1238: celui-ci décède sans postérité et il transmet ses droits à Françoise sa cousine, épouse de Raoul de la Tour, en 1422.

Alors commence la maison proprement dite de Barrois-Morhaigne, portant : d'or, à la face d'azur, chargée d'une étoile d'or, à deux têtes de cigne, au naturel, en chef, et une hure de sanglier, en pointe.

Ces nouveaux seigneurs de la Barre sont, successivement: — Eric de la Val (de la branche de Luxembourg), époux d'Agnès de Bruck, près Pierpont; dont — Didier de Barrois, capitaine-prévôt de Mangiennes, époux de Anne de Berne; dont — Jean de Barrois, capitaine-prévôt de Mangiennes, époux de Jeanne Lécossais, laquelle, en secondes noces, devint femme de Nicolas de Housse et Fermont; — Nicolas Barrois, fils du précédent, époux de Barbe Lepaulgnon de Billy; dont quatre enfants:

— Louis, époux de Catherine de Housse, décédé sans postérité; — Barbe Barrois, femme de Philippe-François Paulgnon, sire de Billy; — Catherine Barrois, femme de Adrien de la Haye, ou de Hagen, près Sancy; — et Nicole Barrois, femme de Jacques de Monthairon — de Mercy le bas.

Au décès de Louis Barrois, la vouerie de Billy tomba en quenouille, et elle fut unie à la capitainerie-prévôté de Mangiennes: celle-ci était alors aux mains de Claude Roton ou des Routons, fils de Nicolas, un des citains de Verdun (du lignage d'Estoufs-Senocq), marié à Françoise de Watrouville, le 30 octobre 1633 — après Claude elle passa à son petit-fils Joseph, lors de son mariage avec Anne-Marguerite Lepaulgnon de Billy, petite-fille de Philippe-François et de Barbe Barrois, l'aînée des filles de ce nom.

Ce fut Joseph Roton qui termina la dernière série des capitaines-prévôts de Mangiennes, quant au rôle militaire; car le château de ce nom ayant été emporté d'assaut, brûlé et rasé, par les impériaux, dans les guerres de 1639 et 1677, la capitainerie disparut avec lui.

Eteinte, depuis plusieurs siècles, dans la ligne des mâles, la vieille tige des Barrois-Morhaignes a poussé de nombreux rejets sur la souche femelle. C'est d'elle que descendent, de plus ou moins loin, — les Milet de Murault, — les Chonet de Billy, — les Thomas de Loison, — les Boncourt de Joudreville, — les la Barre de Moulainville, — les Ayet d'Esnes, — les Belchamp de Riaville, — les de la Haye-Neuvry, — les de Fontanière, les de Julien, — les Duhoux-Crèvecœur, — les Perin, — les des Godins de Fresnes, — les de Novion de Weez, — les Villemin, — les Biquiéville de Toul, etc., et, au-dessus de tous autres, les de Roton de Verdun, — les Ulry de Neuville et de Watronville, etc., etc. (V. l'article Billy.)

BARROIS (le). Barrense pagus — Comitatus Barrensis. (Ch. de 674, 709, 853, 948.)

Ardennais par sa base, qui plonge sous le groupe calcaire du Orographic.

Jura; — Verdunois par l'étagement des sous-groupes, qui se liaisonnent, graduellement, du calcaire ferrugineux au calcaire portlandien, et de celui-ci aux marnes, aux argiles, aux sables de l'époque néocomienne; — Meusien, surtout, par le régime de ses eaux..... l'arrondissement de Montmédy, circonscrit par les reliefs orographiques des barres mosellano-wabriennes et campano-wallones, a dépendu des deux Barrois (mouvant et non-mouvant), pendant de longs siècles de relevance féodale, imposée par les lois stratégiques de ses bassins.

Dun et Stenay, Etain et Arancy, Norroy et Sancy, Mussey et Longuion, Marville et Montmédy, Etalle et Virton, ont été, plus ou moins, des localités soumises aux prévôts des comtes de Bar et des ducs de Lorraine, en concurrence avec ceux des comtes-évêques du Verdunois et des suzerains de la Semois.

Géologie.

De Brixey, sur la haute Meuse (cote 260), canton de Vaucouleurs, — à Cervizy, sur la base Meuse (cote 166), près de Stenay, — s'étend une bande alluvionale, où cette puissante rivière, aux temps diluviens, a creusé son lit dans les argiles dites d'oxford. — A l'est, d'étage en étage, se dégradent l'oolithe inférieure, placée sur les marnes liassiques, le bradford-clay, le corn-brash, l'oxford-clay, le coral-rag; le point d'arrêt s'opère d'Alon à Baalon. — A l'ouest, les marnes et calcaires à astartes, les marnes à gryphées-virgules, les calcaires portlandiens du grand plateau barrisien, les gaults et les sables verts des monts de l'Argonne, les gaizes de Sermaise et du Perthois, se superposent, et le point d'arrêt des formations néocomiennes, commencées à Bar, sous les Argonnes, est aux sources de la Bar, dans les gaults de Buzancy, et dans les gaizes de Vouziers.

C'est entre ces deux systèmes, l'un de formation anté-diluvienne, l'autre d'accroissement, de crête en crête, des dépôts crayeux post-diluviens, que se trouve soulevé le grand plateau barisien.

Ce plateau, de formation portlandienne, est une projection de la chaîne des Vosges, qui s'épanouit entre deux grands bassins. Celui du Rhin s'étale à l'aurore; celui de la Seine s'élargit au couchant. Si ce plateau n'avait point été brisé par les eaux diluviennes.... si la Meuse, unie à la Moselle, eût toujours coulé à son orient.... la distinction en Barrois mouvant et Barrois ducal n'eût jamais existé; le plateau des Woëpvres fût resté soudé à sa base vosgienne, et tout le Barrois (de Vaucouleurs à Mézières) eût été campanien.

Mais trois ruptures ont tronçonné la grande barre: — l'une de Brixey à Pagny la blanche côte; — l'autre, en avant de Saint-Mihiel; — la troisième, entre Brieules et Dun.

C'est ce dernier point qui rattache le Barrois à l'arrondissement de Montmédy.

BAZEILLES. Baseye (1).

Canton de Montmédy.

(Ch. de 1163, 1208, 1217, 1261, 1270, 1294).

Nota. — V. l'art. Velosnes, annexe de Bazeilles, et qui a été distraite du ban de cette commune et de celui de Torgny. Sur le bas Othain.

(1, 2) Etymologie et appellations successives: Baseye, Baiselhes, Bazeilles. Cette appellation exprime le rapport, en contre-bas (près de Othe), avec la source de l'Othain. Ain, en hébreu, signifie source, l'œil d'une source; — oth signifie signe; — othain veut donc dire le signe de la source, qui œilletonne (dans les marais de l'étang de Gondrecourt): — bâ signifie cesser d'être; — bas, ce qui cesse d'être ascendant; c'est la base négative, qui est le fondement de toute altitude; — as, au contraire, signifie ce qui est ascendant; c'est l'affirmation de l'être. C'est pour cela qu'en sanscrit asmi signifie je suis; l'homme étant un être qui tend sans cesse à s'élever par ses aspirations.

En anglais gaëlique, langue qui conserve de nombreux radicaux teutocelto-hébraïques, eye signifie œil, mot qui correspond à aïn en hébreu; — ainsi Baseye (au-dessous du village de Othe) veut dire ce qui est tout au bas du niveau, où apparaissent les signes de la source de l'Othain.

(V. Gram. et Vocab. de LATOUCHE, p. 12, 90, 12.)

Ecarts: l'ancien château de la Val et les censes-sièses du Mont et du Valandon (V. ces mots infrà).

Topographie.

| Distance        | canton         | 0 myr. | 8 k. |
|-----------------|----------------|--------|------|
|                 | arrondissement | 0      | 8 -  |
| du chei-lieu de | arrondissement | 8      | 6    |

Orientation par rapport à Montmédy, S.-E. 4/4 E.

Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer, de 189 à 341 m.; — c'est-à-dire, en contre-bas de 81 m. de la source de l'Othain, à la cote 270 m., dans les marais de Gondrecourt, près d'Etain.

### Etage, groupe et sous-groupe (1).

Géologie.

Etage oolithique, formation jurassique inférieure de l'époque secondaire; — carrières de pierres de taille et de moellons; pierres pour les routes. — Bradford-clay.

La couche superficiaire du bradford-clay, reposant sur les marnes supérieures du lias, se présente au bas de l'œilletonnement des petites sources qui, à partir de celle de l'Othain, percent la couche perméable, sur laquelle est assise l'oolithe inférieure des versants de Sancy à Arancy. C'est cette circonstance qui caractérise l'appellation de Baseye, désignation hydrographique, qu'il ne faut pas confondre avec celle de Bazailles, dans le haut-montois des rampes du comté de Mercy (2). Les alternances des divers calcaires et des marnes ou argiles de l'étage colithique inférieur ont à Bazeilles une puissance de 200 à 220 mètres; elles ont la même pente et la même direction que l'étage liasique supérieur, dont l'inclinaison est de 1/30 environ.

Origines et archéologie. D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales et les traditions:

Le nom de ce village indique assez qu'il est d'origine gallo-

<sup>(1)</sup> Voir la Statistique géologique de M. A. Buvignier, p. 73, 75, 76, 77, 584.

<sup>(2)</sup> Voir le texte de la note 1, page précédente.

celto-tuistique, et qu'il a été incolé, dans le principe, par des races étrangères (Waelen): — les læti lingonensium, il est probable, du côté de Longwy, d'une part, — et les læti astorum, d'autre part, du côté d' Yvoi.

L'ancien camp romain de la Romanette, assis à l'altitude de 302 m., sur le petit mamelon triangulaire, entre Othe et Velosne, entre Laval et Bazeilles, était admirablement placé pour commander, à la fois, au cours de l'Othain et à celui de la Chière; et les ramifications opposées des deux systèmes orographiques du sud et du nord expliquent le croisement des races appelées à la colonisation autour de ce camp. Cependant l'existence de Bazeilles n'apparaît, d'une manière certaine, que dans le cours du douzième siècle: on le trouve alors entre les mains des chefs de ces Waelen, installés aux haute et basse Wales (d'Artaize et de Xorbey), les uns placés sur la Chière, et les autres sur l'Othain.

Nom du premier propriétaire connu : Philippe de Bazeilles, sire d'Othenges, de Fresnois la montagne, de Mont Saint-Martin et de Loupy aux deux châteaux.

Noms des érecteurs en commune: Henry II, comte de Luxembourg, et Waleram IV, sire de Marville.

Dates des chartes d'affranchissement (1): mars 1252, et février 1261.

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1822: 771 hect. 24 ares 39 c.

Territoire.

| dont en | bâtiments                 | 1         | h. 19 | а. 36 с.  |
|---------|---------------------------|-----------|-------|-----------|
| _       | Jardins et chènevières    | 6         | 37    | 99        |
| _       | Prés et pâtures           | 48        | 54    | 20        |
| _       | Terres labourables        | 381       | 79    | 16        |
|         | Bois                      | 254       | 75    | 80        |
|         | Landes et friches         | <b>62</b> | 61    | 90        |
|         | Propriétés non imposables | 12        | 63    | <b>79</b> |
|         |                           |           |       |           |

<sup>(1)</sup> Voir les Marches de M. JEANTIN, t. II, p. 588 et suiv.

|                | — Cours d'eau                        |        | •     | 3    | 35    | 19           |
|----------------|--------------------------------------|--------|-------|------|-------|--------------|
|                | Usines: un moulin et une huilerie    | ١.     |       |      |       |              |
|                | Revenu net imposable: 14,371 fr.     |        | cen   | t.   |       |              |
| Biens          | Bois                                 | 98     | 8 h.  | 67   | a. 60 | c.           |
| communaux.     | Prés et pâture                       | 4      | 0     | 93   | 20    |              |
|                | Terres                               | 7      | 4     | 77   | 93    |              |
|                | Terrains vains et vagues             |        | 5     | 67   | 35    |              |
|                | Contenance totale des terrains commu | ınau   | x : · | 190  | h. 06 | a. 08 c.     |
| Notions agric. | Prix commun de l'hectare de terre    | : 1 re | cla   | sse. | 4     | ,500 fr.     |
|                |                                      | 2•     | cla   | sse. | 3     | ,500         |
|                |                                      | 3•     | cla   | sse. | 9     | 2,500        |
|                |                                      | 4°     | clas  | se.  | 1     | ,200         |
|                |                                      | 5•     | cla   | sse. | • • • | <b>800</b> . |
|                | — pré                                |        |       |      | 6     | 6,000        |
|                | - bois .                             |        | • • • |      | 1     | ,600         |

Notions industrielles. Population.

Professions les plus habituelles : cultivateurs et maçons.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : 40 ou 45 feux ;

D'après le recensement de 1856 : 244 habitants.

Tenue des registres. D'après les archives communales, à partir de 1660 à 1742, avec lacune; — d'après les archives judiciaires, à partir de 1773, série complète.

### Anciennes divisions ecclésiastiques.

Ordre spirituel.

Diocèse de Trèves, sur les confins de celui de Metz;

Archidiaconné des Wales du Longvionensis, sous le titre de Sainte-Agathe de Longuion, et plus anciennement sous ceux de Saint-Martin et de Saint-Dagobert de Longwy (1);

Doyenné de Sainte-Scholastique de Juvigny (2); Cure de Saint-Martin de Bazeilles;

<sup>(1)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de (Voir l'article Avioth, p. 74).

<sup>(2)</sup> Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de (V. l'article Avioth, p. 74).

Annexes et dessertes : les chapelles de Notre-Dame de Velosnes et de la Vierge de la Vaux;

Abbaye co-suzeraine : celle de Sainte-Scholastique de Juvigny, par suite de la donation de Marguerite de Bazeilles, une des abbesses de ce couvent (V. à l'art. de Iré le sec);

Celle ou prieuré de Saint-Montan du Valandon;

Hermitage de, idem, vers l'an 426;

Oratoire primitif et église matriculaire de Yray (Ureia, ch. de 1096), vers l'an 426;

Chapelle seigneuriale du château, contre le chœur de l'église, où étaient les sépultures des seigneurs du lieu;

Noms des patrons : saint Martin, à Bazeilles; Notre-Dame, à Velosnes;

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église : celle actuelle a été construite en 1755, et la tour rétablie en 1827. Celle de Velosnes existait dès l'année 1096. On lit dans la bulle, en faveur de Juvigny, ces mots : in Vellanis, mansi duo et semis ; sexta pars mansæ ecclesiæ, molendini et piscationis.

Noms des derniers curés et vicaires, antérieurement à l'ordre actuel: — en 1773, E. François, curé jusqu'en 1791; — 1778, L. François; — 1780, J. Blondin; — 1782, J.-J. Journaux; — 1785, L. Schneider; — 1786, J. Gircourt; — 1788, l'abbé Gillardin.

#### Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Patronage à la collation des seigneurs de Laval-Bazeilles; Ordre temporel. Dixmage au profit des mêmes et des abbayes de Juvigny et d'Orval. Juvigny avait droit à 2/9 dans les dixmes, grosses et menues, et dans les novales; Orval en prenait autant.

Entretien du chœur et des bâtiments : à la charge des mêmes, et dans la même proportion.

Ancienne cité de Trèves;

Ordre politique.

Empire de Germanie, royaume d'Austrasie, puis de basse Lotharingie;

Ancien pagus de l'Arlunensis, in fine Verniacá; in Othemetensi; Comte de Chiny et de Bar;

Marquisat d'Arlon, châtellenie de Marville;

Duché de Bar, ensuite de Lorraine, après 1364;

Haute justice des seigneurs locaux;

Fiess et arrières-siess : la cense du Mont et celle du Valendon (V. ces mots infra).

Avant la rédaction des coutumes générales.

Ordre judiciaire. Loi de la Ferté, devenue celle de Virton et d'Etalle; puis loi de Beaumont, devenue celle de Marville et de Bar;

pour les liquides, Beaumont;
pour les grains et autres matières sèches,
le boisseau de Bar;
pour les bois et les terres, Marville—
Chiny— Luxembourg.

Indication de l'étalon local: l'arpent de 80 perches; la perche de 19 pieds 4 pouces de roi; c'était un étalon mixte pour les terres communes.

Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume incertaine et fluctuante, venant du Vermandois qui d'abord régissait Marville, et qui devint celle de Bar, combinée avec celle de Luxembourg;

Ordre juridictionnel. Assises de la châtellenie de Marville, jusqu'en 1260. Le sire de Bazeilles était un des six hommes de fief de cette châtellenie; les autres étaient les sires de Billy, de Murault, de Loupy, de Remoiville et d'Escouviez. Cette cour féodale fut remplacée par celle des grands jours de Marville, jusqu'en 1603.

Cour supérieure mixte de Bar et de Luxembourg; de 1260 à 1603;

Ancien bailliage de *Marville*, qui avait deux prévôts jusqu'en 1603;

Ancienne prévôté de Virton et Saint-Mard (1), quant au

<sup>(1)</sup> Cette prévôté comprenait les localités de : Agrimont; Baranzy; Belmont; Berchiwé; le château de Bazeilles enclavé dans celle de

château de Bazeilles, et prévôté de *Marville*, quant au surplus; Ancienne justice seigneuriale du château de *La Val*; Justice foncière de, *idem*;

Après avoir été terres communes entre: 1° le Luxembourg Transformations politiques et le Barrois, jusqu'en 1430; 2° le Luxembourg et la Lorjudictionnelles. raine, jusqu'en 1603.....— après avoir été terres espagnoles, jusqu'au traité des Pyrennées de 1678....— après avoir été terres autrichiennes jusqu'aux échanges austro-lorrains de 1769, Bazeilles, Velosnes, La Val (de même que Flassigny, Ville-escloye, de même que Vaudoncourt, Salpy, Brandeville et autres enclaves luxembourgeoises) devinrent terres de France, comme l'était la ville de Montmédy, à la suite des conquêtes de Louis XIV. Bazeilles avec ses annexes furent comprises alors dans la prévôté-bailliagère Montmédienne, composée des localités suivantes:

Avioth; Breux; Bazeilles; Flassigny; Frénois; Gérouville; Iray-les-prés; Maidy bas; Montmaidy; Sompthonne; Thonne-la-lon; Thonne-le-thil; Thonelle; Thonne-les-prés; grand Verneuil; petit Verneuil; Vigneules; Ville-es-cloye; Velosnes et la Vaux.

Marville; Couvreux; Chesnois (le); Dampicourt; Ethe; Grandcourt; Gondicourt; Genevois; Gomery; Harnoncourt; Houdrigny; Icourt; la Morte-eawe; la Tour; Montquintin; Mathon; Musson; Meix; Margery (seigneurie); Rouverois; Ruette; Robelmont; Saint-Mard; Saint-Remy; Signeulx; Torgny; Villencourt; et Virton.

Quant à l'ancienne prévôté de Marville, avant 1603, elle se composait de : Marville et ses annexes (Credon; la Prêle; la Maladrerie; Mont Jouy; Happeton; grand Vaux; Choppey; Wydebours); Rutz; Saint-Laurent; Bohemont (enclave luxembourgeoise); Flassigny; Hans; Saint-Jean; Viller le rond. On y comprit aussi : Vezin; Charancy; Rebule; Allondrelle; Domay; la Malmaison; Buré la forge; Brandeville et Salpy (ancienne enclave de Chiny); Jametz (ancienne enclave de Raucourt et Sedan), dont Romagne sous les côtes, dépendait (V. les causes au mot Marville).

# § Ier. - LES PREMIERS SIRES DE BAZEILLES.

Hist. féodale

L'indication la plus reculée d'un Sire de Laval-Bazeilles se trouve dans la charte de 1163, donnée par Richard de Grand-pré, évêque de Verdun, pour la confirmation de l'établissement des moines de Châtillon, dans les terrains déserts et incultes de la curie de Mangiennes.

Il se prénommait *Philippe*, et, suivant toute apparence, c'était le *Philippus de Lupeio*, qui est mentionné dans la charte de 1172, avec sa femme *Mabilie*, avec ses fils: Frédéric (Ulrie d'Othenges, Ch. de 1239); — Arnoud (du mont Saint-Martin, Ch. de 1496, 1200, 1286); — Simon (de Murault, Ch. 1223); — Rénier (de Fontois, Sancy et Baroncourt, Ch. de 1236, 1260); — et avec ses cinq filles: Aleyde — Edme — Mabilie — Lebora — et Julianne.

Ce sire des Vaux de l'Othain et de la haute Chière... (les haute et basse Wales d'Artaize et Xorbey)... était, tout l'indique, de la descendance collatérale des comtes de Chiny — soit par Thièry, sire d'Estalle, Virton, Saint-Mard, époux d'Aelis de Stawles (Ch. de 1156); — soit par Hugues, sire de Muscey, Colmais, Othange (Ch. de 1149, 1163), tous deux fils d'Albert de Chiny et d'Agnès de Bar, fille du comte Renault, et tous deux frères d'Arnould, évêque de Verdun de 1172 à 1181.

On trouve ensuite Nicolas de Bazeilles, sils de Frédéric d'Othenges, marié à Aleyde et père de Colet du Mont Saint-Martin (Ch. de 1231, 1239, 1286). Ce Nicolas est rappelé dans la charte de 1208, par laquelle Thibaut le, comte de Bar et de Luxembourg, alors acquéreur de la châtellenie de Marville, sait connastre que Nicolas, seigneur de Hans, Colmay, Martigny, qui sut père d'Anscher de Flabeuville (Ch. de 1231, 1239, 1294), a reçu de lui, en sief, Hans et Bazeilles, et que, celui-ci étant devenu son homme lige, lui Thibault ne pourra retenir aucun de ses vassaux.

Ces premiers seigneurs de Bazeilles, par leurs alliances avec les maisons de Rupt sur Othain, Artaize, Sorbey, Louppi, Ja-

mais, se sont confondus avec la descendance de Vernon de la Vaux, châtelain de Marville en 1198, et père des Oulry, avoués de Mangiennes et voués de Billy. Alors les descendances sont authentiquement établies et la maison de Laval-Bazeilles est historiquement fondée.

# § II. — LES ANCIENS SIRES DE LAVAL-BAZEILLES.

Branche cadette des Wales de l'Othain et de la Chière (†), la maison de La Val-Bazeilles commence à apparaître, dans l'histoire de Chiny et du Barrois, sur la fin du douzième siècle; et elle a ses derniers repsésentants en Belgique, en la personne du baron de Wal de Baronville et de ses enfants.

Son auteur était Jehan dit de Preny; il était sire de Wal et de Viller le rond († 1301): il portait : de gueules, à trois grilles ou herses, d'or, deux en chef et une en pointe. Il était surnommé de Prény, parce qu'en 1267, dans la guerre entre Thibault II, comte de Bar, et son fils Renaud évêque de Metz, contre Ferry duc de Lorraine, et contre Henry II comte de Luxembourg, Jehan de Bazeilles avait enfoncé les portes du château de Prény sur Moselle, défendu par la coalition des Lorrains et des Luxembourgeois.

Son père était Oudry le Wale (Ulricus), voué de Billy, avoué de Mangiennes, et bailli de Marville (Ch. de 1231, 1238), pair de Bastogne, en 1233, à cause de Mariette de Manderscheid, sa femme (V. Billy les Mangiennes).

Cet Ulrieus, ou Oulriet, ou Orey de Billy, avait eu quatre fils: — l'aîné, nommé Vernier, fut abbé de Saint-Airy, à Verdun, et mourut en 1281; — le second, Eric ou Weric, autrement dit Jacobus Ulrias, voué de Billy, avoué de Mangiennes.

<sup>(1)</sup> Il est essentiel de noter que ce mot Waëlen avait une acception d'étrangeté sur les marches où s'étaient croisés des peuples de races et de provenances opposées. Waelen veut dire étrangers.

et bailli de Marville, après son père (Ch. de 1217, 1248, 1249, 1252), fut le chef de la branche ainée des Wales, représentée aujourd'hui par le comte Erard IV de Lavaux, de Viller-Agron, près Dormans; — le troisième, Jehan (I<sup>er</sup> de La Val-Bazeilles), seigneur de Wal et de Viller le rond, épousa Ida, dame de Rupt sur Othain (Ch. de 1217, 1258, 1261, 1268, 1270, 1286); — enfin, Enguérand ou Oger n'est indiqué que par Moreri: c'est probablement Josfride le croisé, de la charte de 1248.

On trouve Orey, ou Oulriet (Ulricus) des Wales, voué de Billy, chevalier — et son fils puiné Verricus ou Eric de Orey. chevalier, sire de Remoiville et de Iray le sec, - et son fils cadet Jehan de Bazeilles, écuyer... on les trouve avec Arnould, sire d'Estance (Estalle - Escouviez - Montquintin - Quincy - Chaufour - et mont Saint-Martin), chevalier; avec Faultrier, sire de Failly et de Flassigny, chevalier; avec Thibault de Perpont, sire de Xorbey-Artaize, chevalier, et autres..... on les trouve témoins et sidei-jusseurs à la charte de février 1261, par laquelle Waleram IV de Montjoie - Faulquemont - Marville, châtelain d'Arancy, du consentement de son oncle Henry II, comte de Luxembourg, et d'Elisabeth de Bar, sa tante, affranchit ses bourgeois et vassaux de la châtellenie de Marville, à la loi de Beaumont: on les retrouve encore, comme hommes de fief de cette châtellenie, à la charte de 1267, et à la vente qui en fut faite en 1270.

De son mariage avec *Ide de Rupt*, Jean dit de *Prény* eut *Wilheme* de Wal, sire de *Viller le rond* et de *Rutz* (sur Othain), lequel épousa *Marie-Louise d'Artaize-Xorbey*. Viennent ensuite leurs descendants, en ligne directe, savoir:

Quirin de Wal, marié à Ide de Maxie; — Wilheim II de Wal, marié à Marguerite de Jamais, Othe, Jauxin, et Saulcy; — Jehan II de Wal, prévôt de Stenay en 1421, marié à Marguerite de Losignot; — Didier de Wal, sire de Wal, Viller le rond, Rossignol et Fresnois, en 1450, marié à Marguerite d'Ivoiry, dame de Noelda (Noers?); — Jehan III de Wal, marié à Jacqueline de la Macle de la Morte-eawe; — Phi-

lippe de Wal, en 1550, marié : 1° à Anne de Laitre, dame de Landrezecourt; 2° à Jeanne de Maillen, dame de Ville.

Du premier lit, par Mathieu de Wal, époux d'Anne de Sterpigny et ensuite de Anne de Lardenois, descendait la branche de Wal d'Anthinne-Malmédy, qui s'est éteinte après 1664; — du second lit, par Valerien Arnould de Wal, époux de Jeanne-Marie de Celles, descend la branche de Baronville et Ryle (en Belgique) et Baroncourt (en Lorraine). Les Wales de Baronville portaient : de sable, à trois herses renversées, à trois pointes, d'argent.

# § III. - LES DERNIERS SEIGNEURS DE LAVAL-BAZEILLES.

A sa disparition, la branche Barro-Lotharingienne a fait place aux du Han-Martigny, dont l'écusson est : d'argent, aux deux trèfles, de gueules, en tête, grillagés de sable, en pointe, et coupé de six lozanges, d'argent.

C'est par les Lamouilly, branche féminine des Wales de Sorbey et Louppi, que s'est opérée cette transmission.

Gabriel du Han-Martigny était fils de François du Han et de Louise de Wospernowe; — celle-ci était fille de Jean, sire de Lavaux et de Nicole de Lamouilly; elle avait apporté Lavaux et Bazeilles à son mari.

La chapelle seigneuriale de l'église de Bazeille présente encore les pierres tombales de ces derniers seigneurs; pierres décorées autrefois de leurs armoiries, qui ont été stupidement détruites par le marteau iconoclaste.

- « Cy gist Gérard de Malmédy, seigneur de Laval Ba-» zaille, collateur de cette église, qui trépassat le 21 mars » 1507.»
- « Cy git... Jean de Malmédy, en son vivant seigneur de La-» val et Bazaille, collateur de cette église, qui trépassat le » 10 avril 1566.»
- « Cy gist... Jeanne d'Ippre, dame douairière, de Laval et » Bazaille, qui trépassat le 28 décembre 1587. »
  - « Cy gist... Jean-Michel de Vospernow, vivant chevalier-

» seigneur de Lavalle — Bazeille — Villécloy — Chappy, et

» collateur de cette église, membre du siège des nobles du du-

» ché de Luxembourg et comté de Chiny, qui trépassat le 4 mars » 1728. »

a Cy gist..... Anne-Béatrix, baronne d'icey leu, épouse (du » précédent)..... dame de Laval, Bazeille, Villescloye et Tor» gny, qui trépassat le 16 janvier 1768. »

Enfin, la chapelle sépulcrale de Bazeilles a reçu, en 1785, les restes mortels de Barbe-Louise de Wospernowe, épouse de Charles-Louis, comte Du Han-Martigny; puis, quelques années après, celle-ci y a été rejointe par sa fille unique, dernière héritière, dans cette branche, du nom de Lavaux.

Personnages célèbres. Plusieurs des sires de Bazeilles se sont illustrés dans les guerres du Barrois et du pays de Luxembourg : presque tous ont été successivement du conseil des nobles de ce pays.

C'est au château de Laval qu'en 1783, le 17 mars, a eu lieu le mariage de Marie-Innocent-Louis de Maillart, comte de Landre, baron de Hanesse et sire de Beaufort, Andevanne, Herbeuval, sils de Louis-Charles et de Marie-Anne-Scholastique de Wasinhac-Imécourt, avec Agnès-Philippine-Rosalie, comtesse de Reissemberg, dame d'Aix-sur-cloie, Athus, la Madelaine et Batincourt.

Le comte de Reiffemberg, époux d'une marquise de Raigecourt et père de cette dame, y était décédé en 1782 (1).

Canton de Stenay. BEAUCLAIROIS (le). Belclarensis; ou les clairières des Vaux du Bel.

C'est à Maucourt, sous le bois de Belval, que commence le

<sup>(1)</sup> V. plus loin aux articles Waëls — Walon — les Wales — la Val — les Vaux — Billy — Sorbey — Remoiville — Louppy les deux châteaux — et autres..... car, à l'instar des Pouilly et des Failly, les la Vaux justifient ce mot d'une reine de France : « Allez en Cyampagne; battez un buisson; il en sortira, pour sur, un Failly..

Belclarensis. Maucourt et Meaucourt, aujourd'hui simples fermes, sur le territoire de Beauclair, autrefois courtils établis, par quelque centaine d'un peuple pasteur, dans les premières éclaircies (1) de l'immense et sombre forêt du Dieulet. Ces Œulettes (2), tout l'indique, avaient disséminé leurs tentes, de Beaumont au grand Bel (3) de Cornay.

Après eux les Belges, après les Belges les Romains, ont dû suivre la même route pour franchir les clairières de l'Argonne et arriver au confluent de l'Aire et de l'Aisne, sous Grandpré.

Une chose remarquable c'est que le mot Bel caractérise les appellations de la plupart des clairières du Vauclairois; de Belmont à Belval, et de Belval au grand Bel, qui est comme la corne des monts crochus de Cornay: — Belain (ou Belœil, ou Belle vue); — Belheim (ou Beauséjour, ou Beaumanoir); — Beltour (ou Beaurepaire), sont des lieux dits féodaux, qui rayonnent dans les clairières, entre Belval et Belmont et Beauclair et Beaufort: aucun d'eux ne justifie, ou ne justifiait alors, l'idée, de beauté, que la confusion des aperçus linguistiques leur a si gratuitement accordée depuis.

Bel, Belval, Belmont, sont trois termes géologiques, indicatifs de la dégradation successive des trois étages de la barre jurassique, autour du bassin de Paris. — A Belmont, l'étage inférieur cesse de s'élever au sommet des montagnes; — à Belval, à partir du village de Cesse, l'étage moyen cesse d'apparaître au fond des vallées; — au grand Bel, l'étage supérieur dispaOrographie.

<sup>(1, 2, 3)</sup> Meaucourt vient de meah, cent, centaine; — maou, éclairer, éclaireir; — maour, luminaire. Ce mot veut donc dire le courtil d'un centaine de Læti, établis dans les clairières du val de Bel.—2. Oel, tente; — œuletes, peuples læti vivant sous des tentes. Les Celtes étaient des pasteurs, Oeultes, réunis autour de l'Imaüs, où il en existe encore sous la même appellation. —3. El, élévation, objet élevé; ce mot, précédé du négatif beth, indique la cessation de l'idée d'élévation. — Ainsi bel veut dire ce qui cesse d'apparaître élevé. La géologie est la démonstration la plus parfaite du sens attaché à ce mot.

<sup>(</sup>Diction. heb. de LATOUCHE, p. 62, 63, 3, 6, 12, 88.)

raît, à son tour; et, plongeant sous le premier étage des terrains crétacés, il s'enfonce, pour ne plus reparaître, sous l'immense bassin, dont Paris et Londres occupent les fonds crayeux. C'est là le terme limitatif de la terre de Belgique, Belgau, contre les gauen des gault de la terre des Gaules; et César ne se trompait pas, quand il plaçait sur l'Aisne la frontière des Belges et des Gaulois.... inter Senones et Remos super Axonam.

Géologie.

On sait que le groupe des assises du Jura est une formation, de l'époque secondaire, qui se compose : 1° de l'étage inférieur, ou oolithique, placé sur les terrains liasiques, et comprenant — dans le bas l'oolithe inférieure, — au milieu la grande oolithe — et au-dessus le bradford-clay, le forest-marble et le cornbrash: tel est le caractère géologique du territoire de Belmont, dans ses points les plus éminents.

2° De l'étage moyen, ou corallien, qui comprend l'oxfordclay dans le bas, l'oolithe ferrugineuse au milieu, et le coralrag par dessus : c'est là le caractère géologique des clairières de Belval.

3° De l'étage supérieur, ou portlandien, qui comprend dans le bas les calcaires à astartes, au milieu les marnes dites kimmeridgiennes, et au sommet le calcaire portlandien: tel est encore le caractère géologique de la corne du grand Bel.

Ces étages superposés se déversent l'un sur l'autre; et, soulevés par les feux de l'uration jurassique, ils forment, en plongeant, du sud au nord et du nord-est au sud-ouest, ils forment comme un vase, réceptacle immense des formations crétacées du bassin de Paris.

La science constate que l'étage inférieur forme, à la partie orientale de la Meuse, une bande, qui commence sur les versants des hautes Woëpvres, et qui, du sud au nord, s'étend de Bouconville à Conflants: alors, de Baroncourt à Bellefontaine, commune de Nouillompont, et de Xorbey aux sommes de la Thonne, émergent, successivement, de gradin en gradin, en se contournant, les étages moyen et supérieur, pour compléter le groupe jurassique plein, à la corne d'Alon; et, à partir de là, ce groupe, de la corne d'Aalon à Baalon, de Baalon à Beaumont,

et de Belmont à Belval, plongeant, par une inclinaison constante, le groupe jurassique trouve, à la corne des monts crochus du Bel, sa cessation d'être, en élévation émergeante, par rapport au bassin de Paris.

Voilà ce que signifie le mot Bel, dans toutes les appellations de l'ancienne terre du  $Belg\hat{a}$ .

C'est un mot oriental, qui atteste l'accident orographique de la retraite successive des étages du coral-rag, sous la superposition successive des terrains crétacés, gault, gaize, sables verts, à partir des fosses de Nouart, lieu où la formation corallienne, sur les assises oxfordiennes du Jura, commence à se retirer dans l'étage moyen, pour, arrivée au confluent de l'Aire et de l'Aisne, disparaître, à toujours (quant à nous), sous l'immense bassin de la craie.

Cet accident s'opère du N.-E. au S.-O., sur une ligne droite de *Belmont* au *grand Bel* de Cornay (V. le plan de M. Sau-VAGE).

De même que Clermont, à la noue Saint-Vennes des grandes Islettes, est le nœud de l'articulation des montagnes de l'Argonne, chez les Articlavati (quant au Barrois et au Verdunois), de même Nouart, au village de Fossé son annexe, est le nœud de l'articulation des montagnes de l'Argonne, dans le Beauclairois. Clermont est, stratégiquement, la clef des montagnes argonnaises, par rapport aux peuples de l'Austrasie, de même que Grandpré est la clef des Vaux ardennais, par rapport aux peuples du Belgau.

Il faut bien noter ceci: si, sous le rapport de la composition générale, l'étage jurassique moyen présente, dans la Meuse, des caractères analogues à ceux qu'il offre partout ailleurs, il n'en est pas de même au point de vue orographique. Sous ce rapport la disposition des terrains oxfordien et corallien diffère notamment dans le département de la Meuse de celle des Ardennes; et c'est à Beauclair, à Belval, à Nouart, à Tailly, qu'est le nœud de cette anomalie.

a Sur toute l'étendue du département de la Meuse, le coralp rag couronne une chaîne de collines, dont les assises infépérieures, un seul et unique escarpement. A Beauclair, à Belval, à Nouart, cet escarpement se dédouble. Les calcaires coralliens se reculent en carrière de l'escarpement oxfordien, et forment une nouvelle chaîne de collines, séparée des côteaux oxfordiens par un plateau de même nature que ceux-ci. La chaîne des côtes de la Wabvre, ainsi dédoublée, après avoir tourné vers l'ouest, se prolonge suivant deux lignes de collines, à peu près parallèles, qui vont se fondre dans les plaines de craie, vers la limite du département de l'Aisne, aux points où les terrains qui les constituent viennent se terminer en biseau. (1) »

# Canton de Stenay.

BEAUCLAIR. Bel-clar (2).

Autrefois annexe de Tailly et dépendant alors du prieuré de Belval (Ch. de 1218). Son ancien nom était Trinichamps.

Sur le ruisseau d'Anelle, descendant des Tailles de Trinichamps, et tombant dans la Wiseppe, en aval des Forgettes et de la Thuilerie.

Ecarts anciens : la cense du fief de Bellefontaine et celle du fief de Bellevue.

Nota. — L'assise et le ressort de ces deux fermes étaient contestés (V. les articles Beaufort, Bellefontaine, Bellevue, Belletour, Belheim, Beauclairois).

<sup>(1)</sup> V. Buvignier, p. 310.

<sup>(2)</sup> Etymologie et appellations successives : Belclar — bellum clarum — Bethencler — Belclair, — Beauclair (V. le sens de ces mois à l'art. Beauclairois).

Dans les chartes tréviriennes, on trouve Belclar pour Beauclair; Montelar pour Clermont. On trouve aussi Betencler dans une charte de vente, par Erars de Brie, qui était alors co-propriétaire du Beauclairois.

Distance du chef-lieu de { canton, 0 myr. 8 kil. Topographie. arrondissement, 2 3 département, 8 1

Orientation par rapport à Montmédy, S.-O. 1/4 O.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 201 à 283 m.

# Étage, groupe et sous-groupes (1).

Etage jurassique moyen, formation corallienne de l'époque secondaire — oxford-clay inférieur — oxford-clay moyen; pierres pour les chemins, pierres qui pourraient donner de la chaux hydraulique — oxford-clay supérieur — coral-rag — pierres à chaux et à bâtir.

Géologie.

Les terrains de l'étage jurassique moyen ont leur série complète sur le territoire de Beauclair: ils se composent d'une formation entièrement argileuse, dans les deux tiers inférieurs, et dont l'épaisseur est d'environ 210 m.; plus de lits calcaires ou siliceux, dits coral-rag, dont la puissance varie de 120 à 150 m.; le tout incliné vers l'ouest, avec une pente de 1/45 à 1/50 dans le bas, et de 1/50 dans le haut.

C'est sur la ligne dirigée du N.-E. au S.-O., et qui passe de Belmont à Belval et de Belval au grand Bel (montagne qui surplombe le confluent de l'Aire et de l'Aisne), que cesse d'émerger, successivement, les trois assises, inférieure, moyenne et supérieure du groupe jurassique; c'est sur cette ligne que le Belgau, ou ancienne terre des Belges, cesse de s'élever dans les gaults, où commencent les campagnes, gauen, de la terre des Gaules, et où commence l'immense bassin de la craie (V. l'art. Beauclairois).

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales et les traditions:

Origines.

<sup>(1)</sup> Voir la Statistique géologique de M. A. Buvignier, p. 220, 234, 253, 510, 514, 584, 656.

Dans le principe, Maucourt et Meaucourt ont été, il est probable, le berceau et de Beauclair et de la colonisation des clairières du bois de Belval et des vaux du Dieulet. Ces mots indiquent un cortile d'une centaine de Læti, ou d'Œulettes, établis dans les premiers éclaircis de la forêt, sous le versant du grand Bel de Cornay (V. Maucourt). Comme village, Beauclair doit sa fondation à Odon dit le moine, d'abord sire de Viller devant Orval, ensuite religieux à Saint-Vennes, ensuite archidiacre de Rheims, pour le ressort de Cernay en Dormois, et qui fut ensin un des premiers abbés du couvent de Belval, abbaye fondée, en 1140, par Aleyde de Grandpré et par le sire d'Autry sur Aisne, son mari. Cette fondation est due aussi à Gobert IV, dit le bienheureux Gobert, sire de Dun sur Meuse et d'Apremont sur Aire.

Ces deux personnages, le premier comme abbé, l'autre à titre patrimonial, possédaient indivisément les tailles de la source et et des rives de l'Anelle et les trois campagnes, Trinichamps, qui, de là, s'étendaient à la Wiseppe.

La charte de 1218 fait connaître qu'ils se sont entendus pour établir une villa apud Anelle et Trinichamps: les terres, les bois, les prés, les eaux, soit du couvent, soit de la châtellenie des Dunes, sont concédés à l'usage libre des habitants, d'une manière absolue, et sous la simple réserve des dixmes au profit des moines et du seigneur, chacun par moitié, et de la suprématie féodale pour le sire de Dun, en totalité, tant comme indivisionnaire que comme avoué.

Erection en commune. Noms des fondateurs : Odon, abbé de Belval, et Gobert IV, sire de Dun et d'Apremont.

Causes: l'extension des cultures, conséquence de l'accroissement de population.

Date de la charte d'affranchissement: 1218 (1).

<sup>(1)</sup> Voir le texte dans les Chroniques de M. Jeantin, t. II, p. 432. L'acte est passé sous les seings du prieur de Saint-Gilles de Dun et de

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1827 : Territoire. 474 hect. 11 a. 46 cent. dont en bâtiments..... 2 h. 36 a. 77 c. Jardins et chènevières..... 45 25 79 Prés et pâtures..... 77 62 18 Terres labourables..... 214 58 91 Vignes..... 3 43 76 Bois. 146 23 55 Landes et friches..... 92 40 Etangs, noues et routoirs.... 75 80 Superficie non imposable.... 22 30 ( l'Anelle, venant de Tailly; Cours d'eau.. \ le ruisseau des Forgettes; la Wiseppe. une forge, établie antérieurement à 1538, ayant deux feux d'affinerie : elle n'est plus exploitée depuis 1840 et a été rem-placée par un moulin; une tuilerie, qui emploie 5 ouvriers; 2 moulins, à deux paires de meules chacun; 3 huileries, dont une mue par l'eau. Revenu net imposable: 14,200 fr. 24 c. Bois 62 h. 01 a. 80 c. Rienc communaux Prés et pâtures ..... 58 80 29 50 Terrains vains et vagues . . Contenance totale des terrains communaux: 62 h. 90 a. 10 c. Prix moyen de l'hectare en terre : 1re classe . . . 2,000 fr. Notions agric. 2° classe.... 1.650 3º classe.... 1,040 4e classe.... 500 5° classe.... 280 pré: 1<sup>re</sup> classe..... 3,200

son chapelain, de Godefroid, sire de Cernay et Autry, de Dudon, sire de Clermont, de Herbert, sire de Cons et du prévôt Thiéry.

- 2° classe..... 2,400, - bois.......... 1,800

Notions industrielles.

Professions les plus habituelles : cultivateurs — forgerons ou extracteurs de minerai — tuiliers — et vanniers.

Les fossiles sont assez abondants sur ce territoire (1): ce sont notamment des serpules, des bélemnites, des trigonées et beaucoup de petites coquilles appartenant aux genres corbule, astarte et nucule. Les minières, ouvertes sur quelques hectares du finage, ont pour caractère que le minerai y est en petites colithes jaunâtres, avec un restet doré; elles sont disséminées dans la marne calcaire, ou resiées entre elles par un ciment de même nature, assez solide, mais qui, à l'air, se délite promptement. On débarrasse le minerai de sa gangue par le lavage à bras. L'exploitation est plus importante dans les communes voisines, c'est-à-dire, à Halles et à Montigny.

Population.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : pendant les cinq premières années du dix-huitième siècle, 39 naissances contre 13 décès ;

D'après le recensement de 1847, 275 habitants; — d'après celui de 1857, 265.

Tenue des registres. D'après les archives communales, à partir de 1669; — d'après les archives judiciaires, à partir de 1697, avec lacunes.

## Anciennes divisions ecclésiastiques.

Diocèse de Rheims; sur les limites de ceux de Chaalons et de Verdun;

Archidiaconné de Champagne, en Doulmois, sous le titre de Saint-Médard de Grandpré (2);

Doyenné de Saint-Giles de Dun (3);

<sup>(1)</sup> Voir la Statistique géologique de la Meuse, p. 220, 234, 253, 310, 314.

<sup>(2)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de (V. l'art. Aincréville, p. 8).

<sup>(5)</sup> Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de (V. l'art. Aincréville, p. 8).

Cure priorale de Saint-Remy de Tailly.

Annexes et dessertes : Beauclair et les censes de Maucourt et de Meaucourt dépendaient autrefois de Tailly;

Abhaye co-suzeraine de Belval;

Celle ou prieuré de Saint-Remy de Tailly;

Hermitage de Saint-Marcou des Champy, sur le ban de Nouart;

Eglise matriculaire : celle de Tailly;

Chapelle seigneuriale du château, aujourd'hui détruite;

Noms des patrons : saint Remy à Tailly, et saint André à Beauclair;

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église : reconstruite en 1570;

Noms des derniers curés et vicaires connus, antérieurement à l'ordre actuel: — en 1697, Louis Remilly; — 1708, Jacq. Piedfort; — 1711, Alph. Gauchard; — 1712, Dupont de Lagny; — 1715, F. Oyon; — 1720, L. Thuot, vicaire; — 1717, F.-A. Sainty; — 1729, J.-B. Jeanneral; — 1739, J.-F. Christophe; — 1762, F.-J.-C. Poulet, vicaire; — 1764, Pierre Hocmelle, chapelain du château; — 1768, J.-N. Faynot, vicaire; — 1778 à 1791, François Guérit.

Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Avouerie des sires de Dun-Apremont;

Ordre temporel.

Patronage à la collation des prieurs de Saint-Dagobert de Stenay, d'après une sentence du 18 août 1569;

Dixmage: primitivement, les dixmes appartenaient à l'abbaye de Belval et au baron de Dun-Apremont, chacun par moitié; elles furent ensuite partagées entre le prieur de Saint-Dagobert et le seigneur local, dans la même proportion;

Entretien du chœur et des bâtiments à la charge des mêmes.

Ancienne cité de Durocortorum Remorum. Rheims.

Ordre politique.

Royaume de Neustrie, sur les limites incertaines de l'Austrasie;

Anciens pagi du Dunensis, du Stadunensis, et du Grandi pratensis, au comté de Doulx;

REA

Comté et baronnie : comté de Grandpré et baronnie de Dun-Apremont ;

Châtellenie de Dun pour le tout (Ch. de 1218);

Duché de Champagne, mouvance contestée par les comtes de Bar;

Haute justice des comtes de Beauclair-Morioles, dans les derniers temps;

Nota. — Par lettres patentes de janvier 1760, la seigneurie de Beauclair avait été érigée en comté, sous le titre de Beauclair-Morioles; et elle comprenait la baronie de Saulmory, Villefranche, Mont, Montigny, Halles et le bois de Boulain.

Fiess et arrières-siess : ceux de Maucourt et de Meaucourt (V. ces mots infrà).

## Avant la rédaction des coutumes générales.

Ordre judiciaire. Loi de Vermandois; ensuite coutume de Rheims-Vermandois;

Pour les grains et autres matières sèches,

Grandpré;

Pour les liquides, Beaumont;

Pour les bois, idem;

Pour les terres seulement, Clermont (mesure d'Angenne)

Indication de l'étalon local: pour les bois, l'arpent étant de 100 perches ou 200 vergerons: le vergeron étant de 11 pieds et le pied de 11 pouces; — pour les champs, l'arpent de 100 perches, et la perche de 19 pieds de roi. Ces divergeances s'expliquent par le mot Trinichamps, de la charte de fondation: le village était assis aux angles de rencontre de trois anciennes seigneuries: Dun, Apremont et Stenay;

#### Après la rédaction des coutames particulières.

'Coutume de Sainte-Menehould, avec fluctuation entre les usages du Perthois et ceux du Dormois;

Anciennes assises de la châtellenie de Dun; Cour supérieure du présidial de Rheims;

Ancien bailliage de Sainte-Menehould;

Ancienne prévôté de Dun (1):

Ancienne justice seigneuriale des comtes de Beauclair-Morioles; — justice foncière de, idem.

Maisons seigneuriales, leur origine, leurs armoiries et leur extinction,

Le dernier seigneur de Beauclair Etait Alexandre-Nicolas Ordre féodal. de Morioles, fils d'Alexandre-Nicolas-Léonard-Charles-Marie. Celui-ci, né au château dudit lieu, en 1760, était sils de Léonard-François-Marie, comte de Morioles et de Beauclair, baron de Saulmory et de Clar-viller, seigneur de Villefranche. Mont, Montigny, Halles et autres lieux, et de Marie-Gabrielle Renart de Fuchsenberg. Celle-ci était file de Charles-Albert Renart, sire des mêmes lieux et de Sommerance. Ce Charles-Albert était issu de Jacques-Gabriel Renart, sire de mont Renard (en allemand, Fuchsenberg), et de Claude-Reine de Touly, né au château de Beauclair, en 1709. L'aïeule maternesse de celle-ci était Claude de Pouilly, dame de Clarey, qui, en épousant un Renart de Fuschenberg, lui avait apporté les domaines du versant de l'Anelle et de Trinichamps, jusqu'à Wiseppe, dont elle avait hérité des de Pouilly-Cornay, ses ancêtres. Ceux-ci les possédaient par inféodation des comtes de Grandpré et de Bar et de l'avouerie de Belval, sous la dominance médiate des châtellenies de Dun, Apremont et Stenay. C'est par les Trinichamps, devenus Strinchamps dans le Luxembourg, que s'était opérée l'alliance, en 4591, des Pouilly avec la famille de Thonne-le-thil-Strepigny, par le mariage de Jean de Pouilly, IIº du nom, avec Marguerite de Strinchamps-Sterpigny, dont la famille se retrouve ensuite à Amblimont, à Vonc, à Rilly, à Moncey, à Sommerance, Latournelle, Montblaincourt, Wrigne aux bois et autres lieux.

Strinchamps fortait : d'argent, à la bande de gueules, chargée

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de (V. l'art. Aincréville, p. 10).

de trois quatre feuilles d'or, ou, selon d'autres, trois fleurs de lys d'or.

# Canton de Stenay.

BEAUFORT, ou Belfort; Belfortis; Bello-fortis (1).

Autrefois annexe du prieuré et de la cure de Nouart (Ch. de 1188), avec ses dépendances, comprenant alors Maucourt, Meaucourt, Bellefontaine et Laneuville sur Meuse.

Eur les sources découlant du bois de Belval, des fermes de Meaucourt et de Maucourt, des deux Champy et de Nouart.

Ecarts: le château de Paille, Maucourt, Meaucourt et les Forgettes.

# Topographie.

|  | canton         | 0 myr. | 7 kil. |
|--|----------------|--------|--------|
|  | arrondissement | 2      | 2      |
|  | département    | 8      | 3      |

Orientation par rapport à Montmédy, S.-O. 1/4 O.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 187 à 202 mètres.

# Etage, groupe et sous-groupe (2).

#### Géologie.

Etage jurassique moyen, formation coralienne de l'époque secondaire; — oxford-clay inférieur. Cette constitution géologique diffère peu de celle du territoire de Beauclair (V. ce mot suprà). Cependant il faut remarquer J'absence de l'oxford-clay moyen, de l'oxford-clay supérieur et du coral-rag: les causes en sont expliquées à l'art. Beauclairois; il est indispensable de

<sup>(1)</sup> Etymologie et appellations successives : Belfurt, Bello-fortis, Beaufort. V. à l'article Beauclairois le sens géologique et ethnographique du mot Bel: quant au second membre fort, il doit être pris dans sa signification tuistique, hors de. Beaufort n'a jamais été fortifié, ce qui prouve le contre sens de l'étymologie vulgaire tirée des idées de force et de beauté.

<sup>(2)</sup> Voir la Stat. géol. Buvignier, p. 220, 234, 253, 510, 314, 585.

BEA 451

s'y reporter, pour comprendre pourquoi Beaufort et les clairières de Meaucourt, de Maucourt, des deux Champy, dépendaient de Nouart, tandis que Beauclerc dépendait de Tailly.

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales et les traditions :

Origines.

Tout indique qu'au temps de la conquête romaine, toutes les clairières du bois de Belval, jusqu'au grand Bel de Cornay, étaient habitées par un peuple pasteur, vivant sous des tentes (Œuletes) disséminées dans les profondeurs de la forêt du Di-eulet, et qu'un premier noyau de colonisation fut établi à Meaucourt. Les origines de Beauclair et de Beaufort, sous ce rapport, sont probablement communes, et les destinées des premiers colons ont dù être les mêmes dans les luttes des anciens comtes d'Ardenne, puis des comtes de Bar, puis des comtes de Rethel, de Sainte-Menchould, de Clermont, puis enfin des comtes de Grandpré, contre les comtes de Chiny et contre les prélats de Rheims et de Verdun. Ces destinées s'amélioreront à la fin du douzième siècle, car vient de luire sur les peuples l'ère des affranchissements.

Noms des fondateurs: Thiébault I<sup>et</sup>, comte de Stenay et de Briey, qui devint comte de Bar en 1191; — et Henry III, comte de Grandpré;

Fondation de Beaufort

Causes: l'exemple et les excitations de l'archevêque Guillaume de Rheims, oncle de Thiébault.

#### ÉRECTION DE LA COMMUNE DE BEAUFORT.

Renault II, comte de Bar, était mort en 1170, laissant d'A-gnès de Champagne, sœur de l'archevêque de Rheims Guillaume aux blanches mains, deux fils: Henry et Thiébault. L'un eut le comté de Bar; l'autre les seigneuries de Briey et de Stenay. Ces deux princes, encore mineurs, étaient sous la tutelle de leur mère, femme de tête et de résolution opiniâtre, qui, n'ayant pû obtenir des évêques Richard de Grandpré, dit de Crise, et Arnould de Chiny, le rétablissement, sur leur tête, de la vicomté de Verdun, fit, avec l'aide des citains de la ville épiscopale,

subir aux Verdunois tous les maux d'une guerre acharnée. A Stenay, elle trouva, à partir de 1175, un auxiliaire puissant, en la personne d'Arnoux, sire du mont Saint-Martin, sils de Philippe de Louppy, qui était silleul du comte Louis IV de Chiny, et gouverneur de l'Astenois. Ce Châtelain, par des courses incessantes, dévastait les terres épiscopales, pendant que la comtesse en personne, ou ses sils, en faisaient autant du côté du Barrois. Ensin, en 1179, la paix se sit, par un traité signé à Verdun, le 15 juin, à l'intervention de Gobert III, sire de Dun et Apremont, d'Everard d'Orne, et d'Albert de Sainte-Menehould. A l'ombre de cette paix, l'archevêque Guillaume songea à établir, à deux lieues de Stenay, dans sa terre de Mouzon, près de scs sers de Stone et de One, une commune assanchie, sur le mont du Bel, in bello monte. Cet exemple trouva des imitateurs: l'humanité lui doit la clôture de l'ère de la barbarie.

Quand il possédait la vicomté de Verdun, le comte Renauld II avait été contraint, en 1133, de céder les clairières de Meaucourt et Belval à Henry II-de Grandpré; et celui-ci en avait fait remise à l'évèque Adalbéron de Chiny. Aussitôt ce prélat en fit don à Raoul de Grandpré, abbé de Saint-Pierremont, pour qu'il y établit des chanoines de la règle de saint Augustin. Immédiatement après, en 1140, l'abbaye du Bois-les-Dames, près Belval, fut fondée et dotée par Aleyde de Grandpré, et par son mari Godefroid de Cernay, sire d'Autry. Cependant la possession rivale des deux comtes de Stenay et de Grandpré était restée équivoque et ses limites incertaines, pendant l'existence de Renault II et d'Henry II. Enfin, cédant aux exhortations pacifiques de l'archevêque de Rheims, leurs enfants s'entendirent pour la régler.

Voilà les causes de l'érection de la commune de Beaufort; en voici les résultats:

La charte donnée, en 1188, par Thiébault I<sup>er</sup> de Bar, comme comte de Stenay, et par Henry IV de Rethel et Saint-Mene-hould, comme comte de Grandpré, charte qui fut scellée par Ponsard de Stenay, sire de Dun, par le chevalier Lambert de Pouilly dit l'ancien, par son frère Hugues de Cornay, par

Jean Rufus, ou le roux, et son frère Denis, et par Hugues de Vienne le château, principaux hommes de fiefs des deux comtés, cette charte existe encore, en original, dans les archives de Beaufort.

Elle fait connaître — que, sur leur terre commune, in terra nostra, les deux princes ont établi une nouvelle ville, villam novam constituimus, qu'ils appellent Belfort, quæ bello fortis nuncupatur, c'est-à-dire, fort (en dehors du) Bel, au point de cessation même de toute cause, et physique et politique, de leurs hostilités..... et physique, puisque c'est à la corne du grand Bel que cesse la possibilité des invasions champenoises du Rethelois dans le Barrois, et réciproquement..... et politique, puisque le Remois s'arrête aux limites que la Meuse a tracées au Verdunois.

Les deux fondateurs accordent donc aux habitants de Beaufort les mêmes droits et priviléges que Guillaume aux blanches mains, oncle de Thibault, a récemment accordés à ses vassaux de Belmont: ils leur concèdent, en outre, l'usage le plus large, liber usus, et des eaux et des bois, à partager entre eux et les hommes d'One et de Stone, avec les frères de Belval, dans l'immense forêt du Dieulet.

Si le comte *Thibault* est en guerre contre quelques voisins, le comte *Henry* maintiendra les gens de *Beaufort* en pleine sécurité; — il en sera de même si celui-ci est contraint de se battre, et alors la garde de la ville appartiendra à *Thibault*; si les deux comtes se chamaillent, la ville neutralisée restera, paisible, sous la simple égide de son maire, *major villicus*, et sous l'administration de ses quatre eschevins, *jurati-scabini*.

Comme celle de Belmont, sur laquelle elle est calquée, cette charte est un code complet de police municipale et de lois civiles et criminelles, code qui sera l'honneur éternel de Guillaume aux blanches mains. Si celle de Beaumont a été la proie des flammes révolutionnaires, celle de Beaufort est le plus précieux des monuments paléographiques de toute la Lotharingie.

Date de la charte d'affranchissement : 1188 (1).

Population.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : de 4700 à 4706, 48 naissances contre 24 décès;

D'après le recensement de 1847 : 648 habitants ; — d'après celui de 1856: 493 habitants.

Tenne des registres.

D'après les archives communales: à partir de 1691, avec lacunes; - d'après celles judiciaires, à partir de 1720, série compète.

Territoire.

Biens communaux.

Not. agricoles

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1827, savoir: 1085 hect. 13 ares 78 cent.

| dont en   | bâtiment          | s                             |                 | 2 h.    | 60 a.     | 68 c.   |
|-----------|-------------------|-------------------------------|-----------------|---------|-----------|---------|
|           | Jardins,          | chènevières                   |                 | 20      | 51        | 60      |
| _         | Prés et p         | âtures                        |                 | 279     | 81        | 63      |
|           | Terres 1          | abourables                    |                 | 496     | 74        | 31      |
|           | Vignes (          | arrachées)                    |                 | D       | 40        | 20      |
|           | Bois              | · · · · · · · · · · · · ·     | • • • • • • •   | 283     | <b>58</b> | 86      |
|           | Landes of         | et friches                    | •••••           | D       | 2         | 60      |
| _         | Cours d           | l'eau                         | · • • • • • • • | 1       | 43        | 90      |
| (La Wisep | <i>pe ;</i> le ru | isseau de la <i>Li</i>        | ieuse ; et le   | s sourc | es de .   | Meau-   |
|           |                   | et de Bellefon                |                 |         |           |         |
| ***       | (                 | Les forges de                 | Maucourt        | ;       |           |         |
| Usines.   | ••••• {           | Les forges de<br>Le moulin de | Beaufort,       | deux to | urnan     | ts.     |
|           |                   | sable des biens               |                 |         |           |         |
| 25,408 fr | . 38 c.           |                               |                 |         |           |         |
| Bois      |                   |                               | 135 h. »        | a. » c  |           |         |
| Prés et   | pâtures           | • • • • • • • •               | » 78            | 90      |           |         |
| Terrains  | -<br>s vains et   | vagues                        | <b>2</b> D      | n       |           |         |
|           |                   | des terrains c                |                 |         | h. 78 a   | . 90 с. |
| Prix cor  | nmun de           | l'hectare de ter              | rre : 1 re cl   | asse    | . 1,3     | 300 fr. |
| •         |                   | -                             | 2° cl           | asse    | . 1,(     | 000     |
|           | -                 | -                             | <b>3°</b> cl    | asse    | [8        | 800     |
|           |                   |                               |                 |         |           |         |

4° classe....

5° classe....

600

500

<sup>(1)</sup> Voir le texte dans les Chroniques de M. JEANTIN, t. II, p. 542.

Prix commun de l'hectare de pré (terme moyen). 1,800

bois... de 800 à 1,000

Professions les plus habituelles : tissiers en toile, manœuvres, Notions indust. bûcherons, agriculteurs.

# Anciennes divisions ecclésiastiques.

Diocèse de Rheims; aux limites contestées de celui de Trèves; Ordre spirituel Archidiaconné de Champagne ou du Doulmois, sous le titre de Saint-Médard de Grandpré (1);

Doyenné de *Grandpré*, après avoir été compris dans celui d'Yvoi (2);

Cure priorale : celle de Saint-Hypolite de Nouart;

Annexes et dessertes de cette cure; Beaufort et ses dépendances; — Laneuville;

Abbaye suzeraine de Belval; — Celle ou prieuré de Nouart; vicariat perpétuel de cette abbaye;

Hermitage de Saint-Marcou; sur l'ancien ban;

Oratoire primitif de Saint-Hypolite, qui existait d'abord à Maucourt; — église matriculaire : celle de Nouart;

Chapelle de la Vierge, où sont enterrés plusieurs des seigneurs du lieu;

Noms des patrons: à Nouart, saint Hypolite; — à Beaufort, sainte Catherine; — à Laneuville, saint Nicolas;

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église : celle actuelle a été reconstruite dans le quinzième siècle; sa cloche, bénite le 11 novembre 1742, avait été levée par Louis Maillart, baron de Landre, seigneur de Beaufort, et par Marie-Anne-Scholastique de Wasinhac-Imécourt, son épouse; elle portait leurs noms.

<sup>(1)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de (V. l'art. Aincréville, p. 8).

<sup>(2)</sup> Composition de ce doyenné comprenant les paroisses des cantons actuels de Buzancy, de Grandpré (Ardennes), de Ville sur tourbe et de Sainte-Monchould (Marne).

156 BEA

Noms des derniers curés et vicaires connus, antérieurement à l'ordre actuel: — en 1685, Henry Lamberthy; — 1702, Nicolas Daubié; — 1704, J.-B. Ruette; — 1708, J.-B. Balthazard; — 1716, Robert Gérardin; — 1766 à 1791, J.-B. Dumont.

Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Ordre temporel.

Avouerie des anciens sires de Landreville;

Patronage à la collation des hôpitaux de Saint-Hypolite et de Saint-Nicolas des gravières de Verdun, alternativement avec les abbés de Belval et les sires de Landre-Pouilly;

Dixmage au profit des mêmes;

Entretien du chœur et des bâtiments à la charge des mêmes.

Ordre politique.

Ancienne cité de Durocortorum Remorum, Rheims;

Royaume de *Neustrie*, sur les limites de l'Austrasie et de la Lotharingie;

Anciens pagi de l'Astenensis et du Grandi pratensis;

Comté: mi-partie de *Stenay* (Barrois) et de *Grandpré* (Rethelois);

Baronnie de Landreville, sous la dominance de Dun-Apremont;.

Duché de *Bar*; mouvance de Champagne, ensuite Lorraine; Haute justice de la baronnie de *Landre*;

Fiefs et arrières-siefs : Meaucourt, Maucourt, Bellefontaine, le château de Paille, les deux Champy (V. ces mots infrà).

## Avant la rédaction des coutumes générales.

Ordre judiciaire. Loi de Vermandois; puis celle de Beaumont, à partir de 1188;

Pour les liquides, Beaumont;
Pour les grains et autres matières sèches,
Grandpré;
Pour les bois et les terres, Sainte-Menehould et Clermont;

Indication de l'étalon local : l'arpent étant de 100 perches, la perche de 19 pieds; comme dans le Clermontois.

# Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Rheims-Vermandois; ensuite de Sainte-Mene-hould;

Assises des hommes de fief de Grandpré et de Stenay. Ces assises comprenaient les châtelains de Dun et de Stenay, et les sires de Landreville, de Pouilly, de Cornay, d'Autry, de Cernay et de Vienne le château;

Cour supérieure du grand bailliage de Vermandois, présidial de Rheims;

Ancien bailliage de Sainte-Menehould;

Ancienne prévôté de Laneuville au pont, ensuite de Stenay, sous les Condé;

Ancienne justice seigneuriale des barons de Landreville, sires de Landres;

Justice foncière des seigneurs particuliers.

Maisons seigneuriales, leur origine, leurs armoiries et leur extinction.

Henry VI de Grandpré avait, en 1262, cédé à Thibault II Ordre féodal. comte de Bar, les droits qu'il tenait de ses ancêtres sur l'abbaye de Montsaucon et dans le Dormois; il avait en même temps abandonné ceux qu'il possédait dans les pays de Chiny et de Luxembourg. A partir de ce moment, le domaine utile et la haute, movenne et base justice de la terre de Beaufort ne tardèrent pas à être ascensés à des sous-inféodataires, qui préférèrent la protection des comtes de Bar à celle des princes de Champagne. Le premier seigneur particulier, quant à la moitié ainsi cédée, fut Giles, bâtard de Luxembourg, qui donna son dénombrement au duc Robert de Bar, le 27 janvier 1390. Jacquemin de Viller devant Orval, alors seigneur de Dannevoux, propriétaire pour moitié de Beaumont et de portion de Beaufort (comme héritier de Giles), fit maintenir les habitants de ce dernier village dans leurs droits d'usage au Dieulet, contre les officiers du duc Robert, qui les leur contestaient. Mais l'influence de la France prédominant, chaque jour davantage, contre celle des princes barisiens, dont, à partir du traité de Bruges (1301), l'étoile avait pâli, ce Jacquemin de Viller parvint à faire changer la sujétion du village de Beaufort, en le soumettant au roi de France, comme comte de Champagne, et le roi l'annexa alors à son bailliage de Sainte-Menehould.

Thiéry de Lénoncourt, bailly de Vitry, aux droits d'Estiennette de Nancy-Laferté, qui avait épousé Simon de Pouilly, vers 1299, donna son dénombrement, le 14 février 1456, à Jean II, duc de Lorraine, pour ce qu'il tenait à Beaufort. à cause de la mouvance de Stenay, et pour Montigny, Saulmory et Beauclair, à cause de leur mouvance de Dun. Vient après lui Françoise de Lénoncourt, épouse de Philbert du Castelet-Trichastiaux. Beaufort passe ensuite, pour des portions diverses, - aux du Fresnel de Ville sur Cousance - aux de Mircourt de la Vallée - aux de Saint - Vincent de Mont Cornet - aux Doncourt de Gilvécourt - aux de Saint-Maurice de Marcheville — à Antoine de Melon, époux de Scholastique Martinet du Jardinet - aux de Grangemont - aux de Morioles de Beauclair... mais, avant tout, Beaufort, pour la partie Champenoise, reste sous la haute dominance de ses seigneurs primitifs: les de Landres-Pouilly-Cornay, qui en conservèrent le domaine honorifique jusqu'à la Révolution.

Landres portait: (V. ses armoiries, art. Bantheville, p. 117).

Canton de Charny. Canton de Mouzon. BEAUMONT-SUR-ORNE. Bibomons (Ch. de 851). BEAUMONT-SOUS-ONE. Belmons (Ch. de 1182).

Ces deux villages, l'un des basses Wabvres, l'autre du haut Wallon, n'appartiennent plus à la circonscription Montmédienne actuelle, dans l'ancien pays de Chiny; mais ils s'y rattacheront toujours par l'orographie, par la constitution géologique de leur sol et par les origines de leurs premiers habitants. L'Ornois et le Dormois ont des liens intimes qui ne seront jamais brisés.

Beaumont, Bibomons, in pago Waberense, super fluvium Ornam, suivant l'indication d'Asaray, son possesseur en l'an

851; Bibomons, aux sources de l'Orne, à l'altitude de 317 m. au-dessus du niveau de la mer, à la naissance de la raye qui se creuse vers les étangs de Stain (Etain), sur l'un des versants ouest à la Moselle; Beaumont est une montagne qui émerge de la formation corallienne, sur l'étage jurassique moyen, recouvert par le coral-rag et par le calcaire portlandien: le soulèvement a brisé ce groupe jurassique; son feuillet supérieur est resté en arrière; il a cessé d'aller en avant (Bibo) (1), et de là l'affaissement de l'étage portlandien, sur l'oxford-clay inférieur et moyen, opéré à Flabas. L'arrêt ou station de l'oolithe inférieur, commencé, à Bibomont, se termine sous le bois de Bibo, territoire d'Iray-le-sec et de Montmédy.

Beaumont en Argonne, in mosomago pago, sous Yoncq, à la naissance des argiles oolithiques ferrugineuses de Stonne (cotes 223 pour l'une, et 336 pour l'autre); Beaumont, sur l'un des versants est à la Meuse, a son territoire placé — sur le terrain diluvien, sans intermédiaire, - sur le deuxième étage, l'oxfortclay du groupe jurassique, - et sur le premier étage de ce groupe, dans les calcaires de la grande oolithe. C'est-à-dire que le feuillet jurassique supérieur s'est pareillement retiré de l'émergeance de son sous-groupe, et, avec lui, toutes les couches des terrains crétacés et des formations tertiaires. A Beaumont l'élévation jurassique a cessé d'être, complétement et dans toute son épaisseur basse, moyenne et supérieure, relativement aux habitants du bas Wallon, vis-à-vis Yvoi, comme ce même groupe avait cessé (mais seulement dans son assise inférieure) d'être émergeante, aux sources de l'Orne, pour les habitants des basses Wabvres, en face d'Etain.

De là la similitude et non l'identité des deux appellations. C'est l'oolithe ferrugineuse qui est le nerf de toutes les forces

<sup>(1)</sup> En hébreu, bibo signise je n'irai pas... non ibo: c'est l'articulation baal négative de l'action d'aller... non ire. En géologie, c'est un étage qui s'arrète, è-stat. En géographie, c'est la station, status, sur la marche d'un pays. (Diction. Lat., p. 12, et Gram., p. 92.)

physiques d'ici-bas. Nous y reviendrons quand il s'agira de l'ar-rondissement de Verdun.

Cant. de Stenay. Commune de Beaufort. BELLEFONTAINE (le fief de), sur la Wâme, dans l'ancienne mouvance de Stenay.

Ce domaine se composait, en 1538, d'une vieille tour, ou maison forte dite beltour, avec fossés et courtil, de la contenance de deux arpents et demi — d'un petit étang de deux arpents, tenant aux fossés — d'un autre étang de sept arpents, un peu plus haut — d'un bois de 320 arpents, le tout tenant au circuit des bois de Beaufort, de ceux de Stenay, dits le Dieulet, et des ban et ruisseau de la Wâme; la borne était plantée audessus du trou l'hermite. Ainsi il était placé entre le ban de Belmont, au nord, et la forêt du Dieulet, au midi: et dans son enceinte on trouvait les censes dites Belvallée, Belheim (ou Beauséjour), Belwil (ou Belain ou Belvue), Beaulieu, enfin Belwald (ou Belleforêt).

Voici ses possesseurs successifs:

Au quatorzième siècle, c'était Rochequin, bâtard de la maison de Chaufour-Castelet-Trichastiaux. Jean Groulet, son fils, étant décédé, sans hoirs aptes à succéder, le fief, par droit de deshérence, fut dévolu au duc de Bar Robert, qui, le 7 août 1403, le concéda à Henry de Viller de Beaumont, sire de Scy, près le Chêne-le-populeux. Ce chevalier épousa Marie de Rhodes ou d'Arodes, veuve de Jehan d'Asgron, châtelain de Bouillon. Leur fils Jehan de Villers, et Jehan leur petit-fils, le possédèrent après eux. Ce dernier avait épousé Anne de Malberg, de la maison de Sainte-Marie et Bellefontaine sur Semois, qui lui donna quatre fils et trois filles; il eut de plus un enfant naturel, nommé Jehan comme lui. Ses fils légitimes étant tous décédés en bas-âge, Bellefontaine devint le douaire d'Anne de Malberg, sa veuve, et fit partie du patrimoine de ses filles : l'une nommée Françoise, qui épousa Jean de Boutillard, sire de Resson; la seconde, Marie, femme du sire de Court et MauBEL 161

court, seigneur de Pavant-Buzancy, auquel le petit château de Paille, près Beaufort, dut son édification: ce petit manoir appartenait aux de Landres-Pouilly-Cornay, dans les tout derniers temps; la troisième fille, nommée Bonne, fut mariée au chevalier Bernard d'Eltz et Othenges, et de ce mariage naquirent Henry d'Eltz et Jehanne d'Eltz, laquelle épousa Claude de Fresnel, écuyer, seigneur en partie de Loupy les deux châteaux.

En 1538, après la mort de son père, et de sa veuve Anne de Malberg, en vertu d'une donation de celle-ci. le bâtard Jehan de Villers se mit en possession du domaine de Bellefontaine et y fit construire la maison forte de Beltour : il en jouit quelques années. Mais, en 1548, Claude du Fresnel et Jehanne d'Eltz se pourvurent en réintégration, près de la duchesse de Lorraine et de Bar Christienne de Danemarck, qui se trouvait alors au château de Jametz : l'affaire fut portée au bailliage de Saint-Mihiel, et les revendiquants furent remis en possession, par arrêt du 19 mai 1564. Alors ils vendirent Bellefontaine, le 9 novembre 1583, à Gérard de Fresnel, sire en partie de Beaufort et seigneur de la Vallée, près Récicourt, et celui-ci créa la petite cense de Belvallée. Il revendit ce domaine et ses droits sur Beaufort à Antoine de Melon, qui les transmit à son fils Louis et à son petit-fils Jean-Nicolas, lequel, le 25 mars 1717, en fit foi et hommage à Louis-Henry de Bourbon, prince de Condé, devenu seigneur de Stenay — Dun — Jametz - et du Clermontois.

BELLEFORTAINE, ancien sief à l'abbaye de Châtillon, autresois ban de Longuion. (Ch. de 1278 et 1443.)

Ce domaine, avec maison forte sur la fontaine Saint-Martin se rendant dans l'Othain, à Rouvrois, était placé entre les confins qui suivent: — à l'orient le bois de Wales, ou le Deffois des Eurantes, la vieille tuilerie, le grand bois de Bellefontaine, le pré et les terres de la fontaine Saint-Martin, actuellement traversées par la route de Longuion à Etain, les terres d'Arancy

Canton de Spincourt. Commune de Rouvrois-sur-Othain. et le chemin de Lopigneul à Nouillompont; — au sud, les terres de Rouvrois et l'ancien ban de Verine, autrement dit Werysse, ou Wisseri Cunonis, dans les anciennes chartes de l'abbaye de Châtillon; — à l'occident, les terres de Rouvrois; — au nord, les bois dit Alexandre, et les clairs-chênes et bois communaux de Rouvrois.

Il se composait de:

94 journaux 3/8 de terre, à la saison dite du bois du Deffois;

53 — 1/8 à celle dite près du sentier d'Arrancy;

51 — 1/8 à celle dite devant le bois de Roussailles;

100 — 3/8 à celle dite le haut des Cravates;

71 — 1/8 de prés;

40 — 5/8 de bois, dit des Roussailles;

97 — 5/8 de bois, dit le grand Bois.

Le tout à la mesure de l'arpent barrois.

Ce fief, mentionné dans les chartes de 1163, 1169, 1266, avait été, ainsi que le moulin de Lopigneul (Ch. de 1247, 1255, 1286, 1331, 1409), ascensé, le 19 décembre 1570, par les moines de Châtillon, à Philippe des Olophes; puis il fut inféodé aux Chonet de Billy, descendants de Jean Chonet, sire de Lopigneul, capitaine-prévôt du château de Mangiennes, en 1688, lequel descendait, il est probable, de Jean Belfont, titulaire de cette capitainerie suivant la charte de 1366. Ce fief relevait de la tour de l'Arc de l'Orne et des successeurs de Cunon, chef des arbalétriers du grand commun d'Amel et de Senon; les derniers membres de la maison d'Arc — du Lys l'avaient transmis, par alliance, aux Chonet de Bollemont (V. l'art. Rouvrois infrâ).

Les Chonet de Bollemont, de la branche née Mallac de Palaise, et dont des rejets se trouvent encore à Bellefontaine, à Arancy, à Montmédy, ont pour armoiries deux écus : à dextre, d'azur, avec une étoile d'or, en tête, et un taureau de même, en pointe; à sénestre, d'azur, aux quatre flèches gyronantes, avec la devise : vis unita fit fortior.

Leurs ancêtres se retrouveront aux articles Ollières, Rouvrois et Billy (V. plus loin l'art. Bollemont).

BELLENAWE, le fief de Belnau — Bainnou (1) (Ch. de 1270). Sur la petite fontaine qui sourcillonne du versant occidental de Thonne-le-thil, et qui se rend à la Thonne, au travers des de Thonelle et naux tourbeuses de Thonnelle.

Canton de Montmédy. Communes de Thonne le thil

Cette cense fiefve est citée dans les lettres de reprise, aveux et dénombrement du comte Louis V de Chiny, du mois d'avril 1270, données au comte de Bar, Thibault II. Elle est assise sur un terrain de tourbes et d'alluvions modernes, dans lequel l'étage oolithique, ou jurassique inférieur, baigne son pied, en plongeant dans la direction inclinée d'Alon à Bàalon (V. ces deux mots).

Sa constitution géologique appelle l'attention des industriels : car, au-dessous de la tourbe, est le terrain carbonnifère, et les corps d'arbres anté-diluviens, découverts dans les fondations du pont de Ginvry (en 1860, pour l'établissement du chemin de fer des Ardennes), sembleraient prouver que ce terrain est sous-jacent aux formations des calcaires sableux du bassin de Carignan. (V. Ginvry, cote du niveau 175.)

Ici la linguistique est en concordance avec la minéralogie. C'est à Bainnou que cesse, pour tout le nord de nos bassins de la Meuse, l'ainesse, pour s'exprimer ainsi, des formations secondaires de l'âge du monde : c'est là où s'opère cette cessation. A l'article Alon (suprà p. 12), on a vu comment, de la corne du bois de Thonne la lon (cote 334) à Baalon (cote 225), se suc-

<sup>(1)</sup> Nous répétons que le beth hébraïque est un négatif pour toutes les idées qui lui sont suffixées - ici l'idée qui est niée est ain, qui signifie l'æil d'une source : aussi, à l'exception de sourcillon fontaine, ne trouve-t-on aucune source vive dans tout ce versant. Ce sont des eaux mortes comme toutes celles du village de la morte eawe (Lamorteau), dont le sol est entièrement tourbeux.

Rien de plus laid que l'emplacement et le site de Bainnou; ce qui est une preuve de plus que l'étymologie du mot bel n'a aucan rapport avec l'idée de beauté (V. l'art. Ecauclairois).

cédait toute la série des étage, groupe et sous-groupes de la formation jurassique, supérieure, moyenne et inférieure, en s'inclinant de 1/30 à 1/28 vers le S.-S.-O., sous les alluvions du grand bassin meusien. A Bainnou (cote 205), dans les noues de Thonelle, cesse d'exister l'oolithe inférieure; et, toute la série des terrains néocomiens (crétacés, éocène, miocène, pliocène) se trouvant absente du bassin de la Thonne, voici qu'apparaît la tourbe, testification certaine de l'uration des grands végétaux antérieurs au diluvium.

La cense de *Bainnou* appartenait à l'abbaye d'Orval; elle se composait de maison, jardins, chenevières, 105 jours de terre, 17 fauchées de pré, non compris un *dixméré* sur 26 jours, plus 53 jours d'autres terrains.

Canton de Montmédy. Commune de Chauvancy-Saint-Hubert. BELLOIS (le fief du), Bellonis campaniæ saltus (1). (Ch. de 1173, 1185.)

Tout le versant des côteaux Evodiens — d'Autréville à Thonne le thil, dans le bassin de la basse Chière, — a appartenu aux comtes d'Ardenne, dont étaient issus Godefroid le bossu, dit aussi le Breux, et son neveu dit Godefroid de Bouillon. Après eux, à partir du douzième siècle, ce versant se trouve aux mains de leurs collatéraux de la descendance de Godefroid dit le fainéant, comte de Bohagne ou Rochefort, et,

<sup>(4)</sup> Bellois, Bellonis saltus, Bellon-Champagne, Bellonis campania, sont encore des appellations géologiques soumises au même sens que nous avons indiqué au mot Beauclairois. C'est toujours une cessation d'être en élévation, relativement à l'émergeance de l'étage oolithique. Cette cessation est absolue à Belle nawe, au bas du versant du Bellois. Au Bellois elle n'est plus que relative, par rapport au sous-groupe oolithique moyen, dont l'émergeance décroît, de plus en plus, à mesure que cet étage plonge sous Bellon champagne, pour disparaître complétement, avec l'oolithe supérieure, dans les alluvions de Baalon.

notamment, en la possession de deux branches: celle des sires de Pouilly, venant de Stenay, et celle des sires de la Ferté, venant d'Ivoy. C'est de la libéralité intarissable des membres de ces deux familles que le magnifique domaine de Bellon champagne (Bellonis campania) était entré dans la manse des moines d'Orval, sous l'incitation incessante des pieux comtes de Chiny: telle est la cause qui fait que, sur tous les points du Wallon, nous trouvons ces moines, co-seigneurs, co-décimateurs, ou co-patrons des églises, avec les descendants des premiers Pouilly, ou des anciens Laferté (Ch. de 1068, 1093, 1094, 1099, 1112, 1173, 1186, 1206, 1214, 1230, 1237, 1240, 1249, 1251, 1259).

Voici encore, entre Thonnelle et Chauvancy Saint-Hubert, un petit fief, de même provenance, enclavé au milieu des censes du pied terrier aurévallien. Celui-là avait échappé, par miracle, aux convoitises monacales, et les confiscations révolutionnaires l'ont respecté entre les mains de ses possesseurs immémoriaux.

Françoise Tassart du Bellois, sille de François, comte de Tassart, sire du Bellois et d'Andevanne, d'extraction picarde, et de Christine de Chamissot, dame de Thonelle, avait épousé, le 5 janvier 1672, Frédéric-Albert de Pouilly, baron de Ginvry, sire de Villescloye, Sainte-Marie, Pourru, et la Malmaison, né au château de Thonne les prés, le 13 octobre 1647. De ce mariage il ne provint qu'une fille prénommée Charlotte, née en 1672: elle épousa, en 1694, son cousin César de Pouilly, baron de Cornay. Ils eurent un fils, qui fut Charles-Antoine de Pouilly, baron de Fléville, marquis de Saint-Marçeaux, sire d'Amblimont, Exermont, etc. Celui-ci prit pour semme Jeanne-Claudine de Villelongue (1), dont il eut deux filles: Charlotte et Antoinette. La première devint semme, en 1740, de Charles de Lardenois de Ville; l'autre sut mariée, en 1750, à Adrien-Joseph, baron de Zweisfel de Suève d'Aincréville.

Les Tassart de Bellois portaient : écartelé; — au 1er et 4e

<sup>(1)</sup> Ville longue, Longavilla, s'appelle aujourd'hui Saint-Laurent.

de sable, à la bande d'argent, chargée de trois coquilles de gueules, au chef d'or, — aux 2° et 3°, d'argent, à trois aigles, à deux têtes, de sable.

Canton de Damvillers. Commune de Lissey. **BERGERIE** (la). Ferme, autrefois dite le *Trescent* des chanoines, et aujourd'hui la *Tuilerie*, à l'entrée de la tranchée du bois de la *Franche-Sault*.

La ferme champêtre, dite la Bergerie, est une localité trèsancienne; beaucoup plus ancienne que sa voisine, dite la Roche
le Bruly, qui fut débochée seulement au quinzième siècle,
par les la Roche, sous-inféodataires de portions de la baronnie de
Murault. C'est dans le bois, qui l'entoure, que passait l'ancienne
voie, soit romaine, soit austrasienne, qui, du pied du castrum
Adriani ad Leones (Lions devant Dun), arrivait à la rampe antecastellum Meraldi (Murault), pour atteindre au castrum romain
du mont Urbel, ad Urbem mansionum Romanorum (Romagne):
cette chaussée s'élevait sur les ponts de la Franche sault, dont
quelques saillants existent encore dans les marais de la Thinte,
limite franche du Verdunois et du Trévirois. C'est là, comme le
nom nous l'indique, que se franchissait la frontière, au travers
des bois, saltus.

Etabli sur les argiles de l'oxford-clay inférieur (1), entre l'oxford-clay moyen et la formation corallienne, le sol de la Bergerie a dû servir, dès cette époque reculée, à la fabrication de la brique des arches de cette chaussée; et l'oolithe ferrugineuse, le coral-rag, qui forment le sous-sol des argiles d'oxford, y avivent les végétaux propres à l'éducation des troupeaux. De là immanquablement le double emploi de Bergerie et de Tuilerie.

Tréfonciers du sinage de Lissey, les chanoines de la cathédrale virdunoise l'avaient trescentié; c'est-à-dire, ascensé, avec per-

<sup>(1)</sup> Stat. géolog., p. 312, 610.

mission d'exploiter le sous-sol aussi bien que la superficie. De là encore son surnom de *Trescent* des chanoines. Cette ferme, aliénée nationalement, est aujourd'hui la propriété des *Dupuis* de Bréheville et Lissey, qui tirent leur nom de la cense du puits dite salpy ou sur le puits (V. ce mot infrà).

La tuilerie actuelle emploie 6 ouvriers, qui font annuellement de 12 à 14 cuites; chacune d'une vingtaine de mille, donnant au total 260 mille, qui se vendent à raison de 22 à 24 fr. le millier: sa voisine, celle de la Roche, est dans les mêmes conditions (1).

BILLY — lez-Mangiennes. Billeium (2). Ancienne vouerie de la curie de Mangiennes (Ch. de 973, 1223, 1231, 1237, 1238, 1239, 1248, 1249, 1250, 1252, 1254, 1257, 1258, 1261, 1262, 1263, 1266, 1302, 1306, 1316, 1388, 1422, 1448, 1492).

Canton de Spincourt.

Sur le Loison, en amont de son confluent avec l'Azenne.

Ecarts: Morhaignes, ancien château-sief des prévôts de Man-

La même particularité existe à Billy sous les côtes, seulement les étages sont différents: tant il doit être réel que ce sont les accidents to-pographiques, autrefois manifestes aux yeux des premiers insulaires, qui, partout, ont motivé les premières appellations des lieux habités.

<sup>(1)</sup> Stat. géolog., p. 645.

<sup>(2)</sup> Etymologie et appellations successives: Billeium, Billei, Billy. Bil signifie hors de, en hébreu; — bilah, ce qui en dehors des limites de quelque chose, ce qui cesse d'être limite, comme le serait une iste qui s'ensonce sous l'eau; — i signisse isle; — bill signisse éditer, mettre dehors, et il a encore la même signisseation en anglais: accorder un bill d'indemnité c'est mettre un accusé en dehors de toutes recherches; — ey est une particule teuto-germanique, dérivant du persan et du zend, qui exprime la même idée, mais à l'inverse, et que les Romains ont latinisé en eium (V. Dict. hébr. de Latouche, p. 12, 13, 88, et la Grammaire persanne de Chodzko).

giennes; la cense de Pierreville; l'étang et la forge du hautfourneau; la ferme de Villeforêt.

Nora. — La ville de la forêt est maintenant dépendante de Romagne (V. aux mots correspondants infra).

Topographie.

| Distance        | canton                     | 0 myr. | 9 k. |
|-----------------|----------------------------|--------|------|
| Distance        | arrondissement             | 3      | 2    |
| du chei-lieu de | arrondissement département | 6      | 6    |

Orientation par rapport à Montmédy, S.-E.

Altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer, de 209 à 250 m.

## Etages, groupe et sous-groupes (1).

Chologie.

1º Etage oolithique, formation jurassique inférieure de l'époque secondaire; — calcaire gris oolithique: pierres à bâtir et pour les routes. Cet étage, qui constitue le forest-marble et le corn-brasch, est formé par des calcaires oolithiques à grains fins, blancs, ou à oolithes blanches, dans une pâte grise ou bleue, dont la puissance se réduit de 60 à 40 mètres, en tirant du nord vers Etain. Sa cote la plus élevée, qui est de 341 mètres à la ferme de Saint-Montant, s'abaisse jusqu'à 200 au sud. A Billy elle forme comme une petite île, qui émerge de la nappe d'inondation des argiles d'oxford. Cette île cesse en amont du confluent de l'Azenne et du Loison, et de là, apparemment, l'appellation Billie.

2º Etage corallien, formation jurassique moyenne, de la même époque — oxford-clay: terres à tuiles. Cet étage a une puissance moyenne de 210 m.; elle est argilleuse et la pente vers l'ouest est de 1/45 environ. — Alluvions; graviers calcaires; castine. Les calcaires qui apparaissent au milieu des argiles dans les vallons de Jametz, de Delut, de Dombras, forment des golfes profonds entre les promontoires argileux, à Billy, à Loison, à Senon. A la base de la formation on trouve des rognons

<sup>(1)</sup> V. la Stat. géolog. de A. Buvignier, p. 77, 78, 214, 217, 219, 223, 312, 586.

BIL 469

de calcaires gris ou bleus, fortement imprégnés de fer carbonnaté; les fragments de ces nodules, colorés en brun, sont abondants à la surface du sol.

D'après les chartes, les vieilles annales et les traditions :

Origines

L'existence de Billei est certainement très-ancienne. Sans remonter à saint Maur, second évêque de Verdun, ni même aux lettres de Pépin et de Plectrude, qui, sous la date de l'an 701, rattache l'ancien territoire de Mangiennes, in Metganis, aux localités, alors aboutissantes, telles que — Damloup, Luponis domus, — Louvemont, Lupimons, — Fontaine, Luponis fontana, — il n'est pas difficile d'établir l'antiquité de ce village, et de montrer comment il se fait que sa paroisse ait été mise sous le patronage du grand apôtre des Tricassiens.

Cependant, quand, en 973, l'église de Mangiennes était abbatiale, abbatiola, et que sa cure était un prieuré, titre dont les
pasteurs de cette mère paroisse sont restés investis jusque dans
les derniers temps, Billei n'avait encore qu'une chapelle dite
de secours. Aussi cette desserte ne fut-elle pas comprise au
nombre des oratoires matriculaires, dont les autels sont mentionnés dans la charte de 1046, où l'évêque Thiéry énumère les
biens donnés à l'abbaye de Saint-Maur, mère de celle de SaintPaul; énumération qui comprend Louvemont, Orne, Romagne,
Villers, Châtillon, Pilon, Affléville, Gondrecourt, et autres
des doyennés de Pareid et de Chaumont.

Aussi la cure de Billy ne paraît remonter qu'au treizième siècle, alors que le ban fut séparé de celui de Mangiennes, les habitants réunis en corps de commune, et que la chapelle castrale de Lupus, ce grand saint d'origine sénatoriale des Leucks, et les dépendances de son autel, eurent été, en 1223, donnés à l'abbaye de Saint-Paul, par le voué Rémond de Remoiville, de la famille des Wales de la Chière, et par sa femme Leucarde, cette noble leuqoise de la maison d'Apremont.

Ce fait se place quelques années avant l'affranchissement des habitants de Billy, par le fils de Leucarde, Oulriet de la Vaux, et par l'évêque Jehan d'Aix, en 1249.

Mais, quant à l'incolation du territoire, voici l'époque trèsprobable à laquelle on peut la faire remonter.

Morus, second évêque de Verdun, de 356 à 385, était Verdunois, paraît-il, et possesseur des moraines et des haies, hagen, de la Thinte et de l'Azenne. Pendant la persécution organisée contre la chrétienté naissante de saint Saintin, il s'était, avec quelques hermites, réfugié dans les cavernes d'Ormont, de Mormont et de Flabas; et il est vraisemblable que c'est d'elles qu'il a pris son nom. Mormont dépendance de Louvemont, Moirey à l'oïre de Chaumont, Morhagnes à l'oïre de l'Azenne, dans les buissons de la barre, entre Mangiennes et Billy, Morimont, Morainval, Moranville; toutes ces localités, si voisines, furent attachées, par lui, sans doute, à sa manse épiscopale; puis ils en furent distraits, par ses successeurs, pour la dotation de l'abbaye de Saint-Maur, dont il avait jetté les fondements à l'oratoire de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Jean l'évangéliste, après qu'il eût quitté le désert, pour venir remplacer saint Saintin. On sait que cette abbaye, rétablie par saint Airy, sous le vocable de Saint-Médard, dans le cours du sixième siècle, ne fut transformée en couvent de femmes qu'en 990, par l'évêque Heymon, qui leur rendit saint Maur pour patron.

Cependant les manses épiscopales et abbatiales s'étaient successivement élargies par les dons incessants de quelques rois d'Austrasie : il leur coûtait peu de donner des terres, en friches à cette époque, à ces monarques qui possédaient l'immensité du sol presque vide d'habitants.

Ce riche bassin des Wabvres inférieures, qui se nommait alors la terre de Parcid, in loco Pararico nuncupato, c'est-àdire non encore occupée, terre que Pépin et Plectrude, en 701, échangeaient contre celle de Cumières, ce bassin qui, quelques siècles après, constituait une chrétienté de 51 paroisses, au milieu desquelles s'élevèrent, tour à tour, les oratoires de Saint-Loup, de Saint-Saintin, de Saint-Euspice, de Saint-Vennes, de Saint-Airy, ce bassin n'était pour lors, dans les fonds, qu'un vaste marécage coupé de quelques chaussées, pagus mollaris, étanchée par les Emoleurs (ancienne famille Verdunoise); — et,

sur les hauts, c'était une forêt impénétrable s'étendant de Luponis fontana (Fontaine), ad domum Luponis (Damloup).

Envahis, néanmoins, par les soudarts de Charles Martel, les domaines de la manse épiscopale et ceux de ses abbayes, à peine défrichés, devinrent la proie de ses leudes, et ils ne furent restitués, en partie, aux moines piocheurs, que sous les monarques carlovingiens. Ce fut l'empereur Lothaire, fils de Louis le pieux, qui, en 855, rendit Moreium et toutes les appendices des Moraines à l'évêque Hatton; et il y adjoignit Metganis villa, avec toutes les dépendances de la curie de Mangiennes, in territoro Maginiensi. Ce mot metganis nous fait connaître que la villa se composait alors des meix, ou jardins, de quelques maraichers (1).

Wicfrid, un des successeurs d'Hatton, investi par le comte Rodolphe de Gundrecurià, frère d'Emmon de Los et de saint Gérard, évêque de Toul, d'une forte partie des rives de l'Orne, détacha de nombreuses terres, indominicatæ, de sa manse épiscopale, pour la dotation d'un autre abbaye, celle de Saint-Paul, qu'il venait de fonder, hors des murs des Claves, à l'oratoire de Saint-Saturnin. Ces domaines sont énoncés dans sa charte de 973, on y trouve ces mots: ecclesiam quoque in Metganis quem etiam abbatiam vocant — (c'est Mangiennes) cum capellà et mansis ad se aspicientibus (c'est Billy) - similiter ecclesiam in Calvo monte quam similiter abbatiam dicunt — (voilà Chaumont) cum capellà et mansis, molendinis omnibus ad se pertinentibus - (voici Moircy et Flabas). Saint-Paul devint ainsi un des plus opulents monastères verdunois, et, dans les siècles suivants, son abbé partageait avec son évêque la suzeraineté de presque toute la prévôté de Mangiennes, moins celle de Billy, commune dans laquelle il n'avait que le domaine utile, en concours avec l'abbesse de Saint-Maur, avec le prieur d'Amelle



<sup>(1)</sup> Met, radical de metis, borne — de meah, mesurer, compler, nombrer, diviser — gan, jardin. Ces mots sont du plus pur hébreu.

(V. Lat., p. 19, 62, 65.)

et avec l'abbaye de Châtillon (1). A ces abbayes de Saint-Maur, de Saint-Paul et de Châtillon, il fallait des voués-protecteurs, et à ces voués, choisis dans les plus puissantes familles guer-rières, il avait bien fallu faire une part notable (le tiers d'abord) dans les manses de chaque dotation. De là la division des terres qui furent affectés à la vouerie de Billy. Ceci constituera, plus loin, l'histoire moderne de cette localité.

Erection en commune.

Noms des érecteurs: Jehan d'Aix, 57° évêque de Verdun; Ulac ou Oulriet de la Val, voué de Billy, avoué de Mangiennes, homme de fief et bailli de la châtellenie de Marville.

Causes: appointement de l'évêque avec les *Citains* de Verdun; Date de la charte d'affranchissement: 1249.

Territoire.

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1824: 2,518 hect. 36 ares 03 c.

| dont en    | bâtiments                                                        | 6 ł      | ւ 88 ն    | а. 70 с. |   |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---|
|            | Jardins et chènevières                                           | 24       | 39        | 44       |   |
|            | Prés et pâtures                                                  | 419      | <b>78</b> | 46       |   |
|            | Terres labourables                                               | 1212     | 77        | 63       |   |
|            | Bois                                                             | 353      | 71        | 66       |   |
| _          | Landes et friches                                                | D        | D         | 45       |   |
| -          | Carrières et minières (elles sont comprises dans les terres pour |          |           |          |   |
|            | 2 hectares.)                                                     |          |           |          |   |
|            | Etangs                                                           | 49       | 98        | 30       |   |
|            | Canaux                                                           | <b>»</b> | 31        | 80       |   |
| Superficie | e non imposable                                                  | 450      | 49        | 65       |   |
| (y com     | pris 400 hect. 40 ares 50 cent.                                  | de bois  | appar     | tenant à | ì |

l'Etat.)

Cours d'eau : l'Azenne, sur 3 kil.; — le Loison, sur 4 kil.

<sup>(1)</sup> Voir la charte d'affranchissement de Viller-les-Mangiennes, de 1227, aux Marches de l'Ardenne et des Woëpvres, t. II, p. 555.

/ la forge du Haut-sourneau, à deux seux

| d'affinerie                       | (1);               |               |                |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|----------------|
| Usines un moulin, une tuilerie    | à deux paires de 1 | meules ;      |                |
| une <i>tuilerie</i>               | et une scierie, dé | pendantes de  |                |
| la forge;                         |                    |               |                |
| Revenu net imposable: 40,70       | i fr. 65 cent.     |               |                |
| Bois                              | 353 h. 71 a        | 60 с.         | Biens          |
| Prés et pâture                    | 22 40              | D             | communaux.     |
| Terres                            | 104 77             | 60            |                |
| Terrains vains et vagues          | » »                | <b>4</b> 5    |                |
| Contenance totale des terrains co | mmunaux: 480 li    | . 88 a. 65 c. |                |
| Prix commun de l'hectare de t     | erre: 1 re classe  | 4,500 fr.     | Notions agric. |
| _                                 | 2º classe          | 4,000         | •              |
|                                   | 3° classe          | 3,000         |                |
|                                   | 4° classe          | 2,500         |                |
| _                                 | 5° classe          | 1,500         |                |
| _                                 | pré: 1 re classe   | 3,500         |                |
|                                   | 2° classe          | 4,500         |                |
|                                   | 3° classe          | 3,000         |                |
| _                                 | oois               | 4,000         |                |

Cultures spéciales: celles de la navette et autres plantes oléagineuses. Avant 1846, les terrains en pâture étaient de 60 hectares; ils ont été allotis et convertis en terres labourables.

Professions les plus habituelles : cultivateurs, manœuvres, forgerons, carriers, menuisiers et charpentiers.

Notions industriciles.

On trouve à Mangiennes le fer hydraté en plaquette et en fragments bruns et quelquefois ocreux; les exploitations en ont lieu sur le territoire de cette commune et sur ceux de Villers et de Pilon. Les minières de ces trois localités fournissent annuellement de 10,000 à 11,000 hect. au fourneau de Billy, et de 5 à 6,000 à ceux de Gorcy, de Lenguion, de Lagrandville, du Dorlon et d'Herserange. Ce minerai rend de 30 à 33 p. °/o de fonte, qui donne à l'affinage un fer dit petit metis. Il faut cinq

<sup>(1)</sup> Voir plus loin, au mot haut-fourneau.

voitures de minerai brut pour en obtenir une de minerai lavé (1).

La forge du Haut-Fourneau, appartenant aujourd'hui à la famille *Buret*, emploie en moyenne 20 ouvriers.

Les carrières de Billy sont au nombre de deux; on en extrait annuellement 120 mètres cubes de pierres de taille, et 60 de moëllons piqués. La pierre de taille coûte 8 fr. 10 c., et les moëllons 5 fr. 50 c. le mètre cube.

Dans les temps anciens, le territoire de Billy a révélé l'existence de mines argentifères; elles y ont même été exploitées en commun par le roi Jean de Bohême, comte de Luxembourg, et l'évêque d'Haraucourt de Verdun, et le métal extrait était monnoyé à l'atelier de Murault, en 1463. C'est de cette circonstance que provient la figuration des armoiries des anciens voués, portant: en champ d'azur, trois billettes d'argent. Ces mines, peu riches sans doute, seraient-elles complétement épuisées? La science possède aujourd'hui des moyens qui les utiliseraient peut-être plus fructueusement?

Population.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : 153 feux, en 1726;

D'après le recensement de 1847: 1237 habitants, dont 14 à Morhaignes et 71 au Haut-Fourneau; — d'après le recensement de 1856, 1,128 habitants, cette diminution provient du choléra.

Tenue des registres. D'après les archives communales, à partir de 1642, en partie illisible; — d'après les archives judiciaires, à partir de 1669, avec lacunes.

Anciennes divisions ecclésiastiques.

Ordre spirituel.

Diocèse de Verdun; à la limite de ceux de Trèves et de Metz; Archidiaconné de la Princerie ou Primitierie (2);

<sup>(1)</sup> V. la Stat. géolog. de la Meuse, p. 214, 223, 312, 656.

<sup>(2)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de (V. Azanne, p. 92).

Doyenné de Saint-Martin de Chaumont (1);

Cure priorale : celle de Saint-Remy de Mangiennes;

Annexes et dessertes anciennes: celles de Saint-Pierre de Pierreville et de Saint-Loup de Billy;

Abbaye suzeraine de Saint-Maur de Verdun;

Celle ou prieuré de Saint-Remy de Mangiennes (Ch. de 973); Hermitage de la chapelle aux bois, sous le titre de Saint-Clair;

Oratoire primitif: celui de Saint-Loup, chapelle castrale, vers l'an 1223;

Eglise matriculaire : celle de Mangiennes;

Chapelle des Morts, où ont été inhumées la plupart des notabilités du lieu; — plus la chapelle du Haut-fourneau;

Noms des patrons : saint Remy à Mangiennes, saint Loup à Billy ;

Epoques d'érection ou de reconstruction de l'église : l'ancienne chapelle de secours existait avant 973; — l'église actuelle a été reconstruite en 1771, et bénite le 27 février 1772, par M. le curé Toussaint;

Noms des anciens curés et vicaires connus, antérieurement à l'ordre actuel: Curés — 1257, M. Vivien; — 1621, F. Mathieu; — 1629, Jean Lecourageux; — 1633, N. Gérardin; — 1668, A. de Metz; — 1693, Gérard Violard; — 1703, C. le Bréton; — 1708, N. Saillet; 1723, J. de Florimond; — 1741, A. Lescale; — 1787 à 1791, F.-L. Jeantin. — Vicaires: — 1663, N. Pierre; — 1685, N. Bouton; — 1707, J.-A. Lerosle; — 1708, N. Arnould; — J. Toussaint, chapelain au Haut-Fourneau; — F. Paulgnon, prêtre habitué; — 1718, V. Coupelle; — 1720, J. Pernet; — 1725, H. Leblanc; — 1726, R. Lombal; — 1729, E. Martin; — 1732; N. Toussaint; — 1738, F. Ganot; — 1740, J.-F. Verdun; — 1741, N. Mitteaux; — 1742, J. Linage; — 1746, N. Mangin; —

<sup>(1)</sup> Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de (Voir Azanne, p. 92).

J. Colson; — 1750, P. Jeannot; — N. Dordelu; — 1752,
B. Franquin; — 1757, N. Lallouette; — 1763, J. Derouge;
— 1768, F.-R. Maron; — 1775, N. Beaudot; — 1776, N. Gentil; — 1777, F. Goujon; — 1781, Laurent de Rouvrois;
— 1783, N. Bon; — 1788, J. Dieudonné; — 1789 à 1791,
P. Raussin.

## Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Ordre temporel. Avouerie des voués de Saint-Maur, de Saint-Paul et de l'abbaye de Châtillon;

Patronage à la collation de l'abbesse de Saint-Maur, seule; Dixmage au profit de la même, en participation avec le prieur d'Amelle et les abbés de Saint-Paul et de Châtillon; le curé avait droit au tiers, comme abandonnataire des droits des anciens voués;

Entretien du chœur et des bâtiments : à la charge des mêmes, sans participation du curé.

## Anciennes divisions civiles.

Ordre politique. Ancienne cité des Articlavorum; Verdun; Veroduna civitas; Royaume d'Austrasie, ensuite de Lotharingie; puis empire Germanique;

Ancien pagus du Virodunensis, in fine Wabrensi;

Comté épiscopal de *Verdun* (à la rive gauche), et comté de *Bar* et *Chiny* (à la rive droite du Loison) (V. l'acte de délimitation de l'an 1515);

Duché de Bar, pour partie, ensuite de Lorraine, pour la portion non comprise dans la province des trois évêchés;

Haute justice de l'évêque de Verdun, seul seigneur avant la réunion à la France, de 1152 à 1648;

Fiefs et arrières-fiefs: ceux des domaines utiles ascensés, ou admodiés, en faveur des familles de: Chonet de Belfont — Lécossais Ulry — Paulgnon-Lécossais — Barrois de Morhaignes — des Hayes, ou de Hagen — Hagen de Wiskery — Haumont — Legou de Loison — Nouvion de Pilon — Saillet de Mangiennes, etc.

RII. 477

Le célèbre maréchal de Bassompierre était un des descendants des anciens voués, et il avait portion de la seigneurie du lieu.

#### Avant la rédaction des coutumes générales.

Loi et coutumes dites de Sainte-Croix de Verdun:

Ordre judiciaire.

Pour les grains et autres matières sèches et les liquides, Beaumont — Chiny — Laferté — Ivoix; c'est-à-dire, le boisseau, le quartel et la pinte de Dampvillers;

Pour les bois et les terres, l'arpent dit de Billy, qui régissait toute la prévôté de

Indication de l'étalon local : cet arpent avait 100 perches; la perche de 20 pieds, le pied de 12 pouces, le pouce de 12 lignes; tandis que l'arpent, dit mesure d'évêché, avait 120 pieds, et la perche était de 16 pieds 4 pouces;

## Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Verdun, inédite (réformée en 1743);

Anciennes assises des quatre pairs de l'évêché - Ornes, Murault, Creuve et Watronville;

Cour supérieure du présidial de Verdun; ensuite le Parlement de Metz, après 1552 - 1648;

Ancien bailliage de idem;

Ancienne prévôté épiscopale et capitainerie-grurie de Mangiennes, dont les derniers titulaires ont été: les L'écossais; les Barrois-Morhaignes; les Roton-Paulgnon; Jean Chonet de Morhaignes; Nicolas Maillet; et Louis Jeantin, de Billy (1);

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de : Azacourt; Billy; Chaumont et la Place; Châtillon (l'abbaye); Duzey; Delut; Jusazanne; Loison; Mangiennes; mont Urbel; Pilon; Roises (les); Vaudoncourt; Viller; et haute Wale. Cette dernière localité, si éloignée de Mangiennes, et qui dépend du territoire de Sorbey, était le berceau des Wales de la Chière, premiers voués de Billy.

L'évêque étant justicier, haut, moyen et bas, avait seul droit d'exécution capitale. Son dernier exécuteur des hautes et basses œuvres, en 1756, était le nommé Jean François, de la famille des Labille ou Mabille, bourreaux des hautes justices d'Avioth, de Marville et d'Arancy.

## L'ANCIENNE VOUERIE DE BILLY.

Armoiries : - D'azur, à trois billettes d'argent.

Ordre féodal.

La plus ancienne mention de Billy, sous sa forme thyoise actuelle, est au carthulaire de l'église de Saint-Paul de Verdun: « En l'an 1223, Ue-Rémond de Billy et noble Leucarde » sa femme font du bien à cette église. » Elle est rapportée par le président Husson L'écossais, dont l'arbre généalogique est si précieux, non-seulement pour la filiation des anciens voués de Billy et pour celle des capitaines-prévôts de Mangiennes, mais bien pour l'établissement des lignes des descendants des anciens Citains de Verdun. Cette simple note explique bien des choses..... Pourquoi, d'abord, le leucquois saint Loup, évêque de Troyes, était le patron de l'oratoire primitif et de la cure priorale de Billy; - pourquoi, ensuite, l'abbesse de Saint-Maur avait seule le droit de présentation à la cure; - pourquoi les dixmes se partageaient entre le prieur d'Amelle et les abbayes de Saint-Paul et de Châtillon; - pourquoi, enfin, le domaine de Billy était, dans l'origine, indivis entre les anciens seigneurs de Marville (de la dynastie Montjoie-Faulquemont-Limbourg) et les anciens évêques de Verdun.

Par leur donation le voué Rémond de Remoiville et la Leuquoise Asperomontaise Leucarde, sa femme, dissipent cette obscurité.

On trouve ensuite d'autres lueurs dans la charte d'affranchissement de l'an 1249, et dans celles de 1258, 1261, 1263.

Dans la première, on voit Billy affranchi à la loi de Belmont, par l'évêque Jehan d'Aix, allié des d'Aspremont, et par Oulriet de Billy, fils du voué Raymond, qui était sire du Verniacensis (Virton et les deux Verneuil), autrement dit Vernon de la Vaux

(Ch. de 1198). Les autres chartes émanent des sires de Marville-Montjoie-Faulquemont-Limbourg-Arlon.

Par celle de 1258, Waleram III de Marville donne à Olry de Billey, son homme et féable, 20 livrées de terre à prendre sur les fors et passages dudit lieu. (Fors, c'est-à-dire, loca interiora et exteriora.)

Par celles de 1261, Thibault II, comte de Bar, reconnaît: dans l'une, qu'il ne peut retenir les hommes d'Olrys, voué de Billie; et, dans l'autre, cet Olrys, qui était aussi sire d'Iray le secq et de Remoiville, déclare qu'il a repris de sa tante Isabiaul, dame de Marville, le moulin de Billie et tout le terrage qu'il y possédait.

Enfin, dans les deux dernières, qui sont de 1261 et 1263, Oulriet ou Olry (Ulricus), chevalier de La Val, est, avec ses fils Jehan de Bazeilles et Orey de Remoiville, au nombre des six hommes de fief des châtellenies d'Arancy et de Marville; et ils concourent à la cession des terres communes, par Waleram, au profit des comtes de Bar et de Luxembourg. En 1319, Jean de Billy, époux d'Alix de Nansois le savoureux (Ch. de 1298), reprend son sief de Billy, de l'évêque de Verdun Henry d'Aspremont. Voilà ce qu'était Billy au cours du treizième siècle. Les chartes de 1231, 1237, 1238, 1239, 1248, 1250, 1252, 1254, 1257, 1262, 1266, 1298, 1302, 1306, 1316, 1319, 1365, 1388, 1422, 1448, 1492, font connaître comment l'abbaye de Châtillon et le prieuré d'Amelle devinrent co-décimateurs de portions du territoire, par cessions successives des anciens voués, dont les droits adviennent, en 1546, à Fiacre-Didier L'écossais, époux d'Idron Oulry, fille du dernier Oulrias de Billy, père de Jean et aïeul de Huet ou Husson L'écossais (1). Cet Ecossais sigure au lignage d'Azenne de Verdun.

<sup>(1)</sup> Par son fils Jean, époux 1° de Claudette de Rosnes; 2° de Claire-Millet de Murault, ce L'écossais fut la souche 1° des L'éscuyer-Lecossais — des Bousmare-L'éscuyer — des Boncourt-L'éscuyer de Joudreville — des Bournon-L'éscuyer-Martinet — 2° des Ilusson-L'écossais —

Vestiges locaux.

La maison forte de Billy a disparu sur la fin du dix-huitième siècle. En 1757, elle était occupée par les barons de Hagen, ou de la Haye de Morhaignes, alliés aux Legou-Gallois de Loison. Elle avait été construite sur les ruines, encore visibles en 1726, de l'ancien manoir des Voués : alors la terre de Billy appartenait, en partie, au célèbre maréchal de Bassompierre, qui y est venu fréquemment et qui en affectionnait les habitants. Les autres portions étaient admodiées aux familles Paulgnon - Hollet; Chonet-Paulgnon; Paulgnon-François, qui, à titre d'engagistes, prenaient le titre de seigneurs de Billy.

Les maisons de Roton, de Florimond, de Georgia, de Lerosle, d'Hautmont, de Wolfangen, de Novion, de la Hazette de Nouillompont, de Maillet, de Coudenhoven de Vaudoncourt, de la Neuvé de Mangiennes, de la Haut, etc., ont eu de nombreux membres sépulturés dans la chapelle des Morts de l'ancienne église de Billy. On retrouvera ailleurs leurs représentants.

Billy est la localité la plus importante du canton de Spincourt : elle est le siège du décannat cantonal; elle a plusieurs foires; elle est ensin la résidence d'une brigade de gendarmerie. Jean Chonet, ancien chirurgien du grand chancelier Daguesnotables des derives seau : il était devenu seigneur engagiste de la terre de Lissey,

où il est décédé le 2 janvier 1776. Un mot sur son père.

Personnages

des Husson-Chabraux - des Husson-Talon - des Husson-Fournel de Ronvaux — des Fournel-Lefaucheux — des de la Hausse — 3º des L'écossais-Vincent-Mageron de Ribolde - 4º (et cette-branche-ci est la plus notable) des L'écossais-Barrois de Moraghen — des Barrois de Morhaigne - de Burtel - des Paulgnon de Billy - des Paulgnon-Milesse ou Milet - des Chonet-Paulgnon - des Roton-Paulgnon et de Liste et d'Aimery — des Barrois-Morhaigne de Housse-Watronville - des Barrois-Belchamp de Riaville - des Lamorville-Belchamp - des Barrois-Morhaigne de Hagen - des de Hagen-Neuvry-Gallois-Biquieley — des Barrois-Morhaigne-Monthairon de Mercy le bas - des Novion de Wez-Monthairon-Duhoux - des Duhoux de Crèvecœur - de Runes - de Hagen - de Pay, etc.

Jean Chonet, prévost-capitaine-gruyer de Mangiennes (1), sire de Morhaignes, fut annobli, le 18 juin 1716, par lettres patentes, portant : qu'il avait toujours vécu avec distinction, qu'il avait procuré à ses fils des établissements nobles, et fait pourvoir François Chonet, son fils, de l'office de capitaine-prévôt et gruyer d'Arancy (V. D. Pelletier, nob. de Lorraine, au mot Chonet). Cette maison eut dès lors pour armoiries : d'azur, au sautoir d'argent, chargé de quatre flèches, entées, empennées et pointées de gueules, se réunissant en cœur, et une aigle d'argent, posée en chef; devise : vis unita fortior.

Ce Jean Chonet descendait, il est probable, de Jean Belfont, prévôt de Mangiennes en 1366, et qui, dès cette époque, devint inféodataire du domaine de Bellefontaine, appartenant alors aux moines de Châtillon. Par ses alliances, du côté maternel, depuis longtemps il était noble dans la vicomté de Verdun, où le ventre annoblissait, et où la particule nobiliaire était absente des plus illustres noms tels que : Watronville, Roton, etc. Le prince annoblissait, alors, sous le simple nom patronymique, indicatif de l'extraction (2), soit locale, soit de personnification. Exemple : Didier, l'Ecossais.

<sup>(1)</sup> Schon, ou schoen, signifie bel, beau, en allemand; — shen, en hébreu, signifie division; du nombre sheni, deux, et en, radical de l'entité ou intégralité d'un être; — eth est une finale générique du masculin. Shon-eth, ou chonet, signifie conséquemment le bel ou le beau. De là le nom Jean Belfont.

<sup>(2)</sup> Voir, par exemple, l'ordonnance rendue le 29 novembre 1697, par les commissaires-généraux du conseil, dépulés sur le fait des armoiries, en faveur de Nicolas Guyot, un des échevins de la bourgeoisie de Marville — avec concession d'armoiries, portant : d'argent, avec trois étoiles de gueules, en chef, un chevron de même, en pointe, N G. Ce Nicolas Guyot a encore des petits-fils à Montmédy.

Les Guiot, ou Gui-oth, figurent sur les rouleaux des anciens lignages de Verdun; ils étaient établis à Marville et à Arancy.

Canton de Damvillers. Commune de Witarville. BOHÉMONT, Buennemons (1).

Sur le Loison, en amont de son confluent, avec la Thinte venant de Puvillers.

Cet écart de la villa de dessous Delut, unter villa, était primitivement une dépendance du bonum villare Bonibrandi (Ch. de 770), que possédait le comte Boson, aïeul de la reine Richilde, quand il tenait tout le bassin de la Thinte et de l'Azenne, à partir des hauteurs de Beaumont, Douaumont, Besonvaux, jusqu'à leur conssuent dans la Chière, à Quincy.

Donné à l'abbaye de Juvigny, avec Puvillers et Jamais, pay le duc Godefroid le jeune, mari de la comtesse Mathilde, ce bonum Villare, qui est aujourd'hui Brandeville, fut enlevé à ce couvent, ainsi que Jamais, ainsi que Puvillers, par les confiscations impériales pronoucées contre cette célèbre princesse; et il devint la proie de l'évêque Thiéry des Claves et des comtes de Chiny. Adalbéron de Chiny détacha Buennemont de sa manse épiscopale, en faveur des moines d'Orval, en même temps que le comte Albert, son père, leur donnait Salpy: le comte Louis III, son neveu, y ajouta quelques appendices de sa terre du Radrupt, aujourd'hui Delut, Dombras, et Rupt sur Othain.

Cette cense fut ensin amortie, au prosit d'Orval, par le comte Arnoux III, vers l'an 1258. — Dans les derniers temps, elle se composait : d'une maison d'exploitation, sur la porte de laquelle se voient encore l'écusson et les lettres initiales de Bernard de Montgailtard, le plus célèbre des abbés d'Orval (1628)

<sup>(2)</sup> Bohémont est au pied d'un petit monticule, qui est en dehors (he) du point, où cesse la marche (bo) de l'expansion oolithique: il est aussi en dehors de la marche des pays de Chiny et de Luxembourg. Tel est le sens de l'appellation, d'après les radicaux de l'hébreu: he veut dire ci, de ce côté-ci. Ce serait une absurdité de tirer ce lieu dit de Jehan, roi de Bohéme. Ce prince, bien que seigneur de Damvillers, n'a jamais possédé Bohémont; et il n'était plus roi de Bohème quand il était à Damvillers. (Gram. et Diction. de Latouche, p. 92, 12, 25.)

à 1668) — de 150 jours de terre — de 80 fauchées de pré, dont quatre sur le ban de Witarville et 4 sur celui de Lissey, vers la Maison rouge — de 2 bois, l'un de 62 arpents, tenant à ceux de Jametz; l'autre de 40 arpents, près de ceux de Bréheville; bois exemptés de toute juridiction forestière par le roi Louis XIV, en 1729 — droit de pêche dans les eaux — droit de chasse dans tous les bois circonvoisins — et ensin aisances et usages, les plus larges, sur tout le ban de Delut, comprenant alors celui de Witarville, et dont la concession est ainsi exprimée: « et usuaria et aisantias banni totius de Delut, et » libertate et integritate quam Dominus loci in eo habebat, » in lignis cadendis et cæteris commodis, cum medietate brulli » dicti de Deluz (1).

Etabli sur les argiles de l'oxford-clay inférieur, qui reposent immédiatement sur la formation corallienne, à la cessation complète de l'expansion oolithique (2), le sol de Bohémont est éminemment propre, comme toutes les rives de la Thinte, à la fabrication de la tuile et même de la poterie commune. Aussi, de temps immémorial, s'y trouve-t-il une tuilerie: elle emploie 4 ouvriers, qui font annuellement de 5 à 6 cuites: son four contient 18 mille; produit annuel 100,000, dont le prix moyen peut être de 22 à 24 fr. le millier. On pourrait l'exploiter plus fructueusement, si les bras ne manquaient pas à la localité (3).

Notions industrielles.

BOLANDRE, ancien château baronnial des sires de Landreville. Sur l'Andon (V. Bantheville, suprà, p. 107).

Canton de Montfaucon. Commune de Bantheville.

<sup>(1)</sup> Cette cense, qui a été admodiée, pendant 200 ans, aux auteurs de la famille Macquard, est le berceau de leurs rejettons, qui se sont irradiés à tous les points de l'arrondissement, et qui y possèdent, justement, fortune, influence et considération. Elle est maintenant la propriété des héritiers Petitjean de Montmédy.

<sup>(2)</sup> Stat. géolog., p. 220, 312, 636.

<sup>(3)</sup> Id., p. 645.

Origine. probable.

L'origine du vieux château de Bolandre, toujours debout, se perd dans la nuit des temps. Peut-on le faire remonter à Land-Eric (Landry Ier), fils du ber des Sommes de l'Authe, autrement dit Authbert d'Ardenne, le septième des enfants du duc Godefroid dit l'ancien? Ce Landeric, qui figure au sommet de l'arbre généalogique de la maison de Pouilly (Landericus-Arduennæ de Polliaco Ch. de 1045 et 1067), était un des Bers à la suite de Robert le Bourguignon et de son fils Renaud de Rethel, avec Godefroid de Douzy et Godefroid de Rouscy; et il habitait Pouilly-sur-Saône, dans les domaines de sa femme qui était dame de Mirebeau : son fils aîné Landry II, son puiné Eudes ou Odon, son petit-fils Hugues, n'ont laissé dans nos landes que des traces indécises. Mais Etienne d'Ardenne, son arrière petitfils, est celui qui, de 1142 à 1160, fit bâtir, à Pouilly-sur-Meuse, le plus ancien des trois châteaux du Polliacum. A partir de ce moment, Lambert, dit l'ancien de Sathanaco, Ponsard son fils, dit de Duno, Richard, son petit-fils, sire de Prouilly, Richer, son arrière petit-fils, sire de Landreville, figurent dans toutes les chartes de notre contrée, à la suite des comtes, soit de Chiny, soit de Bar, soit de Grandpré. On les trouve aussi, près des d'Apremont, dans celles des prélats de Rheims ou de Verdun.

Bolandre, intimement lié avec Landreville, comme Landres l'était avec le principe d'origine de la seigneurie de Pouilly, qui se titulait de Polliaco.... Bolandre indique le point où cessait la domination de cette vieille famille, dans les sables verts et dans les terres à légumes des anciennes colonisations sur les versants argonnais.

Les anciens Bers de Landres.

La famille Maillart de Landres, qui (1), comme celle de Pouilly, compte encore de nombreux et de glorieux rejettons, tant en France qu'en Autriche..... la famille de Landres, autre-

<sup>(1)</sup> M. le comte de Landres, qui habite encore Landreville, a été maire de la ville de Stenay et membre du Conscil général de la Meuse, jusqu'en 1848. C'est un agronome des plus distingués.

ment dite Landreville, descend évidemment de cette vieille souche ardennaise. Originaire de Vianden et de la comté-pairie de Wiltz, dont les titulaires descendaient, paraît-il, de Clémence, fille d'Arnould, let comte de Chiny, son établissement en Champagne est constaté, authentiquement, depuis l'an 1362; et nous la trouvons dans la charte de Dun (de 1250 à 1284), sous le nom de Richer de Pouilly-Landreville, un des arrières petit-fils d'Alo de Clermont, premier haut voué de Dun. Cette maison, dès l'an 1112, portait: d'azur, à un écusson d'argent, au-dessus duquel est un lion naissant, aussi d'argent, onglé et lampassé de gueules, avec la devise: etiam nascendo tremendus. Ce lion avait été ajouté par l'empereur, après que le sire de Maillart de Landreville eut, le premier, arboré son gonfalon sur un des boulevarts de Milan, emporté d'assaut.

Le dernier baron de Bolandre, sire, pour moitié, de Bantheville, par indivis, avec le roi de France pour un quart, et avec les comtes de Brie, barons de Landre, pour le surplus, était Philippe, comte de Lardenoy de Ville, baron de Bolandre et de Terme, en Champagne, vicomte de Durmont, en Durmois. Il avait été lieutenant-général, gouverneur de la Guadeloupe, en 1816, grand'croix de Saint-Louis, commandeur de l'ordre de Saint-Maurice du Piémont; il fut fait gouverneur du palais des Tuileries, en 1821; il conserva ce poste jusqu'en 1825, et il mourut en 1828. On a donné ses armoiries à l'article Bantheville: il tenait ses droits de l'alliance des deux dernières héritières d'Orey-Mouzay avec les Pouilly.

P crsonna illustre.

BOLLEMONT, Boleimons (1). Ch. de 1334, 1397. Cette appellation est, à la fois, géologique et topographique :

Canton de Spincourt. Communes d'Ollières,Rechicourt et Rouyrois-sur-Othain.

<sup>(1)</sup> Ol signifie sable, arène, en hébreu; c'est le radical de tout ce qui s'épanche, par ovoïsme; — aul a la même signification, pour tout ce qui coule sphéroïquement. Précèdés du négatif beth, ces radicaux de-

elle indique la cessation des calcaires sableux et ferrugineux, qui s'étendent superficiairement d'Etain à Lonquion.

C'est à Oley, près des rives de l'Orne, que l'oolithe inférieure commence à émerger, entre l'étage liasique des marnes supérieures, et le sous-groupe du corn-brash, qui supporte les argiles oxfordiennes de l'Othain; — c'est à Ollières, près de Réchicourt, que le bradfort-clay s'élève, en dehors des calcaires de la grande oolithe, et se liaisonne avec les minerais du territoire d'Arancy. Enfin c'est à Bollemont, au-dessus de Bellefontaine, que cesse de se montrer cette ollification. Là se bollifie, pour ainsi dire, la consistance molle du principe sableux. (V. l'article des forges de Lopigneux, infrà).

Chose remarquable! et qui semblerait prouver un rapport intime et très-admissible entre les lieux et l'incolation des anciens habitants, rapport que la linguistique est encore impuissante à justifier..... c'est à Oley, d'une part, c'est à Bellefontaine, d'une autre, que nous trouvons les derniers descendants de la maison de Bollemont, dont la souche, il est probable, a été Jean de Metz, citain de Verdun (Ch. de 1334, 1397) (1).

Histoire féodale.

A la fin du dix-huitième siècle, Joseph de Jacques, escuyer, était sire d'Oley et de Jandelise; il descendait, tout l'indique, des Olry de Billei, et il tenait aux familles de Mahuet, de Boncourt et de Saint-Ignon. Sa sœur, Marie-Joseph de Jacques, avait épousé le chevalier Charles de Mallac de Palaise, et elle lui avait apporté Bellefontaine, dont il était seigneur, quand il décéda, en 1765, à l'âge de 104 ans.

Ces deux époux sont enterrés dans l'église de Rouvrois-sur-

viennent bel, bole, boule, boulette, qui indiquent une cessation limitative d'être en expansion (Dict. hébraïque de Latouche, p. 12, 33, 34.).

<sup>(1)</sup> Dans le procès de réhabilitation de la mémoire de Jeanne D'Arc, Jean de Boullemont de Dompremy (la canne?), escuyer de Jean de Metz, sire de Novillompont, figure au nombre des témoins. Il était Ecossais ou Suédois. Le roi Charles VII avait des écossais à son service, lors du siége d'Orléans.

Othain; le mari, le 11 février 1765, et la femme, le 2 mars 1771. Ils laissèrent deux filles: dont l'une, Marie-Pauline-Sophie de Mallac de Palaise, épousa Charles-François-Robert Chonet de Bollemont, qui a été le dernier seigneur de Bellefontaine — et dont l'autre, Marguerite, devint dame d'Arques du Lys, par son mariage avec Ancelme-Alexandre de Haldat. Ce sont les descendants de Robert qui, aujourd'hui, représentent les anciens de Bollemont; et Bellefontaine est encore entre les mains de deux de ses petits-enfants.

Bellefontaine, maison noble, au bailliage de Saint-Mihiel, portait : d'argent, à 7 hermines, de sable, 4 et 3 (V. l'article Chonet de Billy et Morhaignes, p. 181, suprà).

BOULAIN (les deux) (Ch. de 1291) (1).

Ancien domaine noble, qui se divisait en grand et petit Boulain, avec manoir d'un des principaux hommes de fief de la châtellenie de Stenay.

Il est situé près du village de Wiseppe, sur la petite rivière de ce nom.

Ce domaine appartenait à l'abbaye de Belval, comté de Grandpré, alors que ce monastère possédait toute la seigneurie de Wiseppe, dans les alluvions boueuses de Halles et de Trinichamps (V. Beauclair). Cela résulte des reprises qui furent faites de l'abbé Testu, en 1291, par un des premiers sires de Boulain. Celui-ci se nommait Adam; il était fils, ou neveu, de JehanCanton de Stenay. Commune de Wiseppe.

Origines.

<sup>(1)</sup> Boulain, dans les boues alluvionales de la Wiseppe, envasées sur l'étage coralien, a, géologiquement, le même sens que Bouligny, à l'ébullition de la source thermale d'Amermont, s'échappant, bulle par bulle, de l'étage oolithique superposé sur les calcaires sableux du comté de Mercy. C'est le négatif hébraïque beth qui préside toujours aux formations appellatives de cette espèce, en montrant la cessation de couler, ou s'écouler.... ici, dans les boues alluvionales..... là, sur les terrains imperméables de l'oolithe du plafond de l'Othain.

not Ier, châtelain de Chaufour; - il était un des voués de Juvigny, et il partageait cette vouerie avec Drohier (Drouin, ou Andruinus) de Remoiville, sire de Montmédy (Ch. de 1259). Remarquons que l'acte de reprise de 1291 est contemporain de la charte de 1287, par laquelle Chaufour, Mont Saint-Martin, et Quincy, sont affranchis par Arnoul du mont Saint-Martin, par Jehannot son neveu dit le fils de Colet, c'est-à-dire de Nicolas de Hans et Bazeilles, sire d'Othenges, d'une part; - et, d'autre part, par Jehannot et Menessier, tous deux frères et sires de Chaufour, - affranchissement accordé à la participation de Clarembault de Sorbey dit de Flassigny. Remarquons encore qu'Adam et Jehannot II, son cousin, tous deux sires de Chaufour, s'accordèrent avec leur co-seigneur, Geoffroy du Mont Saint-Martin, pour, le 24 août 1322, enjoindre à leurs hommes d'aller prendre loi et mesures à Stenay. Voilà l'importance ancienne de Boulain établie; montrons ses relations intimes avec Boulan, Boulanges et Bouligny.

Hist. féudale.

La seigneurie de Boulain et celle de Boulan ne tardèrent pas à être unies à la maison de Bouligny, par deux alliances:

En 1302, Thiébault de Bouligny épouse Iseult des Champy, sous Nouart: elle était fille de Jehannot Ier de Chaufour, sire de Champneuville, Ormont, Beaumont, et du Salpy de Brandeville; elle était sœur de Catherine, femme de Jehan Ier d'Allamont; elle était enfin tante de Pierson d'Allaumont, du lignage de la Porte des Citains de Verdun, et gouverneur de cette cité, en 1487. — En 1328, Jehannot II de Chaufour épouse dame Aline (Domna Alina), fille de Jacques de Bouligny, et il était alors châtelain de Boulain.

Voilà comment Bouligny fut rattaché à la châtellenie de Stenay. — Peu après, la seigneurie de Boulain fut apportée en dot, par Béatrix d'Aspremont, à Jehan de Boulan, sire de Rolay. — Peu après encore, Boulain revint au comte de Stenay et de Bar, par arrangement avec Belval et avec le comte de Grandpré: c'est en conséquence de cet accord, qu'en 1399, le duc Robert dénombra pour sa maison fièfve de Boulain, comme mouvante de la châtellenie de Dun.

On trouve alors Ponsardin de Boulain. Avec ses autres pairs, les châtelains de Chaufour, Quincy, Velosnes, Wal, la Prêle et la Chermoye, il concourt aux assises du 5 avril 1421, dans le procès de haute trahison contre le maire de Pouilly, dit Jacques le mauvais, qui avait voulu livrer son pays à la duchesse Elisabeth de Gorlitz, prétendante du Luxembourg; et qui, pour ce crime, fut exécuté aux halles de Stenay. Ce Ponsardin vivait encore en 1439: il était frère de Jacomin, sire de Louppi, et d'Ermenson, femme de Périnet, sire de Bataille; il était neveu d'Harwiette, dame de Boulain, femme de Wyardin de Lamouilly.

citons ensuite rapidement: — 1434, Guillaume de Rolay et Boulan; — 1444, Jean de Noire gutte, ou Noire goutte, ou Noire fontaine, sire du Buisson, époux de Françoise de Pouilly, fille de Guillaume prévôt de Stenay, sire de Pouilly, Quincy, Baalon, Autréville, Luzy, Inor, Cervisy, Laneuville et Cesse, et de dame Alix de Montfaucon; — 1456, le même; — 1573, Jean de Sommeville, sous Othenges; — 1578, Philippe de Mouzay; — 1605, Jacques de Mouzay et sa femme Adrienne de Breitscheid: ils étaient indivisionnaires, pour moitié, avec les hoirs de Philippe de Lafontaine, sire de Xorbey et Louppy; cette indivision fut cause de l'érection, par la branche cadette, du manoir du petit Boulain. Ce Jacques de Mouzay concourut, en septembre 1607, à la rédaction de la coutume de Saint-Mihiel. Enfin, en 1621, son fils, Jacques II, avait réuni dans sa main la totalité des deux Boulain.

Les anciens sires de Boulain, devenus Boulan, portaient : d'azur, à la croix d'or, cantonnée de 20 croisettes d'argent, pattées au pied, long de même.

Le château de Boulain est aujourd'hui possédé par M. Lebœuf de Brabant (V. Wiseppe pour le surplus). Canton de Spincourt. BOULIGNY, Bulinium et Bullinium (1), annexé à Amermont (V. ce mot, p. 24), et ancienne annexe de Joudreville, dans la curie de Gondrecourt (Ch. de 1246, 1312, 1314, 1315, 1356, 1363, 1370, 1378, 1389, 1456, 1468, 1576, 1597).

Sur la source ferrugineuse du ruisseau de la Noue, qui va se joindre à celle des hauteurs de Pienne, en Piennois. Ces deux cours d'eau confluent en aval d'Amermont; ils parcourent le terrain dit le fond de bœuf, lequel était commun entre les territoires de Bouligny et d'Affléville, et, de là, leur afflux prend le nom de Breuil, d'où il flue dans l'Othain.

Topographie.

| -                        | (        | canton,         | 0 | myr. | 9 | kil. |
|--------------------------|----------|-----------------|---|------|---|------|
| Distance du chef-lieu de | <b>}</b> | arrondissement, | 4 |      | 7 |      |
|                          | (        | département,    | 6 |      | 3 |      |

Orientation par rapport à Montmédy, S.-S.-E.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 282 à 293 m.

Étage, groupe et sous-groupes (2).

Géologie.

Etage oolithique, formation jurassique inférieure de l'époque

<sup>(1)</sup> Etymologie: Bullinium était-il, au temps des premiers colons de la curie royale de l'angle des Woepures, un de ces emplacements, de vive pature, dit le pré le taureau, prés de la bouverie de Bouvigny et de la villa d'accouplement des bœuss sous le joug, à Joudreville? La préfixe celto-tuistique de son radical bull, qui signifie taureau, en anglosaxon, semble répondre affirmativement; et l'appellation du lieu dit le fond de bœuf semblerait confirmer cette interprétation. On verra, à l'article Bouvigny, pourquoi nous repoussons cette étymologie purement conjecturale, pour nous en tenir au sens minéralogique, beaucoup. plus naturel, indiqué, avec évidence, par la source ferrugineuse d'Amer. mont : c'est à ce dernier sens qu'il faut se rattacher suivant nous : la sufsixe igni vient encore à l'appui - ce sont les feux des habitations construites au-dessus de l'ébullition, produite par les gaz dans la noue. Enfin. le mot bull, qui, en hébreu, signisse prunelle de l'æil, concorde encore avec le mot hébraïque ain, qui signifie l'æilletement de la source de l'Othain.

<sup>(2)</sup> V. la Stat. géologique de M. A. Buvignier, p. 76, 77, 587.

BOU 491

secondaire — bradfort-clay. Cette formation présente une alternance de divers calcaires et de marnes ou argiles, dont l'assise inférieure repose sur les marnes supérieures du lias, et dont la puissance est de 200 à 220 mètres, le tout incliné de 1/30 à 1/45 environ, dans la direction de l'E.-S.-E. à l'O.-N.-O.

Cette constitution géologique est en général celle du bassin de l'Othain. Les conséquences hydrauliques ont été déduites à la page 25 (art. Amermont): il en résulte, notamment, que les eaux souterraines, errantes dans les marnes perméables du soussol, ne peuvent sourdir que goutte à goutte, avec l'air qui s'échappe bulle par bulle, au travers de l'oolithe et du bradfortclay, et de là l'appellation locale, à n'en pas douter.

D'après les chartes et les vieilles annales : elles sont les mêmes que celles de *Joudreville* et de *Gondrecourt* (V. l'art. *Amermont*, p. 25).

Origines.

Noms des plus anciens propriétaires connus: saint Gond, Gondulphus ou Gondericus, évêque de Metz, en 597: ensuite Renard, comte bénéficiaire des Wabvres inférieures, mari d'Hildegunde, fondatrice du prieuré d'Amelle (V. page 21, suprà).

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1823 : 1118 hect. 34 a. 16 cent.

Territoire.

```
dont en bâtiments......
                                         2 h. 30 a. 80 c.
         Jardins et chènevières.....
                                        14
                                                  59
                                             12
         Prés et pâtures.....
                                       124
                                             23
                                                  34
         Terres labourables.....
                                       834
                                             52
                                                  56
         Vigne convertie en terre....
                                             32
                                                  60
         Bois.....
                                        99
                                             47
                                                  30
         Landes et friches.....
                                        43
                                             35
                                                   n
Cours d'eau... { le ruisseau de la Noue; celui de Pienne; et la source minérale d'Amermont;
 Revenu net imposable: 15,331 fr. 17 c.
 Bois ..... 242 h. 83 a. 80 c.
                                                           Biens
                                                         communaux.
 Terres....
 Contenance totale des terrains communaux: 272 h. 32 a. 80 c.
```

| Notions agric. | Prix moyen | de l'hectare | en terre | : 1 re | classe | 2,400 | fr. |
|----------------|------------|--------------|----------|--------|--------|-------|-----|
|                | •          |              |          |        | classe |       |     |
|                |            |              |          | 3•     | classe | 1,200 |     |
|                |            | -            | pré      | : 410  | classe | 6,000 | , . |
|                |            |              | _        | 2°     | classe | 2,600 |     |
|                |            | -            |          | 3,     | classe | 1,200 |     |
|                |            |              | boi      | g      |        | 4,200 |     |

Notions industrielles. Population.

Professions: cultivateurs et manœuvres.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : 25 feux en 1726;

D'après le recensement de 1847 : 422 habitants; — d'après celui de 1856, 390.

Tenue des registres. D'après les archives communales: à partir de 1681, avec lacunes; — d'après les archives judiciaires, à partir de 1765, série complète.

## Anciennes divisions ecclésiastiques.

Ordre spirituel. Diocèse de Verdun; sur les marches du Trévirois et du pays Messin;

Archidiaconné des Wabvres (1); — doyenné de Saint-Pierre d'Amelle (2);

Cure priorale : celle de Saint-Julien et Saint-Pantaléon de Rouvre et Lanhère;

Annexe et desserte de la cure de Saint-Pierre et Saint-Paul de Joudreville, après avoir été paroisse dans le principe;

Celle ou prieuré de Saint-Quirin de Rouvre et de Lanhère; Hermitage de Saint-Pierre, à la fontaine de ce nom, finage de Bouligny;

Oratoire primitif de Saint-Pierre d'Amermont, sur la source thermale;

<sup>(1)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de (V. l'article Amelle, p. 18).

<sup>(2)</sup> Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de (V. l'article Amelle, p. 18).

Eglise matriculaire: celle de Joudreville, de la curie royale de Gondrecourt;

Chapelle castrale de Bouligny dédiée à Sainte-Pétronille, dont le dernier titulaire a été l'abbé Mauljean;

Noms des patrons: saint *Pierre* et saint *Paul* à Joudreville; sainte *Pétronille* à Bouligny;

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église: celle actuelle a été reconstruite en 1825: il y avait, dans l'ancienne, deux cloches baptisées Charlotte et Henriette, et qui avait été levées, le 6 juillet 1779, par Ch.-Henry-Ignace de Bousmare, seigneur de Joudreville, président à mortier au Parlement de Metz, et par Henriette-Suzanne de Bousmare son épouse;

Noms des derniers curés ou vicaires connus, antérieurement à l'ordre actuel : — 1765, N. Petit; — 1786, F. Esnard; — 1791, N. Raussin;

En 1791, quelques religieuses de la congrégation de Saint-Maur de Verdun s'étant réfugiées à Gouraincourt, elles y recueillirent la statue de la fontaine de Saint-Pierre et quelques décors de la chapelle de l'hermitage; le tout resta à Gouraincourt, où fut transféré le pèlerinage, dont le rapport est toujours nombreux et très-fréquenté.

## Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

A Joudreville les nominateurs, décimateurs, et seigneurs, Ordre temporel. étaient, d'une part, le baron de Joudreville et le marquis de Lambertye, à cause de la baronnie de Cons la grand ville; et, d'autre part, le marquis de Bassompierre, à cause de la châtellenie de Sancy. — Mais, à Bouligny, les mouvances étant différentes, le patronage de la cure était à la collation du baron de Joudreville et du comte de Blâmont: les dixmes se partageaient entre les mêmes, avec adjonction, d'une part, du baron du Faing de Jamoigne, à cause de l'ancienne mouvance de Chiny et Bar, et, d'autre part, de l'hôpital Sainte-Catherine, à cause

de la mouvance de la maison abbatiale de Saint-Maur de Verdun (1);

### Anciennes divisions civiles.

Ancienne cité des Articlavati, transférés du Vermandois dans Ordre politique. l'Ornois des médiomatriciens;

> Royaume d'Austrasie; puis de Lotharingie; puis empire Germanique;

> Ancien pagus du bas Vaurense, chef-lieu Gondrecourt (Regis curia);

> Comtés de Chiny et Bar et vicomté de Verdun, par indivision ancienne;

> Ancien nes châtellenies de Gondrecourt, de Sancy, et de Stenay, successivement;

Duché de Bar et de Lorraine, après 1601;

Haute justice des seigneurs de Joudreville;

Fiefs et arrières-fiefs : Bouligny et Amermont étaient arrièresfiefs de Stenay, après avoir dépendu de Sancy.

# Avant la rédaction des coutumes générales.

Loi de Beaumont (V. l'art. Amermont, p. 20); Ordre judiciaire.

Pour les grains et autres matières sèches, et pour les liquides, le poisseau, la pièce de Bar: le boisseau pour le blé valant 18 litres 52 cent ; la minotte pour l'avoine valant 31 litres 17 cent ;
Pour les bois, Bar — Chiny;
Pour les terres, Barrois, Briey, Sancy, pour les liquides, le boisseau, la pinte et

ec modification pour les prés:

Indication de l'étalon local : — l'arpent, pour les terres, de 70 perches, la perche de 18 pieds 4 pouces; - l'arpent, pour les prés, de 80 perches, la perche, de 20 pieds. — A Amermont

<sup>(1)</sup> Ces distinctions sont essentielles pour remonter aux origines des localités: leur explication se trouvera, infrà, à l'article des transformations féodales.

cet étalon était dans un rapport inverse; c'est-à-dire que l'arpent de terre contenait 80 perches de 20 pieds chacune, et que l'arpent de pré n'avait que 70 perches de 18 pieds 4 pouces l'une (1).

#### Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Saint-Mihiel;

Anciennes assises de Sancy, quant à Joudreville, et de Stenay, quant à Bouligny;

Cour supérieure des grands jours de Saint-Mihiel, après 1601; puis Parlement de Nancy;

Ancien bailliage de Saint-Mihiel, après 1601; ensuite celui d'Etain;

Ancienne prévôté de Sancy, ensuite de Stenay, ensuite de Norroy le sec, ensuite d'Etain (2);

Ancienne châtellenie de *Landre*, ressort d'Audun le roman; Ancienne justice seigneuriale des sires de *Joudreville*, sans droit d'exécution capitale;

Justice foncière, idem.

Alors que la vieille tour d'Amermont était le siège d'une Transformations féodales.

<sup>(1)</sup> L'ancien ancingá du pays messin était, en 841, une terre longue de 40 perches sur 4 de large, et la perche avait 19 ou 20 pieds; toutes ces mesures se modifiaient, l'une par l'autre, dans les Marches des trois Evèchés. Dans le Piennois, le jour était de 320 verg., c'est-à-dire, 80 verg. de long sur 4 de large, et la verge avait 10 pieds, ancienne mesure du Barrois, autrement dit le jour de Landre (Procès-verbal d'arpentage du 2 décembre 1690). Le pied barrois était de 10 pouces 10 lignes 6 points, ou 294 mm. Le jour de pré était de 240 verges, et le jour de bois de 250 verges; la verge valait 9 cent. 89,375, dans la partie barrisienne; elle ne valait que 9 cent. 89,225, dans la partie Lorraine.

<sup>(2)</sup> Composition de ces prévôtés comprenant les localités de : (V. pour celle d'Etain, l'art. Amermont, p. 20.) — (V. pour celle de Sancy, l'art. Bouvigny, infrà.) — Quant à celle de Norroy le sec, elle se composait, avant 1601, de : Abbéville, Amermont, Bouligny, Bertrameix, Dompremy la canne, Dommarie, Norroy le sec, Pienne et Puxe.

prévosté comprenant, à la fois, le Piennois ardennais et le Piennois barrisien; c'est-à-dire — Abbéville, Amermont, Bouligny, Bertrameix, Dompremy la canne, Dommarie, les deux Piennes, et Puxe... ce qui appartient à l'intervalle du douzième au dix-septième siècle... alors Bouligny et Amermont suivaient les destinées de ces petites plaines (piannæ), qui partent, du pied de Puxe, pour arriver à la cessation de l'articulation des montagnes, près de Baroncourt. Leurs transformations féodales sont écrites dans les chartes citées en tête de cet article.

Ainsi, en 1246, Thibault II, comte de Bar, donne tout ce qui est de son domaine, à Piennes et à Bertrameix, à Henry I<sup>or</sup> de Houffalise, maison cadette des Walcourt-Chiny, barons de la Fentsch, transplantés, depuis plus d'un siècle, de Namur à Fontois. Ces Waëlen de la Fentsch, par alliance avec la maison de Neufchâteau (1) en Vosges et d'Ogéviller, transmirent leurs droits aux comtes du Salmois.

Alors vivait Ferry de Blâmont († 1247) de la maison de Salm; il était baron de Morhange à la haute Tour et il portait : d'azur, à la bande d'argent, munie de trois coquilles de sable, et côtoyée de 9 billettes d'or.

Ce prince avait épousé Jehanne, fille du comte de Bar, laquelle, après son décès, convola avec Louis IV de Chiny; et femme lui avait apporté des terres dans le comté de Briey. Ferry de Blâmont et Jehanne de Bar eurent trois fils, dont l'aîné fut Henry II de Blâmont, époux de Jehanne ou Cunégonde de Bourgogne, et dont le plus jeune, Thomas, fut évêque de Verdun, de 1303 à 1305. Ceux-ci recueillirent l'héritage de leur mère; et, de là, les droits de la famille de Salm sur plusieurs des villages de l'Azenne, de la Thinte, du Loison

<sup>(1)</sup> Cette alliance paraît s'être resserrée, en 1803, par le mariage de François de Laval, fils de Jehanne de Sorbey, petit-fils de Jehanne de Montigny, et arrière petit-fils d'Isabelle de Boulanges, avec Alexise de Dampierre: c'est alors que les la Vaux prirent les armes de la ville de Neufchâteau, c'est-à-dire: de sable, à trois tours d'argent, maçonnées de gueules; sur le tout, les armes de la Vaux et de Chiny.

et de l'Othain. D'un autre côté, en 1315, Olry, sire de Fênétrange, avait épousé Marie, fille de Geoffrois d'Apremont sire de Dun et de Lorette de Chiny; et, de là encore, d'autres droits indivis, qui arrivèrent aux sires de Joudreville, descendants des Apremont.

En 1290, Henri II de Blâmont était décédé, en laissant ses domaines à Henry III, son fils, qui va paraître à Bouligny avec Béatrix d'Ogévillers, dame de Fénétrange, fille et héritière d'Olry. — En 1312, Hugues d'Arancy, sire d'Avillers, et sa femme N. d'Apremont, vendent à Henry III, sire de Blâmont, tout ce qu'ils possédaient à Piennes, plus portion de leurs terrages à Bouligny; Béatrix d'Ogévillers en fait autant.

Puis, la même année, intervient un appointement relativement à leurs possessions respectives dans les seigneuries d'Avillers, Amermont, Bouligny, Piennes et Gouraincourt.

En 1314, Henry III de Blâmont, qui, des l'année 1258, avait marié sa fille Jehanne au comte Louis V de Chiny, reprend d'Edouard, comte de Bar, son petit-neveu, les villes de Piennes et de Bertrameix; et il s'arrange avec ce prince, relativement aux écheoites de ses oneles, Henry et Renault, dans le Piennois. — En 1315, il acquiert les droits d'Habrant de Landre, sire de Méralmont, et ceux de Rolin de Sormont (Voir au mot Sorel).

En 1356, Thibault de Blâmont, son fils, que l'histoire signale sous le nom de chef des Ardours... ces bandes redoutables qui embrasèrent alors toute la Lorraine... Thibault de Blâmont engage ce qu'il possède à Bouligny, Amermont, Piennes et Bertrameix, à Poincignon d'Arancy, citain de Metz, pour 1700 livres de messins; — puis, en 1363, Thibault et son fils Henry IV vendent, à Habrand de Landre, 10 livrées de terre sur les assises de Piennes et de Bouligny.

En 1370, le même Thibault assigne à sa bru, fille d'Olry de Fénétrange, un douaire de 400 livres sur les villes d'Amermont, Bouligny et Piennes, qui alors étaient indivises avec Thiéry, fils d'Henry de Mirvault et de Béatrix de Bellecoste.

Celui-ci, en 1378, cède ses droits à Asselin de Bouconville.

En 1389, Thibault II de Blâmont engage à son frère, Henry IV, tout ce qu'il a à Bouligny; puis, en 1406, il le transmet à Jean de Fléville, un des auteurs des Joudreville (1).

En 1456, Georges de Norroy le sec est co-propriétaire, pour un quart, de la seigneurie de Piennes et de Bouligny.

En 1468, Ferry IV de Blâmont donne son dénombrement à la châtellenie de Briey, pour Piennes et Bertrameix.

Les domaines de Blâmont sont de rechef confisqués par la Lorraine, en 4597; alors Bouligny et Amermont sont ascensés par le duc Charles II aux *Boncourt de Joudreville*, qui se trouvent dans la famille de *Roton*.

Mais, dès avant la réunion du Barrois à la Lorraine, en 1430, Bouliyny, par suite de sa dépendance de Boulan et de Chaufour, était devenu arrière-fief de la châtellenie de Stenay, dont les principaux hommes de fief étaient, en 1421, les châtelains de Boulain et Beauclair, de Quincy et Chaufour, de la Chermoye et Mouzay, de Velosnes et Bazeilles, de la Prêle et Mantheville, alors que cette châtellenie était sous les prévôts de la maison de Wale — Artaize — Sorbey — et Louppy (Voir chacun de ces mots et l'article Boulain). Après les échanges de 1603, Bouligny passa sous la prévôté de Norroy le sec, puis sous celle d'Etain.

Maisons seigneuriales, leur origine, leurs armoiries et leur extinction.

Maison de Bouligny. L'ancienne maison de Bouligny, noble de nom et d'armes, sous la châtellenie de Stenay, commence à apparaître sur la fin

<sup>(1)</sup> Ce Jean de Fléville paraît être le même personnage que Jean de Metz, sire de Nouillompont, écuyer de Jeanne d'Arc, qui figure, en 1548, dans le lignage d'Estouff des citains de Verdun, et qui avait marié sa fille à Nicolos des Ansherin, sire de Joudreville. La famille magistrale des de Metz de Nancy paraît remonter à cette origine, qui sera approfondie à l'article Nouillompont.... Jeanne d'Arc, au seizième siècle..... le premier président baron de Metz, au milieu du dixneuvième...... que d'honorables souvenirs se réveillent à Bouvigny, à côté de ceux des Bousmare, dont il va être question!

du douzième siècle, et ses premières alliances sont avec les Boulan, les Chaufour, dont elle a, paraît-il, partagé les bonnes et mauvaises destinées.

En 1302. Thibault de Bouligny, épouse Iseult des Champs; elle était fille de Jehannot, Ier de Chaufour, sire de Beaumont, d'Ormont, de Salpy, des deux Champy et de Champneuville; elle était sœur de Catherine, qui devint épouse de Jehan, un des citains du lignage de la Porte de Verdun, Ier d'Allamont. Vers la même époque Jacques de Bouligny (1328), frère ou fils du précédent, donne sa fille Aline (Domna-Alixia ou Domaline) à Jehannot II de Chaufour, fils de Menessier et de Colette ou Nicole de Hugues. Du mariage de Thibault provint Jean de Bouligny, qui épousa Jehanne de Watronville, dame de Fermont et de Viller devant Orval. Il en eut un fils, mort sans être marié, qui se prenommait Antoine, et une fille nommée Jehanne, qui fut mariée à Jacques des Anscherins, vers l'an 1525. C'est de cette union que naquirent Hubert, Nicolas, et Thibault des Anscherins. Cette maison était éteinte en 1674.

Elle portait : d'azur, à la bande d'argent, chargée de trois coquilles de sable. C'étaient des armoiries de pénitence et de deuil, en correlation avec celles des Chaufour, dont l'écu était d'argent, à la croix de sable, chargée de cinq coquilles d'argent. Le crime de brigandage commis, en 1415, par Jehannot IV de Chaufour et ses alliés, en plongeant les députés du Concile de Constance dans les cachots du château de Sancy, avait entraîné la ruine de sa maison; son manoir fut rasé par ordres souverains, avec dégradation de son écu : et cette juste punition causa le désastre de ses parents et alliés. Ils allèrent expier leur méfait à Jérusalem, et la sirerie de Bouligny ne sortit de ses cendres qu'avec le phénix naissant des Bousmare, dont nous allons parler.

Nicolas Bousmare, 85° évêque de Verdun. Tout indique que ce prélat est né, soit à Bouligny, soit à Joudreville, encore bien que Circourt, ou Xivry-Circourt, leur dispute l'honneur de lui avoir donné le jour. Il était fils de Jean Bousmare, lieutenant-

Personnages célèbres. particulier au bailliage de Saint-Mihiel et de Louise Collinet de la Malmaison; le père de celle-ci se prénommait François; il faisait partie de la noblesse d'Anjou (1).

Jean Bousmare avait été annobli le 24 mai 1564, avec concession des armoiries de son beau-père, qui portait : d'azur, au pélican d'argent, ensanglanté d'or; — cimier, un phénix naissant, d'or. Nicolas, son fils, fut évêque de Verdun, de 1576 à 1584. Il devint propriétaire des terres et ban de Remasnil, village aujourd'hui détruit, qui existait sur le ban de Senon, et dont il sera question plus loin; il devint aussi seigneur de Brabant, par échange contre la terre de Rambecourt aux pots.

La famille de Bousmare est restée seigneur de Joudreville, Bouligny et Amermont jusqu'à l'époque de la Révolution.

Canton de Montmédy. Commune de Chauvancy-Saint-Hubert. **BOUILLON** (la forge du). — Sur le ruisseau de ce nom.

Cette forge fut construite, en 1770, par les ordres de Nicolas Spirlet, dernier abbé de Saint-Hubert, qui, ayant un penchant bien louable pour les entreprises industrielles et pour les expériences agronomiques, fit établir des tanneries, des scieries à bois, des hauts-fourneaux et des forges, sur tous les points du domaine de son monastère : celle du Bouillon fut ascensée par lui à Nicolas Petit de Moranville (des Crocs), écuyer de la maison et couronne de France, de l'intendance de Nancy, époux de Madelaine-Elisabeth Vigneron de Bracqui. Ce personnage inaugura sa prise de possession, en donnant son nom et celui de sa femme à la grosse cloche de l'église paroissiale, qui fut bénie le 16 mai 1770, par M. Colgnassel, doyen de Juvigny: le donateur y avait joint une très-belle aube, des burettes et des boî-

<sup>(1)</sup> On verra ailleurs les rapports des Collinet de Lasalle de Nancy, avec cette famille Collinet de la Malmaison. C'est par les rameaux des Bousmare — Roton — Boncourt — Joudreville, qu'ils se rattachent aux anciens citains de Verdun.

tiers en argent. Cette cloche remplaca celle, trop fragile (hélas! comme devait l'être la crosse abbatiale), qui avait été donnée par l'abbé Spirlet et bénite, sous son nom, le 24 avril 1766. et sous celui de l'avant-dernière abbesse de Juvigny, Alexis-Madelaine de Vassinhac-Imécourt.

M. de Moranville fit régir cette forge par des directeurs.

Elle consiste notamment en deux feux d'affinerie, dont un a été longtemps en chômage. On y exploite le minerai de fer de Thonne le thil, d'Avioth, de Thonelle, de Breux, et de Thonne la lon. L'exploitation, en 1852, employait 130 ouvriers, dont 70 à Thonne le thil, et le surplus dans les quatre autres communes; ils extrayaient, annuellement, 50,000 kil. de minerai lavé, qui se répartissaient entre les hauts-fourneaux de Thonnelle, de Chauvancy et de Margut. Ce minerai ne contient pas de grains magnétiques; il renferme 44 p. % de fer: — silice, 0,148 - alumine, 0,051; et il peut fondre avec addition de 0,10 de carbonate de chaux (1).

BOURU (2).

Sur la source de ce nom qui s'unit à l'Andon.

de Montfaucon. Commune

Canton

Bouru offre un exemple notable des anomalies apparentes que de Bantheville. présentent les marches de plusieurs provinces contiguës, mais de nationalités opposées.

Avant la rédaction du grand coutumier de France, comme Bantheville et Bolandre, Bouru était à la loi de Beaumont.

<sup>(1)</sup> Voir la Statist. géolog., p. 77, 171, 655.

<sup>(2)</sup> Bour signifie fontaine, en celto-teuton; - en hébreu, il indique une coulée de lave, une fontaine de feu (our), qui cesse d'être enslammée; - il signale aussi d'anciennes eaux thermales, qui ont disparu; car our signifie aussi chaleur, en hébreu; et l'u, qui se nomme ur en celtique, indique physiquement le principe de toute uration (V. Diction. hebr. de Latouche, p. 88. - V. Bullet, Vocabulaire celtique. - V. Еіснногт, р. 437.)

C'était la conséquence de la charte d'affranchissement de toutes les communes des deux châtellenies d'Aspremont, en Champagne, et de Dun, en Barrois. (V. la Ch. donnée de 1250 à 1284, par Gobert V de Dun-Aspremont, en accompagnement avec Richer, sire de Landreville, Richard de Prouilly, Vuiter de Vilaisne et autres hommes de fiefs des deux châtellenies.)

Après la rédaction des coutumes particulières, vers 1536, il en fut autrement. Bouru - comme Brieules sur Meuse, dans l'ancien comté de Dore - comme Montfaucon, Cuisy, Drillancourt, Eclisefontaine, Gesnes, Ivoiry, Prouilly, Septsarges, etc., dans l'ancien comté de Doux - comme Brieulessur-Bar, comme Beaumont, dans l'ancien comté de Dure.... Bouru était à la coutume de Rheims-Vermandois, tandis que Bolandre et Bantheville - comme Aincréville, Andevanne, Belval, Beauclair, Beaufort, Buzancy, Cernay-en-Dormois, Chatel les cornay et Cornay, Cierge et la Grange aux bois, Dannevoux, Exermont, Grandpré, Halles, Landre et Landreville, Laferté-lez-Olizy, Laneuville au pont, Mont-Cornet, Olizy, la Romagne, Sainte-Menchould, Saulmory-lez-Villefranche, le Thour, Tailly, Vaux-en-Dieulet, Villefranche, Viller-devant-Dun, etc..... tandis, disons-nous, que Bolandre et Bantheville étaient régis par la coutume de Vitry-en-Perthois. On en a dit les causes au mot Astenai, p. 54.

Il y avait donc un tranchement très-marqué, tranchement qui persiste, malgré les transformations politiques, entre les origines des habitants de Bouru et celles des habitants de Bantheville: ceux-ci se rattachaient à Romagne, par le ressort spirituel; mais, comme le dit l'appellation locale, c'était un ban séparé de la villa seigneuriale (Landreville) dont ils dépendaient : le hameau de Bouru n'y était uni que par l'usage commun de la source, principe de l'agrégation; et ce hameau était resté dans son indépendance native, relativement aux occupateurs de l'ancien Dolomensis pagus. Bouru était purement Champenois.

Ces différences tiennent à la nature du sol et au régime des eaux; ce sont eux qui ont diversifié les causes et les motifs des premières incolations. Voici un exemple topique concluant:

Banthe et Buanthe sont deux mots en relation discordante, géologiquement et hydrographiquement. Ils indiquent les deux houts d'un même étage; ce sont les deux points extrêmes où cesse d'émerger le coral-raq, dans les sables verts du canton de Montfaucon. Bouru et Boureuiles indiquent la même relation par rapport aux terrains crétacés. — La Buanthe, qui vient du point de partage de Monzéville, et qui sort des bois d'Avocourt pour tomber dans l'Aire à Baulny, sur le versant oriental et l'Andon, qui sort des bois de Septsarges, près de Montfaucon, pour aller, par le versant occidental, s'unir à la fontaine de Bouru.... c'est-à-dire au point même où a cessé l'uration de la coulée des calcaires du coral-rag et ou a commencé la discordance des strates superficiaires, dans les étages portlandiens et du gault.... la Buanthe et l'Andon, par leur origine diverse, expliquent, géologiquement et hydrographiquement, pourquoi Bouru et Bantheville, bien qu'en contact immédiat, appartiennent néanmoins à des couches de nature opposée. Le bassin crayeux de la Champagne paraît avoir arrêté sa lave dans les gauen de Montfaucon, à Bouru, contre les strates en discordance des terrains crétacés de l'Andon; de même qu'à Boureuiles, les sources ont æilletonné à la cessation des soulèvements de l'autre versant du terrain crétacé. (Voir la languette de Boureuiles à Apremont, sur les plans géologiques de MM. SAU-WAGE et BUVIGNIER.)

BOUVIGNY, Bowinium (1) (Ch. de 1385, 1422).

Sections annexées: Dommarie et Baroncourt (V. infrà et de Spincourt. suprà).

<sup>(1)</sup> Etymologie et appellations successives. : Bowigny, Bouwingen, Bævingen. Ce mot vient de bau, culture — bauen, cultiver — bauer, cultivateur... qui s'écrivaient anciennement bow, bouwen, bouwer; — igni, signification objective des feux des habitations. Dans la construction

Sur le versant à droite de l'Othain.

Topographie.

| Distance        | canton         | 0 myr. | 6 k. |
|-----------------|----------------|--------|------|
| Distance        | arrondissement | 4      | 4    |
| du chef-lieu de | arrondissement | 6      | 2    |

Orientation par rapport à Montmédy, S.-S.-E.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 235 à 274 m.

## Etage, groupe et sous-groupes (1).

Géologie.

Etage oolithique, formation jurassique inférieure de l'époque secondaire — bradfort-clay.

Cet étage est composé de calcaires gris et de calcaires marneux alternant avec des marnes plus ou moins argileuses; les assises ont une épaisseur de 260 à 280 m. La bande de ce terrain, qui part de Raulecourt et de Bouconville, au sud, s'étend jusque Conflants en Jarnisy, vers le nord; — arrivée à Baroncourt, où elle est en pleine puissance, elle se coude, et de là se dirige au nord-ouest, jusque Baalon, où elle cesse de limiter les assises supérieures du lias. Avant ce changement de direction, l'oolithe se montre seule, en saillie, dans le reste du département. Les parties basses du territoire de Bouvigny présentent quelques bandes alluvionales avec sables et graviers. C'est là le ban primitif de la culture des premiers colons de la Curtis, qui s'appelait Armincourt, dont le hameau a disparu (V. suprà, p. 42).

**Origines** 

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales, et les traditions:

Bouvigny s'écrivait Bowigny dans les anciennes chartes : cette observation est essentielle pour remonter aux notions d'origine sur cette localité : car l'appellation est celto-tuistique, et, encore aujourd'hui, bow, qui signifie culture en celtique, veut

germanique, ce membre est le déterminateur de l'idée : de la l'ancien usage de compter par feux.

<sup>(1)</sup> Voir la Stat. géologique de M. A. Buvignier, p. 76, 77, 587.

BOU 205

dire arc en anglo-saxon. Or, les rapports intimes des colons de Bouvigny avec les archers de la seigneurie d'Arques-sur-Orne, dominateurs des dépendances de la Tour des arches (boso-feodum) du pont d'Ornel, ces rapports sont établis par les chartes d'Amelle et de Senon, comme les rapports des seigneurs de Dommarie et de Baroncourt le sont par les chartes de Norroy le sec, de Sancy, de Fresnois la montagne et de Fontois.

Tout cela remonte évidemment aux anciennes chaussées austrasiennes, chaussées attribuées à la reine Brunehault; tout cela remonte aux souvenirs des anciens archers de la grande communauté d'Amelle et de Senon (Voir suprà, p. 35), et l'évidence ressort des mouvances mêmes de chaque seigneurie. Notons ici que Amermont, Bouligny, Dompremy la canne, étaient, en 1600, de la prévôté de Norroy le sec et de la châtellenie de Stenay, tandis que Bouvigny, son annexe Baroncourt, Rechicourt et Ollières étaient de la châtellenie et prévôté de Sancy. Ce sont là des anomalies apparentes, qui ne. peuvent s'expliquer que par la connaissance intime des rapports de localité. Les anciens étymologistes ont fait de Bowigny une étable à bœufs; ils ont vu à Bouzey, qui est tout proche, une étable à vaches; à Lanhère, un peu plus loin, une bergerie de moutons; enfin, tout près encore, à Fromezey, ils ont placé des greniers à grains. Ces conjectures doivent faire place à de plus saines interprétations.

Consultons la physionomie des lieux; mettons leurs apparences physiques en relation avec les idées neuves de leurs premiers habitants; creusons dans les éléments du sol et dans ceux du langage, ces témoins infaillibles ne nous égareront pas.

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1823 : 1,051 hect., plus 197 h. 54 a. 83 c. non imposable.

Territoire.

| dont en | bâtiments              | 4 h | . 50 a.  | D C.     |
|---------|------------------------|-----|----------|----------|
|         | Jardins et chènevières | 7   | 10       | a        |
|         | Prés et pâtures        | 105 | 28       | n        |
| _       | Terres labourables     | 805 | 62       | D        |
|         | Vignes                 | 4   | 50       | <b>»</b> |
|         | Bois                   | 130 | <b>»</b> | D        |

(Ces bois appartiennent à la section de Bouligny, pour partie, et au propriétaire de l'une des fermes pour le surplus.)

Cours d'eau : l'Othain supérieur ;

Usines: Baroncourt possède un moulin à deux paires de meules; il est placé sur l'Othain.

Revenu net imposable: 14,502 fr. 49 c.

Biens communaux. Bois, à repartir ut suprà..... 130 h. » a. » c.

Terrains vains et vagues..... 1 80 »

Notions agric. Prix commun de l'hectare de terre : 1<sup>re</sup> classe.... 2,700 fr.

| _ | 2° classe 2,400 |
|---|-----------------|
|   | 3° classe 1,800 |
|   | 4° classe 600   |
|   | 5• classe 450   |
|   | pré 3,600       |
|   | vigne 4,500     |
| _ | bois 1,500      |

Cultures spéciales: blé, orge, avoine, pomme de terre et chanvre.

Notions indust. Professions les plus habituelles : cultivateurs, charrons et tisserands.

Population.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : en 1726, Dommarie 14 feux ; Baroncourt 8 ; Bouvigny 7 ;

D'après le recensement de 1847 : dans les trois localités, 171 habitants : dont à Bouvigny 39; à Dommarie 83; à Baroncourt 50; — d'après le recensement de 1857 : 172 habitants.

Tenue des registres. D'après les archives communales : à partir de 1667, avec lacunes; — d'après les archives judiciaires : à partir de 1766, série complète.

#### Anciennes divisions ecclésiastiques.

Ordre spirituel.

Diocèse de Verdun; après avoir été de Metz et de Trèves; Archidiaconné de la Wabvre; après avoir été de celui de Saint-Vandelin de Tholey (1);

<sup>(1)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de (V. l'article

Doyenné de Saint-Pierre d'Amelle, et, primitivement, celui de Wandelinville sur la Bliesse (1);

Cure de Saint-Martin de Bouvigny, et primitivement de Notre-Dame de Dammarie:

Nota. — A la naissance de la chrétienté, l'autel de Baroncourt était dédié au saint Sauveur, un des premiers patrons de Verdun. Son église fut ensuite bénite, en 1123, sous le vocable du Saint-Esprit.

Annexes et dessertes actuelles : Notre-Dame de Dommarie; Saint-Mansuy de Baroncourt;

Prieuré : celui de Sancy, ensuite celui d'Amelle, puis celui de Mangiennes;

Oratoire primitif: celui de Saint-Remy de Sancy;

Eglise matriculaire : celle de Notre-Dame de Masmelliponte, sur le pont-chaussée de Dammarie : elle n'était plus qu'une chapelle de desserte en 1726;

Chapelle seigneuriale : celle du Saint-Esprit, au château de Bouvigny; elle est détruite;

Noms des patrons : Saint-Martin, à Bouvigny; Notre-Dame et Saint-Mansuy, aux deux annexes;

Epoque d'érection ou de reconstruction des églises: celles de Baroncourt et de Dommarie remontent à 1122; celle de Bouvigny est moins ancienne. On remarque au chœur de cette dernière un très-vieux tableau représentant saint Martin. La cloche actuelle remonte à 1779: elle a été donnée et levée par le comte de Rénel et par sa nièce la comtesse Alemande de Waylle.

Noms des derniers connus des curés, vicaires, ou chapelains, antérieurement à l'ordre actuel : — en 1711, N. Bertin, curé jusqu'en 1772; — 1764, N. de Jarny, vicaire; — 1768,

Amelle, p. 18.) Quant au ressort primitif Trévirien de l'archidiaconné de Saint-Wandelin de Tholey, ce fait ecclésiastique sera expliqué et justitié au mot Damvillers.

<sup>(1)</sup> Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de (V. l'art. Amelle, p. 18). Quant à Wandelinville, voir Damvillers.

**208** BOU

J. Laurent, vicaire; — 1770, F. Nicolas, vicaire; — 1772, Cosme Joly, curé, jusqu'en 1791; — 1773, E.-F. Mauljean, chapelain; — 1786, N. Joly, id.

### Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Ordre temporel. Patronage à la collation des abbés de Gorze et de Châtillon, alternativement, à cause de leurs prieurés d'Amelle et de Mangiennes;

Dixmage: sur Bouvigny, au profit des comtes des Armoises, d'une part, et des marquis de Rénel, ou Rennepont, d'autre, par moitié; — sur Dommarie et Baroncourt, le patronage et les dixmes appartenaient en totalité à l'abbaye de Châtillon, comme étant aux droits des évêques de Verdun de la maison de Chiny;

#### Anciennes divisions civiles.

Ordre politique. Anciennes cités de Trèves — Metz — Verdun; aux limites incertaines des trois provinces:

Royaume d'Austrasie, puis de Lotharingie, puis empire Germanique;

Ancien pagus du bas Vaurense, in fine Metensi; Comté de Bar, Barrois non mouvant, jusqu'en 1430; Duché de Lorraine, après la réunion du Barrois;

Haute justice des ducs de Bar et de Lorraine, dans le principe; dans les derniers temps, les comtes des Armoises et les marquis de Rennepont étaient hauts justiciers. Mais, quant à Baroncourt, comme ancienne annexe de Buzy, près Etain, c'était le roi de France, aux droits des princes lorrains, qui seul avait pleine juridiction. Les bénédictins de Saint-Vennes en étaient co-seigneurs, à titre de donataires de l'évêque Richard de Verdun.

Avant la rédaction des coutumes générales.

Ordre judiciaire. Loi de Beaumont;

209

pour les grains et autres matières sèches, et pour les liquides, celles du Barrois; pour les bois et les prés, celles du pays messin, dites de la châtellenie de Sancy; pour les terres, celles du Barrois;

Indication de l'étalon local : l'arpent, pour les terres, était de 70 perches, et la perche de 18 pieds 4 pouces; l'arpent, pour les bois et pour les prés, était de 80 perches, et la perche de 20 pieds. (Comparez avec Bouliany.)

Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Saint-Mihiel:

Anciennes assises des huit Pairs de la châtellenie de Sancy, savoir: Sancy et Fontois - Bassompierre (Betstein) et Bassomville, autrement dit Buisson du Fresnois - Boulanges -Bouvigny et Dommarie — Epvres et Saint-Supplet — Havanges et Hayanges, autrement dit Hagen ou de la Haye -Avillers et Malavillers - enfin, Rechicourt et Ollières, près Spincourt.

La châtellenie dominante était, primitivement, celle d'Othanges, sous le double ressort d'Audun le teutsch et d'Audun le roman.

Cour supérieure des grands jours de Saint-Mihiel; ensuite le Parlement de Metz; puis celui de Nancy;

Ancien bailliage et grurie d'Etain, dont le dernier lieutenantgénéral a été Jean Maucomble, à partir de 1768;

Ancienne prévôté de Sancy, jusqu'en 1601 (1) - puis celle de Norroy le sec (2);

<sup>(1)</sup> La prévôté de Sancy comprenait alors : Anoux avec Menneville, Bailler, Cune et Preuthin, Dompcourt-en-Woivre, Grevigny, Houdelaucourt, Lommeranges, le ban de la mairie de Saint-Maurice, Nieufchief et Hommevillers, Perpont, Sancy et Basonville, Seuville Tucquegnieux, Trieux, ou Trion, avec la Grange aux bois de l'abbaye de Saint-Pierremont.

<sup>(2)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de : Abé-14

Ancienne justice seigneuriale: après les partages austrolorrains, celle des seigneurs locaux respectifs, mais seulement par rapport à Dommarie et à Baroncourt: le suzerain seul avait droit d'exécution capitale sur les trois bans;

Justice foncière des seigneurs locaux;

#### ANCIENS SEIGNBURS DE BOUVIGNY.

Ordre féodal.

Les anciens sires de Bouvigny, maison entée, en 1439, sur celle de Boulanges, portaient : d'or, primitivement, et d'argent, plus tard, à trois pals de sable. C'étaient des armes de deuil, en mémoire de l'extinction de la race masculine des premiers Boulanges, qui portaient : pallé d'or et d'azur, de six pièces, et dont le dernier rejeton mâle Henry de Boulanges, mort en 1439, n'avait pas laissé de postérité. Des collatéraux : — Gilles de Bossut — Richier de Rumont — Henry, dit le moine, de Doncourt, se partagèrent alors la seigneurie du défunt; et son écu fut remplacé par l'écusson maternel d'Alix de Bouvigny et de Catherine, aïeule de celle-ci.

Au berceau de ces deux races, on trouve Ludovicus de Sanceio (maison de Chiny), en 1096; c'est lui qui fit construire le prieuré de Saint-Brice à Sancy; — puis on rencontre Constantin de Fresnois la montagne (maison de Briey), un des exécuteurs testamentaires de la comtesse Mathilde de Toscane, pour la fondation de l'abbaye de Saint-Pierremont; — après lui, ses fils: — Amalric de Raucourt, père de Philippus de Lopeio (Loupi les deux châteaux, Ch. de 1172), — et Symon l'ancien, de Fresnois: celui-ci fut père de Pierre, premier baron de Murault et d'Azennes (1165). Arrivent ensuite: — Verricus de Fontois et Amélina sa femme, en 1235; — puis leur gendre Philippe de Bassomville, près Sancy, autrement dit des Buissons

ville, Amermont, Bouligny, Bertrameix, Dompremy la canne, Dommarie, Norroy le sec, Pienne et Puxe.

(Hagen) de Fresnois la montagne, — et autres noms cités dans les chartes de Dommarie et Baroncourt (Voir suprà).

En 1342, Jacques de Bouvigny reprend Xivry le franc des mains de Thibault de Bar, comme sire de Perpont. Thomas de Boulanges, Frédéric son frère, et Aleide de Ranzières, Thomas, Louis et Catherine leurs enfants, sont ensuite mentionnés dans la charte de 1383.

Alors se conclut la première alliance entre les deux maisons : - Catherine de Bouvigny, fille de Jacques, épouse Thomassin (ou Thomas le jeune) de Boulanges, en même temps que son frère Jehan se marie avec Marie de Mantheville, vers 1466. - Du mariage de Catherine naît Henry de Boulanges, dit le vieil, qui épouse Elisabeth d'Artaize-Sorbey — du mariage de son frère provient Alix de Bouvigny, mariée à Jacques de Wys-Faizeler, sieur de Ranzières et de Wyschery, près Sorbey; — de cette union d'Alix naissent trois enfants : un fils, mort jeune, et trois filles, dont l'aînée, appelée Alix, comme sa mère, épouse Henry de Boulanges, son cousin: - les deux autres sont mariées, savoir : Marguerite, à Symonin de Jaulny et Jametz, dont elle n'a point d'ensants - Clémence, à Henry de Housse, son cousin, capitaine de Longwy, qui devint sire de Boulanges et de Bouvigny, après la mort, en 1439, d'Henry III, fils d'Alix, décédé sans postérité.

Cet Heury de Housse-Boulanges-Bouvigny ne laissa que des filles : Claude, qui fut abbesse de Differdange — Barbe, qui épousa Gérard de Bouthillier, sénéchal de Lorraine — et Jeanne, épouse de Perin Watronville de Verdun.

La seigneurie de Bouvigny échut à Barbe: elle passa dans la maison Bouthillier de Metz, et celle de Ranzières dans celle de Watronville. Quant à Baroncourt, sa seigneurie était distincte (V. suprà).

Le dernier seigneur de Bouvigny, enterré, le 26 mai 1784, dans la chapelle castrale du vieux manoir, fut le comte Jean-Baptiste-Henry-Balthazar de Rennel, chevalier, sire de Bouvigny, Herbamont et Circourt, capitaine des gardes de François de Lorraine empereur d'Autriche, ancien chambellan du roi

Stanislas de Pologne. Il était fils de Balthazard-Dieudonné-Joseph, comte de Rennel, sire de Meoncourt, Herbamont et Circourt, président de la Cour des comptes de Lorraine, déclaré gentilhomme le 18 mai 1663, et de dame Françoise de Huyn: son aïeul était Bonaventure Rennel, trésorier du duc de Mercœur, annobli par Charles III, le 1er avril 1553, avec concession des armoiries qui suivent: d'azur, à une croix ancrée d'or, chargée d'un tourteau de gueules, cimier, un lion naissant, au naturel, soutenant une croix ancrée, avec le tourteau de l'écu.

Cette maison remontait, paraît-il, à Bonaventure de Murcort (Ch. de 1243), censier de Renuale (V. ce mot, infrà), terre à l'abbaye de Châtillon (Ch. de 1532), lequel, en avril 1553, fut reconnu par le duc de Mercœur, pour avoir droit de porter : d'azur, à une étoile étamée d'or.

Personnages célèbres et faits particuliers. Robert des Armoises, sire de Fléville et Affléville, de la maison des Hermoises de Delut, mari de Jeanne de la Tour d'Arcques, dite la fausse pucelle d'Orléans (Voir les chroniques de Metz, en 1431).

Nota. — A l'article Houëcourt ou Woëcourt, nous signalerons les rapports de compagnonage, qui ont existé entre la vraie
pucelle et les chevaliers messins, commandés par Jehan, dit de
Metz, seigneur de Woëcourt et Nouillompont, et l'un des citains de Verdun (Voir les rouleaux du lignage d'Estouffs en
1550). Ces rapports sont de nature à jeter quelque lumière sur
les traditions de famille des anciens sires de Bellefontaine et des
de Haldat du Lys-Mallac de Palaise, dont il a été question plus
haut, p. 186.

Colart des Armoises, bailly d'Etain, qui, en 1368, après l'affaire de Gondrecourt, dans la guerre des citains de Metz, sut pris et décapité dans son château de Bouvigny.

Ce manoir était une grosse tour, à quatre pans, sur piliers, qui fut rasée, en 1635, par ordre de Louis XIII, alors que ce monarque s'empara de la Lorraine. Il en reste encore quelques vestiges: ils consistent en l'aile droite de l'ancien bâtiment et en un donjon, de forme carrée, qui est en ruine. Ce château avait été rebâti, mais il fut pris et renversé de nouveau, en 1639, par

le général *Picolomini*, après la défaite, devant Thionville, des Français commandés par M. de *Feuquiere*, gouverneur de Verdun.

BRABANT-SUR-MEUSE, Brabantum (1) (Ch. de 1046 et 1049). Ancienne annexe de la petite collégiale de Sainte-Croix de Wander-Salt, qui était placée dans le bois du Sault des roches. (Wand, roche, en allemand; — saltus, en latin.)

Canton de Montfaucon.

Sur la rive droite de la Meuse et sous la source de Morfontaine.

|  | canton         | 1 myr. | . 5 kil. | Topographie. |
|--|----------------|--------|----------|--------------|
|  | arrondissement | 4      | 3        |              |
|  | département    | 5      | 1        |              |

(f) Etymologie et appellations successives: Brabantum; Braïbantum; Brabant. Ces appellations sont géologiques et dérivent du celte et de l'hébreu, — Rá, mauvais; — bra, ce qui cesse d'être mauvais; — an, radical du doute et racine de toute expression de l'idée encore flottante dans l'esprit; — ban, ce qui cesse d'être incertain, d'être douteux, d'être vacillant; ce qui forme une enceinte déterminée, en avant d'un point d'annexion. (Dict. héb. de Latouche, p. 12, 27, 7.)

C'est à Brabant que cesse d'apparaître le rameau des étages corattien et portlandien, qui règne de Bras à Brandeville: il y est désarticulé, par l'irruption des eaux diluviennes, et par le soulèvement des roches, qui se sont abstraites sous les couches alluvionales du plasond de la Meuse, sous les terrains crétacés, et sous ceux des formations tertiaires, superposés, l'un sur l'autre, jusqu'à Bantheville. A Bantheville commence la disjonction des strates, sur l'autre versant. Cette constitution rocheuse, qui est la plus mauvaise de toutes pour la culture, cesse d'apparaître en avant (anté) de la grande brisure d'entre Brieules et Dun, pour ne plus émerger qu'à Bantheville, par son assise supérieure, laquelle plonge, à son tour, et disparaît sous les sables verts et les terrains crétacés. Le Brabant, en Belgique, est dans la même condition. Brabant, en Argonne, est aussi à la cessation d'émergeance de l'étage portlandien.

Orientation par rapport à Montmédy, S.-S.-O.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 239 m. à 350.

### Etages, groupes et sous-groupes (1).

Géologie.

- 1º Etage jurassique moyen, formation coralienne de l'époque secondaire coral-rag.
- 2º Etage jurassique supérieur, formation dite portlandienne, de la même époque, qui, brisée par le soulèvement anté-diluvien, ne reparaît plus qu'à Bantheville (cote 240) calcaire à astartes, blocaille et pierres pour les routes.
  - 3° Alluvions et cailloux siliceux, dans les bas-fonds.

La puissance de l'étage coralien varie de 120 à 150 m., sur une inclinaison de 1/50 vers l'ouest; — celle du calcaire portlandien est d'une épaisseur de 130 à 140 m., à l'inclinaison de 1/77 dans la même direction.

La côte des Roches montre à nu le brisement opéré par le diluvium, en avant du rameau, entre Brieules et Dun; et ce brisement explique l'anneau que forme la Meuse entre Gercourt et Consenvoye.

Origines.

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales et les traditions:

Avant le onzième siècle, le territoire de Brabant était un prædium de création mérowingienne: il avait été acquis, ainsi que Sivry-sur-Meuse et Jupiles, par Heymon, 38° évêque de Verdun, qui l'avait donné à l'abbaye de Saint-Maur, quand il transforma l'oratoire primitif de Saint-Jean-Baptiste et qu'il établit la congrégation de Sainte-Croix, alors placée sous le patronage du second évêque de Verdun.

Aussi, dans la Bulle papale de 1049, en faveur de Saint-Maur, trouve-t-on d'abord cette énonciation: in Lovo montem (Louvemont, canton de Charny) et Brabant, ecclesiam in honorem sanctæ Crucis, quam Heymo episcopus, rebus undèqua-

<sup>(1)</sup> V. la Stat. géolog. de A. Buvignier, p. 79, 81, 82, 84, 588.

que acquisitis, ditavit, canonicis inibi constitutis.... et. dans une autre bulle, de la même année, récognitive des biens de la cathédrale, on lit encore : ad Braibantum septem quartarios terræ, cum vineå et silvå.

Nom du premier propriétaire connu : l'évêque Heymon de Verdun (992 à 1027).

Erection.

Riang

Causes d'établissement : le défrichement des montagnes.

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1844, Territoire. savoir: 688 hect. 72 ares 32 cent.

dont en bâtiments....... 1 h. 51 a. Jardins, chènevières..... 80 Prés et pâtures...... Terres labourables...... 527 22 Vignes.... 9 86 Bois.... 70 Landes et friches..... 14 45 Etangs, noues et routoirs..... 80 Superficie non imposable.... 20 24 32 la Meuse, sur un parcours de 2 kilom.; Cours d'eau.. le ruisseau de Brabant; les fontaines de Morfontaine et du pré Jacque Clause;

Usines: trois moulins à eau, à 2 paires de meules chacun;

Revenu net et imposable: 10,476 fr. 14 cent.

60 h. 84 a. Bois . . . . . . . . . . . . . . . . communaux. Prés et pâtures..... Terres.... Terrains vains et vagues... 55

Contenance totale des terrains communaux : 67 h. 45 a.

Prix commun de l'hectare de terre : 1<sup>re</sup> classe.... 2,400 fr. Not. agricoles.

2° classe.... 1.500 3° classe.... 900 4° classe . . . . 300 5° classe.... 30 pré: 1<sup>re</sup> classe.... 3,600 2° classe.... 2,700

Prix commun de l'hectare de pré : 3° classe.... 180
vigne....... 360

Cultures spéciales : blé, orge, avoine, luzerne,

Notions industrielles. Archéologie. Professions les plus habituelles : cultivateurs, manceuvres.

Aucuns vestiges de substructions ne se sont révélés, assureton, à la source de Morfontaine, qui est à 500 m. du village, près du chemin qui conduit à Damvillers; mais d'anciennes ruines ont apparu à la fontaine du pré Jacques Clause et audelà du chemin qui conduit à Haumont. Ces ruines se trouvaient à 800 mètres, et l'emplacement de l'ancienne église était ainsi à 300 m. des habitations, Serait-ce là qu'était l'oratoire primitif de la Sainte-Croix, in Vander saltu, dont il est question dans les annales de l'épiscopat de Wicfrid, 28° évêque de Verdun?

Toutes les vraisemblances se réunissent en faveur de cette opinion. En 963, ce prélat s'était rendu au manoir d'une terre nommée Vander-salt, près Sivry-sur-Meuse. Il y fut attaqué, pendant la nuit, par les gens d'armes du comte Sigebert du Luxembourg. Ses défenseurs furent massacrés; son neveu, l'archidiacre Richer, fut tué, dès le premier choc, et l'évêque, tombé aux mains des assaillants, fut emmené prisonnier. On a dit le motif de cette attaque à l'article Amermont, p. 26.

Population.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : en 1,726, 30 feux;

D'après le recensement de 1847 : 304 âmes; en 1856, 270.

Tenue des registres. D'après les archives communales: à partir de 1692, avec lacunes; — d'après les archives judiciaires, à partir de 1683, avec lacunes.

Anciennes divisions ecclésiastiques.

Ordre spirituel.

Diocèse de Verdun;

Archidiaconné de la Princerie, ou Primitierie (1);

<sup>(1)</sup> Ressort de cet archidiaconné - sur le décannat dit Urbain - et sur

Doyenné de Saint-Martin de Chaumont (1);

Cure de Saint-Julien de Brabant;

Annexes et dessertes : dans le principe c'étaient Louvemont et Mormont ;

Abbaye suzeraine de Saint-Maur de Verdun:

Celle ou prieuré de Sainte-Croix, in Vander-saltu;

Hermitage de Saint-Wandregesile, depuis longtemps détruit et oublié;

Oratoire primitif, idem;

Eglise matriculaire : celle de Wander-Saëlt, elle existait encore en 1049;

Chapelles : celles de la Vierge et de Saint-Sébastien;

Noms des patrons : saint Julien, à Brabant — sainte Croix, à Wander-Salt — saint Pierre, à Louvemont;

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église : celle actuelle a été reconstruite en 1715, des libéralités de M. Macée, curé, et des contributions à la charge des dames de Saint-Maur; elle a été bénie par lui le 13 août 1716, et rétablie de 1787 à 1790:

Noms des derniers curés connus, antérieurement à l'ordre actuel: — en 1684, F. François; — 1698, G. de la Vaux; — 1701, N. Macée; — 1721, F. Thomin; — 1748, N. Garaudé; — 1755, J. Fressinet; — 1757, N. Bertrand; — 1782 à 1791, J. Hémonet; — 1791, P. Bergnier, desservant.

Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Patronage à la collation de l'abbesse de Saint-Maur de Ordre temporet. Verdun;

Dixmage à la même, avec participation de l'abbaye de Saint-Nicolas des Gravières et du curé, chacun d'eux par tiers;

ceux de Chaumont et de Forges, qui constituaient la chrétienté primitive.

<sup>(1)</sup> Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de (Voir Azanne, p. 92).

Entretien du chœur et des bâtiments à la charge des dames de Saint-Maur, sans participation des codécimateurs.

#### Anciennes divisions civiles.

Ordre politique. Ancienne cité des Articlavorum. Verdun, Veroduna civitas;

Royaume d'Austrasie — ensuite de Lotharingie — puis empire Germanique;

Ancien pagus du Virdunensis;

Ancien comté épiscopal de Verdun, à partir du douzième siècle, devenu province des trois évêchés, après la réunion à la France, de 1552 à 1648;

Haute justice de l'évêque, haut, moyen et bas justicier.

Avant la rédaction des coutumes générales.

Ordre judiciaire. Loi et coutumes dites de Sainte-Croix de Verdun;

Mesures de.. 

pour les grains et les liquides, celles dites de l'évêché de Verdun;
pour les autres matières, idem;
pour les bois et les terres, idem;

Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Verdun;

Anciennes assises des quatre pairs de la vicomté — Orne — Murault — Creuve — et Watronville;

Cour supérieure de l'évêché de Verdun, et sous la France le Parlement de Metz;

Ancien bailliage et présidial de Verdun; Ancienne prévôté de Charny (1);

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de : Avaucourt, Belrupt, Brabant, les deux Bras avec Haudremont, Champneuville et Neuville, Charny, Châtancourt, Dombasles, Marre, Rampont, Souhesmes petite et grande, Saulmogneux, Thiereville et
Vacherauville.

RRA 219

Ancienne justice seigneuriale de la prévôté épiscopale de Charny;

Justice foncière des officiers de l'évêque.

Maisons seigneuriales, leur origine, leurs armoiries et leur extinction.

Les évêques de Verdun avant toujours conservé leur domi- Ordre 160dal. nance immédiate sur toutes les dépendances de leur châtellenie de Charny, on ne trouve aucune maison chevaleresque de nom et d'armes du titre de Brabant. Seulement plusieurs des intendants ou officiers épiscopaux, placés au manoir de ce domaine, parvinrent à l'annoblissement : les derniers d'entre eux sont enterrés dans la chapelle de la Vierge et de Saint-Sébastien. C'est ainsi qu'en 1707 on voit François-Antoine des Ménus, de la famille des Ménils-sur-Saulx, s'y établir, en se mariant avec Jeanne-François, fille du maire royal de Brabant. Ce sieur des Ménus était sire du Chesnois, et capitaine au régiment de la Tour : il était allié à M. Pierre Darbon de Dugny, écuyer, fils du P. Darbon de Vaucorbelle, gouverneur de la citadelle de Verdun, grand'croix de Saint-Louis, et qui épousa une Jeantin - des Génins de Rarécourt. On y trouve aussi les Cognon de Châtancourt — puis les du Clos.

En 1738, Antoinette des Ménus épouse, à Brabant, Nicolas Richard, écuyer, seigneur de Batilly, Espiez, Rouvres et Lanhères, près Etain. Après s'être alliée successivement aux de Ferdinand - Villelongue d'Escouviez, aux de Harbonnier de Nantiermont, aux des Offy de Csnerneck, aux Vidains de Drillancourt, aux Lefaucheux de Dun, aux Wuargny de Othe, aux de Nevon de Loisey et des Marats, aux de Noirel de Housseville, aux de Gréné de Florimont d'Autrecourt, aux du Mont, près Bazeilles, aux de Bonnaire de Forges..... cette famille de Batilly-des-Ménus reste à Brabant jusqu'au moment de la Révolution: son dernier représentant était alors J.-B. Richard de Batilly qui, à la souche de ses ancêtres, avait, en 1344, Gérard de Batilly, sire de Dompremy la canne, escuyer de Thibaut de Bar, sire de Perpont. (Voir Layette d'Apremont, 20º liasse, nº 1.)

Les de Ménus, issus de Didier, portaient : d'azur, au lion d'or, armé d'un bâton noueux, de même. Ceux issus d'Etienne de la Mothe, 1583, portaient : d'azur, à la fasce d'argent, chargée de trois corbeaux de sable, membrés de gueules, et surmontés d'une croix trefflée, au pied fiché d'argent; cimier : un sauvage au naturel, issant et tenant de sa dextre une masse de sable.

#### Canton de Damvillers.

# BRANDEVILLE. Brandenburgum (1).

Ancien bourg chinien, avec titre de comté sous la dynastie austro-espagnole. Bonum curtis Bonibrandi (Ch. de 770 et 4086).

Sur le ruisseau de la fontaine Laane (2), qui, après un cours de 5 kil., se rend dans l'Azenne unie à la Thinte et au Loison, en amont de Jametz.

Ecarts: la ferme de Salpy, autrement dite sur le puits, ancienne cense de l'abbaye d'Orval et du prieuré de Sainte-Walburge de Chiny (Ch. de 1097. V. au mot Salpy).

Nota. — Anciennement Fontaine et Salpy, spirituellement, dépendaient de Brandeville; et politiquement, le ban s'étendait

<sup>(1)</sup> Etymologie: Brand brâler; faire cesser l'infertilité, la mauvaise qualité d'un terrain, par l'incinération; le rendre bon, c'est-à-dire, susceptible d'appropriation personnelle, en bonniers; faire cesser l'indivision des trésors que recèle le sein de la terre.... tous ces mots ne sont que de l'hébreu le plus pur, dominés par le négatif beth, cesser d'être; ainsi: râ, mauvais — bra, cesser d'ètre mauvais; ainsi: on, tout, plein, plénitude, universalité, — Bon, bonum, cesser d'être à tous, devenir propriété privée. (Dict. de Latouche, p. 12, 120.)

<sup>(2)</sup> Le verbe hébreu laa signifie lasser, fatiguer le sol, le cultiver; de là les mots celtiques : lân, lieu de culture; lani et launi, cultivateurs : c'est le locatif lamed qui préside, dans toutes les langues, aux formes diverses de ces idées.

Géologie.

jusqu'au ruisseau de Bréheville, y compris les maisons construites sur la rive gauche, dites à la rue d'Eton.

Distance du chef-lieu de département, 7 4 in Topographie. Topographie.

Orientation par rapport à Montmédy, S.-S.-O.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 202 à 386 m.

### Étages, groupe et sous-groupes (1).

1º Etage jurassique moyen, formation coralienne de l'époque secondaire; — oxford-clay inférieur — oxford-clay moyen; pierres à chaux hydraulique. Puissance de l'étage variant de 120 à 150 m., en s'enfonçant, vers l'ouest, par une pente de 1/50 sous le suivant. La crête coralienne s'élève à 420 m., près du plateau de Bréheville; puis elle cesse d'émerger. — Oolithe ferrugineuse — coral-rag; pierres à bâtir, pierres à chaux, pierres pour les chemins.

2° Etage jurassique supérieur, formation portlandienne de la même époque; — calcaires à astartes: puissance de 130 à 140; pente de 1/65 dans la même direction.

Le sous-groupe oolithique forme une couche très-mince entre les deux étages corulien et portlandien; elle affleure, autour du contresort, par une courbe qui se projette de Bréheville à Murvaux.

C'est sur ce territoire (aussi bien qu'à Bréheville et autres lieux d'affleurement du cordon oolithique, dans les Woepvres) que cesse, à l'étiage de la source d'Eton, de s'étendre la nappe des argiles oxfordiennes du bassin de la Thinte et de l'Azenne; et c'est vers Salpy (cote 386) que resaillit le coral-rag, pour disparaître définitivement, en plongeant sous les calcaires à astartes, et sous les terrains crétacés. Tous ces phénomènes

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Voir la Stat. géolog. de M. A. Buvienier, p. 79, 80, 81, 84, 588.

géologiques paraissent exprimés par les appellations (V. notamment à l'art. Brabant, p. 213).

Origines.

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales et les traditions :

Sous la désignation générique en usage aux temps mérovingiens, ce vaste territoire est mentionné, dans le diplome impérial de 1086, par les mots: et curtem quæ dicitur bonum villare. La charte le localise dans la forêt de Wabvre. C'est une curtis toute entière qu'elle place — entre le château construit sur les lais de l'ancienne mer, castellum Meeren waldi, dans le prædium Arei (Lions devant Dun) — et, d'autre part, le prædium de Puvillers s'étendant vers Jamais: Putei villare et Gemmacum.... le tout confisqué sur la marquise de Toscanne, et donné, par l'empereur, avec l'abbaye de Juvigny, à l'évêque Thiéry de Verdun.

Alors Brandeville n'était pas à son emplacement actuel : ce n'était point encore une aggrégation de villani : c'était un bien de campagne, bonum villare; c'était une curtis créée par le bruly des bois, par le dessèchement des lais du courant maritime de Jamais à Mouzay (V. au mot Laison). Ce bien était réparti en bonniers (1), et son débochement, œuvre de plusieurs siècles, était, à n'en pas douter, le fruit des sueurs des pionniers de ce comte Boson, si tristement célèbre dans les annales de la cour d'Austrasie et de la cité de Verdun.

Quelques *launi*, fatiguant le sol, autour d'une petite fontaine, tels furent, dans le principe, ses premiers habitants. C'est à la fontaine *Laane* que Brandeville a commencé.

Hist. ancienne. Nom du premier possesseur connu : Bonibrand, un des

<sup>(1)</sup> Le bonnier, en Belgique, est une mesure agraire et forestière, qui équivaut à peu près à un hectare. — Bonum-arei. — Ce mot dérive de aarets, terre — ets, bois, — on, tout, plénitude de biens; le tout précédé du beth négatif, qui en indique la division et l'appropriation personnelle (Voir suprà). Le terrain cesse d'être commun, pour devenir propriété particulière, privativement à tous autres.

hommes de fief du comte *Boson* d'Ardenne, mentionné, avec ses voisins, dans la charte de *Quincy*, de l'an 770 (1).

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1840 : 1214 hect. 06 a. 95 cent.

Territoire.

| dont en | bâtiments                         | 3 h. | 56 a.      | 55 с       |
|---------|-----------------------------------|------|------------|------------|
|         | Jardins et chènevières            | 24   | 9 <b>2</b> | 20         |
| _       | Prés et pâtures                   | 124  | 40         | 91         |
| _       | Terres labourables                | 433  | 82         | 90         |
|         | Vigne                             | 101  | 02         | 18         |
|         | Bois                              | 356  | 71         | 80         |
|         | Landes et friches                 | 1    | 83         | 02         |
|         | Carrières et minières             | 0    | <b>72</b>  | 90         |
|         | Canal, étangs, noues et routoirs. | 0    | 16         | <b>2</b> 5 |
| _       | Superficie non imposable          | 116  | 88         | 24         |
|         |                                   |      |            |            |

(y compris les cours d'eau, les chemins et les bois de l'Etat.)

Cours d'eau : le ruisseau de la fontaine Laane (2), sur un parcours de 5 kil.

Usines..... le moulin du fond Gomelet; le grand moulin dit des Seigneurs; celui de la Petite ville; et celui de l'Epinette; l'huilerie de la fontaine Laane et celle du grand moulin;

Revenu net imposable: 27,570 fr.

<sup>(1)</sup> Voir le texte dans les Chroniques de M. JEANTIN, t. II, p. 75.

<sup>(2)</sup> La fontaine Laane prend sa source près du bois appelé Holvets, dans l'enfoncement du cercle que forment les deux mamelons, du côté du levant : elle est au bas de la côte qui rampe vers Salpy; elle coule du midi au nord, et se réunit au ruisseau de Bréheville, au lieu dit Braconrut. On prétend, dans le village, que son nom lui provient d'une énorme pierre, qui était placée sur le rensiement du terrain, pierre sur laquelle on croyait voir gravé le pied d'un ûne : elle a été employée dans les fondations de l'huilerie de la fontaine; les habitants l'avait couverte de croix. — L'étymologie prouve que le prétendu pied d'ane n'était qu'une forme de pure imagination.

| Biens      |  |
|------------|--|
| communaux. |  |

| communaux.     | Prés et pâtui | re                | D       | 84         | 90        |          |      |
|----------------|---------------|-------------------|---------|------------|-----------|----------|------|
|                | Terres et ais | ances             | 135     | 81         | 80        |          |      |
|                | Contenance t  | otale des terrair | ıs comn | une        | ux:511 h. | 83 a. 70 | 0 c. |
| Notions agric. | Prix moyen    | de l'hectare en   | terre:  | 1re        | classe    | 8,000    | fr.  |
|                |               |                   |         | 2°         | classe    | 4,000    |      |
|                |               |                   |         | 3•         | classe    | 2,500    |      |
|                |               |                   |         | 4°         | classe    | 600      |      |
|                |               |                   |         | <b>5</b> ° | classe    | 150      |      |
|                |               | ****              | pré :   | 1re        | classe    | 4,500    |      |
|                |               |                   |         | 2°         | classe    | 1,500    |      |

2º classe... 2,000
bois..... 600
Cultures spéciales: blé, orge, avoine, seigle, lin, chanvre,

vigne: 1re classe.... 4,000

## Notions indust.

vigne, légumes.

Professions les plus habituelles : agriculteurs, vignerons, manœuvres, cordonniers roulants; peu de grands propriétaires : les voies de communication manquent encore aux développements de l'agriculture de ce riche bassin, qui, dans un avenir, très-prochain sans doute, se ressentira des progrès successifs de la moyenne vicinalité. Cet état de choses est la conséquence d'un territoire primitivement trop étendu, dans un massif de forêts et de marécages, sans issues, alors possibles.

#### Anciennes mouvances.

Le vaste bonum villare (1) de la curtis des launi du comte Boson dépendait originairement du pays de Trèves: il jaçait à la limite de la cité de Rheims; limite restée indécise par la propulsion des anciens Véromandui, vers la cité des Véroduni, après la destruction de Vermand. Cela est évident: ainsi Saul-

<sup>(1)</sup> Il ne faut pas confondre le Bonum villare de la curtis de Bonibrandi avec Bonviller, près Briey, avec Bonneville, avec Boinville et autres formes appellatives, qui n'ont de similitude qu'en apparence : le premier est une expression générique, dont les autres ne sont que des spécifications, dans des temps beaucoup moins reculés.

mory et Villefranche, par exemple, n'ont jamais cessé d'être régis par la coutume générale du Vermandois.

Brandeville ne fut adjoint, il est probable, au ressort spirituel des prélats Rémois qu'au temps où saint Lieutwin de Trèves administrait les deux diocèses (Voir les articles Dampvillers et Puvillers). L'occupation violente de l'archevêque Milon de Rheims, successeur de Lieutwin, et pareillement administrateur des deux évêchés, perpétua cette possession; et l'adjonction opérée ensuite, par voie d'impignoration, ne prit, sans doute, une assiette plus stable qu'après que saint Paul, évêque des Articlaves, et saint Modoalde, primat des Trévires, s'étant entendus pour l'évangélisation des cinq décannats Wallons, cet arrangement passa de l'état provisoire à l'état définitif, sous l'empereur Othon le grand et sous les premiers comtes de Chiny.

En fouillant dans l'enceinte de la petite ville, on a, très-an- Archéologie. ciennement, trouvé des substructions et des lits de cendres et de charbons, ainsi qu'un boulet de pierre; plus à fonds s'est découverte une hache en silex. L'emplacement est sur le cours d'eau de la fontaine Laane, à 2,000 m. environ de sa source ; le hameau se compose d'une quarantaine de maisons, séparées de l'église et l'ancien château par quelques jardins. En 1842, au canton de la Fontaine, a été exhumée une énorme pierre creusée en forme de coffre ; et, à côté d'elle, une autre carrée perforée d'un trou, s'arrondissant en s'évasant; puis encore une hache en silex. Cette découverte paraît inapplicable à la pierre creusée en forme de coffre, qui se trouve dans les bois de Murvaux, près la grande forêt, laquelle a donné le nom de contrée du coffre aux terrains environnants. Celle-ci est sans doute la petra pertusa, indiquée comme point limitatif de l'ancien comté de Verdun, dans un manuscrit des moines de Saint-Venne de Verdun, de l'an 897.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : vers l'an 1600, 800 âmes environ; — en 1668, environ 900;

D'après le recensement de 1847 : 930 habitants; — d'après celui de 1856: 998.

D'après les archives communales : à partir de 1665, avec la-

Population.

Tenne des registres.

15

cunes; — d'après les archives judiciaires : à partir de 1709, série complète.

Anciennes divisions ecclésiastiques.

Ordre spirituel.

Diocèse de *Rheims*, par impignoration des prélats de Trèves et de Verdun;

Archidiaconné de Champagne, sous le titre de Saint-Médard de Grandpré (1);

Doyenné de Saint-Giles de Dun (2);

Cure : celle de Saint-Martin de Brandeville ;

Anciennes annexes et dessertes : celles de Fontaine, Salpy, et portion de Bréheville, par accord entre les prélats de Rheims et de Verdun. Par cet arrangement l'abbaye de la Chalade, dans le Clermontois, fut cédée au prélat de Rheims, par Adalbéron de Chiny, qui reçut en compensation des adjonctions diverses au ressort spirituel de l'ancien Verdunois (V. au mot Fontaine).

Ancien prieuré: celui de Salpy, dont la celle abbatiale paraît avoir été détruite par les Normands, sous l'épiscopat de l'évêque Haymond;

Oratoire primitif: celui de Saint-Goar ou Goeric, dont l'hermitage avait été, vraisemblablement, dans le bois de Salpy. Ce saint, qui, sans doute, était Gericus ou Gaugericus, né à Ivoy en 540, tonsuré, puis ordonné, par saint Magnéric de Trèves, en 565, calomnié et chassé par les idolâtres de sa ville, s'était, il est probable, retiré à Salpy, qui dépendait alors de la chrétienté d'Ivoy (3).

<sup>(1)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de (V. l'art. Aincréville, p. 8.)

<sup>(2)</sup> Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de (Voir l'art. Aincréville, p. 8.)

<sup>(3)</sup> Cette probabilité ressort de la circonstance que le prénom Gœury est affecté presque spécialement aux habitants de Brandeville; et de cette autre particularité que la légende de Saint-Goar est complétement la même que celle de Saint-Gery, ou Gaugeric, d'Ivoy.

Noms des patrons : saint Martin, quant à l'église; saint Goeury, dans les traditions dévotionelles;

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église: celle actuelle a été construite en 1769; elle a été bénie le 23 février 1770, par Jean Valadire, doyen de Dun, sous le rectorat de M. Martin des Stenay, alors curé du lieu. On y voyait, et elle possède encore, d'excellents tableaux, notamment Saint Martin exorcisant un possédé, œuvre magistrale, donnée par l'abbaye d'Orval, pour le jour de la consécration; — le Jugement de N. S. par Pilate, allusion évidente à un des traits de la vie de saint Goar, accusé d'incontinence, condamné par son évêque, et qu'un miracle fit proclamer innocent; nouvelle présomption d'identité entre ce saint hermite et le saint diacre d'Yvoy.

Noms des derniers curés connus, antérieurement à l'ordre actuel: — en 1665, Laurent Bernier; — 1690, Lambert Lacour, vicaire; — 1691, J. Michel, curé; — 1725, N. Habrant; — 1733, Ponce Manichon; — 1746, C.-F. Guiot; — 1747, N. Tisserand; — 1749, Martin de Stenay; — 1774 à 1792, J. de Coste, qui reprit ses fonctions de 1804 à 1810; — puis MM. Brunvarlet, Michaut et Ayet.

Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Patronage à la collation de l'université de Rheims; Dixmage au profit de la même, avec participation du seigneur du lieu;

Ordre temporel.

Entretien du chœur et des bâtiments à la charge des mêmes. L'abbaye d'Orval avait en outre des droits spéciaux et des charges correspondantes sur le ban de Brandeville : elle y possédait un dixmeret, ou reute en grains, à prélever sur la dixme du seigneur, en outre de la cense dite sur le puits, dont il sera question au mot Salpy.

#### Anciennes divisions civiles.

Ancienne cité de Trèves (Ire Belgique); limites contestées par Ordre politique. les Rémois.

Royaume d'Austrasie, puis de Lotharingie, puis empire Germanique;

Ancien pagus des basses Wabvres; in fine Wuabrensi et Trevirensi;

Comté de basse Ardenne — Verdun — Bouillon — Stenay — Dun — Chiny, suivant les transformations politiques;

Duché de Luxembourg-Chiny;

Haute justice des comtes de Brandeville, avec droit d'exécution capitale : tous les instruments de torture existaient dans les caveaux du château; mais l'administration des d'Allamont-Mérode était si douce que les vieillards n'avaient pas souvenir qu'ils eussent jamais servi.

### Avant la rédaction des coutumes générales.

Ordre judiciaire. Loi de Vermandois, dans le principe; ensuite Beaumont;

pour les grains et autres matières sèches et
pour les liquides, la pinte et le quartel
d'Yvoy-Carignan (Damvillers), et la
pièce du Barrois;
pour les bois et les terres, le bonnier de
Chiny et de Luxembourg;

Indication de l'étalon local: l'arpent de 100 perches et la perche de 18 pieds de roi.

### Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Chiny-Luxembourg;

Anciennes assises de Stenay, sous les anciens sires de Chaufour, Quincy, Mont-Saint-Martin et Louppi;

Cour supérieure de Luxembourg;

En 1659, la paix des Pyrennées ayant donné à la France les prévôtés de Montmédy, Chauvancy, Dampvillers et Marville, le petit bailliage du comté de Brandeville fut compris dans la prévôté bailliagère de Marville (1). C'était une enclave entre

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de (Voir Bazeilles, p. 153).

celles de Dun, de Stenay, de Jametz et de Damvillers. Ses derniers prévôts ont été MM. Masson de Delut et Eurard de Rupt-sur-Othain.

Maisons seigneuriales, leur origine, leurs armoiries et leur extinction.

### LES SIRES DE BRANDEVILLE-BRANDENBOURG.

Au quinzième siècle, Brandeville se trouva rattaché à la mai- Ordre féodal. son de Brandenbourg, près Dickrick, par une haute alliance. En 1461, André d'Haraucourt, sire de Louppi (château bas), Quincy, Mont-Saint-Martin, Chaufour, Pouilly et Raucourt, frère de l'évêque Guillaume de Verdun, et oncle de Gobert d'Apremont, sire de Buzancy... André, l'aîné de sa famille, avait épousé Marguerite de Fénétrange, dame de Brandenbourg, unique rejeton de la branche aînée de cet illustre nom. Illustre en effet, au-dessus de tous autres, puisque les Brandenbourg descendaient des comtes de Vianden, souche antique de Gérard d'Alsace et des comtes de Salm et de Vaudémont.

Ces Ardennais du haut Luxembourg portaient : de queules, à un écusson d'argent, armes primitives des Vianden; mais l'écusson était en abyme, depuis que leur puissance dominante s'était abîmée sous celle des comtes de Luxembourg. Cette alliance d'André ne produisit qu'une fille nommée Anne, qui porta tous les biens de Brandenbourg, de Fénétrange et de Haraucourt, dans la maison des comtes de Salm (en Lorraine), par son mariage avec Jean VII, comte de Salm, père de Jean VIII, grand'père de Paul, bisaïeul enfin de Christine, mariée, en l'an 1597, au duc François de Lorraine, comte de Vaudémont (1).

<sup>(1)</sup> Ces détails sont nécessaires pour expliquer les indivisions des diverses seigneuries de Remoiville, Louppy et autres villages qui seront traités plus loin.

La branche cadette de Brandenbourg est aujourd'hni représentée par les d'Argenteau, les de Mercy, les de Lutzbourg, les barons de Soye,

#### ÉRECTION DU COMTÉ DE BRANDEVILLE.

Des Chaufour-Deuilly... des Haraucourt-Brandenbourg... des Malandry-Custine-d'Aufflance.. Brandeville passa, enfin, sur la fin du seizième siècle, à Jean III d'Allamont, gouverneur de Montmédy, au service de l'Espagne, époux de Philberte de Lenoncourt, et il devint l'apanage de son fils aîné, Théodore Ier, grand-prévôt de Marche et de Bastogne, et justicier des nobles du duché de Luxembourg.

En 1652, la seigneurie de Brandeville fut érigée en comté par le roi d'Espagne, en faveur de Théodore II, petit-fils de Jean III et fils de Jean IV d'Allamont-Malandry, tous deux aussi gouverneurs de Montmédy, lequel Jean IV avait épousé Agnès de Mérode.

D'Allamont portait : de gueules, au croissant d'argent, au chef de même, paré d'un lambel de trois pièces d'azur; ce lambel indiquait un cadet de famille. Alamont-Malandry, en effet, n'était qu'un puîné, issu de Jean Ier, dont le père, avec Pierson son aîné, figurent, en 1487, au rouleau du lignage de la Porte des citains de Verdun.

Mérode portait : d'or, à quatre pals de gueules, à la bordure engrellée d'azur.

Les armes du comté de Brandeville représentaient, en 1690 : un ange portant un cœur enflammé, au-dessus d'un brasier, avec ces mots : le feu descend du ciel et remonte à sa source. Cette allusion à l'origine de Brandeville n'a pas besoin d'interprétation.

De Théodore II d'Alamont, le comté passa, en 1668, à sa

ou Suys de Montquintin et les de Spontin, barons de Freyr. Nous les citons pour le même motif que celui sus-exprimé.

On trouvera la suite des possesseurs de Brandeville, à partir de Hugues d'Ardenne, de Radulphe de Raucourt, des anciens de Pouilly, des Haraucourt, des Chaufour et Castelet Trichastinux, aux articles Jametz, Louppy les deux châteaux, Chaufour et Quincy.

sœur Anne, épouse de messire Alexandre-Théodore de Mérode, laquelle transmit les droits de sa famille éteinte au comte de Mérode, duquel ils arrivèrent à la comtesse de Joyeuse-Grandpré.

A la mort de cette dame, arrivée au château de Brandeville, le 30 septembre 1727, l'ancien manoir resta désert; le domaine fut livré à des admodiateurs du nom Pierrard, lesquels l'ont exploité jusqu'à la Révolution. Le tout a été vendu par les descendants du comte de Clermont-Tonnerre, époux, en 1804, de dame Françoise-Henriette-Marie-Louise de Wasinhac-Imécourt, comtesse de Brandeville; et l'ancien château a fait place à une salle d'école et à des habitations de particuliers.

C'est de leurs anciens seigneurs que les habitants de Brandeville tiennent partie notable de leurs bois et terrains communaux.

- Grandpré (J.-F.-Louis), comte de Joyeuse, époux de Marie-Victoire de Mérode, comtesse de Brandeville, vicomtesse de Viller sur Celle, dame d'Alamont, de Malandry et autres lieux, mort en 1680.
- Grandpré (Jules), comte de Joyeuse, fils du précédent; il était gouverneur de Stenay, et il mourut le 1<sup>er</sup> mars 1714, au château de Brandeville, à l'âge de 19 ans. Avec lui s'éteignit l'illustre race des Joyeuse de Grandpré. Sa mère le suivit dans la tombe le 30 septembre 1727. Tous deux sont inhumés dans la chapelle seigneuriale des Alamont, en l'église de la ville haute de Montmédy. (V. à l'art. Louppi ce qui reste à dire sur les derniers Joyeuse-Comminges-Vervins-Pouilly) (1).

Personnages illustres.

<sup>(1)</sup> Les derniers Joyeuse s'étaient attachés à la fortune de Turenne: comme lui, ils furent, tour à tour, dans le parti de Condé et des Princes, ou dans celui de Richelieu, de Mazarin et du roi. Ils prirent part à toutes les affaires de la Fronde et ils figurèrent, notamment, dans les combats qui furent livrés autour de Stenay, de Mouzon, de Murville et de Montmédy. On trouve, sur un vieux registre conservé à Brandeville, que le 31 juillet 1677, près de 100,000 allemands, commandés par le duc Charles de Lorraine et suivis par les troupes du maréchal de Créqui, après avoir traversé le pays messin, pillé, saccagé, brûlé Billy, Merles,

Canton de Damvillers. erretuille, Breheri villa (1), ancienne annexe de Lissey. (Ch. de 770, 1097.)

Sur le ruisseau d'Eton à Braconru, affluant à l'Azenne unie à la Tinte et au Loison, vis-à-vis de Jametz.

Ecarts: la Roche le bruly, ferme champêtre; Alger, hameau; — les ruines du Castelet des Trichastiaux; l'emplacement des manoirs d'Hannon, au bois d'Hannomasnil, et du Castlon, au bois de Lonmasnil.

Topographie.

| Distance<br>du chef-lieu de | canton         | 0 myr. | 9 kil. |
|-----------------------------|----------------|--------|--------|
|                             | arrondissement | 2      | 1      |
|                             | département    | 7      | 1      |

Orientation par rapport à Montmédy, S.-S.-O.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 202 à 390 mètres.

Etages, groupes et sous-groupes (2).

Géologie.

1º Etage jurassique moyen, formation coralienne de l'époque secondaire; — oxford-clay inférieur; terres à tuiles et à bri-

Dombras, Saint-Laurent, Saint-Jean-les-Marville, arrivèrent à Jametz; de là ils pénétrèrent dans les bois de la Franche sault, territoire de Lissey; il montèrent à Écurey, se dirigèrent, par l'arbre sec de Bréheville, à la cime de Brandeville; puis ils atteignirent Mouzon, d'où cette nuée de soudarts remonta dans le Luxembourg.

A cette époque tout le pays était dépeuplé, depuis l'an 1600, et le mouvement ascensionnel de la population et de l'agriculture ne reprit, à Brandeville, comme ailleurs, qu'à partir de 1680.

(1) Étymologie: re signifie elargissement en hébreu, s'étendre, se réaliser à la vue; c'est le synonyme de elatio, en latin; — précédé du négatif beth (cesser d'ètre l'objectif de quelque chose), bre veut dire ce qui cesse de s'élargir (Gesenius, p. 560).

He, ce qui est en dehors, ce qui est de ce côté-ci. L'orographie, la géologie, l'emplacement ancien justifient cette appellation.

(Dict. de LATOUCHE, p. 12, 25.)

(2) Voir la Stat. géolog. de M. A. Buv., p. 78, 79, 80, 81, 84, 257, 259, 588.

ques — oxford-clay moyen; pierres à chaux hydraulique — oolithe ferrugineuse — coral-rag; moellons et pierres à chaux.

2° Etage jurassique supérieur, formation dite portlandienne de la même époque; — calcaires à astartes: pierres pour les chemins.

3º Alluvions; cailloux siliceux et grès ferrugineux.

La constitution du sol de ce territoire est à peu près la même qu'à Brandeville, c'est-à-dire, que les étages coralien, oolithique ferrugineux et portlandien y sont sous-posés, intra-posés et superposés dans le même ordre, sous les mêmes plans d'inclinaison, avec la même puissance et sur la même ligne de direction: mais dans la plaine se trouvent en plus des alluvions, des cailloux siliceux, roulés par les eaux de l'ancienne mer, des grès ferrugineux: ils se trouvent notamment sur le renflement, qui est en en dehors (he) de l'affleurement des étages, et qui sépare ceux-ci des couches argileuses, lesquelles cessent d'apparaître dans le bassin. Le cercle des montagnes, qui s'élargissait à partir de Reville, arrête à Bréheville son élargissement.

Il est facile de montrer les vestiges du Castlon de Breherus dans le lucus du promontoire de Bréheville à Lissey : il est non moins aisé d'indiquer l'emplacement de la villa médio-wabrienne de ce Herr austrasien, à la jonction des Keim de la reine Brunehault, antè Meraldi castellum (Murault). Il ne serait pas plus embarrassant de dévoiler les rapports de dépendance, à Bréhain la ville, à Bréhain la cour, en ses domaines de Viller la montagne, de ce vassal du comte Boson d'Ardenne, avec les autres leudes mediomatriciens : mais il est moins positif d'assigner une époque fixe d'édification au village virduno-remochinien de Bréhé-la-villa; et c'est presque un tour de force historique que de montrer, par les chartes, comment de Remois, dans le principe, comme Dun et Milly son annexe, comme Lion et Murvaux; comme Brandeville et Fontaine, comme Liny, bien que placés tous en deçà de la Meuse, comment, disons-nous, de Remois qu'il était, Bréheville est enfin devenu purement Verdunois. Pour cela un premier fait à annoter : la translation des Veromanduens dans le bassin de la Meuse, après la destruction de

Origine commune de Lissey et de Bréhéville.



Vermand. Ce fait domine toutes les antiquités virdunoises; il est prouvé, et par l'histoire des occupations romaines, et par la persistance des loi, coutume et usages généraux du Vermandois. La topographie et l'orographie se chargent de compléter l'explication (4).

Orographie.

L'orographie rémoise formait anciennement une pointe trèsavancée dans les territoires de Trèves, de Metz et de Verdun. C'est pour cela que le ruisseau d'Eton partageait le village de Bréheville en deux sections: l'une purement ardennaise, tréviro-chienne, puis luxembourgeoise; l'autre austro-remoise, puis virduno-française... c'est pour cela, aussi, du côté du sud, que le ruisseau de la bonde fontaine partageait Ecurey en deux parties: l'une remo-verdunoise, l'autre purement articlavienne et placée en dehors de la Cure de Lissey... è Curiâ (2).

Cet angle peut se représenter par un triangle sphérique, dont la base, plus élevée que le sommet, s'appuierait — à la bonde trouée, Petra pertusa, qui gît encore à l'écart des hauts bois d'Ecurey, Lissey et Bréheville, limite remo-virdunoise, d'une part — et à la pierre dite le Coffre, qui gît encore à l'écart des hauts bois de Bréheville, Brandeville et Murvaux, limite rémotreviroise, d'autre part... triangle dont le sommet tomberait entre Bohémont et Jametz, dans les territoires de Trèves, de Metz et de Verdun.

<sup>(</sup>i) La longueur de cet article nous dispensera de nombreuses redites dans beaucoup de ceux qui le suivront.

<sup>(2)</sup> Voici l'indication, à vol d'oiseau, de la limite Virduno-Treviro-Remoise, vers l'an 897.

<sup>·</sup> Virdunensis comitatus ità in circuitu habetur :

<sup>.</sup> Incipit à Leone Montfalconis (Lions-devant-Dun) et usque ad Per-

<sup>•</sup> tusam petram tendit (la pierre du coffre à l'angle des hauts bois de

<sup>»</sup> Murvaux) — de petrusâ petrâ ad subtriam Villam (Soutreville entre

<sup>»</sup> Sivry et Haraumont) — de hinc ad villam Failli (l'enclave de grand

<sup>•</sup> Failly entre Rupt et Dombras) — de hinc usque Longuion ubi Cruna

<sup>»</sup> cadit in Caram fluvium (le confluent de la Crune et de la Chière à

<sup>»</sup> Longuion). »

Ce vaste segment, compris par une courbe, à peu près concentrique, entre le cours d'eau d'Ecurey à Puvillers son ancienne annexe, et le cours d'eau de Bréheville (annexe en partie de Brandeville), cours d'eau confluant à Jametz... ce segment se dessinant, par une courbe très-excentrique, de sa source, à l'étiage d'Eton, à son confluent dans l'Azenne, au lieu dit Braconru.... ce segment d'argile alluvionale des dépôts de l'ancienne mer intérieure (iam, en hébreu), qui a passé à lam-au, avait un maître (herr) connu dès les temps les plus anciens.

Ce maître était Bréherus, régisseur des domaines du comte Hist. ancienne. Boson, fils de Bavin, bénéficiaire de l'Ardenne, un des leudes les plus puissants de la cour d'Austrasie, et qui était abbé laïc du couvent de Saint-Gorgon de Gorze. Boson était gouverneur de la villa regia de Stenay, si chère aux premiers mérovingiens d'Austrasie. La villa publica de ce comte était à Quincy, in fine Wuabrensi. Bréherus est nommé dans la charte de 770, par laquelle Boson, assisté des comtes Eilbert de Metz et Hisenward gardien des issues de l'Ardenne, donne aux moines de Gorze cette villa avec ses appartenances. Bréherus y figure au nombre des témoins - signum Bonibrandi (Brandeville), Radboldi (le fond du bassin de la Tinte; Puvillers et Jamais), Girolphi (le giron des montagnes d'Azenne à Gibercy), Dodoni, Dudoni (les dunes de Murvaux à Dun), Bréheri et autres hommes de fief de la comté.

Voici donc, dès l'abord, une abbaye messine allotie et dotée dans les basses Wabres, sous les règnes de Charlemagne et de Pépin. Ce fait se dessine à l'aurore de la puissance des redoutables Boson, si célèbres par leur influence à la cour des Carlovingiens et dont la reine Richilde, femme de Charles le chauve, était certainement issue.

Dix ans après, Angelrame, évêque de Metz, se transportait à Fontaine, annexe de la cure de Brandeville : et là, près de l'autel de Saint-Luce, Lucius papa (en celto-gaëlique Saint-Clair), il actait sa charte de 780, en faveur des moines de Saint-Gorgon.

Mais, en 845, en 878, les partages carlovingiens changèrent

les premières distributions du pays; le bassin de la Thinte passa sous d'autres dominateurs. Les Othon de Germanie devinrent maîtres de la Lotharingie, et alors apparaît l'existence de Lucei villa (Lutzel sée), la petite ville de Lissey.

Changements politiques. En l'an 1035, Gothelon le grand, duc de haute Lorraine et comte de Verdun, comme avoué de Saint-Martin de Metz; — Henry II d'Arlon, fils de Frédéric I°, comte de Luxembourg, comme avoué de Saint-Hilaire et de Saint-Maximin de Trèves, — et le duc de basse Lorraine, Frédéric I° de Luxembourg, comme avoué du couvent de Stavelot... Gothelon, Henry et Frédéric, dans l'intérêt des trois monastères, font l'échange de trois domaines, au nombre desquels est compris Lucei villa: l'autel consacré à saint Luce devient propriété maximinienne, comme l'était Thionville, Marville, Etain, Dampvillers, Puvillers, Jamais, Juvigny, au moins partiellement (1).

Tel fut, paraît-il, en partie, le principe des prétentions des Godefroid d'Ardenne — Bouillon — Verdun, sur le bassin des basses Wabvres, avant les confiscations impériales contre la princesse Mathilde de Toscane, au prosit de l'évêque Thiéry de Verdun. Ces prétentions passèrent — aux évêques de Rheims de la maison d'Ardenne — et aux évêques des Claves de la maison de Chiny. Puis, ensin, sous Adalbéron le grand et sous Arnoux son neveu, intervinrent des arrangements par lesquels l'abbaye de la Chalade sut donnée aux prélats de Rheims contre les enclaves Remoises dans le Verdunois; le tout sauf maintien du ressort spirituel sur les lieux échangés. Ceci exige encore plus ample explication.

Archéologie.

Au temps de *Bréherus*, régisseur des domaines de Boson (Ch. de 770) (2)... au temps d'*Hanonus*, intendant des métairies de la reine *Richilde*, veuve de Charles le Chauve (Ch. de

<sup>(1)</sup> V. Dom Calmet, t. II, pr. col. cclxviii: l'application locale de cette charte est assez douteuse.

<sup>(2)</sup> V. le texte aux Chron. de M. Jeant., t. II, p. 75.

910 (Voir Viller les Mangiennes) (1)... au temps de la répartition des manses de la cathédrale de Verdun, entre le chapitre de cette église et celui de la Magdelaine (Ch. de 1049. V. aux mots Molleville et Cousenvoie) (2)... au temps, enfin, d'Arnoux II de Chiny, père de l'évêque Adalbéron le grand (Ch. de 1097. Voir au mot Salpy) (3)... à ces époques reculées. Bréheville n'était pas posté dans l'enfoncement où il se trouve aujourd'hui. Il était sur un renssement de terrain, au lieu dit la Joncquière, c'est-à-dire à la jonction des diverticules du Keim, dont l'un conduisait à Jamais, et dont l'autre se dirigeait vers Lissey et Puvillers. Junckereium ante Ramerudis castellum. telle est la désignation que lui donne la charte de 1049. Ses cabanes, ses rustiques chaumières s'élevaient tout à fait en dehors (he) de la basse des montagnes; elles rampaient au pied du lon du Castlon, et la villa était sous l'immédiate dominance du petit château de Bréherus.

Du bas de la rampe, au lieu dit la Fontaine des fées (4), partait le chemin de descente vers le Keim, dont la bifurcation conduisait aux manoirs de Lon-manisle, vers Bohémont, et de Hano-manisle, près la bergerie, manoirs habités par les principaux serviteurs du châtelain. Alors la ferme champêtre de la Roche n'était encore ni déhambie ni débochée (V. à chacun de ces mots, infrà).

Les substructions, mises au jour, à diverses époques, confirment les indications des chartes et les traditions à ce sujet.

Cet état de choses se modifia sous les évêques de Verdun, Henry de Blois (1117-1129); — Adalbéron de Chiny (1131-1156); — Albert de Marcey et Othenges (1156-1162); — Richard de Grandpré, dit de Crise (1163-1171); — et Arnoul

Erection du village de Bréhéville.

<sup>(1)</sup> Dom CALMET, t. II, pr. col. CLXVIII.

<sup>(2)</sup> Id., t. II, pr. col. cclxxvIII.

<sup>(3)</sup> V. le texte aux Chron. de M. JEANT., t. I, p. 185.

<sup>(4)</sup> V. la légende de Lucie plus blanche que fée et celle sur les apparitions de la Jupsine, aux Chron. de M. Jeantin, t. II, p. 221 et suiv.

de Chiny (1172-1181): ce fut la fondation de l'abbaye de la Chalade, sur la Biesme, suivie de celle de Châtillon, sur le Loison, qui détermina, paraît-il, la création de la nouvelle villa du Castlon de Lissey.

Causes.

Construit sous la rampe de la Chalade des montagnes wabvriennes, le nouveau Bréheville a conservé des traces historiques de ses rapports primitifs, de dépendance orographique, et avec les trois anciens maîtres de la Chalade des monts Argonnais, et avec l'abbaye construite à l'angle de rencontre des trois digcèses de Rheims, de Chaalons et de Verdun. Ces maîtres étaient, alors, dans la partie virduno-argonnienne, les prélats chiniens et les comtes de Bar; et, sous eux, Bernard et Ulry de Donneval, Richer et Richard de Dun, Othon de Viller, Thomas le sourd, sire de Cheppy, celui-ci possesseur des terres entre la Cambrogne et la Buanthe. Les grands dominateurs étaient alors:

— dans la partie Cathalano-Stadunienne, sous le comte de Rethel, Radulphe de Clermont, fils d'Albert de Sainte-Menehoud

— dans la partie Remo-Caladienne, c'étaient les comtes de Grandpré.

Comme héritier d'Agnès de Limbourg-Arlon, sa mère, épouse du comte Arnoux II de Chiny, l'évêque Adalbéron possédait la majeure partie du territoire de Mangiennes et du bassin des basses Wabvres; Soutreville, près Sivry-sur-Meuse, était à la limite sud-ouest de sa patrimonialité. Comme héritier de sa mère, Agnès de Bar, fille du comte Renault et épouse du comte Albert de Chiny, l'évêque Arnoul avait aussi des droits territoriaux dans le bassin de l'Aire et sur les coteaux argonnais. De là les longues luttes des prélats des Claves avec les seigneurs de Clermont, de Dannevoux, de Sainte-Menehould, de Vienne le château, de Baulny, de Grandpré et de Dun. Ce sanglant démêlé, assoupi par la paix de la Chalade de 1124, ne prit sin que par celle de l'an 1179 (V. Beaufort, p. 151), et des échanges de territoire en furent les résultats. L'établissement des couvents développa l'agriculture sur les points, jusqu'alors inhabités. la Chalade, d'abord, Châtillon, ensuite, puis Belval, puis l'Etange, transformèrent tout le pays. Créé par Hervé de

Résultats.

Digitized by Google

Rethel et par son neveu Waleram, sire de Sainte-Menehould, le monastère de la Biesme dut ses premiers développements à Adalberon de Chiny. C'est lui qui en sit achever les bâtiments et qui en consacra la première église. Mais, avant de placer à Sorel, sur le Loison, des moines du Claustrum Trévirien d'Himmerode. Adalbéron avait donné à ceux de Trois fontaines, établis à la Chalade, un immense terrain dans sa curie de Mangiennes, terrain dont ils ne purent commencer les défrichements. Tout indique que le segment de Bohémont à Ecurey et à Brandeville faisait partie de la donation. Ce sont les chartes de la Chalade qui conduisent à cette induction (1). Les échanges se consolidèrent en 1197, par la permutation entre Thibault III, comte de Troyes et de Champagne, et Hugues III, comte de Rethel, celui-ci successeur d'Hermann et de Manassés (V. Astenai, p. 56). C'est alors, tout l'indique, que le village de Bréheville fut établi sous les rampes de la Chalade, puis enfin annexé à celui de Lissey.

Nom du premier possesseur connu : Bréherus, un des Le 1er châtelain. hommes de fief du comte Boson d'Ardenne, gouverneur de Stenay et dominateur de tout le bassin.

<sup>(1)</sup> Voir les chartes de 1180, 1183 et 1239, dont il sera fait mention aux articles Montfaucon, Cheppy, Neuvilly, la Chalade et Clermont. Ces chartes complètent l'indication de la limite Virduno-Cathalano-Remoiss de l'ancien comté de Verdun, en 897:

moiss de l'ancien comté de Verdun, en 897 :

« Et indè locum ubi Biumma fluit in Asniam (le confluent de la

<sup>»</sup> Bienne, sur laquelle l'abbaye de la Chalade était assise, au point cen-

<sup>•</sup> tral des trois diocèses, au-dessous de Vienne le château) — et indè

per descensum Asniæ juxta Viasnam — et usque Viennam per

<sup>•</sup> Verreires — et per Montblainvillam — et per Concescurt — et per

<sup>•</sup> castrum juxtà Carnaium — et indè per superiorem partem villæ

quæ dicitur Chaheri — et indè rectà vià usque à Jemas (Gesnes) —
 et indè usque Spanuvillam (Epinonville) — et indè rectà vià usque

<sup>•</sup> ad Montem falconis (Montsaucon) — et usque ad Lconem (Lions-de-

vant-Dun, terme extrême où s'étendait l'ancien archidiaconné de l'Ar-

<sup>•</sup> gonne, sous la grande prévôté de Montfaucon).

Date de la charte indicative de sa possession: 770 (1). Territoire. Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1840: 1.832 h. 55 a. 78 c. 3 h. 66 a. 14 c. dont en bâtiments..... Jardins et chènevières..... 16 40 49 51 68 Prés et pâtures..... 230 Terres labourables.... 900 54 74 95 78 86 Vignes.... 07 Bois..... 550 62 94 55 67 Canaux et terrains en eaux... 1 56 27 26 20 77 Superficie non imposable..... Cours d'eau : le ruisseau dit de la grande prairie, qui va s'unir à celui de Brandeville, au lieu dit Braconrû, après un parcours de 4 kil.; Usines: trois moulins et une tuilerie; Revenu net imposable: 30,345 fr. 72 c. 425 h. 95 a. » c. Biens communaux. Prés et pâtures ...... 70 90 Terres..... 58 92 . 40 Contenance totale des terrains communaux : 485 h. 58 a. 30 c. Prix commun de l'hectare de terre: 1<sup>re</sup> classe.... 3,000 fr. Notions agric. 2º classe.... 2.000 3° classe.... 1.000 4° classe.... 500 5° classe.... 150 pré 1<sup>re</sup> classe.... 6,000 2° classe.... 1,000 vigne 1<sup>re</sup> classe.... 4,600 2º classe.... 400 bois..... 1.500

Aucunes autres cultures que celle des céréales ordinaires et celle des fèves dans les vignes.

<sup>(1)</sup> Voir le texte dans les Chroniques de M. JEANTIN, t. II, p. 75.

Professions les plus habituelles : cultivateurs, vignerons, manouvriers, cordonniers roulants.

Notions industrielles. I

On rencontre, près du chemin qui conduit d'Eeurey à Bréheville, un calcaire blanc, à oolithes fines, rondes ou oblongues; il est recouvert par des bancs, à polypiers, qui supportent un calcaire blanc, crayeux, friable avec des calamophyllia, mont-livaltia, etc.; ces calcaires, à débris de coquilles, pourraient être exploités comme pierre d'excellente qualité; mais ce banc est inférieur à celui du dessous de la ligne des rochers de la côte Saint-Germain.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : en 1726 : 160 feux ;

Population.

D'après le recensement de 1847 : 874 habitants; d'après celui de 1856, 749.

D'après les archives communales : à partir du 30 juillet 1658, presque sans lacunes; — d'après les archives judiciaires : à partir de 1688, avec lacunes.

Tenue des registres.

### Anciennes divisions ecclésiastiques.

Diocèse: mi-parti de Rheims et de Verdun, faisant pointe ordre spirituel. entre ceux de Trèves et de Metz (Ch. de 1451);

Archidiaconné de l'Argonne, sous la grande prévôté de Montfaucon (1);

Doyenné de Saint-Martin de Chaumont, après distraction opérée de ceux de Clermont et de Sainte-Menehould, à la suite de l'échange de 1197 (2);

Cure : celle de Saint-Remy de Lissey;

<sup>(1)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de : Montfaucon, Clermont et Souilly. Après 1086, le siège de cet archidiaconné fut transféré à Clermont, et les paroisses détachées du Remois furent réunies à celui de la Princerie.

<sup>(2)</sup> Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de (Voir les art. Azanne, p. 92, et Astenai, p. 56).

Celle ou prieuré: celui de Salpy, abbaye détruite, il est probable, par les Normands, sur la fin du neuvième siècle;

Oratoire: celui de Saint-Clair de Fontaine (V. au mot Fontaine, infrå);

Eglise primitive: celle dédiée à saint *Luce*, pape et martyr, sous l'empereur Gallus, en 253? Ce pontife était, probablement, le même que saint *Clair*, car les deux noms sont synonymes (1);

Noms des patrons : saint Remy, à Lissey; — saint Jean-Baptiste, à Bréheville;

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église : celle actuelle a été reconstruite en 1769 ;

Noms des derniers vicaires connus, antérieurement à l'ordre actuel: — 1668, Masset; — 1680, Cochard; — 1687, Bouton; — 1708, Léonard; — 1711, Robert; — 1737, Tourneau et Holdrinet; — 1742, Floquet et Ferrier; — 1745, Mangin; — 1746, Pillement; — 1747, Verdun; — 1752, de Jarny; — 1760, Duhoux; — 1763, François; — 1767, Colson; — 1774, Thonin; — 1781, Duhoux; — 1783, Alexandre; — 1789, Colson; — 1791, Gosée, ex-capucin. Noms des curés, depuis l'ordre actuel: Fossy — Bigot — Dollière — Pérignon;

Souvenirs du culte des fontaines : la légende de la fontaine des fées est insérée aux Chroniques des Wabvres, t. II, p. 225; voir, en outre, p. 384 et 407 du même volume.

#### Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Ordre temporel. Patronage à la collation de : 1° le chapitre de la cathédrale de Verdun; 2° celui de la collégiale de la Magdelaine, de la même ville: 3° les bons enfants de l'université de Rheims;

Dixmage: sur tout le territoire de Lissey et de son annexe; les mêmes;

<sup>(1)</sup> C'est une simple présomption, de même valeur que celle qui rattache le pape saint Lin aux origines de Liny-devant-Dun.

Entretien du chœur et des bâtiments à la charge des deux chapitres de Verdun.

#### Anciennes divisions civiles.

Ancienne cité de Rheims, au couchant et au nord, et de Ver- Ordre politique. dun, au sud-est : la cité de Rheims, par le nord-ouest, arrivait à l'angle de rencontre des trois diocèses de Rheims, de Chaalons et de Verdun; elle faisait pointe, à l'est, entre ceux de Trèves, de Metz, et de Verdun, comme on l'a dit plus haut.

Royaume de Neustrie, vers les Argonnes, et d'Austrasie, vers les Wabvres;

Anciens pagi: du bas Waurense, dans la plaine, et ceux du Claromontensis, du Dunensis, du Stadunensis, et du Dulcomensis argonnais, dans les hauts;

Terres dites du Chapitre; puis province dite des Trois évê-

Haute justice de l'évêque et des chanoines de la cathédrale; Fiefs anciens et arrières-fiefs : l'ancien Châtelet, inféodé aux Castelets-Trichastiaux, lors de leurs alliances avec les Chaufour-Deuilly. - La cense de la Roche le bruly, dépendante de la baronnie de Murault (V. ce mot). Dans les derniers temps, les bans de Lissey et de Bréheville avaient été ascensés à Jean Chonet de Mangiennes, qui prenait le titre de seigneur de Lissey, avec armoiries indiquées suprà, p. 181.

### Avant la rédaction des coutumes générales.

Loi et coutumes de Sainte-Croix, après les échanges cam- Ordre judiciaire. pano-verdunois;

pour les grains et autres matières sèches : le mesures de....

Mesures de....

Mesures de....

Mesures de....

pour les liquides : la pièce de Bar;
pour les bois et les terres : Charny, Brabant, Dannevoux;

Indication de l'étalon local: l'arpent de 120 perches et la

perche de 16 pieds, à la rive droite du ruisseau d'Eton — et l'arpent de 100 perches, la perche de 18 pieds, à la rive gauche de ce ruisseau.

Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Verdun, à la rive droite, et de Chiny, à la rive gauche du ruisseau d'Eton;

Cour supérieure du présidial de Verdun;

Ancien bailliage de, idem;

Ancienne prévôté de Sivry-sur-Meuse (1);

Ancienne justice seigneuriale et foncière du chapitre de la cathédrale.

Bréheville fut affranchi de la main-morte par la charte de 1578; cette charte était applicable à tous les villages de l'ancienne prévôté de Sivry (2).

### LE CASTELET DES TRICHASTIAUX.

Ordre féodal.

Ce castellum du promontoire dominateur de la jonction des Keim tréviro-médiomatriciens, sur la chaussée austrasienne de Rheims à Metz, et qui commandait — à la route sur Trèves, par Jametz, par Marville, par Longuion, par Longuy et par Luxembourg; — et à la route sur Metz, par Damvillers, par Etàin... ce repaire du brigandage a été détruit par les ordres de Louis XIII, en 1672. Venant de ce Merenwaldi Castellum qui, des hauteurs de Lions (lucus ad leones), planait sur la grande forêt de Wabvre, cette chaussée, de toute nécessité, arrivait sous le manoir de ces redoutables sires de Chaufour, si célèbres dans

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de : Sivrysur-Meuse et Soutreville, Belleville en partie, Bréheville en majeure partie, Consenvoie, Haraumont, le fief de la Roche le bruly, et la maison au bois, autrement dite le trescent de la bergerie : Lissey dépendait de la prévôté de Dampvillers.

<sup>(2)</sup> Voir le texte aux Chroniques de M. JEANTIN, t. II, p. 293.

les mésaits du moyen-âge, et dont la puissance était telle que le dernier de ce nom put tenir tête aux citains de Metz (Voir au mot Chausour, insrà). Ces châtelains commandaient ainsi : d'une part, au passage, par le pont de la Jupsine, de l'Azenne unie au Loison, qu'il sallait franchir à Bohémont pour atteindre la villa de dessous Delut et le manoir des vieux Failly... d'autre part, au passage, par le pont de la Franche Saulx, de la Thinte, qu'il sallait franchir, vers Puvillers, pour atteindre Damvillers-sous-Murault, et ramper à l'ancienne station des Romains, ad Romanas. Iunkereium antè Ramerudis castellum était ainsi le point obligé de communication entre les trois châteaux.

Voilà les trois repaires dont les hôtes ont, pendant cinq ou six siècles, jeté l'effroi dans la contrée : c'est là le berceau de la puissante et antique maison du Châtelet. Avant d'être Vosgiens, ses membres avaient été Chiniens. Cette maison, dont les descendants portaient le titre de grands chevaux de Lorraine, avait pour auteur Renaud du Castelet, fils du baron Erard Ier et époux de Jehanne comtesse de Chaufour, près Quincy. Cette Jehanne était fille et unique héritière de Jehan de Chaufour, époux d'Alix de Deuilly, lequel mourut en 1382.

A l'époque de la destruction du Castellum de la Joncquière, les trois chastiaux étaient occupés par trois frères : Thiéry, Robert et Jacques, qui, dit-on, correspondaient ensemble par des fanaux allumés pendant la nuit.

Renaud du Châtelet, leur ancêtre, fut le père d'Errard II, lequel épousa Alix, dame de Saint-Ulien, Cirey et Saint-Amand, en Vosges; et il fut le grand'père de Pierre, époux de Anne d'Autel-Apremont. Il portait: d'or, à la bande de gueules, chargée de trois fleurs de lys, d'argent.

Il fit souche de branches nombreuses, qui s'allièrent aux :

Haussonville — Amoncourt — Lénoncourt — Choiseuil —

Orsan — Beauveau — Bethune — Parroye — etc.

Louis XIII ayant confisqué les biens du dernier châtelain de Lissey et Bréheville, ils furent ascensés à Jean Chonet, de Mangiennes, ancien chirurgien du chancelier Daguesseau, qui en posséda la seigneurie, par indivis, avec les chapitres de la cathédrale et de la collégiale de Verdun et avec l'université de Rheims, jusqu'à son décès, arrivé à Lissey, le 28 octobre 1787. Voir ses armoiries à l'art. Billy, p. 181.

Personnages notables. Bourgeois (Louis), ingénieur en chef des ponts-et-chaussées, qui est devenu célèbre par des constructions remarquables : né à Bréhéville, le 9 septembre 1728, il est mort à Tours en 1808.

Thomas (Sébastien), dit Frère Gerbaut, supérieur général des Frères de la Doctrine-Chrétienne : né à Bréhéville, le 21 décembre 1760, décédé à Paris en 1822.

Fossy (Louis), curé, à Lissey avant la Révolution, puis desservant à Bréhéville, de 1804 à 1832.

C'était un prêtre exemplaire, par sa piété douce, sa simplicité de mœurs, son affabilité souriante, sa charité évangélique, et la sainteté de sa vie. Né à Verdun, il est enterré au milieu de quatre générations de ses paroissiens.

Tous ceux qui l'ont connu ratifieront ce court éloge de la part de son neveu.

Canton de Montmédy. BREUX, Breusium (1). (Ch. de 1157, 1270.)

Sur le ruisseau de la bosse des Fées et des gorges du Bochet. Ecarts: l'ancien fief de Hianquemine, aujourd'hui dépendant de Thonne le thil — les censes de Fagny, près de Limes, —

<sup>(1)</sup> Etymologie et appellations successives: Breusium, Breu, Biries, Broyes, Saint-Broicz, enfin, Breux. Ce mot Breux était synonyme de bossu, dans notre vieux langage, dont les racines plongent dans l'hébreu. On disait Godefroid le breux, traduction romane de Godefridus Gibbosus. Tout le territoire de Breux se boursouffle en bosses, ce qui justifie l'appellation. C'est toujours le beth négatif — cesser d'être objectivement (de telle ou telle manière) — qui préside à cette forme verbale; ce qui est breux, ou bossu, c'est ce qui cesse d'être droit (rectus) dans les trois dimensions; — roe, rectitude, droiture de la vision; — roi, pasteur qui dirige dans la droiture les sujets placés sous sa houlette; — rab, large; — reba, cubique; etc. (Dict. hébr. de Lat., p. 117.)

de Briga — et de la Linette, sur la petite rivière de Marche, qui fait la limite entre la France et la Belgique.

|                 | canton                     |   | 0 k. |
|-----------------|----------------------------|---|------|
| Distance        | arrondissement             | 1 | 0    |
| du chel-lieu de | arrondissement département | 9 | 5    |

Topographie.

Orientation par rapport à Montmédy, N.-E. 1/4 E.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 213 à 319 m.

### Etage, groupe et sous-groupes (1).

Etage liasique, formation calcaire et marneuse de l'époque secondaire, qui repose sur les terrains triasique et penéen — calcaire sableux exploité pour l'entretien des routes et comme pierres à bâtir; on en fait de la chaux maigre et de la chaux hydraulique — marnes moyennes — calcaire ferrugineux: minerai de fer. (Voir pour les détails les art. Alon, p. 12, et Avioth, p. 69 et 70.)

iéolog**ie.** 

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales, les légendes et les traditions :

Origines.

La constitution géologique du territoire explique, tout à la fois, et les nombreuses substructions romaines, qu'on a découvertes, à Fagny et sur ses rampes, vers Herbeval, vers Thonne le thil, à Hianquemine, etc.... — et les fossiles exceptionnellement remarquables des gorges de Breux — et, un peu plus haut, vers Thonne la lon, les débris des grands mammifères et des serpents anté-diluviens.

Quand on s'élève au faîte de Fagny, cote 312, le plateau se termine, au nord, par une falaise escarpée, dont le promontoire était occupé par le temple gallo-romain de Gérimont (V. ce mot plus loin): alors le sol se relève vers les Castra stativa et æstiva de Gérouville et du ban de Luce, où les traces des Romains se manifestent de plus en plus. Aussi les origines de la

<sup>(1)</sup> Voir la Stat. géologique de M. A. Buvignier, p. 73, 74, 75, 81, 113, 147, 168, 169, 171, 589.

vieille ville de Breux, qui était à l'entrée de la gorge où coule la fontaine des fées, se perdent-elles dans la nuit des temps. Les appellations des contrées, dites à Belzébuth, aux Zénys, aux Grimonts, etc., se rapportent évidemment aux souvenirs des fées gauloises, lesquels sont encore plus sombres dans les gorges supérieures, parsemées de hautes tombelles, de Huguel-Græber et de champs d'incinération.

On arrive ensuite, traditionnellement, par des faits religieux, à l'an 964; puis, ensin, l'existence de la ville vieille de Saint-Broicz devient certaine, par une charte de Hillin, archevêque de Trèves, donnée en 1157, laquelle fait connaître que, depuis plusieurs siècles, Breusium était au nombre des trente-cinq paroisses qui, chaque année, allaient processionnellement porter leurs cierges sur la tombe de saint Dagobert, à Stenay (1).

Territoire.

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1840 : 1,298 hec. 99 ares 55 cent.

|            | dont en baddents 2 II. 40 a. 50 c.                          |  |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|            | - Jardins et chènevières 24 41 80                           |  |  |  |  |  |
|            | — Prés et pâtures 133 92 91                                 |  |  |  |  |  |
|            | - Terres labourables 860 52 11                              |  |  |  |  |  |
|            | — Bois et accrues 219 44 65                                 |  |  |  |  |  |
|            | — Landes et friches 16 26 18                                |  |  |  |  |  |
|            | - Etangs, noues et routoirs » 26 20                         |  |  |  |  |  |
|            | - Superficie non imposable 41 69 14                         |  |  |  |  |  |
|            | Cours d'eau : le ruisseau de Breux; — la fontaine des Fées; |  |  |  |  |  |
|            | Usines: un moulin à deux tournants; — une scierie;          |  |  |  |  |  |
|            | Revenu net imposable: 15,380 fr. 81 c.                      |  |  |  |  |  |
| Biens      | Bois 140 h. 47 a. » c.                                      |  |  |  |  |  |
| communaux. | Prés et pâtures » 32 70                                     |  |  |  |  |  |
|            | Terres 76 62 80                                             |  |  |  |  |  |
|            |                                                             |  |  |  |  |  |

dont en hâtiments....

9 h 16 a 56c

<sup>(1)</sup> Voir le texte dans les Chron. de M. Jeantin, t. II, p. 494. Voir aussi, dans le même ouvrage, la description des antiquités qu'il a constatées et recueillies, t. I, p. 546 à 578, et t. II, p. 592. Voir encore les Marches, t. I, p. 567 à 385.

|                              |         |           |          |       | <b>2</b> 10 |                |
|------------------------------|---------|-----------|----------|-------|-------------|----------------|
| Terrains vains et vagues.    | 6       | 34        | 10       |       | ,           |                |
| Contenance totale des terrai | ns com  | nuna      | ux : 223 | h. 76 | а. 60 с.    |                |
| Prix commun de l'hectare d   | e terre | : 1re     | classe   | 3     | ,000        | Notions agric. |
|                              |         | 2e        | classe   | 2     | ,400        |                |
|                              |         | 3e        | classe   | 1     | ,600        |                |
|                              |         | 4°        | classe   | 1     | ,000        |                |
|                              |         | 5°        | classe   |       | 120         |                |
| _                            | pré :   | • • • •   |          | 2     | ,800        |                |
|                              | bois.   | • • • • • |          | 2     | ,000        |                |
|                              |         |           |          |       |             |                |

Cultures spéciales: le terrain, étant très-sablonneux, ne produisait, il y a moins de 50 ans, que des blés noirs, ou sarrazins, des seigles, des avoines et quelques navets; alors presque toutes les toitures étaient couvertes de chaumes: aujourd'hui tout est amélioré, tout progresse; le territoire reçoit tous les genres de culture : lin, chanvre, œillettes; la pomme de terre y est excellente et le blé de très-bonne qualité: beaucoup de plantations en bois sur les coteaux. (V. l'art. Avioth, p. 69 et 70.)

La source de Puison a une saveur ferrugineuse assez pro- Notions indust. noncée et forme des dépôts ocreux : son usage est recommandé par les médecins. L'épaisseur des bancs calcaires varie entre 0 m. 15 et 0 m. 75; celle des lits de sable dépasse 0 m. 40, vers la partie supérieure de l'ancienne église. L'extraction des pierres occupe de 5 à 6 ouvriers, pour l'exploitation annuelle d'un millier de mètres cubes. Les marnes moyennes pourraient servir à l'amélioration des terres qui sont trop sableuses; dépôts de fer hydraté, utilisés par les forges voisines; prix : Of. 25 c. l'hect., non lavé (1).

Au promontoire de Gérimont, dans le lucus elliptique.... substructions d'un temple gallo-romain; - à la rampe de Fagny, vestiges d'une villa romaine; — à la source de Schelvaux, fondations d'un balnarium; — au-dessus du bochet, près du bois de la Morte-fâme, champ d'incinération; — à Landin, traces d'habitations (village mentionné dans la charte de 1270);

Archéologie.

<sup>(1)</sup> Voir la Statistique géologique de la Meuse, p. 113, 147.

- à la Bosse des fées, tombelle sépulcrale: - aux Zénus. tombes anciennes et débris d'un castellum; - au Plateau, vers Herbeuval, emplacement et enceinte d'un castrum æstivum; à la contrée de Belzébuth et près d'Hiancquemine, ruines, tuiles romaines, vestiges d'incendie; — dans la couture des Grimonts et près de la route de Thonne le thil, tombes, souterrains, et ustensiles antiques; - à la Hire, à la Bosse torchamps, au bois des Sept chevaux, au lieu dit la Ville vieille, traces de diverticule; - au bois de la Morte-fâme, idem. Toutes ces appellations se rapportent, traditionnellement, au passage des Huns, dans le cinquième siècle, sous le commandement d'Attila. Les bâtiments actuels de Fagny et de Breux sont construits sur des ruines : l'ancienne église, construite sur un monticule, au nord des villes vieille et moderne, était, dit-on, un temple érigé aux idoles des Germains et des Gaulois; - figurines en terre cuite, ex-votos à Nehalennia, Hertha, Sirona, Freya, Silvaino Singupai, recueillies dans les édicules du lucus, en sont des indices certains; - urnes cinéraires, soucoupes, vases et poteries en terre grise, amphores en verre, clefs, épées, poignards, fers de lances, de slèches, et de javelots; épingles et fibules en airain, statuettes en métal divers, styles en os, etc. (1). Médailles impériales de toutes les époques et quelques gauloises. Voilà le brevet d'antiquité de Breux et des hautes fores d'Etalle, dont le bassin de la Thonne dépendait.

BRE

Population.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : 81 naissances contre 14 décès, de 1715 à 1720.

D'après le recensement de 1847 : 691 habitants; — d'après celui de 1856 : 835.

Tenue des registres. D'après les archives communales : à partir de 1657, avec lacunes; — d'après les archives judiciaires : à partir de 1715, série complète.

<sup>(1)</sup> L'auteur de cet ouvrage les a recueillis, en personne; ils sont encore, en partie, dans son cabinet.

### Anciennes divisions ecclésiastiques.

Diocèse de Trèves — chrétienté primitive de Saint-Georges Ordre spirituel. d'Ivoy;

Archidiaconné des Wales — du Longwionensis — Sainte-Agathe de Longuyon (1);

Doyenné de Juvigny, sous le titre de Sainte-Scholastique (2);

Cure : celle de Saint-Brice de Breux; paroisse principale dès 1157;

Annexes et dessertes: Fagny et les censes de son versant, le fief d'Hiancquemine;

Abbaye suzeraine de Saint-Maximin de Trèves, jusqu'en 1281;

Hermitage de Saint-Brice, près Thonne la lon;

Oratoire primitif de idem;

Eglise matriculaire : celle de Saint-Martin de la Thonne, en 1157;

Chapelle sépulcrale : celle de Saint-Roch;

Noms des patrons : saint Brice et saint Maximin;

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église : l'ancienne église, dans le cimetière, remontait au berceau de la chrétienté; sa reconstruction, sous le monticule, fut commencée en 1722 et terminée en 1759; sa cloche, de la même époque, avait coûté 1,500\*. L'église actuelle a été construite de 1824 à 1827, et consacrée le 15 novembre de cette dernière année.

Noms des derniers curés connus, antérieurement à l'ordre actuel: — en 1715, J. Rossignon; — 1743, J.-F. Guillaume; — 1760, J.-G. Gilbert, jusqu'en 1791; — curé actuel, Napoléon Deny (V. infrå).

<sup>(1)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de (V. Avioth, p. 74). Dans les temps anciens, les possessions de Saint-Maximin dépendaient de l'archidiaconné de Cardone, et Breux en faisait partie.

<sup>(2)</sup> Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de (Voir Avioth, p. 74).

## Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Ordre temperel. Avouerie: les sires d'Etalle et de Breux;

Patronage, dixmage et entretien du chœur et des bâtiments: avant 1281, c'était l'abbé de Saint-Maximin; après cette époque la présentation appartint successivement: 1° à l'abbaye d'Orval, 2° au seigneur de Breux, 3° à celui d'Hiancquemine, alternativement. Les dixmes se partageaient entre eux par tiers et les charges de même. L'abbaye d'Orval possédait, en outre, à Breux: une cense composée de bâtiments d'exploisation, 95 j. de terre, 10 f. 1/4 de pré, plus les jardins, vergers et chènevières, près du vieux château; — elle avait à Fagny: les dixmes, grosses et menues, en totalité, plus un arrentement sur la cense, et une prestation de 12 quartels de seigle et autant d'avoine.

Les droits de patronage et de dixmage donnèrent lieu, en 1703, à des contestations qui ne finirent qu'en 1773.

### Anciennes divisions civiles.

Ordre politique.

Ancienne cité de Trèves;

Empire germanique, basse Lotharingie;

Ancien pagus du Gerbercensis, in fine Verniacà et Arlunensi;

Comté de Chiny, baronnie d'Etalle, relevant du Barrois, après 1204;

Marquisat de Arlon, dans le principe, relevant de Trèves; Duché de Bar, mouvance contestée par les princes de Luxembourg;

Haute justice des seigneurs de Breux, avec droit d'exécution capitale;

Fiess et arrières-fiess: Hiancquemine, seigneurie indépendante — Gérimont — Landen — et les ceuses de Fagny.

Avant la rédaction des coutumes générales.

Ordre judiciaire. Loi d'Ivoy-Laferté-Beaumont - Montmédy;

Mesures pour les grains et autres matières sèches, et pour les liquides, les bois et les terres : celles de Laferté, dans le principe; puis celles de Beaumont, qui devinrent régulatrices pour Etalle et pour Montmédy;

Indication de l'étalon local : l'arpent de 80 perches, la perche de 20 pieds de roi.

Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Chiny-Luxembourg:

Anciennes assises de Etalle et de la châtellenie d'Yvoi:

Cour supérieure des grands jours de Marville, jusqu'en 1364; ensuite celle souveraine du grand conseil de Luxembourg, jusqu'en 1659; ensuite le Parlement de Metz;

Ancien bailliage de Montmédy;

Ancienne prévôté de idem (1);

Anciennes justices seigneuriales et indépendantes : celles de Breux — et de Hiancquemine;

Justice foncière de, idem;

Orolaunien, dans le principe, comme dépendance du ban Transformations d'Etalle, sous Arlon; - ensuite barrisien, par les alliances féminines de la famille d'Arlon avec celle de Bar; - ensuite chinien, par l'union des derniers comtes, de la première dynastie de Chiny, avec des héritières barrisiennes; - ensuite luxembourgeois, par l'union du comté au grand duché, sous Wenceslas; - enfin, devenu français, par la conquête de Louis XIV, Breux et tout le bassin des hautes fores de la Thonne furent compris dans la prévôté bailliagère de Montmédy, créée par édit de 1661, et ne reconnut plus que le roi de France pour seigneur, sous l'action immédiate de ses prévôls. Senocq, Chambaux, de la Haut, Charlet, Lion, voilà les noms des derniers de ces officiers. La seigneurie de Breux, comme celle d'Hiancquemine, conserva cependant sa prérogative de haute justicière;

politiques.

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de (Voir Avioth, p. 77).

mais, exercée par un maire, un lieutenant de maire et six échevins, dits hommes quarante, tous au choix annuel des habitants (V. aveux et dénomb. du 24 juin 1682), sa justice ne pouvait plus faire pendre, au nom du maître des manants, les quelques misérables contrebandiers des gorges de Fagny, dont les devanciers avaient été lancés dans l'éternité, sous ces beaux ormes, qui se dressent encore à l'entrée de la ville vieille, en dehors des murs d'enceinte des jardins du vieux château. Le gibet d'Hiancquemine n'avait plus, pareillement, que des souvenirs d'effroi. Les appellations des sentences, pour les cas ordinaires, appartenaient au Parlement de Metz, et elles allaient à Sedan pour les cas présidiaux. Comme d'ancienneté, les habitants avaient droit au parcours sur tous les bans circonvoisins : ils pouvaient traverser celui de Thonne la lon, pour l'abreuvage de leurs bestiaux à la fontaine au Gay (près la cense du Hayon, ban de Sompthonne), et au-dessous de celui de Scouwet, près la Taille-maidi. Ainsi qu'une trentaine d'autres communes de l'ancienne châtellenie (Ch. de 1200 et de 1238) (1), ils avaient usage, chauffage, et affouage à Merlanvaux et à Taille-maidi, forêts des anciens comtes de Chiny. - Closures, bois morts, mort bois, ad libitum; bois à bâtir, essence chêne et autres; bois pour chars, charettes, charrues, après permission des forestiers de Chiny; droit de vaine pâture, entre deux soleils, jusqu'à la vieille tour Brunehaut, sur la montagne du Fâ, pres du pinacle de Pins et Jamoigne, avec faculté de traverser tous les bans intermédiaires; droit de glandée indéfinie pour leurs porcs; droit de parcq jusqu'au dessus du bû de Limes, et à partir de la fontaine au bouillon, c'est-à-dire, de Chauvancy; droit de

<sup>(1)</sup> Ces communes étaient: Avioth, Aufflance, Breux, Blagny, Chauvancy le château, Froumy, Gérouville, Herbeval, Limes et la Soye, Lamouilly, Montmedy, Moiry, Margny, Margut, Olizy, Osnes, Sapogne, Sailly, Signy et Montlibert, Sachy, Sompthonne, Thonnela-lon, Thonne-le-thil, Thonnelle, Verneuil le grand, Vernenil le petit, Vigneuls, Villy.

BRE 255

charruage pour tous les bois de cette profession; droit annuel de maréchalerie pour deux bannes de charbon: voilà les précieux avantages que les manants des prévôtés, montmédienne, évodienne et chinienne, tenaient alors des largesses de leurs anciens et bons comtes de Chiny. Ces droits leur appartiennent, encore, à Breux; mais, à partir de 1638, de beaucoup ils ont été amoindris successivement. (Voir traité de *Thionville*, du 12 mai 1701.)

Maisons seigneuriales, leur origine, leurs armoiries et leur extinction.

#### ANCIENNE MAISON DE BREUX.

Noble de nom et d'armes, sous la châtellenie d'Ivoy.

Ordre féodal.

Dès l'année 1106, le nom des *Pouilly d'Ardenne* se place en tête de la seigneurie de Breux. Cette maison, par *Alix d'Etalle*, se montre, ensuite, alliée à celle de *Chiny* (sarcophage dans l'église d'Avioth, sous le millésime de 1421).

Louis V de Chiny, puîné du comte Arnoux III constructeur du château-fort de Montmédy (1239), fut d'abord sire d'Etalle. Ce fut lui qui reçut Breux, Landin, et tout le bassin de la Thonne, en accroissement de fief, des mains du comte de Bar Thibault II (acte de reprise de 1270); il en investit Jean du Faing de Jamoigne, époux de Michelle de Malberg, dame de Sainte-Marie, qui les transmirent à leurs enfants. Son château existait dès l'an 1281.

Voici venir ensuite Henry Ier de Breux: il était chevalier, en 1281, quand il épousa Alix, dame de Malberg de Sainte-Marie et d'Etalle; ils eurent Henry II, Henry III et Alix; celle-ci devint femme de Richard des Armoises, sire de Delut. — Henry II, écuyer et homme de fief du château d'Yvoi, en 1359, était un des fidèles du duc Wenceslas de Luxembourg, qui lui fit une rente de 15 vieux petits florins d'or. En 1361, des mains du comte de Bar, Henry II de Breux se rendit engagiste de la terre de Brouenne, nous le retrouverons là; il n'eut point d'enfants, et ses droits passèrent à Henri III (enterré dans le même sarcophage que sa mère, en 1430) — son fils Henry IV

existait encore en 1464 — celui-ci transmit ses droits à Hugues de Breux, gouverneur de Luxembourg, en 1480, époux de Jehanne du Hautoy, veuve de Henry de Prouvy de Margny, dont le fils, Henry V, épousa Agnès de Tassigny, dame de Sapogne-Margut-Nepvant: la descendance de ceux-ci fut nombreuse, mais leurs droits sur Breux s'éteignirent; et, en définitive, ils passèrent à la branche féminine, c'est-à-dire, aux seigneurs d'Orne des Armoises, dont il sera question à l'article Delut: les branches collatérales de cette maison d'Orne, également éteinte, se retrouveront plus loin.

Etalle portait, en 1260 : fascé de vair et de gueules, de quatre pièces, à la pointe, d'argent.

Malberg — Sainte-Marie — Etalle, portait : d'argent, à l'écusson de gueules: on ne connaît pas d'autres armes à la maison de Breux.

Dans les derniers temps, apparaissent à Breux quelques nobles de second ordre: mais simples admodiateurs, réduits au domaine utile, les soi-disant seigneurs en partie de Breux ont noms: Lejeune, Duval, Jacquesse (1715); puis arrive une famille plus ancienne, les Bonneau, dits Lamoque d'Arimont, de Laferté, censiers des forges de la Soye, en 1716; puis voici ensin Antoine-Louis de Bombelles (1773), chevalier, époux de Catherine de Clémery. (V. Chardon, infrà.)

Faits particuliers

Breux possède un pensionnat de filles, dont l'excellente tenue est remarquable, et qui a déjà rendu de très-grands services dans la contrée limitrophe, entre France et Luxembourg. Il le doit à la munificence de son curé actuel, M. Napoléon Deny, fils d'un brave, mort glorieusement sur le champ de bataille d'Austerlitz, dont les enfants furent adoptés par le grand empereur et pourvus d'un majorat, à Fulde. En devenant pasteur de la pauvre commune de Breux, il y a une trentaine d'années, M. Deny n'eut plus qu'une pensée, celle d'appliquer à la moralisation et au bien-être de ses ouailles les revenus de son majorat. Il obtint d'abord la réédification de sa chétive église; puis, par acte notarié du 4 septembre 1845, il fonda et dota le pensionnat des Sœurs de la Providence (maison de Peltre, près

BRE 257

Metx), à charge: 1° de services religieux — pour son bienfaiteur, Napoléon le, — pour son père et autres victimes tombées sur le champ de bataille d'Austerlitz — etc.; — en tout vingt et une messes annuellement; 2° de donner l'instruction gratuite à six jeunes filles pauvres de la commune, et, de préférence, aux orphelines des défenseurs de la patrie. Enfin, M. Deny a été, comme aumônier, à la campagne de Crimée.

— Du Faing de Jamoignes (Hugues), sire de Breux, généralissime de l'archiduc Maximilien d'Autriche, qui mourut étant gouverneur du Luxembourg.

Personnages célèbres, ou notables.

- Chardon-de-Seroux (Charles), seigneur de Breux, père d'Elisabeth mariée à François Chardon de Watronville, seigneur de Belveau et de Breux, et dont la petite-fille, Marie-Josèphe-Olympe, épousa le comte Louis de Chamisso: le frère de cette dame, officier distingué, fut tué au siége de Dintzick; elle donna le jour à Marie-Camille de Chamisso, épouse du général Mayran, tué à la prise de Sébastopol, et qui a laissé deux jeunes enfants. Madame de Seroux, aïeule de cette noble lignée, préféra monter à la guillotine plutôt que de dire un mensonge qui l'aurait sauvée.
  - Delhotel, curé d'Avioth, dont nous avons parlé, page 76.
- Massenet (Louis et Jean-Pierre), jésuites, morts aux missions d'Amérique.
- Le Grand Remy, peintre distingué, grand prix de Rome, qui a laissé à l'église de Breux son tableau du Mariage de la Vierge et de saint Joseph.
- Thirion (Georges), prêtre, chanoine de N.-D. d'Avioth, titulaire de la chapelle du Saint-Esprit: il devint aumônier du cardinal Prince de Salm, sut décoré de l'ordre de l'Eperon d'or et du titre de comte palatin romain, avec armoiries portant: d'azur, à la bande d'argent, chargée de trois étoiles d'or. Cet ecclésiastique, aussi distingué par son érudition et son esprit que par sa piété, est mort à Montmédy en 1824.

Canton de Dun.
Communes
de Doulcom
et d'Aincréville.

BRIERE (la), ou la Brie et Brieville (1).

(Ad Labriam, Ch. de 1049.)

Sur le ruisseau des archettes de Babiemont (Voir suprâ, p. 106.) et de Jupiles.

Ecart de la commune de *Doulcom*, après avoir été anciennement adjointe à *Aincréville* (2).

Origines.

Cette ferme est mentionnée dans la Bulle papale de 1049, pour l'ancienne abbaye de Saint-Maur de Verdun, sous ces expressions: ad Labriam mansos novem cum familià... Berleicourt et Brieules viennent ensuite dans l'énumération des anciens fonds de cette abbaye.

C'était donc, alors, une culture d'environ 108 bonniers (ou hectares) exploitée par une famille serve et vassale des moniales du vieux couvent.

Placée, au onzième siècle, sous la haute avouerie du duc Godefroid le grand d'Ardenne-Bouillon, comte de Verdun, elle eut successivement pour sous-avoués les comtes de Grand-pré, les sires de Dun-Aspremont, ceux de Clarey le grand et de Proiuille, les seigneurs d'Aincréville, et, enfin, dans les derniers temps, nous la trouvons entre les mains des de La Cour de Jupile, sires des deux Monthairon, par représentation des de Pavant-Buzancy, ayant pour admoniateur Jean Pigeard de Dun. (V. l'art. Viller-devant-Dun, infrà.)

<sup>(1)</sup> Bri a la même signification, en hébreu, en sanscrit, etc., qu'en français: c'est le radical de tout ce qui cesse d'ètre rivé et uni à son principe, par un mouvement de brisement. (V. Еіснногг, р. 342, 355, 356. Gesenius et Latouche, p. 118.) Telle est la situation des étages géologiques sur lesquels Brieville et Brieules sont placés.

<sup>(2)</sup> NOTA. — Errata commis à l'art. Aincréville, p. 1 : Brieville et Proiville sont écarts de Doulcom et n'appartiennent pas au territoire d'Aincréville.

Page 7, contenance superficiaire totale: 910 h. 45 a. 99 c.; au lieu de 832 h. 86 a. 25 c., à quoi il aurait fallu ajouter les terrains non imposables.

Voici l'origine des droits des Pavant : alors que Gobert VII Hist. féudale. d'Apremont, dernier sire de Dun, portant la peine de l'outre cuidante rébellion de Geoffrois IV, son père, baron immédiat du saint empire, était réduit par Robert de Bar, époux de Marie de France, à échanger les prérogatives régaliennes contre le titre de sire de Bronelle, puis à céder cette terre contre celle de Buzancy, le seigneur d'Aincréville était Henry de Grandpré, neveu du comte Edouard Ier, et fils de Féry de Grandpré, sire de Verpel, Voncq et Quatre champs (1). Ce sont ces trois seigneurs qui, le 27 juin 1381, renouvellèrent les chartes de franchises accordées par leurs ancêtres aux manants d'Aincréville et des lieux circonvoisins.

BRI

Alors ceux-ci furent placés, d'une manière plus expresse, Afranchissem. sous la sauvegarde des coutumes de Beaumont. La juridiction civile et criminelle fut accordée aux mayeurs, eschevins et jurés de Brieville et d'Aincréville, sauf les cas capitaux réservés au prévôt seigneurial. Les servitudes les plus onéreuses sont abolies par cette charte; les droits réduits et toutes les charges précédentes allégées. Ensin, les poids et mesures seront ceux de la ville de Buzancy et la monnaie parisis. C'est la souveraineté de la France qui domine sur le tout. La maison de Pavant, cadette des anciens vicomte de Buzancy, portait, comme son aînée: d'argent, à trois faces de gueules, au chef échiqueté d'or et d'azur, de deux traits. Elle s'est éteinte, en 1819, avec Charles-Louis-Marie vicomte de Buzancy-Pavant, dont la fille unique, Louise-Sophie-Zélanie, a épousé, en 1823, Charles-Habrand comte de Briey, fils de Louis-Hyacinthe et de Anne-Marie-Caroline-Albertine de Pouilly. Un arrière rejetton féminin, établi dans le bailliage de Saint-Mihiel, portait : de gueules, à deux fasces d'argent, au chef échiqueté d'azur et d'argent, de huit traits.

<sup>(1)</sup> Nous devens la communication de cette charte à M. de Coudenho ven, qui l'abite encore le château de ses ancêtres, à Aincréville.

Canton de Dun.

BRIEULLE-SUR-MEUSE (1), Briola, Briolæti, Briodorum, Brieules (Ch. de 1049, 1181, 1261).

Ancien bourg, avec château-fort, et siège d'un vicariat perpétuel de l'ordre des Prémontrés.

Sur le ruisseau du Vassieux, venant de Nantillois, et accru des sources de Cierges et de Cunel.

Ecarts: l'Etanche — le Moulin d'en haut — la Ville au bois.

Topographie.

Orientation par rapport à Montmédy, S.-S.-O.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 200 m. à 280.

### Etages, groupe et sous-groupes (2).

Géologie.

1° Etage jurassique moyen, formation coralienne de l'époque secondaire — coral-rag, pierres de tailles gélives et pierres à chaux. Cet étage, qui recouvre l'oolithe ferrugineuse, se compose de calcaires blancs, quelquesois jaunâtres ou gris, dont l'épaisseur varie de 120 à 150 m. et dont le banc s'incline d'environ 1/50 vers l'ouest.

2º Etage jurassique supérieur, formation dite portlandienne

<sup>(1)</sup> Etymologie et appellations successives : Briodorum, Briolæti, Briola, Brieule, et Brieules.

Dor signifie rivière en celtique: c'est la rivière qui est déterminatrice de la courbe orographique des montagnes qui bordent l'horizon d'un bassin. Briodorum, Brieule; Manhodorum, Manheule, sont en corrélation orographique, par rapport au cours de la Meuse; — l'un, du côté de Metz, Divodurum, — l'autre, du côté de Rheims, Durocortorum. Ils indiquent les points opposés de l'expansion de la rivière dans le Verodunensis pagus. Ces appellations sont dérivées des radicaux hébreux et sanscrits. — Dor, durée du temps, période déterminée par la circulation de l'astre qui produit la lumière (or) — dour, tourner, se courber. (Dict. héb. de Lat., p. 23, 3. — Eichhoff, p. 283.)

<sup>(2)</sup> Voir la Stat. géol. de M. A. Buvichien, p. 81, 84, 93, 127, 589.

de la même époque, composée de calcaires à astartes — moellons et pierres pour les chemins.

Les calcaires portlandiens sont intimement liés aux marnes grises, ou bleues, dites kimeridgiennes, sur lesquelles ils reposent; leurs assises, fortement inclinées, ont, par la disposition des couches supérieures, une épaisseur maxima de 180 m., laquelle décroît rapidement de Brieules à Varennes, ce qui est la conséquence du brisement de l'étage, opéré en amont de Dun. Le même accident et les mêmes particularités se représentent à Brieule-sur-Bar, en aval de Buzancy.

3° Couche d'alluvions; cailloux siliceux, roulés (des Vosges) et amassés puissamment au coin de Cunel, où est le maximum de leur élévation — enfin, sables et graviers.

Il faut remarquer que le Vassieux, dont le cours est de 7 k., disparaît, en amont du moulin de l'Etanche, puis il reparaît, pour se rendre à la Meuse, après avoir traversé le bourg. Un peu plus bas, le ruisseau de Norantes, qui sort de la fontaine du Bouillon, en fait autant, et va confluer à la Meuse, vis-à-vis de Liny. Toutes ces particularités sont encore les conséquences de la brisure opérée dans l'étage sous-jacent.

Les nombreuses monnaies romaines trouvées dans les substructions de Brieules; les médailles consulaires et impériales de J. César, de Titus Quentius, de Flaminius Marius, et autres, recueillies, en grand nombre, dans les fondations des constructions antiques, tout prouve que Brieule, placé au voisinage de la station de Romagne, sur la voix consulaire de Metz à Rheims, a été, immédiatement après la conquête, incolé par des oeu-læti et habité par des Gallo-Romains.

Les antiquités des Briolæti sont évidentes. Elles sont celtiques, collectivement parlant; elles sont lætiques et æuletiques, c'est-à-dire, pastorales et agricoles, au point de vue professionnel; enfin, elles sont belgo-romanes, quant à la nationalité. Tout concourt à démontrer que ces traditions sont plus que des probabilités. Les lieux dits de tout le Dormois, depuis Brieules-sur-Meuse jusqu'à Brieules-sur-Bar, conservent le souvenir d'un peuple pasteur, qui avait établi et disséminé ses tentes dans

Archéologic.

Origines probables.



les broussailles épineuses des sables verts de la terre du gault des Remi et des Veroduni (1)... c'est-à-dire, depuis ad Ase, en avant de la ferme de la Brie, près Jupille, jusqu'au mont Basan, près du mont Dieu. Toutes ces appellations jalonnent les traces d'un peuple de la haute Asie (2).

Après la retraite d'Attila, les terres de la Belgique et de la Gaule furent partagées entre les Franks, les Burgondes, les Belges, ou les Gaulois. Le sol fut réparti en manses, en pagi, en comtés, dont les capitulaires carlovingiens nous ont conservé les principales circonscriptions. Trois de celles-ci, dont les noms se trouvent dans les vieilles annales virdunoises : comté de Dure - comté de Dore - comté de Doulx.... telles sont les sousdivisions du grand pagus Dolomensis, comprenant les manses du pays des sables verts, le Durmois, le Dormois, le Doulmois.

Tel devait être, il est plus que vraisemblable, l'état général de la contrée, au onzième siècle; et c'est alors que nous trouvons positivement ce qu'était Briola (Ch. de 1049 et 1181).

Briodorum sous les comtes basse Lotharingie.

Brieulle est appelé Briodorum dans la bulle papale de 1049, d'Ardenne de la par laquelle Léon IX, qui nacquit au château de Dun, consirme à la mère Ave, les propriétés accordées au monastère de Saint-Maur, lors du partage des manses épiscopales, par l'évêque

<sup>(1)</sup> Oe, épine, buissons, broussailles — oel, tentes — ol, sable oeulætes, peuples qui habitent sous des tentes, dans des terrains sableux - læti, colons cultivateurs qui fatiguent (laa - læ) le sol en le défrichant. (Dict. hébraïque de LATOUCHE, p. 33, 34, 58.) Le mot duro-cortorum, Rheims, indique le local déterminatif de la cure des troupeaux, cortorum. Ce n'est encore qu'un bâtiment de ferme sur la carte de Peutinger et sur l'Itinéraire d'Antonin.

<sup>(2)</sup> Tous les anciens géographes ont pensé que les OEulætes, peuples du grand plateau asiatique, dont on trouve encore les descendants, sous le même nom, près de l'Imaüs, ont opéré leur projection, en Europe, de l'Oural, en Russie, à l'Ouren, en Ardenne, pour, de là, sous le nom de Belges, arriver dans le Belgau des anciens Gaulois. Si ce ne sont que des conjectures, celles-ci constituent au moins de fortes probabilités, pour ne pas dire plus.

Heymon. Après l'énonciation de Chaumont, de Ville, de Molleville, de Adase, de la Brie, près Doulcom, etc., etc., on lit ces mots: ad Briodorum mansos novem, cum molendino et ejus appenditiis. Brieulle faisait donc partie, pour neuf manses et un moulin, de la dotation primitive de l'ancienne abbave de Saint-Maur, dotation qui, bientôt après, fut entamée pour fonder le couvent de Saint-Paul, après avoir été ébréchée largement par les avoués des deux monastères, le duc Godefroid le grand et ses sous-voués.

Alors Brieulle, le moulin de l'Etanche et leurs appendices, ainsi que l'abbaye de Montfaucon, étaient sous la vouerie de Riculphe de Hani-Castres. Cela résulte de la charte donnée. vers 1060, par le duc Godefroid le grand, pour le règlement des devoirs et des droits des avoués de l'église verdunoise: cette charte est souscrite à la participation des comtes de Rethel, de Grandpré, de Chiny, et des sires de Cornay, de Vienne le château, de Sainte-Menehould, et de Clermont. Ceci explique pourquoi Brieulle dépendait de la châtellenie de Hans. L'histoire de Brieulle, celle de son couvent, celle de ses seigneurs, resterait incompréhensible si ce fait restait dans l'obscurité.

Briodorum était un appendice de l'ancien comté de Dore, Dor-mensis, le Dormois. Ce comté, — avec celui de Dure, qui finissait à Tahure, aux sources de la Dormoise, - avec celui de Doulx, qui aboutissait à Doulcom, au confluent de l'Andon, composait, au temps de Charlemagne, l'expansion extrême vers la Meuse, de l'ancien Dolomensis pagus.

A Brieulle-sur-Meuse cessait le Dormois, le Remois proprement dit.... à Brieulle-sur-Bar cessaient le Vonquois, le Mosomois, et l'expansion de ce pagus expirait vers le Rosois et le Porceanais.

La châtellenie de Hans, entre Autry-sur-Aisne et le con- La châtellenie fluent de la Dormoise, avait été l'apanage de Renault, un des fils du comte Manassés de Rethel, alors que celui-ci possédait, à la fois, le Rethelois, le Porceanais, le Rosois, ensemble et Grandpré et Sainte-Menehould. C'était en 1052: alors vivait Riculphe, second fils de Gozelon d'Ardenne. Par son mariage

Le comté Dore.

de Hans.

avec une des filles du comte de Rosois et Porceanais, il était, à la fois aussi, sire de Ribemont sur l'Oise, sire de Ripont sur la Dormoise, sire de Rimagne et du Thour et de Mont Cornet.

Ce Rick-Ulphus (1), défenseur des hauteurs argonnaises, était installé comme châtelain à Hani-Castres, c'est-à-dire, aux castelets de grand Han et de petit Han: son successeur, en 1261, au temps du comte Henri III de Grandpré, était Ancelme de Guerlande, sire d'Autry, mari d'Aleyde de Grandpré, fondatrice de l'abbaye de Belval.

Ancelme de Guerlande. Tout indique qu'Anselme était fils de Gobert V de Dun et de Julianne de Rosois, dame de Chaumont en Porcien. Tel est le motif qui le fit concourir, avec Gobert VI, à la mise en assises du bourg de Brieulle, aux franchises, lois et mesures de la châtellenie de Hans (V. la Ch. de 1261) (2). Cette loi de Hans, beaucoup moins libérale que celle de Beaumont, était alors régulatrice des usages et coutumes de tout le Dormois, pays compris alors dans le grand bailliage de Vermandois: Brieulle en dépendait encore au jour de notre Révolution (3).

Erection en commune du bourg de Brieules.

Noms des érecteurs: Gobert VI d'Aspremont — et Anciaus de Guerlande; celui-ci sire du Tournant et de Pourchesse, en Rosois et Porceanais; l'autre, sire de Dun, en Verdunois.

Date de la charte d'affranchissement : 1261 (4).

Territoire.

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1834 : 2405 hect. 44 a. 85 cent.

| dont en | bâtiments              | 5 h. | 21 a. | 09 с. |
|---------|------------------------|------|-------|-------|
|         | Jardins et chènevières | 8    | 05    | 37    |

<sup>(1)</sup> Du mot allemand ulphen, porter secours.

<sup>(2)</sup> Cette charte réserve les droits de Richard, comme seigneur du fief de la Ville au bois. C'était le sire de Prouilly, près Doulcom.

<sup>(3)</sup> Les derniers lieutenants-généraux du présidial de Rheims ont été: Jean Béguin, sire de Coëgny, Châlons-sur-Vesle, Roquincourt, Fossés, etc. — J.-B. Lévêque, sire de Vendresse — Joseph-Antoine Béguin de Coucy — Jean-Simon Lévêque, sire de Pouilly, Arci-Ponsart, Bouilly, etc. — et Antoine-Raoul Sutaine, sire du Vivier.

<sup>(4)</sup> Voir le texte dans les Chroniques de M. Jeantin, t. II, p. 367.

| BRI <b>26</b> 5                                                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - Prés et pâtures 221 91 15                                                                                               |                     |
| — Terres labourables 1273 34 42                                                                                           |                     |
| - Vignes 57 85 84                                                                                                         |                     |
| — Bois 707 68 90                                                                                                          |                     |
| - Landes et friches 6 20 30                                                                                               |                     |
| - Etangs, noues et routoirs > 09 30                                                                                       |                     |
| - Superficie non imposable 125 08 48                                                                                      |                     |
| / la Meuse, sur un parcours de 5,000 m.:                                                                                  |                     |
| les ruisseaux de la Haye et du Vassieux; les sources de Norantes, du Bouillon, de Bonne fontaine, de Dom fontaine, de     |                     |
| les sources de Norantes, du Bouillon, de                                                                                  |                     |
| Cours d'eau Bonne fontaine, de Dom fontaine, de                                                                           |                     |
| la fontaine Saint-Gilles (ou helig Giles),                                                                                |                     |
| du père Adam et de Florivaux; le la-                                                                                      |                     |
| voir de la Rochelle;                                                                                                      |                     |
| / le moulin d'en Haut, à trois tournants, avec                                                                            |                     |
|                                                                                                                           |                     |
| Usines nants, avec huilerie;                                                                                              |                     |
| deux huileries et trois distilleries, dans le                                                                             | •                   |
| village;                                                                                                                  |                     |
| Usines  Usines  deux huilerie;  deux huileries et trois distilleries, dans le village;  le moulin d'en Bas n'existe plus. |                     |
| Revenu net imposable: 44,546 fr. 78 c.                                                                                    |                     |
| Bois                                                                                                                      | Biens<br>communaux. |
| Prés et pâture » 44 80                                                                                                    | communaux.          |
| Terres et terrains plantés. 2 51 80                                                                                       |                     |
| Contenance totale des terrains communaux: 549 h. 47 a. 95 c.                                                              |                     |
| ,                                                                                                                         | Not. agricoles.     |
| - 2° classe 3,000                                                                                                         |                     |
| - 3º classe 2,400                                                                                                         |                     |
| - 4° classe 730                                                                                                           |                     |
| — 5° classe 240                                                                                                           |                     |
| — pré : 1 <sup>re</sup> classe 6,000                                                                                      |                     |
| - 2° et 3° de 2,880 à 2,400                                                                                               |                     |
| - vigne 720                                                                                                               |                     |
| bois 2,000 Brieulle est un centre agricole : c'est une des sections les                                                   |                     |

Brieulle est un centre agricole : c'est une des sections les plus importantes de la Société d'agriculture de l'arrondissement.

Cette localité est magnifiquement située; les constructions y sont belles et régulières. Sous une administration intelligente, sagement progressive, et constamment dévouée aux intérêts communaux, toutes les forces vives du pays n'ont cessé de se développer. L'école communale a toujours été à la tête de celles les mieux dirigées.

Les maires, auxquels sont dus ces progrès, ont été, successivement, MM.: — de l'an IV à l'an IX, Henry Noizet, J.-Pierre Deville — de l'an IX à 1814, Nicolas Guélaud — en 1814, J. Jérémie de Condé — 1833, F. Vitry — 1838, J. Robert — 1841, A.-J.-J.-B. Bernier — 1849 à ce jour, Alexandre de Saint-Balmont.

Notions industrielles. Professions les plus habituelles : agriculteurs, vignerons et manœuvres.

Brieulle a deux foires, qui se tiennent les 6 mars et 20 septembre (Ordon. du 26 décembre 1826).

Hist. religieuse.

Les mots Domus Fontana, placés comme jalon des vastes terres de Cumières et Pareid, dans la charte de Pépin et Plectrude de l'an 701, ce mot Dom fontaine est resté inscrit à l'une des sources de Brieulle: s'ils lui sont bien applicables, là aurait été, au cours des premiers siècles, le siège du dominateur du lieu. On verra, au mot Fontaine, que ce maître était Remo-Médiomatricien, èt l'origine d'un oratoire au lieu dit la fontaine Saint-Pierre (aujourd'hui le lavoir de la Rochelle) (1) se trouverait expliquée... mais laissons ces inductions pour arriver au positif.

Sur l'emplacement des manses et près du moulin octroyés par la charte de 1049, à la mère Ave, abbesse de Saint-Maur (maison-fille de Saint-Médard de Noyon, fondée à Verdun, par saint Airy, vers l'an 450), sur cet emplacement s'était élevé un petit couvent, abbatiola, de filles, de la maison transformée. Ce fait, admis par la tradition, est avéré par deux circonstances: — la première, c'est la désignation du lieu dit à la mé Dieu ou meix

<sup>(1)</sup> Roc, rocher, traduction de Cephas, Pierre, en hébren; — rochelle, pierre de l'Éternel, pierre clevée à Dieu.

Dieu, expression que le vulgaire traduit par la phrase à la mère de Dieu, et qu'une interprétation plus saine rend par celle-ci, à la maison Dieu — la seconde indication, toute topique et décisive, ce sont les substructions trouvées, en 1646, dans les fondations du vieux couvent des Prémontrés.

L'autel de ce modeste oratoire primitif, dédié probablement à saint Pierre, fut, suivant toute vraisemblance, l'église-mère du lieu. Ce petit établissement ne tarda pas à faire place, vers 1120, à quelques cellules de religieux Récolets-Prémontrés, ordre approuvé par le pape en 1226.

L'évêque Adalbéron de Chiny, qui pontifia de l'an 1121 à 1158, conçut alors l'idée de les établir à Verdun; et cette idée il la réalisa en 1135. Les bâtiments du monastère de Saint-Paul s'élevèrent sous la direction d'un seigneur de Brieulle, dont le fils, Herbert, en devint abbé.

Alors vivait Josbert de Dun, propriétaire titulaire de l'autel de Brieulle, altare de Briolá, oratoire érigé dans le manoir paternel. — Imitant son évêque, qui avait quitté la crosse pour entrer à Saint-Paul, où déjà Adalbéron était entouré de plus de trois cents religieux de la réforme de Saint-Norbert, Josbert, en prenant l'habit, résigna son bénéfice entre les mains de Guillaume, archevêque de Rheims, lequel, immédiatement, par charte de 1181, en concéda le temporel et le spirituel à l'abbé Arnould de Saint-Paul, qui avait remplacé Herbert de Brieulle, sire de Dun. Ce fut là le principe de la prérogative du supérieur de la résidence des religieux Brioleti. Leur petit monastère fut composé de six moines et leur supérieur devint de droit vicaire perpétuel (1), puis curé de la paroisse; ce qui dura jusqu'à la Révolution.

<sup>(1)</sup> Les derniers titutulaires de ce vicariat perpétuel furent les curéssupérieurs de la résidence de N.-D. de Brieules : Macaire Guinet (voir infrà) — N. Coffin — N. Roujoux — P. Coffin. — N. Milard. — N. Moreau — N. Mauclerc — N. Brasseur — et l'abbé Monard, curé intru. (N. signific prénom inconnu.) — Curé actuel : M. Didelot.

Le bénéfice de l'autel de *Josbert* fut amovible pendant plus de 300 ans (Ch. de 1570). Cette amovibilité cessa en 1581, puis elle fut rétablie en 1632.

En 1638, par convention entre la congrégation de Sainte-Marie et le chapitre des moines de Saint-Paul, le vicariat sut incorporé à la communauté autorisé sous le titre de Résidence... Domus beatæ Mariæ de Briolis suprà Mosam, et la qualité de vicaire sut dès lors inséparable de celle de supérieur des nouveaux religieux (Capit. de 1638 et 1642).

L'édifice conventuel fut alors commencé; il fut établi au lieu dit les Masures. Le manoir du commandant, sire de Chadenet, avait été incendié et abattu dans les guerres précédentes; ce sur son emplacement que s'établirent les premiers bâtiments claustraux : on déplaça même le grand chemin de Metz à Sedan, il sut remplacé par la voie actuelle dite le Chemin neuf. Achevés de 1646 à 1649, entourés d'accessoires de 1700 à 1705, ces pâtiments surent démolis, puis reconstruits, en 1754; puis ils disparurent, d'année en année, sous le marteau des acquéreurs de biens nationaux.

Population.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle: en 1634, 200 ménages; 700 communiants, 300 non communiants; 200 hommes propres à porter les armes, dont moitié enrôlé au service de la France— en 1636, 300 décès par la peste— en 1646, 45 charrues, réduites à 10, les années suivantes, par la même cause et par les guerres de ce temps— en 1751, 1,002 habitants;

D'après le recensement de 1847 : 979 habitants — d'après celui de 1856, 937.

Tenue des registres. D'après les archives communales: à partir de 1660, sans lacunes; — d'après les archives judiciaires, à partir de 1692, série complète.

Anciennes divisions ecclésiastiques.

Ordre spirituel. Diocèse de Rheims;

Archidiaconné de Champagne, sous le titre de Saint-Médard de Grandpré (1);

Doyenné de Saint-Giles de Dun (2);

Cure : vicariat perpétuel de N.-D. de Briolis;

Annexes et dessertes : aucun souvenir de celle dite Briaculei (Ch. de 1228);

Abbaye de Saint-Paul de Verdun, fille de Saint-Médard et de Saint-Maur;

Celle des moniales de Saint-Maur, dite la maison Dieu;

Oratoire primitif: celui du château, sous le vocable présumé de Saint-Pierre, qui, sans doute, était l'église-mère, avant 1181;

Chapelles: celles de Sainte-Anne et de N.-D. du Rosaire. Dans la première se voyait une statue sur le socle de laquelle est écrit: Jean Roullon de Mabreulle et Jeullaine Jacques sa femme ont fait faire cette statue de sainte Anne, l'an 1610; — la seconde avait été fondée et dotée par les sieur et dame de Cadenet, seigneurs en partie du lieu;

Noms des patrons: la Vierge en son assomption, et, probablement, saint Pierre, dans les tout premiers temps—aucun souvenir traditionnel de ce fait;

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église: l'église ancienne était dans l'ancien fort: comme celui-ci, elle fut ruinée et reconstruite plusieurs sois, notamment en 1610; — reconstruite avec le premier couvent, en 1641, elle fut alors placée sous le vocable de la Vierge; — réédifiée en 1760, on y consacra le produit de la vente du bois des religieux; — ensin, en 1774, une autre s'éleva sur l'emplacement actuel; la dépense fut prise sur le produit de la vente du quart en réserve — Son style est pur et noble et son architecture d'ordre corinthien.

<sup>(1)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de (V. Aineré-ville, p. 8).

<sup>(2)</sup> Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de (V. Aineréville, p. 8).

Une tradition admet qu'après le vol de la Sainte Ampoule. cette précieuse relique aurait été cachée dans les bois de Brieulle aux confins de Cunel (V. ce mot), et les habitants croient qu'à partir de ce moment les orages se divisent, du point où était le dépôt, à l'angle qui diverge vers Mont et vers Montfaucon.

Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Ancienne avouerie des sires de Hans et de Dun, collective Ordre temporel. ment;

> Patronage à la collation de l'abbé de Saint-Paul de Verdun; Dixmage au profit du même et des religieux de la résidence, qui, dans les derniers temps, avaient droit au tout;

> Entretien du chœur et des bâtiments à la charge des mêmes. L'abbaye d'Orval possédait les îles de la Meuse comme dépendances de Salpy.

### Anciennes divisions civiles.

Ordre politique. Ancienne cité de Durocortorum-Remorum, Rheims;

> Royaume de Neustrie, puis de Lotharingie, sur les limites douteuses de l'Austrasie;

> Ancien pagus du Dolomensis; sous-pagus du comté de Dore; Baronnies de Dun-Apremont et du Tour et Chaumont en Porceanais:

Duché de Champagne, puis France, ensuite Clermontois; Haute justice des seigneurs dominants;

Fiefs et arrières-siefs : la Ville au bois, Florimont et Florivaux (?).

Avant la rédaction des coutumes générales.

Loi de Vermandois: Ordre judiciaire.

pour les grains et autres matières sèches:

mesures de *Hans* et boisseau de *Grand-*pré;

pour les liquides : la pinte et la pièce de

Beaumont;

pour les bois et les terres : Hans et Dun;

Digitized by Google

politiques.

Indication de l'étalon local : l'arpent, de 100 perches - le jour, de 80 perches - la perche étant de 19 pieds 3 pouces de roi.

Après la rédaction des contames particulières.

Coutume de Rheims — Vermandois — Ribemont; Anciennes assises de la châtellenie de Hans: Cour supérieure du présidial de Rheims;

Ancien bailliage de, idem, ensuite celui de Clermont, siégeant à Varennes, sous les Condé;

Ancienne prévôté de Dun-Apremont (1);

Ancienne justice seigneuriale du roi de France, puis des princes de Condé;

Justice foncière des sous-inféodataires locaux.

Quant à la suzeraineté, l'indivision entre les rois de France, Transformations comme comtes de Champagne, et les ducs de Lorraine, comme comtes de Bar, cette indivision subsista à Brieulle jusqu'à la réunion de la Lorraine à la France: ensuite les droits des princes de Lorraine passèrent au prince de Condé, par la donation qu'il obtint de Louis XIV, en 1648, des comtés, terres, seigneuries, domaines et prévôtés de Stenay, Dun, Jametz, Clermont, Varennes et les Montignons. Alors Brieulle, sa terre et seigneurie. furent partagés, par acte du 18 novembre 1759, entre le roi de France et le prince Louis de Bourbon-Condé. Le partage eut lieu par moitié, et on y mentionne que le prince a racheté les droits des particuliers auxquels cette terre avait été engagée en 1587. Ceux-ci étaient les représentants du sire de Cadenet, pour 1/8 — du sieur J.-C. de Jourland, pour 2/8 — et de Pierre de Laboulage, sire du Bois de l'Or, et son cohéritier Guillaume Cola du Vesly, pour le dernier huitième.

Les habitants de Brieulle tiennent leurs bois sous le mérite de différentes chartes, notamment celles de juillet 1200 et juin 1261.

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localité de (V. Aincréville, p. 10).

Ces chartes ont été confirmées par les patentes d'*Henry IV*, des mois d'octobre 1606 et 1607. Ces bois ont été abornés le 6 avril 1673.

En 1634, Brieulle était le siège d'une capitainerie royale, composée de huit escouades. Le chef de cette garnison était présenté par les habitants, et il était nommé par les gouverneurs des villes de Dun et de Stenay. Les sieurs de Grandmaison et de Cadenet ont été les derniers revêtus de ce commandement.

Maisons seigneuriales, leur origine, leurs armoiries et leur extinction.

Ordre féodal.

A la fin du dix-septième siècle, deux maisons nobles se partageaient la seigneurie de la terre de Brieulle: celle de Jourland, mouvance champenoise, et celle de Vassaux, divisée en deux branches, relevantes de Dun et du Clermontois.

Jourland portait: d'or, au lion rampant de gueules (titre du 24 août 1639).

Vassaulx portait : d'argent, à une croix de gueules, dentelée de sable, et chargée de cinq coquilles, d'or.

Ces deux maisons se sont unies, puis regressées sur la souche antique des Condé anciens de Flandre, gresse devenue Condé — Visigny — d'Avocourt, et dont les armes étaient: d'azur, au cheveron d'or, avec trois casques de face, deux en tête et un en pointe.

Isabelle de Condé, sœur de Nicolas, sire de Morialmé, veuve, en 1280, de Jean, comte de Looz et Duraz, Isabelle, douairière de Warck, Agimont et Givet, est fameuse dans l'histoire de Los et Chiny. Alors sa famille portait : d'or, à la fasce de gueules, avec la devise loyauté et le cri d'arme vieil Condé.

Tout indique que Jourland descendait d'Anciaus de Guerlande, sire de Tournant et de Pourcesse, celui qui, en 1261, affranchit Brieulle à la loi de Hans, conjointement avec Gobert V de Dun, septième du nom d'Apremont (1). C'est pour

<sup>(1)</sup> Cette maison s'était divisée en deux branches : celle de Philbert et celle de Jean Claude Ier; — la première resta dans le Soissonnois et

cela que cette famille possédait 2/8 dans la seigneurie de Brieulle, conjointement avec le roi pour 1/2, et avec les représentants des anciens Páludes de Vilaisnes pour le surplus. Elle s'est éteinte, à Brieulle, sur la fin du siècle dernier, en la personne de Gédéon de Jourland, fils de Henry Daniel et de Marie-Madelaine de Condé, décédé en 1791.

Tout indique aussi qu'à l'époque des engagements de la

le Rosois, son lieu d'origine; — la seconde s'installa dans le Dormois et le Dunois.

Voici les représentants de celle-ci: — en 1488, Hubert Jourland, époux d'Antoinette de Grille; — en 1585, Louis Claude, époux de Géronime Lemarchal; — en 1640, Jean Claude II, gouverneur de la ville de Soissons, époux de Suzanne de Longueville-d'Haraucourt, dont trois fils: Barthélemy, Daniel et Robert; — le cadet, Daniel, en 1698, le 15 avril, épousa, à Brieulle, Agnès Cola de Vesly: de ce mariage nacquirent: 1º Nicolas, sire de Naomé, Hommé, Château Regnault et le Bois Jean, sur la Semois; 2º Henry, sire de Scaliette, époux de Jeanne-Marie de Hodinger; 3º Henry-Auguste, marié à Rose-Angélique du même nom — il en sortit aussi plusieurs filles, notamment, Marie-Magdelaine, épouse de Henry des Paludes de Vilaisnes; et Marie-Suzanne, femme de Nicolas de Lioneourt († 1716).

Du mariage de Henry-Auguste Jourland avec Rose-Angélique de Hodenger nacquirent: Henry-Daniel Jourland et Jeanne-Murie-Agnès Jourland; — bientôt après se conclut une double alliance avec les Condé-Visigny-d'Avocourt. C'est à Brieulle qu'elle eut lieu.

En 1780, le 7 avril, Henry Daniel Jourland, sire de Hodenger, épouse Marie-Madelaine, fille de Ferdinand de Condé et de Marie-Marguerite de Visigny d'Avocourt; et, quelques mois après, le 7 juil-let, J.-B. Ferdinand de Condé, sire d'Avocourt, épouse Marie-Agnès de Jourland. C'est de ceux-ci qu'étaient issus: 1° Gédéon-Henry de Condé, marie, en 1774, à Marie-Scholastique Cholet de Longeaux, fille de Charles-Louis Cholet de la Vaux-Barat et de Marguerite-Scholastique de Génins; 2° Jean-Jérémie de Condé, époux de Louise-Laure de Vassautt: — celui-ci est décédé à Brieulle, le 12 avril 1847, en laissant deux filles: l'une de celle-ci, Marie-Laure-Herminie, est aujourd'hui épouse de Charles-Eugène-Alexandre de Saint-Balmont, fils de Charles-Sigisbert et de Marie-Anne-Gabrielle de Brigeat de Morlaincourt.

terre de Brieulle, par la Lorraine, en 1587, Barthélemy de Vassault, écuyer, qui en devint bénéficiaire pour 1/4, était au nom, sinon descendant direct, de ce Richard de Dun, sire de la Ville au bois, dont les droits sont réservés dans la charte de 1261; et peut-être, aussi, descendait-il du sire de Vilaisnes Vuiter, un des six hommes de fief de la châtellenie de Dun. Ce nom Vassault, sous les Condé cessionnaires du Clermontois, se reproduit fréquemment dans les offices de magistrature et de finance du nouveau suzerain: nous l'avons vu s'éteindre, par les mâles, dans la première moitié du siècle courant (1).

Robert II, époux 1º le 18 mars 1673, de Claire Flamand, fille de Jean, sire d'Avocourt et Michelle Goumot; 2º le 13 juillet 1697, de Françoise de Vaux, fille de Pierre et de Jeanne le Châtelain, dont — du premier lit: Guillaume, Robert et Louis, — et du deuxième lit: Daniel, qui suit : ce Robert II mourut en 1764.

Daniel, sire d'Hadonville, écuyer, capitaine au régiment de Médoc, marié, le 7 mars 1731, à Jeanne Perctte Colson, fille de Claude, prévôt-gruyer de Vienne le châtel et de Jeanne Prieur; il décéda à Brieules, le 7 août 1732, après avoir été commandant du régiment de Polignac — il laissa Louis-Guillaume de Vassaulx, chevalier des ordres de Saint-Louis et de Saint-Lazare, marié à Louise-Charlotte de Failly, fille de Jean-Baptiste-Aimé (de la souche des vieux et vrais Failly), sire de Villemontry, Givaudeau, Ville-devant-Brocourt, Artaize, le Vivier et Moulins: ce Guillaume mourut le 14 janvier 1796; — ses fils décédèrent au commencement de ce siècle; et il ne reste de cette

<sup>(1)</sup> Avant 1601, Barthélemy de Vassaulx, père de Nicolas et de Pierre — celui-ci père de Jacques, branche éteinte; — Nicolas de Vassaulx épouse Catherine de Florimont dont: — Renault, escuyer, capitaine de cavalerie, conseiller-maître de l'hôtel du roi, époux, le 20 férévrier 1601, d'Alexise Denizet; dont: — 1º Robert, qui suit, 2º Marguerite, mariée, en premières noces, à André de Laboulée, sire de Fessauvillers et de Grahant, et, en seconde noces, le 9 janvier 1637, à Guillaume de Souvroy, sire d'Anoelet, du régiment de Feuquières. — Robert de Vassaulx, ler du nom, écuyer, sire de Brieules pour 1/8, capitaine commandant le fort de Brieules, en 1641, époux de Jeanne Sartelet ou du Sart, — dont Robert II et Gabrielle (V. au mot Sart). Ce Robert mourut en 1757.

187, Barthélemy de re pour 1/4, était au de Dun, sire de la vés dans la charte de sire de Vilaisnes Vuihàtellenie de Dun. Ce res du Clermontois, se de magistrature et de vons vu s'éteindre, par ècle courant (1).

x, père de Nicolas et le teinte; — Nicolas de Vas—Renault, escuyer, capiel du roi, époux, le 20 le Nobert, qui suit, 2º Narndré de Laboutée, sire de noces, le 9 janvier 1657. lu régiment de Feuquières, sire de Brieules pour 18, en 1641, époux de Jeans, Gabrielle (V. au mot Sarf.

de Claire Flamand, fillek 1; 20 le 15 juillet 1697, k 1eanne le Châtelain, douluis, — et du deuxième li:

taine au régiment de Médoc, prison, fille de Claude, prison de Poligar ant du régiment de Poligar autre, chevalier des ordres de Louise-Charlotte de Friilly, e des vieux et vrais Friilly, e des vieux et vrais Friilly, le vant-Brocourt, Arlaisu, klevant-Brocourt, 1796; — si nt le 14 janvier 1796; — siècle ; et il ne reste de celle siècle ;

- Cadenet, sire de Brieulle pour 1/8, gouverneur de Dun, de 1632 à 1641.

Après avoir été ambassadeur de Louis XIII, il se fit prêtre de l'Oratoire, à la suite du décès de sa femme : il fut nommé aumônier et conseiller du roi, sous Anne d'Autriche; puis il revint à Brieulle, où il fit bâtir le couvent et doter la résidence : il mourut en 1664, et fut inhumé devant l'autel de la chapelle du Rosaire, qu'il avait fondée avec son épouse, née de Chirolet.

— Vassault (Marguerite), dame de Florimont; elle était sœur du châtelain Robert de Vassault...

En 1636, elle se mit à la tête des femmes de Brieulle, et, la pertuisanne en main, elle concourut à la défense du châteaufort, qui était assiégé par les Austro-Espagnols; elle parvint ainsi à repousser l'ennemi. En 1651, elle en fit autant, et, bien qu'atteinte à la joue d'un éclat de grenade, elle obtint semblable succès. La reine Anne d'Autriche la pensionna, en récompense de ces actes d'intrépidité.

Nota. — Brieulle avait été brûlé en 1582, en 1622, dans les guerres entre les Armagnacs et les Bourguignons; il le fut encore dans celle de la France contre les Pays-Bas, le 14 mars 1636.

— Dom Macaire Guinet, prémontré, administrateur de la paroisse de Brieulle, pendant plus de 30 ans.

Il était frère de l'abbé de Sainte-Marie-Majeure de Pont-à-Mousson, et cousin-germain de *Nicolas Guinet*, premier généralde la réforme du R. P. *Fourier*. C'était un prédicateur célèbre,

famille que Louise-Laure de Vassaulx, veuve de Jean-Jérémie de Condé, dont deux filles: — Louise-Augustine-Hortense de Condé — et Louise-Læure-Herminie, celle-cié pouse Alexandre de Saint-Balmont.

Les Condé d'Avocourt portaient : d'azur, au chevron d'or, cantonné d'hermottes d'argent, en chef et en pointe; une tête de porc de même, vue de face.

Nous ne mentionnons que pour ordre la branche d'Henry de Condé, marié, en 1790, avec Jeanne Hennequin.

qui contribua, pour beaucoup, à l'établissement des grands pèlerinages de N.-D. de *Benoitevaux*, en 1641 et en 1643; il a laissé un manuscrit qui contient les Annales de la maison religieuse de Brieulle, et qui comprend notamment l'intervalle de 1632 à 1665. Citons encore — le P. de la *Haut* (V. *Ivoix*).

Canton de Stenay. Communes de Stenay, Brouennes et Baalon. BRONEL, ou Bronelle, ou Brosnelle; Bronellum (1), Bronella. Ancienne cense-sièse amortie, érigée en baronnie, qui comprenait Brouennes et Baalon. Ginvry n'en faisait pas partie.

Autrefois Bronel, ainsi que Nepvant, dépendait de Brouennes : le tout était commandé par Domquenay, sous le bois des Pasques, et par la tour Lamay, sur la rivière de Chière.

Le berceau de la ville et de ses annexes était: — à la Cour de Nepvant, quant au seigneur, — et, quant aux vassaux, il était à l'oratoire de Saint-Pierre, à Sumay, Sume-jacum, sous le château-fort de Gaon, gouverneur de Stenay en 760, château dont il sera question à l'article suivant. Au haut, dans le bois des Pasques, était l'hermitage de Saint-Nicolas.

Tel était l'état des lieux, au treizième siècle, alors que Thié-bault II comte de Bar, Stenay et Briey, et Thiébault (des Wales de Faillei), sire de Brouennes, étaient copropriétaires des versants de la Chière, entre les bans de Stenay, Baalon, Quincy, Bièvre, Brouennes et les deux Chauvancy. Tous deux s'entendirent, en 1247, pour affranchir leurs gens de Brouennes à la loi de Beaumont (2).

<sup>(1)</sup> Bronel signifie: ce qui cesse d'être objectivement visible comme formation oolithique pleine, à sa portion la plus élevée. La géologie prouve l'exactitude de cette appellation. V. les mots Alon, p. 12, Baalon, p. 97, et Brouennes, infrà—beth négatif de tout objectif—raa, voir—roi, vue, spectacle—on, plénitude des assises—oun, puissance d'un étage—el, élévation.

<sup>(</sup>Dict. heb. de LATOUCHE, p. 12, 117, 26, 5, 6.)

<sup>(2)</sup> V. le texte de cet acte aux Chron. de M. JEANT., p. 550.

De la charte qu'ils octroyèrent, il résulte que Bertrand, autre coseigneur, possédait un alleud consistant en manoir (avec chapelle castrale, dédiée à l'archange Michel, et, plus tard, à N.-D. des Anges), un courtil avec son pourpris, plus 60 jours de terre, 20 arpents de bois et quatre fauchées de pré (V. au mot la Cour de Nepvant). Il en résulte aussi que le moulin et les étangs, au-dessus de la haute ville, étaient la propriété exclusive du comte de Bar, et que les fours, les moulins, et les étangs de la basse ville, restaient indivis entre les deux coaffranchissants. — Enfin, on voit le comte Thiébault donner par cet acte, à Jehannot (du Chaufour), fils de André de Brouennes, son prévôt à Sathenay, une masure, un courtil, quelques terres et quelques prés aux alentours.

C'est ce don qui fut le principe de l'établissement de la cense de Bronel, sief amorti qui, dans le dernier siècle, se composait — d'une maison, en forme de château, encore existant, — d'une cour et d'engrangements latéraux, entourés de fossés remplis par les afslux de la colline; — basse-cour à côté, — jardins et clos, terres, prés et bois, assis, en partie, sur le ban de Stenay, en partie sur celui de Brouennes, et à une demi-lieue de l'une et de l'autre.

Après avoir été, en 1377, affecté par Robert de Bar, avec les moulins de Stenay, à la pitance du malheureux Gobert VII, le dernier des sires de Dun-Apremont, puis contre échangé avec la terre de Buzancy, le domaine de Bronel et portions diverses de Brouennes, passèrent, par ascensement des ducs de Lorraine...

— à Gilette de Sébrais, en 1429 — à Jean Tenay, dit Contant, en 1456 — à Henry de Breux, en 1464 — à Henry des Wales (de Failly?) et à Nicaise de Tiche, ou Tige, de Montquintin, son beau-frère, en 1585.

A la mort de Nicaise, en 1598, Bronel advint à ses deux filles: — Guillemette de Tiche, femme de Philippe de Heules, ou de Hoelen, ou de Haultz, sire des Autels (Altern), en Tierarche, et seigneur de Luzy et de Vilosnes — Nicole de Tiche, femme de Jacques de Chamisso, sire de Lachapelle, Andevanne et la Grange au bois.

Ainsi entré dans la famille Chamisso, famille alliée, plusieurs

Origine de Bronel. fois, aux nombreux et puissants de Pouilly, et que nous retrouverons à Brouennes, à Andevanne, à Breux, à Thonelle, etc., Bronel arrive à Jean-Nicolas de Chamisso, époux d'Anne de Beauclin, 1673, puis à Jean-Nicolas, époux d'Elisabeth Legros du Gué de la Vallée, 1701.

Ce dernier vend Bronel et Brouennes, vers 1711, à Jean-Bapt. Fénérolle, époux de Catherine Adrian, et intendant du prince de Condé, lequel en dote sa fille, Marie-Christine, en la mariant à François Maret de la Loge, alors gouverneur du Clermontois. C'est le petit-sils de celui-ci qui les possédait, encore, à l'époque de l'émigration — il a laissé deux fils qui sont existants. (V. les art. Baalon, p. 105 et Brouennes, infrå).

De Tiche portait : de Montquintin ancien.

De Heules portait : d'argent, à la fasce d'azur.

De Chamisso porte : d'argent, à cinq treffles de sable, posés en sautoir, en chef, et deux mains, dextre et senestre, renversées et posées, à la pointe, de même. Cette maison, d'origine lorraine et toute chevaleresque, avait titre de marquisat.

De Maret de la Loge, d'origine angoumoise, porte : d'argent (?), au chevron d'azur (?), chargé de trois bourses ou bouteilles (?), de même, deux en têtes et une en pointe.

Après la Révolution, Bronel tombe aux mains d'un sieur Gillet, dit le chevalier de Bronel, devenu fameux, dans les fastes du Consulat, par l'arrestation, si périlleuse, de l'ex-général Pichegru (affaire Cadoudal, en 1804). Gillet le revendit au général vicomte Jamin, pair de France, une de nos illustrations militaires les plus éclatantes et les plus pures, dont le fils, Victor, général de division, actuellement à l'expédition en Chine, le possède aujourd'hui (V. Jamin, à l'article Villescloye).

Illustration

Jamin (Jean-Baptiste), né à Villescloye, le 20 mai 1772, civile et militaire décédé à Paris en 1848.

Bien qu'appartenant à Villescloye par sa naissance (1), à

<sup>(1)</sup> V. à l'article Villescloye, les faits relatifs à la jeunesse et à l'éducation lettrée du général Jamin.

Paris par son tombeau, et à la France entière par sa personnification glorieuse, le général de division vicomte Jamin appartient à Bronel par le dernier tiers de sa vie privée. Ce guerrier, vénérable à tant de titres, s'y est recueilli pour paraître devant Dieu.

Comme, et avec, son compatriote Henrion, parti volontaire, en 1791, et incorporé dans le bataillon des chasseurs de la Chière, Jamin fut acclamé capitaine à 20 ans. Il sit toutes les campagnes de la Révolution et de l'Empire. Aux armées des Ardennes, au déblocus de Landau, à l'enlèvement de la flotte ennemie en Hollande, aux armées de Sambre et Meuse, de Mayenne, du Danube, de la Suisse, au siége de Gênes, sous Masséna, en Italie, en Allemagne, en Pologne, en Russie, en Espagne, en Prusse, à Waterloo, partout sa vaillance fut mise à l'ordre du jour par des actions d'éclat, et chacun de ses grades fut conquis à la pointe de l'épée. Chef de bataillon au siége de Gênes; lieutenant-colonel, après le passage de la Piave, en 1803; chevalier de la Légion d'honneur en 1804; commandant du 1er régiment des grenadiers d'Oudinot, en 1806, il combat à la tête de ce corps d'élite à léna, au siége de Dantzick, à Ostrolenka. Colonel du 24° de ligne, en 1807, il milite en Espagne jusqu'en 1811; il réorganise le 1er régiment de voltigeurs de la garde impériale et le conduit à la grande armée. Bien que blessé, en 1813, il contient la masse des flots ennemis à Lutzen, à Bautzen. Tombé aux mains des envahisseurs de la France, sur le champ de bataille de la Fère champenoise, puis rendu au service de la patrie, Jamin est fait chevalier de Saint-Louis en 1814, créé vicomte en 1823; commandant d'une subdivision militaire, il devient lieutenant-général après la prise de Pampelune, en 1831. Commandant de la 3º division du Nord en 1832, grand-officier de la Légion d'honneur en 1833, grand dignitaire de plusieurs ordres; cinq fois député de la Meuse, entin, pair de France en 1846. Tels sont les titres de l'enfant de Villesclove au souvenir de ses contemporains, et aux justes hommages de l'impartiale postérité.

ll avait, en l'an II, épousé M11e Thiébault, de Montmédy.

BROUENNES, ou Brouenne, *Bruennæ*, *Bruenna* (1). (Ch. de 955, 1064, 1157, 1247.)

Canton de Montmédy. Sur la rive gauche de la Chière.

Ecarts: le ban et la chapelle de Sumai (Sumejacum) (V. ce mot, infrà) — les ruines du château de Gaon et le fief de Domquenay, sous le bois des Pasques (V. ce mot.) — la villa de Ginvry (Ginueray), sur la rive droite de la Chière (Voir ce mot). Anciennement Nepvant était annexe de Brouennes.

Topographie.

| Distance du chef-lieu de | canton         |   | 0 kil |
|--------------------------|----------------|---|-------|
|                          | arrondissement | 1 | 0     |
|                          | département    | 8 | 8     |

Orientation par rapport à Montmédy, N.-N. 1/4 O.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 175 à 265 mètres.

# Etage, groupe et sous-groupes (2).

Géologie.

Etage oolithique, formation jurassique inférieure de l'époque secondaire — oolithe inférieure; carrières importantes de pierres de taille dans le sous-groupe supérieur — bradfort-clay — calcaire gris oolithique. Cette formation est entourée par le corn-brash et le forest-marble qui, en émergeant autour du territoire de Brouennes, en font comme un petit golfe qui cesse de s'ouvrir visiblement, et de là son appellation (3).

Elle est de nature argilo-calcaire et repose sur l'argile dite

<sup>(1</sup> et 3) Etymologie et appellations successives: Bruennæ, Bruennæ, Browaynes, Brouennes, Brouenne. C'est toujours le beth négatif (cesser d'être) qui préside à ces formes verbales; — raa, voir; — roe, vue, spectacle, tout ce qui est apparent et visible; — rou, ce qui apparaît comme ouvert en cercle... — précédé du b, le radical indique la cessation de ces idées; — en, intériorité de toutes choses.

<sup>(</sup>Dict. hébr. de LAT., p. 117, 37.)

<sup>(2)</sup> Voir la Stat. géologique de M. A. Buvignier, p. 77, 197, 204, 205, 549, 589.

terre à foulon et sur l'oolithe inférieure : elle se trouve sousposée aux couches calcaires et argileuses de peu d'épaisseur, appelées corn-brash, forest-marble et bradfort-clay, qui trouvent leur assiette sur le calcaire gris oolithique. Brouenne, géologiquement, ouvre l'évasement d'une sorte de botte, dont le talon appuie sur Cervisy, et dont la pointe se dirige vers Martincourt.

La puissance de l'étage est de 260 à 280 m.; la pente des couches inférieures est à peu près la même que celle des assises liasiques de Breux, de Thonne la lon, et d'Avioth, de l'E.-S.-E. à l'O.-N.-O.; celle des assises supérieures n'est guère que de 1/45, sur le même plan de direction.

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales et les traditions :

Origines et archéologie.

L'antiquité de Brouennes résulte de documents qui font remonter son vieux château, au lieu dit Domquenay, sous le bois des Pasques (1), à l'an 760, alors que, sous Pépin le bref, Gaon était gouverneur de la villa regia de Stenay. L'établissement de la tour Lamay apparaît ensuite, en 812, comme une fortification provisoire, sur la rivière, qui devient tête de pont, en 955, alors que le monastère de St-Walfroy fut saccagé et brûlé; alors aussi que le manoir de Domquenay fut renversé et détruit, — soit dans la révolte du duc de Franconie Conrad, contre l'empereur Othon le grand — soit dans l'invasion Danoise, du temps du comte de Chiny Othon II.

Alors la villa des vassaux de Domquenay était à Sumay (Sumejacum), où le premier comte de Chiny, Arnoux de Granson avait, dit-on, fait établir un autel sous l'invocation de Saint-

(Dict. de LAT., p. 97, 101, 114.)

<sup>(1)</sup> Domquenay signifie dominateur de la fin du passage; — pasques, mot purement hébraïque, qui veut dire passage; — qen, la queue, l'extrémité, la fin de quelque chose; — ay, passer. Le manoir de Domquenay commandait, en effet, au passage commençant à la tour Lamay, et qui finissait dans le bois des Pasques, pour arriver à Stenay.

Pierre, oratoire primitif dont la chapelle a été rétablie récemment. Le ban de ce hameau est encore bien distinct; les traces des habitations sont toujours visibles; et, sur la fin du dixhuitième siècle, on y comptait de 30 à 40 habitants.

En 1064, c'était un alleud de la comtesse Ermentrude de Harancy, veuve du comte de Bohagne (Rochefort) dit Gozelon le fainéant, et de ses cinq fils, lesquels en firent don à l'abbaye de Saint-Hubert, en Ardenne: alors cet alleud fut adjoint au prieuré de Chauvancy.

Quant à Ginvry, ancienne annexe de Bièvre, sa villa est mentionnée dans une charte de précaire, de l'an 955.

Les deux églises de Brouennes et de Sumay sont désignées dans la charte d'Hillin, archevêque de Trèves, de l'an 1157.

Erection en communauté d'habitants.

Noms des érecteurs: — Thibault II de Bar, comte de Stenay — et Thibault de Brouennes, sire Failly et de Lamouilly.

Causes : le mouvement d'émancipation des communes.

Date de la charte d'affranchissement : 1247 (1).

Territoire.

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1840 : 1,222 h. 10 a. 69 c.

| dont en | bâtiments                                                                  | . 2 h   | . 82 a    | . 01 c.     |   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|---|
|         | Jardins et chènevières                                                     | 7       | 71        | 85          | k |
|         | Prés et pâtures                                                            | 100     | 95        | 23          |   |
|         | Terres labourables                                                         | 720     | 18        | 22          |   |
|         | Vignes                                                                     | 0       | 54        | 88          |   |
| _       | Bois                                                                       | 319     | 60        | 00          |   |
|         | Landes et friches                                                          | 31      | 76        | 75          |   |
|         | Carrières et minières                                                      | 2       | <b>57</b> | 70          |   |
|         | Etangs, noues et routoirs                                                  | 0       | 39        | 40          |   |
| (le     | s étangs sont aujourd'hui desséché                                         | s)      |           |             |   |
|         | Superficie non imposable                                                   | 35      | 54        | 65          |   |
|         | ( la <i>Chière</i> , sur un parc                                           | ours de | 4,30      | 0 m.;       |   |
| Cours   | d'eau $\dots$ $\left. \left\{  ight.$ le ruisseau de $\mathit{Bronel}_{i}$ | , – 2,' | 700 m     | ı. <b>;</b> |   |
|         | les fontaines de Broue                                                     | nne, –  | - 500     | m.          |   |
|         | ·                                                                          |         |           | •           |   |

<sup>(1)</sup> Voir le texte des quatre chartes dans les Chron., de M. J., t. II, p. 468, 494, 550, et dans les Marches, t. 1cr, p. 327.

| ( les moulins                      | de Brouenne, au nombre de              |                |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Usines les moulins deux : le       | moulin haut et le moulin bas,          |                |
| chacun à                           | deux tournants.                        |                |
| Revenu net imposable: 17,36        | 64 fr. 97 c.                           |                |
| Bois, dits les Aisements           | 43 h. 71 a. 30 c.                      | Biens          |
| Terres                             | 91 70 55                               | communaux.     |
| Contenance totale des terrains con | mmunaux: 135 h. 41 a. 85 c.            |                |
| Sections communales — de Nec       | châne — du Mariage — du                |                |
| Chénois — du Haut des fourd        | ches.)                                 |                |
| Prix commun de l'hectare de te     | erre: 1 <sup>re</sup> classe 1,000 fr. | Notions agric. |
| _                                  | 2° classe · 700                        |                |
| <del>-</del> ·                     | 3° classe 400                          |                |
|                                    | 4° classe 160                          |                |
|                                    | 5° classe 80                           |                |
| <del></del>                        | pré 1 <sup>re</sup> classe 1,200       |                |
| <del>-</del>                       | 2° classe 800                          |                |
| <b></b>                            | bois 800                               |                |
| Cultures spéciales: aucunes;       | toutes les céréales ordinaires;        |                |

Cultures spéciales: aucunes; toutes les céréales ordinaires; beaucoup de pâturages, de bonne qualité.

Professions les plus habituelles : laboureurs, manœuvres, carrieurs, macons, sculpteurs.

Notions indust.

Les calcaires gris sont très-développés entre Chauvancy et Stenay: on peut les observer sur la route, depuis cette dernière ville jusqu'au chemin de Brouennes, où on les voit reposer sur les marnes du groupe de dessous. Ils y sont presque constamment oolithiques, d'un grain fin et grisâtre.

La pierre brute, prise à la carrière, revient à 6 ou 7 fr. le mêtre cube. La taille coûte, en outre, 2 fr. par mêtre carré. L'ébauchage des moellons est de 75 c. par mêtre carré, et le mêtre cube des moellons bruts revient à 85 c. Les pierres de taille à grandes dimensions et les blocs choisis pour la sculpture se payent jusqu'à près de 11 fr. le mêtre cube.

Les carrières de Brouennes occupent constamment de 12 à 18 ouvriers, qui extrayent de 800 à 900 mètres cubes de pierres de taille, par année. Ces pierres sont d'un grain sin; elles sont faciles à travailler; mais elles contiennent fréquem-

ment des mollières ou moyes, cavités remplies d'argile jaune ou verdâtre (1).

Population.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : en 1788, 100 habitants : dont de 30 à 40 dans les trois écarts de *Bronelle*, de *Sumay* et de *Ginvry*;

D'après le recensement de 1852 : 591 habitants ; — d'après celui de 1857 : 557.

Tenue des registres. D'après les archives communales: à partir de 1624, avec lacunes; — d'après les archives judiciaires, à partir de 1673, série presque complète.

### Anciennes divisions ecclésiastiques.

Ordre spirituel.

Diocèse de Trèves; chrétienté primitive d'Ivoy;

Archidiaconné des Wales de la Chière, sous le titre de Sainte-Agathe de Longuion (2);

Doyenné de Sainte-Scholastique de Juvigny (3);

Cure de Saint-Hilaire de Brouennes, comme dépendance de Saint-Maximin de Trèves, au berceau de la chrétienté;

Annexes et dessertes anciennes : celles de Saint-Maximin de Nepvant et de Saint-Pierre de Sumay.

Abbaye suzeraine : celle de Saint-Hilaire et Saint-Maximin de Trèves, dans les temps les plus reculés. (V. à l'art. Breux.)

Hermitage: celui de Saint-Nicolas de Domquenay;

Oratoire primitif: celui de Saint-Pierre de Xumay;

Eglise matriculaire : celle de Brouennes (Ch. de 1157);

Chapelles: celle de Saint-Michel, à Brouennes et à Bronelle; et celle de Saint-Lambert, à Ginvry;

<sup>(1)</sup> Voir la Statistique géologique de la Meuse, p. 197, 204, 205.

<sup>(2)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de (V. Avioth, p. 74). Originairement, c'était l'archidiaconné de Cardone, qui comprenait toutes les localités données par les Mérovingiens aux Celles de Saint-Hilaire et de Saint-Maximin.

<sup>(3)</sup> Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de (Voir Avioth, p. 74.)

BRO 285

Noms des patrons : Saint-Hilaire, à Brouennes, et Saint-Maximin, à Nepvant;

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église: l'édifice actuel est de construction romano-ogivale, de l'époque dite de \*transition; il doit avoir remplacé l'oratoire mentionné dans la charte de 1157.

Noms des derniers curés et vicaires connus, antérieurement à l'ordre actuel: — en 1673, J. Ferry, curé; — G. Lallemand, vicaire; — 1776, J. Rouyer, curé; — J. Lambin, N. Chénot, J.-M. Godefroid, vicaires; — 1721, N. de Margny, curé; N. Lamain, vicaire; — 1739, F. Jacquemin, curé; J. Habran, vicaire; — 1750 à 1791, Remacle Lottay, curé; Gérard Génotel, N. Henry, H.-N. Toussaint, vicaires; l'abbé Théodore, chapelain; — 1791 à 1792, Asseline, curé; — curé actuel, M. Dollière.

Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Patronage à la collation: 1° des seigneurs de Breux, Brouen- Ordre temporel. nes et Bronelle; 2° de ceux de Pouilly-Ginvry; 3° et des abbés de Saint-Hubert, à cause du ban de Sumay;

Dixmage: au profit des mêmes, par tiers, ou 3/9 à chacun. L'abbaye d'Orval avait le tiers des dixmes sur Bièvre et Ginvry, comme étant aux droits des sieurs de Villesholle et de Villongue, par acquisition de 1699 (V. l'art. Chesnois).

#### Anciennes divisions civiles.

Ancienne cité de Trèves;

Ordre politique

Royaume de basse Lotharingie, puis empire Germanique;

Anciens pagi de l'Astenensis, pour Bronel et Brouennes; de l'Evodiensis et du Waprensis, pour Ginvry;

Comtés de Stenay et de Chiny, et, plus anciennement, de Grandpré et de Rochefort;

Marquisat d'Arlon, pour la partie venant d'Ivoy;

Duchés de Luxembourg et de Bar, ensuite de Lorraine;

Haute justice des seigneurs locaux, dont le signe patibulaire était à la côte des Fourches;

Fiefs et arrières-fiefs: Bronel, Domquenay, Sumay; — à Ginvry, justice indépendante.

### Avant la rédaction des coutumes générales.

Ordre judiciaire.

Lois de Saint-Lambert, c'est-à-dire, successivement, de Liège et Bohagne — d'Ivoy — de Sathenay — puis de Beaumont.

Anciennes mesures de Sathenay, modifiées ainsi qu'il suit : pour les grains et autres matières sèches, celles du Barrois; — pour les bois et les terres, idem; — à Ginvry, les mesures du Trévirois;

Indication de l'étalon local des derniers temps: l'arpent, de 100 perches; la perche, de 19 pieds 4 pouces; — à Ginvry, mesure de Laferté — Montmédy.

# Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Saint-Mihiel; - à Ginvry, celle de Chiny;

Anciennes assises de Stenay; — à Ginvry, celles d'Ivoy et Laferté;

Cour supérieure des grands jours de Saint-Mihiel; — à Ginvry, celle supérieure de Luxembourg;

Ancien bailliage de Stenay — ensuite celui de Clermont, siégeant à Varennes, — à Montmédy, pour la partie du Luxembourg, sous les Condé;

Anciennes prévôtés de idem.

Celle de Stenay comprenait les localités de la châtellenie, qu'il faut diviser en deux catégories, suivant les époques : 1º mouvance barro-chinienne, en partie contestée et perdue, à la suite des échanges de 1601, savoir : Amblimont, Aufroidcourt, Autréville, Beaufort, Beaumont, Bièvre, Cesse, Châtillon, Chauvancy-Saint-Hubert, Fontenay, Herbeval, Labesace, Lamouilly, Linay, Moithanges, Mortehan, Muno, Pouilly, Rouverel, Sapogne, Tailly, Tassigny, Verrières, Viller-devant-Orval — 2º mouvance barro-lorraine, conservée après 1601: Baalon, Beaufort, Brouennes, Charmois, Handevant-Juvigny, Inor, Iré-le-sec, Juvigny, Landzécourt, Laneuville, Louppi, Luzy, Martincourt, Mouzay, Moulins,

Nepvant, Pouilly, Quincy, Remoiville, Cervisy.... en tout 22 villages, plus les censes-fièves amorties qui suivent : Belfontaine, Boulain la petite, Bronel, Chaufour, Chesnois, la Cour à Nepvant, la Folie à Nepvant, Ginvry, Heurtebise, Mont Saint-Martin, Prouilly, Sart la petite, Soiry, Truix, la Wamme et la Vignette (1).

Maisons seigneuriales, leur origine, leurs armoiries et leur extinction.

#### ANCIENNES SEIGNEURIES DE BROUENNES.

(V. pour Bronel, suprà, p. 276, et pour Ginvry, infrà.) Rien de plus enchevétré que les mouvances de cette localité. Et d'abord, quant au ban de Sumay (Simay ou Xumay). Berceau de la villa de Brouennes, Sumay était, en 1064 (1), une terre allodiale purement ardennaise. Elle appartenait à Ermentrude d'Haranzay (de la maison de Grandpré), veuve du comte d'Ardenne Gozelon de Bohagne (Rochefort), et à ses enfants: Conon, Rodolphe, Gui, Jehan et Henry: - le premier était comte de Rochefort, - Rodolphe était sire de Crépi, de Ribemont, du Thour et de Montcornet : - Gui devint abbé de Mouzon, - Jehan et Henry étaient, l'un prévôt, l'autre archidiacre de l'église de Liége. Cette comtesse et ses enfants, assistés de leurs frère, beau-frère et oncles : Hézelin ou Henry le jeune, comte de Grandpré, Renault, comte de Rethel, et Baudoin, sire du Bourg, l'aulmonèrent, pour l'inhumation de leur époux et père, à l'abbaye de Saint-Hubert; et le ban de Sumay devint le noyau du petit prieuré de Chauvancy. Mais Albéric de Sumay, châtelain du fisc de ce nom, et un des hommes de sief du comte de Chiny, Arnoul II, fonda-

Histoire féodale.

Mouvances
anciennes.

<sup>(1)</sup> Les derniers lieutenants-généraux ou prévots de la juridiction Clermontoise ont été: Robert Henriet de Lavaltée, sire de Sommerance

<sup>-</sup> G. Georges - Gab. Mottelet - Cl. Crétot - Audouin Deschamps

<sup>-</sup> Nicolas Dupré - et Augustin Rouyer des Offy.

<sup>(2)</sup> Voir le texte de cette charte aux Marches de M. J., t. II, p. 527.

teur de la petite chapelle de Saint-Pierre, Alberic, bien que sous-avoué du couvent, s'empara de cette portion de la dotation des moines. C'est par suite, néanmoins, de cet acte d'offrande au grand patron des chasseurs, que les abbés de Saint-Hubert étaient restés collateurs et décimateurs, pour un tiers, à Sumay et à Brouennes, bien que, depuis longtemps, les moines n'en eussent plus le domaine utile ni la directe seigneurie.

Quant à Ginvry, jacent de l'autre côté de la Chière, il avait dépendu de Bièvre: son histoire appartient aux mouvances de la châtellenie de Laferté et aux dénombrements des anciens sires de Pouilly et de Montquintin. Il viendra alphabétiquement à son rang; occupons-nous purement de Brouennes.

Brouennes fut juré à la loi de Beaumont, en 1247 (1), par le comte de Bar Thiébault II, et par Thiébault des Wales sire de Faillei, de par sa semme Béatrix, laquelle était issue des anciens la Vaux, qui en étaient coseigneurs, saus les droits possédés par Bertrand de Nepvant, abbé de Mouzon.

La charte fait connaître que ce Bertrand conservait son manoir (celui de *la Cour*), avec courtil et pourpris, plus 60 jours de terre à la ville, plus 20 arpents de bois et 4 fauchées de pré.

Le moulin et les étangs au-dessus de la haute ville, ensemble les moulins sous la basse ville, sont déclaré propriétés du comte, pour le tout.

Un arrière-fief, qui devint celui de Bronel, est institué en faveur de Jehannot  $I^{er}$  du Chaufour, fils du châtelain de Stenay. Ensin, il est dit que la commune ira prendre loi et mesures à Sathenay.

Maison des Batailly.

En 1252, le même comte acquiert de Jean Hazart, sils de Jacques l'Ermite, ou Harmitz, sire de Sumay et père de Pierre Hazart, dit Perinet de Bataille, 32° abbé de Mouzon, la portion de celui-ci dans la terre de Brouennes, et en récompense il lui abandonne ses droits indivis dans les seigneuries de Bièvre, Ginvry, Herbeval et Chauvancy.

<sup>(1)</sup> V. aux Chroniques, t. II, p. 550.

Quelques années après, par actes de 1266, 1268, 1271, 1275, 1277 et 1291, Thiébaut de Bar rachète encore toute la remanance des droits de ses coseigneurs, à savoir : — la moitié appartenant au châtelain de Laferté Leudémart et à Mahaut, sa femme : — les portions appartenant à Thiébault de Broucnnes et à sa femme Béatrix des Wales de Lamouilly; - la portion appartenant à Bertrand de Nepvant et à ses enfants; — celles appartenant à Menessier du Chaufour et Vestis, official de Trèves, fils du nommé Bonservent; - celles, enfin, advenues à Jehannot et à Poinsignon, fils du susdit Bertrand. Ainsi advint-t-il que Bronel et Brouennes, presque tout entiers, sortirent de la mouvance tréviro-chinienne, pour faire corps avec la châtellenie de Stenav.

> Maison de Breux.

Ainsi devenu propriétaire de la presque totalité de Brouennes, le comte de Bar, en 1328, ascensa Sumay, Bronel et Brovaynes, à Henry I<sup>or</sup> de Breux, dont les enfants et petits-enfants en restèrent ensaisinnés jusqu'en 1464. Alors des mains d'Alix de Breux, femme de Richard des Hermoises de Delut, cette seigneurie passa à leur fille Lise des Armoises, épouse de Henry II, sire d'Orne, tué, en 1415, à la bataille d'Azincourt. - après elle, à ses enfants, Jean d'Orne, Jacques d'Orne, et Gillette, femme Sébrais, de 1429 à 1432 — après ceux-ci, à Jean Ténay, dit Coutant, en 1453 — puis à Henry IV de Breux, en 1464.

La même année, François d'Orne et Lise des Armoises Maison d'Orne. obtinrent du duc Réné la propriété incommutable, non-seulement de la moitié qu'ils tenaient de la maison de Breux et de celle des Wales, ou de la Vaux, de Lamouilly, mais encore de l'autre moitié, celle venant des Pouilly: ils obtinrent aussi la cession des droits de Jacques d'Apremont, sire de Remenoncourt, et ils en donnent aveux en 1464.—Après Jacques d'Orne, tombé aux mains du roi Louis XI, voici venir son neveu, François II d'Orne, époux de Marguerite de Boulan; — leur fille unique, Agnès d'Orne, apporte Brouennes à son mari, Christophe d'Aboncourt; - ceux-ci n'ont qu'une fille, qui se prénomme Jeanne, et Brouennes arrive à son mari, Eustache

de Lioncourt : - le fils de ceux-ci, prénommé Georges, épouse, cn 1526, Claude d'Oriocourt; - Anne d'Oriocourt, leur fille unique, se marie à Claude de Vaudémont-Florines; - de ce mariage, encore une fille unique, prénommée Barbe, qui est mariée à Henry Godherr, ou de Goer, sire de Forges; - leur sits unique, Herment Godherr, meurt sans postérité; - sa sœur Françoise lui succède et porte Brouennes au baron de Millendonck. - C'est ainsi qu'en 1595, Bronel était arrivé à Nicaise de Tiche de Montguintin, mari de Henriette de Wales; - puis il avait passé à ses deux filles, les dames de Haulles (der Höhlen) et de Chamisso, qui devinrent indivisionnaires à Brouennes avec les Millendonck; - Hans, Graff de Millendonck, époux de Marquerite de Joyeuse et Adolphe, son frère, dénombrent, en 1615, pour Bronelle, Brouennes et la Tour Lamay; - en 1630, c'est Guillaume de Habert et Anne de Hezecque sa semme; - en 1661, Claude Herment de Habert et Walburge, sa femme; - en 1673, Jean-Nicolas de Chamisso, époux de Anne de Beauclain.

De là, d'une part, Maximilien-Henry de Millendenck et Louis-Hermann son fils aboutissent à Marguerite-Louise, comtesse de Millendonck, épouse de Philippe-Alexandre, prince de Croy-Solre — 'et, d'autre part, Jacques-Philippe de Chamisso († 1685) aboutit à Jean-Nicolas Chamisso, époux d'Elisabeth Legros du Gué de la Vallée. C'est alors que Brouennes et Bronelle changent de mains pour la dernière fois (1).

En 1711, Bronelle, en 1735, Brouennes, sont aliénés par léurs possesseurs, les Chamisso, les Millendonck, à Jean-Baptiste Fénerole et à Marie-Françoise-Christine, femme de François Augustin de Montdésir; — celle-ci transmet Brouennes à

<sup>(1)</sup> Chamisso maison chevaleresque, d'origine lorraine, qui eut titre de marquisat, porte : d'argent, à 5 trèfles de sable, posés en sautoir, au chef, et deux mains (dextre et senestre), renversées et posées, à la pointe, de même. Ses représentants actuels sont : à Paris — à Villers près Sainte-Menchould — à Bar-le-Duc — et en Prusse.

François-Guillaume-Dagobert de Maret de la Loge, fils de son premier lit d'avec François Maret, intendant de la maison de Condé; et c'est alors que ceux-ci obtinrent l'érection en baronnie des terres de Bronel et des villages de Brouennes et de Baûlon.

Gillet (Jean-Pierre), dit le chevalier de Bronel, officier de la Légion d'honneur, capitaine en retraite de gendarmerie d'élite, né à Brouennes, le 31 janvier 4773, mort au même lieu, le 17 janvier 1839 (1). (V. l'art. Bronel, suprà, p. 278.)

Personnage notable.

le Verdunois, et notamment dans l'arrondissement de Montmédy.

Les terres, villages et hameaux, dont le Chapitre de la Cathédrale de Verdun était seigneur tréfoncier, avec droit régalien et de haute, moyenne et basse justice, fournissaient à la dotation de quarante-deux prébendes canonicales; et, à partir de 1548, sous le protectorat des rois de France, ces domaines se trouvaient répartis sous cinq prévôtés: celles de — Merles — Sivry-sur-Meuse — Foameix — Harville — et Lemmes. Voici cette répartition, quant aux deux premières (les autres viendront quand il s'agira de la section arrondissementale de Verdun).

Prévôté de Merles :

Crépion — Delut — Dombras — Ecurey — Flabas — Moirey — Merles — Molet et Viller — Ville-devant-Chaumont — Wittarville et Buennemont.

<sup>(1)</sup> A la Restauration, le chevalier Gillet possédait encore le poignard qu'il avait enlevé des mains convulsées de Pichegru. Cette arme lui fut retirée par ordre du gouvernement. Ce fut M. le sous-préfet Humbert qui dut s'acquitter de cette mission, avec ordre de se transporter à Bronel pour l'exécuter. Il eut la sagesse de ne saire aucun déploiement de sorce à cette sin.

Prévôté de Sivry:

Belleville, en partie — Bréheville, en partie — Consenvoye — Haraumont — la Roche-le-Bruly et le Trescent de la bergerie — Sivry et Soutréville.

Ces prévôtés, avec celles épiscopales de Mangiennes, d'A-mele, de Charny, etc., étaient sous le ressort des archidiaconnés des Woepvres et des Argonnes; et, lors du partage des manses, sous l'évêque Dadon, celui d'Argonne comprenait encore la grande prévôté de Montfaucon. L'union de l'archidiaconné d'Argonne à cette prévôté subsista pendant de longs siècles; ce ne fut que sur la fin du dix-septième que les deux dignités furent séparées. Les chanoines de Montfaucon ne furent soustraits de la juridiction des Claves que lorsqu'ils se mirent sous la protection des rois de France, auxquels ils accordèrent une part de leur seigneurie temporelle, seigneurie dont l'église de Verdun fut dépouillée définitivement (1).

<sup>(1)</sup> Les dignitaires et les membres du Chapitre de la cathédrale Verdunoise se trouvant presque tous sur les arbres de ligne des familles qui, depuis trois cents ans, ont tenu la tête, sinon de la noblesse de nom et d'armes, au moins des charges annoblissantes et de la haute bourgeoisie de tout le pays, la majeure partie des Meusiens actuels a intérêt à en trouver, ici, la plus exacte et la plus complète énumération. C'est à partir de l'épiscopat de Nicolus Psaume que nous donnerons celles des chanoines, après quelques notes sommaires sur les hauts dignitaires des temps plus anciens.

Archidiaconné de la *Princerie*. (Voir l'article des archiprêtres-doyens du Chapitre, plus loin.)

Archidiaconné d'Argonne: — 1890, Nicolas Bousmard — 1896, Jacques Devaulx — 1602, Nicolas Hémart — 1620, Jacques Boucher — 1633, Robert de Bois l'évêque — 1648, Claude Martinet — 1668, Jean Brayer — 1697, Jean Payen — 1731, Claude Noël — 1737, Nicolas-François-Pulchrône Sauvage — 1759, Réné Suève, de Lions — 1789, Sigisbert-Etienne Coster.

Archidiaconné des Woepvres: — 1585, Didier Didelot — 1596, Pierre Chenet — 1617, Charles-Chrétien de Gournay — 1656, Jean Jousselin — 1650, Jean Roton — 1658, Jean-François Joppin de la

Après la suppression du titre de *Princier* des diacres de la primitive Eglise, la plus haute dignité du Chapitre fut celle de l'Archiprêtre ou Doyen. C'était, alors, le premier et le plus ancien des prêtres qui en était revêtu; de droit, il remplaçait l'évêque, soit absent, soit malade, soit tout autrement empêché.

Berthaire, l'écrivain des Gesta episcoporum Virdunensium, paraît avoir été le premier investi de cette charge, de 880 à 892, sous l'évêque Dadon. Après Berthaire, de 1040 à 1046, sous l'évêque Richard, né Verdunois, se trouve Waremond de Mangiennes, celui qui donna à la cathédrale Notre-Dame de Saint-Pulchrône sa terre de Wiseppe, près Stenay, pour y fonder l'Office de l'Annonciation. On trouve ensuite Josselin de Fontois.

Avec le partage des Manses avait cessé la communion des biens de la chrétienté de St-Saintin; le primicier n'avait dès lors plus de raison d'être. Le Temporel s'était incorporé au Spirituel; la manse épiscopale et les prébendes canonicales allaient être livrées, pour cinq ou six siècles, aux luttes sanglantes des convoitises laïques sur les possessions d'un clergé, investi, peu à peu, des droits régaliens, jusqu'à ce qu'enfin l'action unificatrice des rois de France vint, sous couleur de protection, mettre la main sur le tout. Car les doyens des quinzième et seixième siècles (1)

Tour — 1692, Charles Galopin d'Angécourt — 1713, N. Charlet — 1749, François Marchal — 1768, Pierre du Peron — 1775, François de Musson — 1778, Pierre-Olivier-François de la Corbière de Juvigny — 1788 Alexandre-Joseph de Bassinet.

Archidiaconné de la Rivière: — 1595, Antoine Bazin — 1603, Nicolas Bayon — 1604, Nicolas Millet (de Murault?) — 1609, Henry Bousmard — 1630, Henry Bousmard, neveu du précédent — 1650, Antoine Husson (L'écossais?) 1671, Antoine Philbert — 1688, François Baillot — 1702, Charles Teinturier — 1747, Jean Mathurin de L'écluse — 1782, Jean-Antoine de Noguez.

<sup>(1)</sup> Voici les noms des derniers doyens: — en 1405, Nicolas de Pilon — 1433, Dominique de Norroy — 1436, Bertrand de Malzeray— 1453, Beuvelet d'Etain, neveu du cardinal Huin — 1482, Jean Johanneau — 1496, Jean de Lénoncourl — 1523, Nicolas Gerbillon — 1551,

n'étaient pas plus les *primiciers* de l'antique église que les *pré-bendés* du dix-septième n'étaient les puissants et souverains chanoines, qui faisaient la loi aux prélats de leur propre élection. Soumis à l'alternative du mois du monarque et du mois du Chapitre, les derniers chanoines n'étaient plus que l'ombre des anciens tréfonciers *Otho ens.* (1)

Jacques Burluraux — 1589, Nicolas Marius (de Marville?) — 1608, Mathieu de la Réauté — 1638, Jacques Jousselin — 1649, François de Pas de Feuquières — 1691, Jean Japin de la Tour — 1695, François Bailtot — 1696, Nicolas Monnier — 1697, Pierre-Louis Orsau — 1709, Louis-Gérard d'Escorailles — 1744, Jacques-Bruno de Roussy — 1746, Antoine-Vincent de Noguez — 1781, Claude-Elisabeth de la Corbière, jusqu'à la Révolution.

# (1) PRÉBENDES CANONICALES DE L'ÉVÈCHÉ DE VERDUN :

Ire PRÉBENDE. — 1852, Jean Godi — 1874, Jacques Vaillant, frère utérin du précédent — 1775, Jean Bazin — 1898, François Langlois — 1898, Thibault Vaconnet — 1619, Thibault Vaconnet, neveu du précédent — 1650, Isidore Gerbillon, écolètre en 1673 — 1693, Michel Darbon, grand chantre, en 1701 — 1713, Michel Martin — 1782, J.-F. Hugger de la Hamonais... 1791.

IIe PRÉSENDE. — 1552, François de Musano — 1562, Jean Fromery — 1588, Jean Fromery, neveu du précédent — 1593, Thomas Gérard — 1595, Frédéric Parent — 1606, François Desbuchets — 1608, Nicolas Hébert — 1659, Geoffroy Herbé, chancelier, en 1687 — 1691, Godefroid Pierre, neveu du précédent — 1691, Henri de Saint-Heillier — 1717, André de Loménie — 1781 à 1791, Henry-Claude Rysse, de simple enfant de chœur devenu chanoine.

HI<sup>e</sup> PRÉBENDE. — 1565, Didier Didelot, archidiacre de la Woepvre, en 1585 — 1596, Jean Vaillant le jeune — 1598, N. de Savigny — 1628, Jean Roton, archidiacre de la Woepvre, en 1650 — 1658, François des Androuins — 1666, François des Androuins, dit de Villemis — 1708, Claude Pierre — 1719, Antoine de Ville — 1777, Jean-Michel Schumacker, à 1791.

IVe pribende. — 1552, François de Chassaigne — 1567, Martin Vignon — 1592, Jean Colin dit Vignon — 1604, Nicolas le Saige —

1607, Richard de Saint-Michel — 1620, Henry de Bloise d'Amblimont, écolàtre, en 1632 — 1640, Jean Bouchart — 1641, Gabriel Naude, c'est le savant Naudé, bibliothécaire du cardinal Mazarin — 1651, Cosme Naudé — 1681, J.-B. Gauthier des Guenes — 1690, Noël Macé — 1694, François-Théodore de Bazailles — 1721, Jean-François Rouyer, neveu du précédent; il était aussi neveu des ahhés Langlois — 1780 à 1791, Sébastien-Samuel d'Orlodot d'Epréville, né à Bellefontaine en Argonne, en 1753.

V° présende. — 1850, Henry Petitiean — 1851, Jean Petitiean, neveu du précédent — 1852, Jacques la Roche — 1890, Jacques la Roche, neveu du précédent — 1893, Arthur Pith — 1898, François Navel — 1899, Didier Bazin — 1634, Antoine Guillot — 1670, Antoine Chevert — 1706, Antoine de Malusagigne, un des fondateurs de l'hospice de Saint-Hypolite — 1725, Claude Mahaut, prévôt et trésorier pendant 50 ans — 1782 à 1791, Chaude Blondol.

VIe pathends. — 1550, Nicolas Robert, dit le Dandonnier — 1552, Nicolas Bréton — 1553, Louis Chavalier — 1554, Nicolas, évêque de (?) — 1555, Christophe Chaillon — 1582, Séhastien d'Andelot, neveu du précédent — 1620, Jean le Hollier — 1625, Henry Rutant — 1623, François de Symont — 1639, Ankoine Arnaud, grand chantre; c'est le fameux Arnaud de Port-Royal — 1642, Jean Bourgeois, grand chantre — 1654, Bon de Merles, grand chantre — 1655, Pierre Hucquet, grand chantre — 1673, René-Samuel Guichon de Viclains, écolàire; il était un des fondateurs de l'hôpital de Saint-Hypolite — 1734, Joseph-Alexandre Guerrier de Metz; c'est le premier qui ait prêté serment de fidélité au Parlement de Metz — 1781 à 1794, J.-B. Robert Barbier d'Aincréville.

VII<sup>e</sup> rataends. — 1859, Cosmo Pernetti — 1856, Claude Habrand, neveu du précédent — 1889, Pierre Chanet, archidiacre de la Woëpvre, en 1886 — 1617, Nicolas Chenet, grand chantre, en 1638 — 1639, Pierre de Koize — 1650, Gabriel de Voize — 1655, Gabriel Millet — 1701, Louis Penart — 1705, Claude Nöël, archidiacre d'Argonne, en 1731 — 1737, François-Antoine d'Ulneau, secrétaire et grand vicaire de l'évêché; la famille d'Ulneau avait été amenée d'Autun, par Mar d'Allencourt; elle comprenait : François-Antoine et son frère Alexandra; ils étaient oncles des Stêmes, dont l'un fut fermier-général de l'évêché — 1777, Lucien-François de la Corbière de Saintrait (d'Avranches), chancelier, en 1750 — 1789 à 1791, Louis-Marie de Frameray.

VIIIº PRÉBENDE. — 1550, Nicolas Berthier — 1570, François Huart — 1571, Claude Gillon — 1588, Claude Lepage — 1591, Jean Gérard, dit Cumin — 1601, Chrétien de Bercy — 1621, Jean d'Andenart —

1631, Jacques Jousselin, doyen, en 1638 — 1649, Aimé de Noizet — 1654, Jérôme-François Habram — 1668, Jacques Jehaut — 1699, Jean Granet — 1722, François d'Hallencourt de Boulainvilliers, grand chantre, en 1723 — 1743, Sébastien Jeandin — 1789 à 1791, Antoine-Etienne J.-B. Chantan de Vezely.

IXº PRÉBENDE. — 1550, Henry Bousmard — 1551, Nicolas Bousmard neveu du précédent — 1596, Pierre Fontaine — 1640, François Baillot, doyen, en 1695 — 1702, Raimond de Cez — 1706, Jean Noël — 1744, Hubert-Nicolas Humbert, neveu du précédent — 1781 à 1791, Claude-Nicolas Carié, de Paris.

X° PRÉBENDE. — 1850, Jean de Florence — 1684, Charles Gillen — 1897, Maurice Lombart — 1637, Didier Lombart — 1684, Luc Lombart, frère du précédent — 1673, Jean Brayer, archidiacre d'Argonne, en 1668, et théologal, le premier revêtu de cette charge — 1676, Louis Habert, célèbre par ses écrits — 1697, Jean Payen, archidiacre d'Argonne — 1731, Henry-Catherine Lefèbere, écolètre, en 1739 — 1743, Laurent de Bugne — 1745, Pierre-Mathurin de Lectuse, archidiacre de la Rivière, en 1747 — 1782 à 1791, Jean-Louis Coster.

XIº PRÉBENDE. — 1551, Nicolas Bouemard, évêque de Verdun, en 1576 — 1576, Jean Proth, neveu du précédent — 1610, Paul de Haraucourt — 1618, Nicolas Henriquet — 1666, Jean Huart — 1707, Jean Bogud — 1710, Jean Robert, neveu du précédent — 1745, Jean-François Langlois, né à Dieppe, près Etain, grand-chantre, en 1784 à 1791.

XII° PAÉBENDE. — 1550, Gérard Nicolaï — 1558, Jacques Garel — 1570, Antoine Bazin, archidiacre de la Rivière, en 1593 — 1605, Michel Bourgeois — 1646, Charles Joly — 1649, Claude Joly, évêque d'Agen, en 1653, prédicateur célèbre — 1653, Jean Joly, frère du précédent — 1679, Claude Picquart — 1704, Pierre-Louis Orseau, doyen, en 1697 — 1709, Louis Géraud de Scorailles, originaire d'Auvergne, doyen, en 1709 — 1744, Jacques Bruno de Roussy de Caseneuve, doyen, en 1744 — 1746, Antoine Vincent de Noguez, doyen, en 1746 — 1781 à 1791, Sigisbert-Etienne Coster, de Nancy.

XIIIe PRÉBENDE. — 1880, Claude Petijean dit l'Abbé — 1889, François Remyon — 1617, Jean Bousmard — 1618, Dominique Le Roussel — 1663, Jean Guillot — 1679, François du Peron, c'est le premier fondateur des Sœurs grises de Verdun — 1714, Jean-Baptiste de Frécourt — 1732, Nicolas Humbert — 1746 à 1791, Claude Humbert, neveu du précédent.

XIVº PRÉBENDE. — 1550, Nicolas Marius de Marville, doyen, en 1589 — 1608, François de la Ruelle — 1610, Gillet de Sévigny — 1611,

Georges Lombart — 1624, Jean Manuel — 1636, Jacques Charpentier — 1638, Nicolas d'Habert — 1649, Michel Sauvage — 1672, Benoît Sauvage, neveu du précédent — 1691, Pierre Thibert, — 1719, Joseph-Alexandre Guerrier — 1746, Alexandre-Marie-Anne D'ulneau — 1777 à 1791, Jacques Stême, neveu du précédent.

XVe PRÉBENDE. — 1850, Didier Vinchon — 1871, Pierre Fagot — 1886, Jean Franc — 1893, André Jacquier — 1898, Jacques Jeannel — 1625, Pierre Jeannel — 1635, Daniel de Lambinet — 1647, Jacques Louis — 1663, Baltazar Rouyer, grand oncle de J. F. R. suprà — 1696, Nicolas Christophe — 1717, François le Petit du Boulay — 1738, Jean-Baptiste Lemaire du Raset — 1748 à 1791, Marie-André de Plaine.

XVI<sup>e</sup> PRÉBENDE. — 1550, Jacques de Mussono — 1552, Didier de Lomary — 1555, Nicolas Bigin — 1561, Jean La Gorze — 1572, Gérard Violard — 1633, Claude Froideaux — 1651, François Froideaux — 1651, Chrétien Pierron — 1685, Jean Hennequin, neveu du précédent; il était opulent, et sa succession a enrichi les familles des Géhot, des Lacroix, etc. etc. — 1725, Théodore-Ignace Thomassin — 1748, Réné Séve, né à Lyon en 1720, archidiacre d'Argonne, en 1759 — 1773 à 1791, François-Marie-Clément de la Roncière (d'Amiens).

XVII<sup>e</sup> PRÉBENDE. — 1550, Vincent Varin — 1569, Jean Anetz — 1573, Jacques Béguinet — 1577, Claude Dagny — 1589, Nicolas Constant — 1600, Jean Cordier — 1624, Nicolas de Lescale — 1644, Guillaume de Vailty — 1690, Nicolas Drouot — 1691, Charles Hennequin — 1723, Paul-Marc Hennequin, neveu du précédent — 1748, Paul Deveaux — 1750, Philippe-Ignace Vestraet de Dunkerque — 1783, à 1791, Quentin d'Oberseq.

XVIII<sup>e</sup> PRÉBERDE. — 1550, Hubert Houtlon — 1561, Nicolas Pugnant — 1564, François Lenerf — 1593, Jean Granet — 1615, Guillaume Granet — 1656, Jean Flandrin, — 1678, Jean Granet — 1729, Didier Jandin — 1751, François-Joseph Fossy, Doyen, Directeur spirituel de l'abbaye de Juvigny, († 1789) (grand oncle de l'auteur de ce Manuel) — 1790 à 1791, François de Sales d'Almeric d'Espinasse du Cygne de Marseilles.

XIXº PRÉBENDE. — 1850, Gérard Goberti — 1869, Jean Verret — 1871, Didier Gervaise — 1872, Jean de Rembervillers — 1601, Pierre Jeannot — 1626, Jean-Baptiste Pierre — 1663, Charles Pierre — 1714, Edmond Carlos — 1728, Jean Watrin — 1738, Nicolas-Benoît Bricart, neveu du précédent, ancien curé de Dugny — 1751 à 1791, Jean-Hilaise Bricart, neveu du précédent.

XXº PRÉBENDE. - 1550, Jean Vaillant - 1554, Jean Vaillant, ne-

ven du précédent, écolatre en 1598 — 1598, Jean Vaillant, neveu du précédent, écolatre en 1630 — 1630, Jean Jamin — 1651, Jean Gillet — 1651, Jean Broutet dit Duval — 1674, Jean Hamelin — 1708, Jean Binet, neven du précédent, écolatre en 1754 — 1738, Louis Patu — 1743, Henry-Catherine Lefebore — 1754, Edmond-François Mallet — 1780, François Haste. Cette prébende resta vacante pendant 25 ans, à partir de 1755, par suite de l'incendie de la cathédrale de Verdun.

XXIº PRÉBENDE. — 1850, Nicolas Faillonet — 1559, Charles Berbier — 1581, Claude Lescuyer — 4615, Antoine Husson, archidiacre de la Rivière, en 1650 — 1671, Jean-Hyacinthe Mallet de Batigny — 1675, Jacques Thomas — 1701, Claude de la Sulle — 1717, Charles Tureau — 1722, Jean-Baptiste Carlos — 1723, Augustin Jehannot — 1740, Claude Lacuisse, cousin germain des Mahault et oncle de M. de Lamécourt — 1758, Jacques Laperlier, secrétaire de Mgr. de Nicolai — 1779 à 1791, Joseph-Paul Guyot, clerc de chapelle de Madame Adélaïde.

XXII PRÉBENDE — 1550, Jean Goberti — 1588, Jean Guerlot — 1618, Henry Bousmard, archidiacre de la Rivière, en 1609 — 1650, Henry Bousmard, neveu du précédent, archidiacre de la Rivière, en 1630 — 1723, Nicolas Guedon — 1759 à 1791, Claude Georges, petitneveu du précédent.

XXIII<sup>e</sup> PRÉBENDR. — 1850, Jean Valtrini — 1888, Didier Martini — 1601, Henry Bousmard — 1631, Robert de Bois-l'Evêque, archidiacre d'Argonne, en 1633 — 1648, Claude Martinet, archidiacre d'Argonne, en 1648 — 1668, Charles de Fontaines — 1697, César-François de Lamer — 1751, Joseph-Marie D'Astier de Monessorgues, (gros provençal, ossa et carnes prætereaque nihil) — 1759 à 1791, Christophe-François-Noël-Jean Mulet de la Giroussière, né à Bônzey.

XXIV PRÍBENDE. — 1850, Pierre de Sappangne — 1854, Guillaume de Sappangne — 1855, François de Beaumont — 1895, Pierre de Rainville — 1898, Gérard de la Taye — 1825, Gœury Bigorgne — 1828, Antoine de Rebours — 1828, Ancelme Boudet — 1857, Ancelme Boudet — 1879, Etienne Houvet — 1896, Claude-François Houvet — 1789 à 1791, Claude-Etienne-Martin de Lamécourt de Verdun.

XXVº PRÉBENDE. — 1550, Jean Forget l'aîné — 1557, Jean Forget le jeune — 1588, Réné Martin — 1589, Adam Baron — 1598, Jean-Jacques Du Vaula — 1602, Nicolas Hénart, archidiacre d'Argonne — 1605, Nicolas Bayon, archidiacre de la Rivière, en 1603, grand chantre en 1604 — 1639, Jean Pérot, neveu du précédent — 1640, Denis Rousseau — 1649, Jean Martinet — 1663, Jean Martinet — 1705, Charles Tinturier, archidiacre de la Rivière, en 1702 — 1760, Hubert-

Auguste Le Masson de Rance, né à Etain — 1783 à 1791, Gérard de Watronville, dit le chanoine d'Haussonville.

XXVIº PRÉBENDE. — 1550, Nicolas Mathelin — 1601, Nicolas Senocq — 1624, Claude Senocq—1625, Blaise Chastelin, dit Dufresnes—1655, Georges-Philippe Habram — 1670, Alexandre-François Huguet de Sémonville — 1676, Charles Galopin d'Angécourt, archidiacre de la Woëpvre, en 1692 — 1713, Jean-Baptiste Watrin — 1730, Nicolas-Bonaventure Thiéry — 1737, Jacques Roger de Fréville — 1784, Etienne-Jacques de Julien de Cambon — 1761, Edmond-Jean-Philippe de Souville, chancelier, en 1775 — 1781 à 1791, Nicolas-Elisabeth-Clément de la Roncière de Doullens.

XXVII<sup>o</sup> PRÉBENDE. — 1530, Martin Barron — 1557, Jean Barron dit Rancé — 1591, Mathieu de la Réauté, doyen en 1608 — 1638, Georges Bigorgné — 1655 Jean François — 1656, François Parisot — 1663, Charles Parisot — 1716, Jacques Parisot — 1719, François-Jacques de Boncourt de Joudreville — 1743, J.-Alex. de Julien Dupuis du Cambon — 1761 à 1791, Jean-Pierre Leclerc.

XXVIII PRÉBENDE. — 1850, Didier Gerardi, dit Maguiliot — 1861, Jean Anetz — 1863, Nicolas de Bris — 1867, Didier Colini — 1867, Claude Violard — 1602, Jean Xandrin — 1618, Christophe Médard — 1620, Didier Baugnon — 1684, Nicolas Du Hautois — 1685, Nicolas Gulavaux — 1694, Nicolas-Laurent de Moranville — 1729, Pierre Guilbaut, conseiller au Parlement de Paris — 1732, Claude-Jean Macé, idem. — 1749, François-Bénigne du Trousset d'Héricourt, idem. — 1761, François-Antoine de Mussan, chancelier en 1767, prévot de la Magdelaine, en 1775 — 1748, Jacques-Pierre Dupuis des Chapelles — 1786 à 1891, Charles-Louis-André Chaubry de Beaulieu, conseiller au Parlement de Paris.

XXIX<sup>c</sup> PRÉBENDE. — 1550, Cosme Martini — 1557, Claude-Adrien Meusnier — 1559, Jacques Bournon — 1641, Charles Bournon — 1660, Isidore Huart — 1670, Jean Moreau — 1708, François Jacqueson — 1733, Charles Philippon — 1762, Jean-Baptiste Fagot — 1783, à 1791, Pierre Portal de Gaillac.

XXXº PRÉBENDE. — 1550, Christophe Labbé — 1561, Didier Labbé dit Petitjean — 1568, Jacques Petitjean, dit Labbé — 1617, Jean Toussaint, neven du précédent — 1663, Nicolas Brieart, grand chantre en 1713 — 1719, Louis Fransquin — 1765, Claude-François-Joseph Lebègue d'Etain — 1786 à 1791, François-Charles-Nicolas Mollerat de Bréchainville, de Poisson près Joinville.

XXXI<sup>o</sup> Prébende. — 1550, Loup Didier — 1552, François Baudot — 1568, Nicolas Tautier — 1595, Sébastien Gossinet — 1620, Pierro

Forget — 1622, Pierre Dubois — 1631, Paul Dubois — 1658, Jean-Baptiste Dubois — 1638, Michel d'Hacquebecq — 1681, Guillaume Le Courtois — 1684, Pierre Deveaux — 1712, Nicolas Cabillot; c'est lui qui, en 1764, a donné la Vierge, en marbre, qu'on admire à la cathédrale de Verdun—1764 à 1791, Charles Nicolas Langlois, né à Dieppes près Etain.

XXXII° PRÉBENDE.— 1850, Georges Gérbillon — 1865, Gérard Déodati, dit Bouquet — 1859, Jean Le Rousseau — 1870, Dominique Collot — 1608, Nicolas Collot — 1629, Georges Gerbillon, chancelier en 1642, grand chantre en 1673 — 1687, Charles d'Harlus — 1699, Henry Galopin de Termes — 1704; Nicolas-Joseph le Juge, conseiler au Parlement de Paris — 1754, Joseph d'Hérion de Messimi — 1757, Etienne Rangeart — 1765, André-Guillaume Hurault de Saint-Denis, parent du grand chancelier de France Chiverny — 1766 à 1791, Jean-Baptiste Delsuc.

XXXIII° PRÉBENDE. — 1850, Florentin Gerbillon — 1870, Jean-Maurice Gerbillon — 1609, François Fourrier, parent du Bienheureux père Fourrier — 1637, Jacques Baillot — 1658, François Drouot, neveu du précédent — 1678, François Girard — 1726, Charles-Nicolas Mathelin, oncle maternel des Langlois — 1768 à 1791, Jean-Antoine de Noguez, de Pau,

XXXIVº PRÉBENDE. — 1550, Richard Wassebourg, né à Saint-Mihiel, auteur des Antiquités de la Gaule Belgique, mort le 18 août 1556 — 1556, Charles Cholet, neveu du précédent — 1581, Frédéric Brandever — 1588, Didier Jacob — 1612, Simon Jeanel — 1623, Chrétien Rousselot — 1654, Antoine Rousselot — 1655, Jean-Baptiste Pierre — 1692, Hubert Laverne de Meusriment — 1734, Jean-Baptiste-Louis Mahault — 1768 à 1791, Michel-Hubert Gallois, de Verdun,

XXXVe PRÉBENDE. — 1550, Jacques Burluraux — 1561, Jacques Burluraux, neveu du précédent — 1599, Remy Burluraux — 1602, Jean Xandrin — 1603, Médard de Médardis — 1650, Antoine Floquet — 1669, Antoine de St-Hiller, chancelier en 1708 — 1722, Nicola's Robert — 1769 à 1791, Charles-François de la Haye.

XXXVI<sup>o</sup> PRÉBENDE. — 1550, Firmin Fouillot — 1591, Richard Dognon — 1622, Richard Dognon, le jeune — 1639, René Despinois — 1641, Jacques Coquebert — 1664, Jean Coquebert, neveu du précédent — 1667, François Coquebert — 1673, Simon Coquebert, chancelier en 1722 — 1753, Gabriel Hallot — 1747, Nicolas-Louis Jandin — 1749, Jean-Antoine Noguez — 1769, Quentin d'Oberseq — 1780 à 1791, Nicolas Bonnay de Nonancourt.

XXXVVIIº PRÉBENDE. — 1575, Jacques de Grey - 1588, Jean

Coyrinot — 1604, Guillaume Parfait — 1608, Antoine Parfait — 1636, Nicolas Parfait, neveu du précédent — 1632, François-Joseph Gérardin — 1683, Louis Wagnart — 1724, Pierre Barthelémy — 1770 à 1791, Claude-Elisabeth de la Corbière, parent de Mg<sup>r</sup> d'Esnos, et qui devint Doyen en 1781.

XXXVIIIº PRÉBENDE — 1550, Nicolas Cumin — 1573, Didier Lallemand — 1602, Jacques Boucher, archidiacre d'Argonne — 1632, Robert Boucher, frère du précédent — 1637, François de Fleury, neveu du précédent — 1654, Henry de Fleury, neveu du précédent — 1658, Louis de Rivière — 1664, Charles Hébert — 1672, Etienne François — 1693, Charles du Montcel — 1729, Joseph d'Astier, durus et petulans homo — 1773, Antoine-Nicolas Bellurgey — 1777 à 1791, Jean-Nicolas Husson, de Beaulieu en Clermontois.

XXXIXº PRÉBENDE. — 1550, Jean-Nicolas de Dagonville — 1552, Gaultier le Hérat — 1558, Jacques Bartholomei — 1592, Didier Lavignon — 1623, Luc Lombard — 1629, Pierre Gillet — 1673, Jean-Baptiste Gillet de la Vallée — 1674, Georges de Launay — 1725, Laurent du Han — 1726, Nicolas-François-Pulchrône Sauvage, archidiacre d'Argonne, en 1737 — 1759, Pierre du Peron, Prévot de la Magdelaine, en 1768 — 1774, Jean-Olivier-François de la Corbière de Juvigny, d'Avranches, prévot de la Magdelaine, en 1778 — 1788 à 1791, Alexandre-Joseph de Bassinet d'Aviguon.

XL° PRÉBENDE. — 1850, Jean Jacquin — 1854, Nicolas Cumin — 1874, Guy le Courageux — 1888, Jean Girard dit Cumin — 1891, Jean le Trincart — 1603, François Des Gabets — 1614, Damien de Maugeron, écolatre en 1630 — 1632, Louis de Thumery — 1683, Jean-François Mollet — 1680, Julien-Henry d'Orlodot — 1683, Noel-Maurice Canel — 1690, Pierre Thomassin — 1738, Geoffroy-Simon Duret — 1735, Claude-Jacques Rutland — 1775, Louis-Joseph de Moy, de St-Miliel — 1777 à 1791, Jean-Maurice de Mollerat, de Toul.

XLIº PRÉBENDE. — 1550, Didier Maguillot — 1578, Nicolas Boucher — 1588, Nicolas Millet, archidiacre de la Rivière, en 1604 — 1631, Claude Gerbillon, écolatre en 1640 — 1673, Jean Dupont — 1698, Jean Salmon — 1703, Charles-François Noblet; il quitta l'aumusse pour se faire militaire et devint Major de la citadelle de Verdun — 1706, Jean-François de La Brosse — 1709, Adam-Gérard de Blanche-Barbe de Mont-Laurent — 1724, Honoré-Pierre Lefebure — 1776, Charles-Séverin de Caqueray — 1780 à 1791, Pierre de Caqueray, de Réalcamp en Normandie.

XLIIº ET DERNIÈRE PRÉBENDE. — 1350, Philippe de Rocolis — 1552, Bertrand Psaume — 1552, Huttin de Bar — 1586, Claude Vio-

Cantons de Montmédy et de Stenay. CAR (le), ou la Chière, ou le Chiers; Cara fluvius (1), Carus, Chares.

Le Flux des sources Luxembourgeoises d'Ober-cor et de Nider-cor; d'Ober-chérange et de Nider-chérange, ce flux, du temps des Romains, portait le nom de Car, à partir de Lon la ville, l'ancienne Villa regia de Charingo, en amont de Longwy, jusqu'à Villette, l'ancienne Incarvilla, en aval de Longuion. Au-dessous de Charancy elle a pris le nom de Chière, qu'elle conserve de Carignan jusqu'à son confluent dans la Meuse, en aval de Douzy, le Duodeciacum des Carlowingiens.

Ces variations appellatives sont justifiées par l'orographie, l'hydrographie et la géologie.

L'origine de la Chière, proprement dite, est à l'ancien Vicus dit Cara villa, (In-car-villà, eo nomine gemino superno et inferno). Jusque-là, et à partir de Charingo, le flux n'est qu'un torrent, qui creuse, au travers des anciens terrains, soulevés par le feu, dans l'anfractuosité de deux systèmes orographiques contre-opposés, celui jurassique et celui des monts hercyniens. Par suite des faibles ondulations du sol de la Woëpvre, la ligne de

lart — 1606, Charles-Chrétien de Gournay, archidiacre de la Woepvre, en 1617 — 1636, Jean Jousselin d'Eguillon — 1631, Jean-François Japin de la Tour, archidiacre de la Woepre en 1638 — 1720, Etienne Jeannot — 1726, François Pernet, neveu du précédent, grand chantre en 1743 — Ce chanoine étant mort en 1758, sa prébende a vaqué jusqu'en 1783, pour en employer les revenus au rétablissement de la cathédrale incendiée le 2 avril 1755 — 1784 à 1791, Nicolas Fossy, fils de Louis Fossy, avocat à Verdun, fut le dernier des chanoines nommés avant la révolution : il était oncle de l'auteur de ce livre.

<sup>(1)</sup> Cara, en hébreu, signifie: creuse à l'impératif, creuser à l'infinitif, et la signification de la conjonction car est la même en français. Car, que fait elle cette conjonction quand elle sert à marquer la raison d'une proposition avancée? car ceci... car cela... n'est-ce pas dire creuse, creuse dans mon raisonnement?... Toujours l'hébreu, quoi qu'on en dise, à la racine de tous les mots. (V. Dict. hébr. de Lat., p. 56.)

partage entre les bassins de la Moselle et de la Chière pourrait être facilement coupée, dans toute son étendue, dans notre arrondissement; mais la ligne de partage entre les bassins de la Chière et de la Meuse s'abaisse considérablement dans la forêt de Wabvre, au nord de Brandeville (1), par inflexions des coteaux de Chauvancy à Stenay.

Le flux du Car appartient au sol mosellanique,

La Chière, son évasement fondamental postérieur, entre, à Velosnes, dans le bassin medio-aquatique (mediacum) des marnes supérieures; là elle descend de l'étage liasique sur l'étage colithique, à sa partie inférieure; et, de là, elle s'étale dans les alluvions du bassin de Carignan. Après avoir parcouru la partie nord de l'arrondissement de Montmédy, sur une étendue de 40 kil., elle entre dans les Ardennes, à Laferté, et va tomber dans la Meuse, à 6 kil. au-dessus de Sedan. Le fond en est vaseux et les gués en sont peu sûrs; ses eaux brunes et noirâtres, comme des déjections sales et épaisses, justifient les mots Chares et Chiers que les Celtes gaëliques lui ont imposé. Les débris tourbeux de grands végétaux, corps d'arbres énormes, trouvés dans les fondations des grands travaux d'art du chemin de fer, prouvent qu'elle a creusé son lit dans les anciennes carbonisations.

Les alluvions de la Chière occupent une superficie, peu considérable, en raison de l'étroitesse de la vallée: elles y sont composées de dépôts argileux et ferrugineux, provenant tant des argiles du lias et des terrains ferrugineux traversés par le flux, dans la première partie de son cours, que des nombreux lavages de mines opérés sur ses bords et sur ceux de ses affluents.

Sa pente moyenne, sur notre sol, est de 1 m. pour 1700.

A l'étiage, le volume de cette rivière est de 3 m. par seconde, et, dans les grandes eaux, il s'élève de 166 m. à 172 au détroit de Chauvancy le château. (2)

<sup>(1)</sup> V. la Stat. géolog. de A. Buvignier, p. 57, 21, 22, 123.

<sup>(2)</sup> Voir le cours de la Chière et l'indication de tous les lieux baignés par elle et par la Crüne, son premier affluent, aux Murches de l'Ar-

CASTLON et les Castelets des plaines du Wallon. (V. l'art. Bréhevillo, p. 233.)

Tous les lieux placés à la limite de l'étage colithique, qui descend du nord, ont pour finale le locatif (4) hébraïco-celtique lon; tous ceux placés à la limite du même étage, venant du sud, ont ce locatif en tête de l'appellation.

Ainsi Alon, à la corne des bois de Thonne la lon—Haut lon, au sommet de la côte entre Monquintin et Escouviez — Castlon, au vieux castel de Châtillon, à la rampe vers Arlon, ces localités sont en contre-position avec Lon la ville, sous les Sones de Lon Castres, avec l'uis des eaux de Lon-gwy, avec la longue et étroite jettée de Longuyon. Tous, en deçà et au-delà, sont au même étiage limitatif des anciennes inondations.

Cast, en anglais, signisse jet, action de jetter; lône, seul, isolé, solitaire; castlon, ce qui est jeté isolément, comme une sle, au milieu des eaux et des terres inondées: telle sut, à son point de départ, l'histoire sondamentale des castra et des castelli, des châteaux-forts, castle et des châtelets. (2)

De longs siècles se sont écoulés avant que le Casamentum de la forteresse fut transporté au pied des montagnes et des têtes de ponts. Ceci était nécessaire à dire pour comprendre l'assiette des lieux dits Châtillon. Tous sont placés à la chute de l'étage ooli-

donne, de M. Jeant., t. II, p. 502 et 604; et à l'Histoire du comté de Chiny, par le même, t. II, page I<sup>re</sup> et suivantes.

<sup>(1)</sup> En hébreu la lelte l, nommée lamed, signifie à, au, à le, vers, chez, auprès, etc., c'est-à-dire, qu'elle est locative, ou indicative du lieu. Dans cette langue, lo signifie le vide, et on signifie le ploin; — lon signifie, en conséquence, à la limite du vide et du plein.

<sup>(2)</sup> Cast exprime une fortification naturelle, résultant de la coaction des forces actives (coa en hébreu) qui ont éjetté les matières volcaniques et soulevé les roches, comme autant de citadelles au milieu des terres inondées.

thique. — Vérifiez la géologie de Châtillon sous les côtes (1), de Châtillon l'abbaye (2), de Châtillon sur Virton, de la carrière du Châtelet, etc., etc. (3).

CASTELLULUS; Châtillon l'abbaye; Fratres de Castellulo super Otha. (Chartes de 1149, 1153, 1156, 1171, 1249, 1250, 1302, 1310, 1312, 1482, 1570, 1582, 1620, 1629.)

Canton
de Spincourt.
Communes
de Loison et de
Pillon.

Sur la rivière d'Othain. (V. au mot Sorel, infrà). Les frères Cisterciens de Trois fontaines, amenés à la Chalade, ad Caladium, par saint Bernard, à la prière de son ami l'évêque Adalberon de Chiny, n'ayant pu entreprendre le défrichement des Wabvres sous la Chalade du castelet de Bréhéville, Adalbéron s'adressa à Trèves, où il obtint quelques moines du claustrum de Himmerode, qu'il colloqua, d'abord, — dans la solitude de sa Curie de Mangiennes, - à Wiberstap, - dans les épais buissons de Viller, spissum-Villare, - à la base volcanique de Bures, sous Warphemont, - et le long de l'ancien Keim, de Grumilly à Mercamé; c'est-à-dire, sur la voie de Mangiennes à Longuion. Le siège de ce premier établissement fut à Wiberstap, mot qui veut dire: à la double source du Loison, en arrière de l'étape romaine de la pile de Pilon. Car stap signisie pile; stapel signisie étape, en allemand, en anglais, aussi bien qu'en celto-teuton. Chaque étape romaine était indiquée par une pile; elle était surmontée de la statue de Mercure, ou de celle de quelqu'autre dieu. A Pilon, immanquablement, s'était trouvée, jadis, la pile de l'étape de la plaine du Wallon.

On a longtemps cherché le lieu et le sens de ce mot Wiberstap. L'abbé Octave Arnolphini, dans sa charte de 1620, nous

<sup>(1)</sup> V. la Stat. géologique de M. A. Buv., p. 247, 249, 256, 318, 319, 320, 591.

<sup>(2)</sup> Id., p. 210, 217, 610, 620.

<sup>(3)</sup> Id., p. 247, 256, 318.

N

l'a dit en termes exprès; notre cense de Wimberstam, autrement dit Sorel... et Sorel est appelée : Wybestemps, dans celles de 1482 et de 1582, - Wiberstap, dans celles de 1250 et de 1570, - Winbestam, enfin, dans celle de 1629. Il y a plus; celle de 1250 contient la devise (délimitation visuelle) de Wiberstap. a lou boys de la devise de Wiberstap, ki est de l'aul-» mosne Auberon... avec indication du ruy de Crokillon... du » bois de Grosson nave.... du Croisiel Chesne ... infra cruces » quas prædicti fratres usque ad grossam Wapram posuerunt, » (Charte de 1153 ... ki estait sur le ruy de Bousoustap... et » des bonnes tirées, de la viesme de Grumegney et tirées du ruy » de Bousoustap, iuskau ruy de Pilon...» Tous ces vieux mots sont aujourd'hui incompréhensibles, et tous, cependant, s'expliquent par la géologie et la topographie. Ce sont eux qui interprètent Sorel et Solery. Sorel, en pur hébreu, veut dire surélévation, ou, figurativement, ce qui est surmonté (1).

Sorel est à l'altitude de 241 m., au-dessus du niveau de la mer; son sol est à l'issue d'une des deux sources, uis, du puits, ber, qui est le principe du cours du Loison. La première source jaillit (cast) d'un puits, au centre même du village, dans le calcaire gris oolithique, sur lequel émerge le coral et l'oxford-clay inférieur. La seconde source uise de la boue d'un petit étang, près de Sorel, lequel s'étend sur les argiles dites d'oxford. Delà des eaux saumâtres (sauer), qui n'ont pas permis aux moines d'y continuer leur établissement. Arrivés à Wiberstap, en 1135, ils n'y purent tenir que quelques années; et force fut qu'ils transportassent leurs cellules, en 1162, au castellum super Otha Ce changement s'opéra sous l'évêque Richard de Grandpré, dit de Crise, de commun accord avec l'archevêque de Trèves, et alors ils s'établirent, désinitivement, sur un terrain tréviro-virdunois, avec le consentement de tous les indivi-

<sup>(1)</sup> Sheor, seor, sûr, ferment, acide; - el, élévation; - elon, plaine. (Gram. hébr. de Lat., p. 127.)

sionnaires du Maginiensis. (Voir le surplus aux articles Loison et Pilon) (1).

CAURE (la); — les Caurois (2).

Canton

Ce mot Caure a été le titre de plusieurs fiefs, ascencements ou Communes de sous ascencements. Il en existait un, de ce nom, près de Cesse et Cesse et de Luzy Luzy. Ce sief avait été aulmoné, en 1082, aux frères de Sainte-Marie de Mouzon, par l'évêque de Laon Elinand ∴ ses limites étaient contestées par les moines d'Orval, lesquels étaient donataires des censes de Prouilly et de la Wamme, par la munificence des anciens sires de Pouilly, vers 1074. Les Aurévaliens en possédaient un autre, à Doncourt, près de Longuion. Ce mot de la Caure entrait dans les qualifications de quelques anciens seigneurs de Luzy.

En 1376, ceux-ci étaient Guillaume de Luzy et Odette de Luzy. Odette avait épousé Pierson Oudinet de la Falloise, du pays de Liége. Guillaume était capitaine prévôt de la ville de Stenay. Il abandonna à sa sœur ce qu'il possédait à la Falloise, contre les droits héréditaires d'Odette, à Luzy, à la Caure, et sur les territoires voisins.

Le sens originaire de ces mots caure, caurois, corwey, crouée, est effacé depuis longtemps, avec le souvenir des indications précises de ces vieux courtils, qui furent le principe des établissements de culture, pisciculture, sylviculture, dans

<sup>(1)</sup> Tous les détails sur cette abbaye sont insérés aux Marches des Woepvres, de M. Jeantin, t. II, p. 540 à 570. Le texte ou l'extrait des chartes, si nombreuses de cette maison, s'y trouvent.

<sup>(2)</sup> Coa, force coactive, conjunction d'actions; — aarets et erets. terre; — ets, bois; — ar, aridification, croissance de l'aride: c'est la conjonction de l'action ignée de l'aride et de celle vitale de l'air qui praduit l'écorce; l'écorce est le premier signe (sig, écorce, scorie) de l'enveloppe des plantes et des arbrisseaux. La faible tige qu'on appelle caure en est le résultat. (Dict. hébr. de Lat., p. 52, 9, 27, 130, 82.)

tous les pays. Ce sont les idées les plus simples, qui, voilées aujourd'hui, par les transformations successives des lieux et des choses, restent pour la plupart sans signification.

Cant. de Stenay. Commune de Stenay. CERVISY, Servisiacum (1) (Ch. de 1157) (2). .

Faubourg de Stenay, et l'ancienne cense-siève de Truix, sur la rive droite de la Meuse.

L'ancien hameau de Cervisy, à 1 kil. N. de Stenay, à l'altitude de 193 à 265 m. au-dessus du niveau de la mer, sur la route impériale de Dun à Sedan, est posé au pied des coteaux de la formation de corn-brash et forest-marble, émergeante du bradfort-clay et de l'oolithe inférieure, qui sépare le bassin de la Chiere du grand bassin meusien. Une fontaine abondante, qui sourdit au milieu des habitations, le traverse dans toute sa longueur; elle fournit son eau douce et légère à une centaine d'habitants, dont la plupart sont cultivateurs. Ce faubourg est relié à la ville par une promenade, plantée de tilleuls énormes, qui aboutit à la porte de Cervisy, porte construite en 1404, sous le règne du duc Charles II de Bar et Lorraine, et qui a été abattue depuis longtemps.

Au levant, attaché au flanc du coteau de l'abaissement du rameau des hauts de Cer (siera), est un petit château moderne, d'un effet assez pittoresque; et, au sud, au pied de la colline, est la petite chapelle consacrée à Saint-Lambert, laquelle, avant d'occuper son emplacement actuel, avait subi diverses transformations.

En 1157, placé sur la hauteur, au delà du castellum, l'Oratoire de Saint-Lambert était une desserte de l'église primitive de

<sup>(1)</sup> Si, site, situation, éminence, en hébreu; — ier, sur l'erration des eaux, qui vont verdoyantes à la Meuse, jacum. (Voir Bullet, Dictionnaire celtique et le Vocab. hébr. de Lat., p. 49, 133.)

<sup>(2)</sup> Voir le texte aux Chroniques de M. JEANTIN, t. II, p. 494.

Saint-Pierre de Sumay. Cet autel est mentionné au nombre des 35 paroisses de la chrétienté d'Ivois, qui, à partir de l'an 882, portaient, processionnellement, chaque année, leurs cierges sur le tombeau du roi martyr Dagobert II, dans la chapelle de Saint-Remy, à Stenay. L'oratoire, au cours du treizième siècle, devint une borde de lépreux, dont les cellules et les manses, provenant de donations pieuses, prirent le nom de Truix, ou le champ des Truands.

Voilà l'origine de l'ancienne borde (1) et du fief de Truix, dont nous allons dire quelques mots.

En 1266, Thiébaut II de Bar, comte de Stenay, achète de Leudemar, châtelain de la Ferté, époux de Mahaud de Brouenne, sa moitié dans Brouennes, Nepvant et Cervisy, qui, jusqu'alors, étaient restés indivis, sur les marches des deux châtellenies de Stenay et d'Ivoy: et c'est ainsi que, d'accord avec le comte de Chiny Louis V, et de l'assentiment de Jehanne sa mère, Cervisy devint partie intégrante de la ville de Stenay.

Le comte ascensa ce domaine à Jean Hazard, autrement dit du Cas, de Brouennes, fils de Jacques dit Harmitz, ou li Hermite de Sumay, châtelain de Mouzon (Charte de 1269), frère de Pierre de Blair, autrement dit Perinet de Bataille, abbé de Mouzon en 1247. Ce seigneur en fournit son dénombrement dès l'année 1233 (2).

Dix ans avant, le comte *Edouard*, suzerain immédiat des terres Barisiennes, qui avaient formé la dot de *Sophie de Bar* épouse du comte *Louis IV* de Chiny, avait affranchi *Cervisy* et *Stenay* à la loi de *Beaumont*.

<sup>(1)</sup> Il ne faut pas confondre cette borde avec celle, près de Wiseppe, dont il sera question plus loin.

<sup>(2)</sup> La synonimie des mots — du Cas (casùs) et Hazard — Blair (Belair, près Mouzon) et Bataille, ou champ de Bataille, est établie, non-seulement par les chartes et par les actes d'aveux et dénombrements, mais par la relation intime du gaslique-écossais, avec nos mots actuels, soit latinisés, soit francisés. (V. au mot Blair, la biographie du Parlement de Metz, p. 33.)

La seigneurie de Cervisy fut ensuite inféodée, en 1441 et en 1456, sous les ducs René et Jean II de Lorraine, à Jean et à Jacques d'Apremont, l'un sire de Remenoncourt, l'autre sire de Marcheville; puis, en 1510, sous le duc Antoine, elle passa à Guillaume du Hatois, sire de Margut.

Alors la léproserie disparut, et le Champ des Truands constitua un petit fief, avec manoir seigneurial, qui fut ascensé à Jacques Bertignon du Mont, receveur du domaine de Stenay. Jean, un de ses fils, qui était sire de Truix et de Thonne les prés, en 1623, vendit partie de ses droits, et notamment la terre et le manoir de Cervisy, à Adrian Mellon, seigneur de Luzy, en partie; mais il conserva Truix, qu'il transmit à sa fille Nicole, issue de son mariage avec Louise de la Haye, fille de Gaspard, baron de Hagen. Nicole, en 1662, épousa Thiéry Colenct de Serry: elle en eut deux fils, Jean et Louis, qui, en 1700, obtinrent de prendre le nom, le titre, et les armoiries de leur mère. Enfin le fief de Truix, réuni à celui de Cervisy, passa aux Fenerolle, famille originaire de Stenay, qui, par alliance, le transmirent aux Maret de la Loge, devenus barons de Brouenne, Bronelle et Baalon. (Voir ces mots plus haut.)

Cervisy, au commencement de ce siècle, était possèdé par les Pelleport. Aujourd'hui il est la propriété de l'ainé des Lapisse-Failly-Watronville, anciens sires de Lamothe, dont il sera question à l'article Laneuville, et aux mots Failly et Flassigny, infrà.

Canton de Stenay. CESSE, Setia (Ch. de 973, 1023) (1) et le prieuré de Sainte-Marguerite.

<sup>(1)</sup> Étymologie et appellations successives : Setia, Secia, Cessia, Cyrosia, Cesse; — ces, cesel, flanc, rein; le flanc d'un coteau; le rein d'un bois; la rive d'un fleuve; — et, étroitesse; — eten, étroit comme un fil d'étoupe; — seeth, élévation; — ia, mouvement actif du passage sur une voie. (Dict. hébr. de Latouche, p. 55, 96, 5, 8, 127.)

Nota. — Cette paroisse a toujours en pour annexe Luzy, dont portion appartenait à son prieuré; le ruisseau faisait la limite entre les deux bans.

Sur le slanc gauche du *Cheoux*, assuant à la Meuse, en aval de *Luzy*, vis-à-vis *Martincourt*.

Ecarts: anciennement, les censes de Giraudron et de Beaulieu, au delà des bois du Jaunet et du Dieulet — celle d'Alma, ban de l'Estanne, avait aussi dépendu du prieuré.

| Dia    | Distance    | canton                     | » myr. | 5 kil. |
|--------|-------------|----------------------------|--------|--------|
| du ah  | Clien de    | arrondissement département | 2      | 0      |
| au che | chei-neu de | département                | 8.     | 4      |

Topographie.

Orientation par rapport à Montmédy, O. 1/8 S-.O.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 173 à 198 mètres.

## Etages, groupe et sous-groupes (1).

1° Etage oolithique, formation jurassique inférieure de l'époque secondaire; calcaire gris oolithique. La puissance de cet étage est d'environ 60 m.

Géologie.

- 2º Etage jurassique moyen, formation coralienne de la même époque; oxford-clay inférieur, la puissance de cet étage est d'environ 210 m.
  - 3° Alluvions: sables propres à faire des briques réfractaires. La pente des assises inférieures est d'un 1/45; elle est de 1/50 dans le haut. Les carrières ne sont exploitables qu'à Luzy: c'est à la cote 173, sur le flanc du coteau où repose le village, que cesse, en effet, l'extension de la formation argileuse du bassin alluvional de la Meuse, pour laisser émerger, d'abord le cornbrash et le forest-marble, puis, au-dessus de celui-ci, le bradfort-clay et l'oolithe inférieure, dont le groupe plein s'était immergé à Baalon. (Voir p. 98.) Cette constitution intérieure produit l'expansion souterraine et le bouillonnement des chutes du Chéoux.

<sup>(1)</sup> Voir la Stat. géolog. de M. A. Buv., p. 77, 78, 79, 210, 590.

Origines.

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales et les traditions :

La dévotion à sainte Gertrude (1) est toute particulière aux Vaux de la forêt du Dieulet. Cette pieuse fille de l'étranger... l'appellation Gertrude n'a pas d'autre sens; cette perle détachée du fond des mers de Bretagne... Marguerite (2) traduit littéralement cette idée... Gertrude fut martyrisée dans le Dieulet, paraît-il, vers l'année 462... C'était, il est probable, une des sept filles de ce comte de Perthe Sigmar et de cette Lintrude, si vénérés dans le Toulois et dans le Chaalonois. Gertrude, qualifiée appellativement Marguerite, était immanquablement la patrone de villa Setia, avant que la Vierge en son assomption fût placée sur son maître-autel, par les frères dits de Sainte-Marie.

Les quelques tentes d'anciens oeulètes du Dieulet s'étaient groupées, sans doute, du cinquième au dixième siècle, autour de son modeste clocher, quand l'existence du village apparaît autentiquement.

En 973, le territoire sous le Jaunet et le Dieulet appartient à deux maîtres: — d'une part c'est Adalbéron, archevêque de Rheims; il est fils de Godefroid I<sup>er</sup> d'Ardenne, duc bénéficiaire de la basse Lorraine, comte de Bouillon, de Stenay, et de Ver-

<sup>(1)</sup> Il ne peut être question, ici, de Gertrude, fille de Pépin l'ancien, prince du Brabant, laquelle était sœur de sainte Begghe, et qui n'est décédée qu'en 664. Cependant il faut remarquer que sainte Begghe était primitivement la patronne de Mont devant Sassey.

<sup>(2)</sup> Marguerite de Hongrie, abbesse de Sainte-Marie, est morte en 1270; ce ne peut être encore cette sainte, qui aurait donné son vocable au prieuré de Cesse, établi bien antérieurement. Ce ne peut être, enfin, sainte Marguerite d'Antioche, martyrisée en 275, dont le culte, si populaire en Angleterre, en 1228, était, sous une appellation plus moderne, la reproduction de la dévotion antique à la sainte fille de l'étranger, qui, au quatrième siècle, administrait le Perthois.

Ger, en hébreu, signifie étranger, barbare — trud, trutl, fille de ma peine, objet des soins les plus vifs; — mar, mer, amertume; — gar, rompre; — itta, attachée à... (Dict. hébr. de Lat. p. 20, 68, 29.)

dun; — d'autre part, c'est le comte Eilbert de Vermandois, bénéficiaire du duché de Tierarche, sire de Rumigny, du Thour, et de Montcornet.

Voulant honorer la mémoire des martyrs Victor et Arnoux de Mouzon, et voulant surtout réformer la conduite des chanoines de cette abbaye, Adalbéron y introduisit les frères dits de Sainte-Marie, de l'ordre de Saint Benoît; et, par sa charte de l'an 973, il donne au couvent transformé quatre villæ qui lui appartiennent, à savoir : Setia (Cesse) — Odionte (Osne et Vong) - Brevilliacum (Brevilly) - Rumiliacum minorem (Rumilly et Aillicourt).... il cède ces villages avec toutes leurs appartenances et dépendances, en tout droit de suzeraineté, cum comitatu et banno et districtione et integritate, et il y ajoute la tierce partie du Dieulet, Silvæ quæ dicuntur Doele... ensemble la pêche et l'usage des eaux jusqu'aux points de décours dans la Meuse. Cette charte fut souscrite par sept évêques, par huit archidiacres, et par les abbés de Saint-Remy, de Saint-Médard, de Corbie, de Saint-Vincent et de Saint-Dropsol. Elle fut suivie d'un autre don, de la part du comte Eilbert : celui-ci y ajouta, près de Cesse, une manse de quelques serfs, placée au delà du ruisseau de Choux. De là les droits du prieuré de Sainte-Marquerite sur la moitié du ban de Luzy. Ces donations furent confirmées, avec beaucoup d'autres, en 1023, par l'empereur Henry III, suivant diplôme scellé à Ivoy, actum Evodii feliciter.

Ainsi, dans le principe, quelques cabanes bâties sur le flanc du coteau, au bas duquel, le long de la Meuse, était l'étroit passage, ou chemin de hallage, depuis Halles jusqu'au ban de Pinay sur Pouilly. Telle fut l'origine de Cesse et du prieuré projeté, à partir de 973, par l'abbé Létholde de Mouzon, et fondé définitivement, en 1260, par Jean d'Apremont-Buzancy,

Noms des fondateurs : l'abbé Létolde de Mouzon et le chanoine Jean d'Apremont-Buzancy, de Laon.

Causes: subvention à la pauvreté des nouveaux religieux de Mouzon.

|                 | Dates des chartes de donation: 973, 1023 (1), et 1260.               |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Territoire.     | Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1828,        |  |  |  |
|                 | savoir: 529 hect. 86 ares 5 cent.                                    |  |  |  |
|                 | dont en bâtiments 2 h. 51 a. 15 c.                                   |  |  |  |
|                 | — Jardins, chènevières 16 46 77                                      |  |  |  |
|                 | — Prés et pâtures 61 57 81                                           |  |  |  |
|                 | — Terres labourables 413 22 13                                       |  |  |  |
|                 | Bois 14 61 40                                                        |  |  |  |
|                 | — Landes et friches 5 26 2                                           |  |  |  |
|                 | - Carrières et minières » 10 87                                      |  |  |  |
|                 | - Etangs, noues et routoirs » 2 50                                   |  |  |  |
|                 | Superficie non imposable 16 7 40                                     |  |  |  |
|                 | Cours d'eau: le ruisseau et les sources de la fontaine du            |  |  |  |
|                 | Choux, ou Cheoux.                                                    |  |  |  |
| •               | Usines: un moulin, une brasserie et trois distilleries.              |  |  |  |
|                 | Revenu net et imposable: 14,718 fr. 67 cent.                         |  |  |  |
| Biens           | Bois du Jaulnay 90 h. 18 a. » c.                                     |  |  |  |
| communaux.      | (Ce bois est en dehors du territoire.)                               |  |  |  |
|                 | Terres » 11 20                                                       |  |  |  |
|                 | Térrains vains et vagues » 5 »                                       |  |  |  |
|                 | Contenance totale des terrains communaux: 16 a. 20 c.                |  |  |  |
| Not. agricoles. | Prix commun de l'hectare de terre : 1 <sup>re</sup> classe 4,800 fr. |  |  |  |
|                 | - 2° classe 3,600                                                    |  |  |  |
|                 | - 3° classe 2,400                                                    |  |  |  |
|                 | - 4° classe 1,440                                                    |  |  |  |
|                 | — 5° classe 720                                                      |  |  |  |
|                 | — pré : 4 <sup>ro</sup> classe 3,600                                 |  |  |  |
|                 | - 2° classe 1,900                                                    |  |  |  |
|                 | — bois                                                               |  |  |  |
|                 | Toutes les céréales ordinaires sont en voie d'amélioration.          |  |  |  |
| Notions indust. | Professions les plus habituelles : laboureurs, manœuvres,            |  |  |  |
|                 | bûcherons et scieurs en long, maçons et carriers, artisans, char-    |  |  |  |
|                 |                                                                      |  |  |  |

<sup>(1)</sup> Voir le texte de ces chartes dans l'Hist. de Laon, par le P. Le-LONG, p. 600 et 602.

rons, menuisiers, tissiers en toile, fouleurs de bas et d'étoffes.

La fontaine de Chéoux est des plus curieuses à observer : Hydrographic. limpide, abondante, intarissable, elle surgit à vingt endroits divers, d'où ses jets arrivent dans un bassin d'un mètre de rayon. duquel ensuite elle s'élance à gros bouillons. C'est un vase en ébullition perpétuelle. D'où viennent ces chutes d'eaux souterraines? on ne sait d'où..... Che ou?

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle :

Population.

Au milieu du dix-huitième siècle : 11 naissances annuellement; en cinq ans, 56 baptêmes contre 59 décès; mortalité (1). - D'après le recensement de 1847 : 444 habitants; - 1852 : 452; — 1856: 392, effets du choléra.

D'après les archives communales : à partir de 1659, avec lacunes; - d'après les archives judiciaires, à partir de 1745, série complète.

Tenue des registres.

### Anciennes divisions ecclésiastiques.

Diocèse de Rheims;

Ordre spirituel.

Archidiaconné de la Tierarche, sous le titre de Saint-Pierre et de Saint-Sulpice de Rumigny (2);

Dovenné de Notre-Dame de Mouzon (3);

Cure de Sainte-Marie de Cesse;

Annexe : celle de Saint-Martin de Luzy ;

Abbaye suzeraine : celle de Notre-Dame de Mouzon;

Prieuré: celui de Sainte-Marguerite de Cesse et Luzy;

Nota. — Dun et Cesse avaient cessé de compter au nombre des prieurés rémois, et de dépendre de Rheims, depuis le dixhuitième siècle.

<sup>(1)</sup> Ces aperçus sont toujours pris sur les registres et par l'auteur lui-même. On s'est étonné de la disproportionnalité des chiffres dans quelques indications précédentes. Cet étonnement doit se soumettre à l'exactitude des constatations; quant aux causes, on ne peut pas toujours les découvrir, et souvent il serait trop long de les signaler.

<sup>(2)</sup> Ressort de cet archidiaconné : (V. Autréville, p. 62.)

<sup>(5)</sup> Composition de ce doyenné: (Voir Autréville, p. 62.)

Hermitage : celui de Saint-Marculphe des Champy, ban de Nouart. Ce saint Bréton explique le vocable du nom bréton Marguerite ;

Oratoire primitif: celui de Sainte-Gertrude du Vau-Dieulet? Chapelles: celles de Saint-Éloi — du Rosaire — et celle du prieuré;

Noms des patrons : la Vierge en son assomption, à Cesse — Saint-Martin, à Luzy;

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église : le chœur de celle qui a remplacé la plus vieille a été reconstruit en 1749; l'église actuelle possède encore la statue de sainte Marguerite, qui était dans la chapelle du prieuré.

Noms des derniers curés et vicaires connus, antérieurement à l'ordre actuel: — 1745, F. Boyart, curé — 1753, N. Ponsardin, vicaire — 1762, T. Coffin, vicaire — 1764, J.-F. Gobert, desservant — 1765, H.-J. Renault, curé — 1767, J.-L.-A.-M. d'Estagniol, curé — 1770, J. Hodée, vicaire — 1791, L.-S. Viard, J.-B. Lecuy, vicaires — 1792, P.-D. de Herque, vicaire — curé actuel, M. Person.

### Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Ordre temporel. Avouerie des anciens comtes d'Ardenne — ensuite celle des comtes de Chiny, comme châtelains de Warc et Mézières;

Patronage à la collation de l'abbé de Notre-Dame de Mouzon;

Dixmage au prosit du même, représenté par le prieur;

Entretien du chœur et des bâtiments, à la charge du prieur.

#### Anciennes divisions civiles.

Ordre politique. Ancienne cité de Durocortorum, Rheims; Royaume d'Austrasie, basse Lotharingie;

Anciens pagi du Mosomensis, du Castricensis, et du Rosiensis, à la limite extrême de ceux du Dunensis, de l'Astensis, et du Grandipratensis;

Comté de Chiny; baronnie de Rumigny, du Thour, et de Montcornet;

Duché de *Champagne*; portion devenue française en 1379; Haute justice des *abbés de Mouzon*, haut, moyen et bas justiciers;

Arrière-fief : la Caure, territoire de Luzy.

Avant la rédaction des coutumes générales.

Loi de Vermandois;

Ordre judiciaire.

Mesures de Saint-Lambert primitivement; — pour les grains et autres matières sèches et pour les liquides, Mouzon; — pour les bois et les terres, idem. (V. Autréville, p. 64.)

Indication de l'étalon local : l'arpent, de 100 perches — la perche, de 19 pieds de roi.

Après la rédaction des contumes particulières.

Coutumes, successivement, de Vitry — Sainte-Menehould — Warcq — Mézières — Rumigny — le Thour et Montcornet; — dans les derniers temps, coutume de Paris;

Anciennes assises de Warcq, jusqu'en 1267, sous les premiers comtes de Chiny (Ch. de 1070);

Cour supérieure des abbés de Mouzon, jusqu'en 1661; ensuite la même, sauf appel au Parlement de Metz;

Ancienne prévôté de Mouzon (1);

Ancienne justice seigneuriale : celle de l'abbé et des juges locaux, avec droit d'exécution capitale, dans les temps anciens; plus tard, et dès avant 1431, il fallait livrer le coupable au prévôt de Stenay.

CESSE (le prieuré de) et le franc sief de Setia, tête du comté Hist. ecclésiast. abbatial de Notre-Dame de Mouzon.

Cesse est appelée Setia dans la charte de l'archevêque de

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté : (Voir Autréville, p. 65.)

Rheims, Adalbéron, ou Auth bert, frère des comtes Godefroid II et III, bénéficiaires des comtés de Verdun et de Bouillon, Ch. scellée en 973, en faveur des bénédictins de Mouzon... « dedi ad illum locum quatuor villas, cum Comitatu et banno » et districtione et integritate, hoc est : Setiam cum appen-» ditis suis... et Odunt (Osne) cum Poirunno (Pouru), etc.. »

Ce prélat, voulant faire cesser la vie licencieuse des chanoines qui avaient remplacé les moniales de Sainte-Marie, s'étant transporté à Mouzon, avec tous ses suffragants, il mit des bénédictins en possession de l'antique monastère, et il y affecta portions notables de ses patrimoniaux; ceux-ci devinrent le fond primitif de la haute suzeraineté des abbés de Mouzon. (V. suprà.)

En 1260, Jean d'Apremont-Buzancy, sire, en partie, de Dun, trésorier de Saint-Jean du bourg de Laon, et indivisionnaire de Beaumont, de Vincy, de Lestanne (Stanna), de One et de Stône, légua sa manse de Cesse, qui, alors, était comprise dans les bans de Beaumont et Lestanne, à l'autel de Notre-Dame de Sainte-Marie, pour y construire une maison, non cloîtrée, pour six clercs bénédictins. Voilà l'origine du prieuré de Sainte-Marguerite, in villà Setià. Son dernier prieur était l'abbé de Furmestro, de la collégiale, paraît-il, de Saint-Vincent de Rheims.

Il importe de remonter à ses antécesseurs, et, nolamment, à ceux de la famille des Bathaillis du Maubussin, — sous Werric, ou Ferry de Lavaux-Sorbey, 24° abbé (1262) — sous Bertrand de Brouennes, 27° abbé (1282) — sous Werry, ou Frédéric de Bazeilles des Wales, 28° abbé (1302) — sous Lambert d'Epargnemaille d'Yvois, 30° abbé (1334) — enfin, sous Pierre Hazart Ier, dit Perinet de Bataille (Blair en celtogaélique), fils du châtelain de Mouzon Jacques Harmitz (Jacobus dictus li hermite, Ch. de 1269), 32° abbé (1347).

Le prieure de Cesse fut d'abord entre les mains, par ses titulaires, d'une des plus illustres familles du *Maubussin* de la basse Chière; celle des *Bathaillis*, dont Belair devant Mouzon et Villers devant Orval paraissent avoir été le double berceau.

Le plus anciennement connu de ces dignitaires était Odon dit

le moine, de Viller devant Orval, archidiacre de Mouzon, qui devint abbé de Belval, et qui fut un des fondateurs de Beauclair, en 1218. (V. suprà, p. 144.) Ce prélat était un Ba- Les Bathaillis thailli du Maubussin, an'ique famille d'Yvoi-Carignan: cette du Maubussin. famille de guerriers, ou batailleurs, dont les pennons s'implantèrent — de Belair à Beaumont, — de Beaumont à Vincy-Lestanne, - de Lestanne à Boulain, à Baalay, - et de Baalay à Esnes, à Forges, à Dannevoux, et enfin au sief de la Cour de Murvaux, où nos pères les ont vus sur les tourelles des Vincy-Saint-Vincent (1). Cette famille n'a perdu son nom de Villers que dans le seizième siècle. (Voir plus bas.)

L'aire des Bathaillis (2) de la basse Lotharingie et celle des Bathilly Barisiens fut, paraît-il, à Maubussin (3), près de Blan-

<sup>(1)</sup> Un des derniers représentants de cette famille, dont de nombreux membres reposent sous les dalles des chapelles seigneuriales, dédiées à Saint-Vincent, tant à Vincy-Lestanne qu'à Murvaux, est M. le baron de Saint-Vincent, qui, après avoir été président du tribunal de Charleville, est aujourd'hui conseiller à la Cour impériale de Nancy. (V. infrà, les articles Forges, Dannevoux et Murvaux.)

<sup>(2)</sup> Blair ou belair, bâte, bath, sont des mots hébraïco-gaéliques, qui, en écossais, en anglais, signifient encore : arêne d'un combat, champ de bataille, disputeurs, combattants. (V. au mot Blair, Biographie du Parlement de Metz, p. 36, la curieuse lettre de Walter-Scott sur l'origine probable de la famille de Blair, qui a existé dans le Barrois, qui, sans doute, existe encore à Metz, et dont un des membres était souspréfet sous la Restauration.) On sait que les rois de France ont toujours eu des compagnies écossaises ou irlandaises à leur solde, et Gérard de Bathilly était, paraît-il, écuyer à la suite de Jeanne d'Arc, au siége d'Orléans. Mais l'étymologie du mot remonte beaucoup plus haut.

<sup>(3)</sup> Maubussin, en hébreu, aussi bien qu'en gaélique-écossais, signifie: manifestation visible de l'évasement de toute ouverture, cavité, caverne, bassin des montagnes - mau, clarté, clarière. (Dict. hébraïque de LATOUCHE, p. 62, 63, 11.) Telle était la position du lieu dit Maubussin, à la saillie extrême, près de Sailly et de Malandry, du rameau de montagnes, qui se projette sur Belair, aux approches de Mouzon. C'était l'ouverture visible du mauvais bassin, ce bassin où, pendant de

champagne, entre Malandry, Moulins, et Vau devant Mouzon. C'est là qu'il faut placer le nid astenien (astenidum) de Perinet de Blair, autrement dit Bataille, fils du châtelain de Mouzon, Jacques Harmitz, Jacobus dictus li hermite, ce moine guerrier qui figure dans la charte des évêques de Rheims et de Liége, de l'an 1259 (1), avec les sires de Cauny, de Cartaigne, de Asmoses, de la Ferté Leudemart (d'une part), et avec le comte de Los et Chiny Arnould III, assisté des sires de Lucèlenborg, de Durbuy, de Mirvault, de Houfalise, de Hierges et de Bouillon (d'autre part), pour le règlement des droits épiscopaux indivis sur les fiefs de Douzy et de Sedan.

Ce Périnet est à la souche de l'arbre géologique des Bathaillis, dont, avec Odon, un des premiers prieurs de Cesse, le célèbre Pierre Hazart Ier, dit aussi Périnet, 32e abbé de Mouzon, fut un des plus illustres rameaux. Tous deux descendaient, d'après l'enchaînement des chartes, - de Conon de Montaigu dit Conon de Ham l'ancien (Ch. de 1070), sire de Viller devant Orval, - de Pierre de Stenay, de Sathanaco, un des compagnons de Godefroid de Bouillon (Ch. de 1107), sire de la Ferté, et de Lambert d'Estalle. — On trouve tous ces anciens batailleurs au nombre des bienfaiteurs d'Orval, dans les chartes des comtes de Chiny, Louis III et Louis IV, de 1173 et 1185, et dans celles, notamment, par lesquelles la terre de Blan-Champagne, Bellonis campania, est donnée aux Aurévaliens; et, à partir de ce moment, l'enchaînement généalogique se soude sur les actes d'aveux et dénombrements les plus précis. C'est là le point de départ authentique des Bathaillis du Maubussin et des de Villers, des de Ville, avant qu'ils fussent Saint-Vincent.

Comme le disent : et le mot Belaire, entre Vaux et Mouzon, — et l'appellation campagne de Bellone, Bellonis campania...

longs siècles, s'étaient livrés tant de combats sanglants par les Bataillis..... ly bathi, ly ardennois. Maubussin figure encore sur la carte géographique de Sanson, de l'an 1656. On y voit même un clocher.

<sup>(1)</sup> Voir le texte aux Chron. de M. JEANTIN, t. I, p. 360.

Blan-champagne, cette plaine magnifique d'entre Olizy et Sailly, Blan-champagne fut, en effet, pendant plusieurs siècles, le théâtre des luttes, qui eurent lieu, dans le bassin de la basse Chière, entre les Carlovingiens et les Othoniens, pour la possession de l'ancienne Lotharingie. Cette plaine, engraissée du sang des guerriers, devint l'aulmonage princier des Bathaillis, de l'ancienne noblesse d'Ivoy, au profit de la Thébaïde de Chiny.

— Aussi la maison Périnet de Bataille n'avait-elle, dès-lors, d'autres armoiries que celles des châtelains de cette antique cité: d'argent, à la fasce d'azur, cordée ou chevronnée d'or. Ce furent celles des maîtres du prieuré de Cesse, de cette époque, en tant qu'abbés de Mouzon (1).

Cesse n'a laissé son nom à aucune maison de haute chevalerie (2). Luzy, au contraire, dont le ban était mitoyen entre l'abbé de Mouzon et quelques laïques, Luzy, dès le douzième siècle, fut le titre d'une famille noble de nom et d'armes, issue des anciens comtes d'Ardenne, et qui portait : d'argent, à trois lions de sable, 2 et 1, armés, lampassés, et couronnés d'or.

A Cesse, cependant, au commencement du quinzième siècle, apparaît un sief possédé par Nicolas de Villers, sire de d'Ay les Voncq, et de Vaux, et de Bohan, et de Villers, et d'Esnes, époux de Françoise de Bohan, dame de Binarville, d'Ay les Voncq, et de Vaux, fille de Anne de Pouilly morte en 1539.

Ce Nicolas de Villers est, immanquablement, le point de rattache entre les anciens sires de Villers devant Orval et les Bathailly-Maubussin-Saint-Vincent, de Vincy, de Lestanne, de Forges, de Dannevoux, et de Murvaux. Ce sont les actes d'a-

<sup>(1)</sup> Nous verrons, ailleurs, comment ce champ d'argent se couvrit des trois haches de Ferry de Failty.

<sup>(2)</sup> Cependant, sur l'armorial de Callot, on trouve: Cesse, maison noble, dans le baillage de Saint-Mihiel: d'or, à 4 corbins, de sable, 2 et 3, accompagnés de trois étoiles, de gueules; 2 aux cantons, et la 3e à dextre de la face; — et plus loin: de Cesse: d'or, à 3 merlettes, de sable, 2 et 1, entremêlées de 3 étoiles, de même, 2 en chef et 1 en cœur.

veux et dénombrement qui établissent cette transformation. Ailleurs on verra comment elle s'est opérée. (V. Murvaux, infrà.)

Ceci se passait sous le comte Henry II de Bar; alors que ce prince, en 1337, affranchissait Lestanne, Stanna juxta bellum montem; et les mêmes de Villers reparaissent, sous le duc Robert, alors que ce suzerain affranchit Villers devant Orval, en 1378, après sa déconsiture à la bataille de Ligny.

Ces anciens de Villers portaient : de gueules, à la fasce d'argent, aux trois annelets de même, en chef, indice de leur mouvance primitive des abbés de Mouzon.

Cependant un changement politique s'opérait dans les relations entre la France, le Barrois et la Lorraine; et il eut pour effet de porter l'une des branches des de Villers en Angleterre et l'autre dans les Pays-Bas. La querelle dite des Armagnacs et des Bourguignons, l'engagère du comté de Chiny, sa réunion au Luxembourg, celle du comté de Bar à la Lorraine, avaient amené une perturbation générale dans la position ancienne des familles du pays. C'est alors qu'une éclipse s'opère dans une des branches des Villers Bataillis du Maubussin, et ils cessent d'apparaître à Cesse et à Pouilly. En 1403, Henry de Villers dénombre encore pour Verrières et Fontenay près Beaufort, et pour Cesse comme mouvant de la châtellenie de Stenay, confessant que son seigneur est le duc de Bar, et qu'il peut les lui reprendre, en lui rendant 26 écus d'or.

En 1439, Perinet de Bataille, maison de Villers, neveu d'Harviette, semme de Vyardin de Lamouilly, qu'il nomme son tayon, Périnet de Bataille, époux de Béatrix d'Apremont, dénombre pour Boulain. — En 1445, Jacques de Villers se dit sire de Verrières et de Dannevoux. — En 1494, le 23 janvier, Jehan de Villers, dit le-bathe, sire de Verrières et de Boulain et de Baalay, dénombre pour Milly et Lions, — et le 23 juin suivant, tant pour lui que pour Jeanne d'Harimont, sa semme, il achète la terre-sièse de Murvaux, avec divers droits sur Milly, sur Lions, sur Dun et sur Fontaine. — Ce Jehan de Villers devient prévôt de Varennes, en 1509, et comme sire de Forges et

de Dannevoux, il agit au nom du roi Louis XI, pour préparer l'accomplissement des desseins de la France sur l'évêché de Verdun. (V. Roussel, p. 400.) Ce serait alors que les Bathaillis-Maubussin auraient quitté leur désignation générique pour prendre celle de Saint-Vincent, tirée de Vincy, près l'Estanne, oratoire consacré au saint diacre, d'après l'antique légende: Vinci vencentem, de l'espagnol Saint-Vincent-Ferrier (1).

Après Jehan de Villers, sire de Lestanne, Vincy et Murvaux, on trouve encore — Philippe prévôt de Varennes, en 1513, — puis ses trois enfants: Adrien, Nicolas et Adam, qui dénombrent pour Esnes, en 1574. Alors les de Villers de la basse Chière disparaissent de Cesse et des comtés de Mouzon et de Stenay (2). (V. les articles Forges, Dannevoux et Murvaux, infrà.)

A partir de l'échange de Vesly sur Aisne contre Mouzon, Familles nobles. échange conclu, en 1379, au profit de la France, Cesse, appendice extrême du Mosomois, Cesse, village enclavé aux portes de Stenay, dans les terres chino-barro-lotharingiennes, Cesse avait subi les chances désastreuses de sa périlleuse situation. Au point de vue spirituel, comme le prieuré de Dun, celui de Cesse se trouvait rayé du Pouillé de Rheims, et le calvinisme l'avait en-

<sup>(1)</sup> Vincy, près Lestanne, était un oratoire primitif, au pied d'une éminence, sur laquelle on a découvert, à diverses époques, des cercueils en pierre et d'autres monuments antiques. Cet oratoire était dédié à saint Vincent, de même que la chapelle seigneuriale du fief de la Cour de Murvaux.

<sup>(2)</sup> Tout semblerait indiquer qu'à la suite du procès, en 1421, de Jacquet, maire de Pouilly, qui avait voulu livrer Stenay au parti Bourguignon, une branche des Villers-Bataillis se serait retirée en Angleterre; puis se serait établie à Bordeaux, d'où elle serait revenue avec les Daguerre, sous le duc Réné. Ce serait alors que Jehan dit le Bathe aurait reçu le commandement de Jametz, puis de Marville, puis de la prévôté de Varennes et le domaine de Dannevoux. Ce fait historique a besoin d'éclaircissement; car on trouve encore Jehan de Villers, avec Husson de Ville, au nombre des seigneurs qui résistèrent aux partisans du sameux routier Pierre (de Bar), de Pierrefort (1374).

vahi (1): au point de vue social, complétement ruiné, de 1589 à 1595, dans les incursions de Turenné contre les Guisards de la ligue concentrés autour de Jametz, Cesse était désert à la fin du seizième siècle; ses habitants avaient fui.... hommes, femmes, enfants, bestiaux, meubles et denrées, ils avaient trouvé refuge dans l'enceinte et à l'abri de la vieille citadelle de Stenay: ils n'en sortirent qu'après la paix du 31 juillet 1595; paix bientôt suivie de la reprise des hostilités contre l'Espagnol et les pays-bas autrichiens. Cesse se repeupla lentement et ne redevint village habité qu'après que les conquêtes de Louis XIV eurent été cimentées par le traité des Pyrénées.

Alors quelques familles nobles s'y établirent: elles se composaient des fils, ou des filles, des officiers prévôtaux de l'ancienne châtellenie, soit des fils, ou des filles, des officiers supérieurs que la France avait installés à la tête de l'administration. Ces nobles s'y divisaient en trois maisons notables: ainsi, — de 1654 à 1690, sous la lieutenance générale de Nicolas d'Anglure, comte de Bourlemont, marquis de Buzancy, et sous le gouvernement de M. de Manimont, voici venir — Antoine de Mellon, seigneur de Beaufort et Luzy en partie, comme major de la place, et sa fille Magdelaine s'allie aux Martinet du Jardinet. (V. ce mot infrà.) — Ainsi encore, voici apparaître Edme Coquin de la Brétonnière, sire de Landzécourt, aide major, dont les filles Scholastique et Catherine s'allient aux de Coste et aux de Vassal de Montviel devenus inféodataires de Cesse et de Luzy.

Ainsi, en 1672, — les Lalance-des-Champs-Moranville; — en 1700, les Oudet d'Inor-Laneuville-Circourt, seigneur de Luzy, en partie; — en 1728, Gilbert-Barré de Saint Nicolas de Sa-

<sup>(1)</sup> On trouve sur les registres de la paroisse de Cesse plusieurs actes d'abjuration de la religion prétendue réformée; notamment, en 1686, celui d'Elisabeth de Pouilly, dame d'Inor, Pouilly et Luzy, épouse de messire de Longchamp le noble. Ces abjurations sont alors fréquentes dans les environs.

viany: - de 1716 à 1775, François de Coste, sire du Jardinet, époux de Scholastique Coquin de la Brétonnière (décédé à Stenau en l'an II), père du marquis François de Coste-de Watronville. - Jean-Baptiste de Vassal de Montviel, fils de Bertrand, seigneur d'Ansans-Egremont et de Catherine Coquin de la Brétonnière (inhumée dans l'église de Cesse en 1773), époux de Alexise le Roi du Gué de la Vallée, desquels provint Louise-Catherine de Vassal de Montvieil, mariée, en 1775, à Gaspard Florent de Breiderbach, et dont la fille Philippine est morte à Stenay de nos jours. Ainsi encore, en 1763, - Louis-Jacques · Lhuilier de la Chapelle des Tournelles, époux de Louise-Reine de Corneille de Sevricourt, dont Barbe-Reine-Françoise Lhuilier de la Chapelle, mariée, en 1786, à Louis-Benoît du Houx (de Bonnay-Bigault-de  $Cour\hat{u}$ ) — Puis enfin les enfants duHoux, remplacés par les Drappier de Cesse et Stenay. Ceux-ci sont aujourd'hui propriétaires des bâtiments et dépendances de l'ancien prieuré. — Voilà Cesse jusqu'à nos jours. Toutes ces familles reparaîtront plus loin.

CHARMOIS — la Chermoye — Carmejacum ad Carnirol. (Ch. de 679, 1069, 1177 (1).

Canton de Stenay. Commune de Mouzay.

Sur le ruisseau de *Charme*, qui, après avoir conflué avec le vieux lit dit le *Laison*, se rend à la Meuse au travers des deux Mouzay.

Voir pour la géologie l'art. Baalay, p. 105.

Aucune localité n'est plus riche en grands souvenirs, que la Chermoye de Mouzay.

<sup>(1)</sup> Carmejacum, Sumejacum, Fertejacum, sont des formes verbales celto-hébraïques, qui indiquent des localités adjacentes à une eau courante (iacum); — car, creux, creuser; — me, min, ...... à partir de; — ia, mouvement actif; — ac, activation contre. Cette désinence ac, dont les latins ont fait acus, aca, acum, se change ordinairement en aq; d'où le mot aqua. (Diction. hébr. de Lat., p. 52, 55, 86, 5, 66.)

Charmois, de tout temps, a été annexe de Mouzay; à partir au moins de 1069, époque à laquelle cette localité, possédée par Béatrix de Bar, épouse du duc Godefroid IV d'Ardenne dit le Grand, comte de Bouillon et de Verdun, dépendait des prairies indominicatæ de sa terre de Dun (1).

Archéologie.

Charmois est une ancienne villa romaine... apud villam vocabulo Colombariam, où étaient les sépultures du camp romain
de Baalon. C'était le charmier (2), est probable, de la voirie
sépulturale des légions. Cette ancienne villa, avec ban séparé,
a toujours eu son église, son château, sa haute, moyenne et
basse justice, ses intérêts spirituels et temporels, son état religieux et même civil, entièrement distincts de ceux des deux
Mouzay.

C'est dans le creux, à partir de l'eau de l'ancien lit de la Meuse, que s'étend la prairie de Charmois... pratum ad carnirol... à la cessation de la formation oolithique, qui émerge à Irey le sec, et qui plonge, sous les argiles alluvionales dites oxfordiennes, à Baalay.

Remarquez que là, c'est-à-dire, à Baalay, est la *limite* des territoires de *Mouzay* et de *Lions devant Dun*. On doit y localiser la scène tragique dont il faut bien parler avant tout.

Hist-légendaire.

C'est au carrefour, dit encore le cul de sac du Meurtel de la grande forêt de Wabvre, qu'a été perpétré le meurtre qui fit disparaître du trône d'Austrasie le dernier roi mérowingien. C'est là qu'assailli, à la chasse, par son filleul.... a filiolo suo nomine Johanne... et par d'autres sicaires stipendiés par l'ambitieux majordome Grimoald, Dagobert II fut massacré, près de

<sup>(1)</sup> Voir le texte des chartes mentionnées en cet article, aux *Chron*. de M. Jeant., t. II, p. 8, 239, 487, 494, et les particularités relatives au meurtre du roi *Dagobert*, au même volume, p. 230.

<sup>(2)</sup> Les mots carnis, chair, charnier, charpie, carnifex, etc., ne sont que des dérivés de l'hebreu; — scheer, chair qui se déchire, de shaar, partager, diviser; — baa-shar, ce qui est indivisible (Voir Genèse, chap. xxi, v. 2. — Dict. hébr., p. 127.); — scharf a la mème signification en allemand... trancher. Voir aussi en anglais.

la fontaine Arphays, aux confins de Lions (ad prædium arei) et de Mouzay... in fine Mouzayo... au lieu dit Scorzias, à trois mille pas de distance de son habitation royale de Stenay... in loco dicto Scorzias, tribus millibus distante à fisco Sathanacensi, in quo ipse morabatur. Cet événement date de l'an 679. Tout a conservé les indices de ce meurtre sacrilége... et les noms de lieu, et les traditions populaires, et les monuments dévotionels de la postérité. Là, à la place même, pendant près de douze siècles, a existé un oratoire commémoratif, dédié au roi martyr; et les hermites, qui le desservaient, n'ont disparu que sous le souffle révolutionnaire de 1793.

Les derniers connus étaient : frère Nicolas, en 1731 — et frère Jacques Baron, en 1733.

#### LES ANCIENS SIRES DE LA CHERMOYE DE MOUZAY.

Herbemont de Charmois porte : d'azur, à trois fasces d'or, Hist. sévolale cimier : un pélican avec sa piété.

L'histoire des lieux est inséparable de celle des personnes qui les ont, soit incolé, soit habité, soit surtout dominé.

Pour trouver le berceau des Herbemont de la Chermoye, il faut remonter, sur la Lesse, en Ardenne, à Giles de Rochefort, sire de Aye et de Jamodine (charte d'Orval de 1231). Il faut, ensuite, prendre la charte d'affranchissement d'Herbemont, sur la Semois, donnée par les fils de Giles en l'an 1268 (1).

Là se trouvent trois frères: — Jehan, sire d'Orgeoy et d'Herbemont; — Jacques, sire de Château-Thiéry sur Meuse et de Walsore; — Giles d'Orey, sire de Florenne et avoué de Dinant, tous trois de la maison de Walcourt-Rochefort-Montaigu, alliée à celle de Chiny, vers 1157. Alors il devient évident que les branches de Herbemont, en Ardennes, et Herbemont, en Wabvres, sont deux sœurs, qui, par Giles d'Orey, dit Girondel, devenu sire d'Irey le sec, d'Ay à Baalay sur la Meuse, et d'Ay

<sup>(1)</sup> V. le texte aux Chron. de M. Jeant., t. I, p. 420.

et Jamodine à Jamay, sur l'Azenne, se rallient dans le giron de leur mère, la grande maison de Rochefort...

Maison de Walcourt-Rochefort. Cette maison, tombée d'épée en quenouille, avait perdu ses armes comtales primitives... vairées d'or et d'argent, en fasce de quatre pièces..... et elle était dépouillée du manteau d'hermines, dont Gozelon de Bohagne, son auteur, avait été revêtu. Mais, par les alliances successives de la maison comtale de Namur avec Duras — de Duras avec Walcourt — et de Walcourt avec Chiny... les trois frères Johan, Jacques, et Giles, n'en étaient pas moins encore de hauts et puissants potentats : par Ermengarde de Namur, ils remontaient à Charles de France, et ils prétendaient à porter, en champ d'or, et d'azur, les sleurs de lys dans leurs armoiries.

Aussi, alors que le comte Arnoux III de Loos et Chiny, après avoir construit Montmédy, vers l'an 1220, voulut, au ban de Gironsart, établir sa neuve ville de Gérouville, en face d'Herbeval, a-t-il bien soin de deux choses: — obtenir le concours d'Henri de Bouillon, abbé d'Orval, haut seigneur, en fonds et très-fonds, du dit Herbeuval, et qui était aux droits de Gérard de Rochefort, un de ses antécesseurs, lequel avait baillé ses domaines au couvent, vers l'an 1204 — et, tout en mettant ses habitants de Gérouville à la franchise de Belmont, réserver expressément, dans sa charte de 1258 (1), la droiture de monseigneur Jehan (de Rochefort), dit l'Ardennois, qui alors était châtelain de la Ferté.

Trois branches des anciens Walcourt-Rochefort existaient donc encore dans les comtés de Loos et de Chiny, dans la seconde moitié du treizième siècle. Toutes trois descendaient de la race anciennement royale de la première comtesse de Namur; toutes trois étaient, plus immédiatement, de celle de Bar et de celle de Chiny: car Thiéry de Walcourt, sire d'Orgeo, avait épousé Béatrix de Chiny, fille de Louis III et de Sophie de Bar (1157 à 1189), et, par cette alliance, il était beau-frère de Lorette de

<sup>(1)</sup> V. le texte aux Chron. de M. Jeant., t. II, p. 802.

Chiny, épouse de Geoffroy  $I^{\text{er}}$  d'Apremont, sire de Dun et de Montmédy.

Mais le vent des révolutions vint souffier sur cette famille. Comme hommes de fief du comté de Loos, les descendants d'Herbemont-Rochefort étaient vassaux de la grande église de Liége; cette vassalité fut cause de leur perte et amena la transportation de leurs derniers rejets. Compromise dans les troubles des citains de Liége contre leurs évêques, la branche aînée perdit son dernier chef sur l'échafaud épiscopal, en 1408. Il n'en resta qu'une fille, prénommée Agnès, mariée à Eberard III de Lamarck, seigneur de Sedan, Raucourt, Braquemont, Aigremont, Floranville, Neuf-Château et Jametz, laquelle, par son petit-fils Guillaume, le Sanglier des Ardennes, transmit ses droits à Turenne, descendant des anciens Condé. (V. l'art. Jametz, infrà.)

Proscrits à la suite des échauffourées des Dinantais contre les Namurois, Jacques d'Herbemont, sire de Château-Thiéry, et Giles d'Orey, châtelain de Dinant, trouvèrent un asile dans les états Barro-Chiniens de leurs parents. Nous les trouvons, tous deux, installés chez nous vers la fin du treizième siècle : l'un à Irey le sec et à Jametz; l'autre à la Chermoye de Mouzay. Ils y deviennent principaux hommes de fief de la châtellenie de Stenay (1). (V. l'art. Irey, infrà.)

Voici ce qui résulte de leurs actes d'aveux et dénombrements:
— en 1299, Jacques de Herbemont-Rochefort, époux d'Alix-Orgeo-Mouzay, fait ses reprises pour la Chermoye. — Son fils Jehan n'a qu'une fille, prénommée Isabelle. — En 1421, Isabelle de la Chermoye épouse son cousin Giles d'Orey, dit Girondel, sire d'Irey le sec, qui devient prévôt de Stenay, en 1422. — En 1455, Nicole, fille de Jehan d'Orey et d'Isabelle de la

Maisons d'Orey et d'Irey-

<sup>(1)</sup> Ce l'ut par l'intermédiaire et à l'arbitrage de Giles d'Orey, père de Girondel d'Irey, que le comte Thibault II de Bar devint, en 1266 et 1268, acquereur des droits des sires de la Ferté et d'Yvoy sur Brouennes, Nepvant, Bronel, Cervisy, etc.

Chermoye, épouse François de Pouilly, sire de Mouzay, Quincy, Baalon, Cervisy, Inor, Laneuville, Cesse et Luzy en partie; et de ce mariage naquit Alix de Pouilly, qui devint femme de Nicolas de Lafontaine, prévôt de Stenay. Alors Charmoy entre, pour partie, dans les domaines des célèbres maisons de Pouilly-Lafontaine et de Lafontaine-Orey. - En 1488, Alix d'Irey, fille de Pierre d'Orey, prévôt de Stenay, et sœur de Jean et de Guillaume qui, successivement, exercèrent cette charge après leur père, Alix épouse Mangin Masson, pareillement prévôt de ladite châtellenie. Alors Charmoy se trouvait indivis entre ces époux et leurs frères et avec Lafontaine-Pouilly. - En 1500, Pierre d'Orey et Nicole d'Orey apparaissent comme inféodataires uniques; et, le 14 juin 1517, sentence qui les déclare propriétaires haut justiciers du ban de Charmoy, à l'encontre des gens de Mouzay, qui leur contestaient ce droit. Cet acte souverain fixe, en même temps, les limies respectives de l'un et de l'autre ban. - En 1549, Ferry d'Herbemont de la Chermoye épouse Anne d'Orey, sœur de Jean et de Guillaume: les deux époux rachètent les deux tiers de leur coseigneurs et deviennent propriétaires du tout. Cette dame d'Herbemont fut la dernière représentante de la famille des Orey, qui portait : de gueules, semé de fleurs de lys d'or, avec l'écusson d'azur (de la maison de France) en abyme; cimier: deux oreilles d'or, avec ces mots: oreah! écoutez!.... mélancolique image des prétentions de leur ancêtre Charles de France, qui s'étaient abymées, dans la dernière lutte des Carlovingiens contre les Othoniens. Ce symbolisme présidait aussi, mais sur un champ de deuil (le sable), aux armoiries des Custines, premiers pairs de Rochefort; car telle était alors l'éloquence des blasons.

A partir de ce moment, Charmoy n'est plus sorti de la descendance de Anne d'Orey et de Ferry d'Herbemont. Leur dernier représentant, Exupère-Alphonse-François-Marie, comte d'Herbemont, s'est éteint en 1858, près de son épouse née de Bérenger, dans le vieux château de ses ancêtres, et a laissé ses domaines et son titre à son fils adoptif, Alphonse-Charles, fils du colonel de Bérenger.

CHASSOGNE, Cassognia, Casa omnium, Casa d'ogni leute.

Ancienne manse, sur la fontaine Sainte-Marguerite, affluente à l'Andon. On l'appelait aussi la cense de Belval.

Canton de Dun. Communes d'Aincréville et Viller-dev.-Dun.

L'oratoire, dédié à saint Agnan, patron des archers de la Cour de Jupiles, autel érigé dans le cinetière de Chassogne, fut, il est probable, le berceau de la paroisse d'Aincréville et de son annexe, Viller devant Dun. Ce saint lieu était et fut, pendant de longs siècles, la dernière demeure, demeure commune de tous; c'est ce qu'indique son nom.

Avant les Romains, n'était-ce pas, déjà, un de ces build-house commons des clans argonnais descendant du Claon? Sous les Romains, n'était-ce pas aussi une de ces areæ communes, aux abords de la colonne de Jupiter et de la cour réservée aux ministres du Dieu? N'était-ce pas, ensin, une de ces villæ publicæ, qui s'établirent près de la maîtresse case (mansio indominicata) du ches des sers colonisés? Ces trois suppositions sont admissibles au même degré de probabilité.

Ce qui est certain, c'est qu'après avoir fait partie de la dotation du prieuré de Saint-Giles, établi par Gauthier (Galterus ou Waltherus), haut voué de Dun, en l'an 1094 (1), la cense et

<sup>(1)</sup> En 1701, Charles-F. de Zweiffel de Suève, fils de Jean-Philippe de Zweiffel et de Françoise de Lafontaine-l'ouilly, épouse Jeanne-F. de Landres-Briey, alors veuve de Charles, baron de Mircourt, seigneur de Buzy, et mère de Marie-Antoinette de Mircourt — il devient ainsi sire d'Aincréville et de Cunel; il a pour enfants: — Ancelme, qui suit — Claude-Léonard — Adrian — et Charlotte.

Marie-Antoinette de Mircourt, fille du premier lit de sa femme, épouse, en 1709, Jean-Charles de Heulles, fils de Henry et de Claude-Charlotte-Angélique de Saint-Beaussant — Charles-François de Suève décède en 1718, et fait place à son fils aîné.

l'église de Chassogne furent données à l'abbaye de Belval, par Albéron de Chiny, en 1133, alors que ce prélat concourut, avec Aleyde de Grandpré et son mari le sire d'Autrey, à la fondation de l'abbaye du Vauclerois. A partir de ce moment cette cense fut unie à la mense du prieuré de Cesse et, dans les derniers temps, elle était laissée à des admodiateurs, nommés Bernier, Huguenin et Watrin, qui résidaient à Belleville, près Beau-

En 1720, Ancelme de Suève épouse Agathe de Mouzay d'Autrecourt, qui décède en 1751; ils avaient pour enfants: — François — Adrian — Marie-Gilette — Françoise — et Marie-Magdelaine; le cadet, Adrian-Joseph, épouse Charlotte-Antoinette de Pouilly.

En 1760, le 18 juin, Marie-Magdelaine de Zweissel de Suève, qui paraît avoir recueilli la totalité des droits paternels sur Aincréville et Cunel, épouse Louis-Ferdinand-Joseph baron de Coudenhoven de Vaudoncourt, sils de Paul et de Anne de Reumont; ils ont pour ensants: — Charles-Ancelme-Ferdinand, en 1768, — Charles-Louis, 1766 — Marie-Magelaine, 1768 — Agathe-Françoise, 1770 — Marie, 1776 — Marie-Françoise-Claire-Henriette, 1779 — Nicolas, 1780 — Marie - Dieudonné - Louise, 1782 — Anne-Henriette, 1786 — et Claude-Marie-Josèphe, 1789.

Le dernier des membres de cette famille, qui fut enterré, le 28 octobre 1788, dans l'église d'Aincréville, a été Barbe-Ernestine de Boudonville de Delut, veuve en premières noces de Henry baron de Reumont, seigneur de Frèsnois— en deuxième noces, de Georges, seigneur d'Everlanges, de la branche de Gorcy-Wachemont— et, en troisième noces, de Jean, baron de la Roche, qui tous se représenteront plus loin.

Les comtes de Coudenhoven, barons de Vaudoncourt, portent : d'or, à la bande ondée de gueules; — supports : deux griffons; — cimier: une hure de sanglier, de sable, allumée et dentée d'argent. Cette maison était originaire de Flandres. Celle de Zweiffel-Grobek était d'une race princière de Prusse. Jean-Philippe de Zweiffel, chambellan du duc de Lorraine, était gouverneur de Dun, en 1600, quand il épousa Barbe de Léger, dame de Chassogne et d'Aincréville. Louis XIV, en 1656, investit le sire de Zweiffel du fief de la terre et seigneurie de Milly. (Voir les autres détails à l'art. Vaudoncourt.)

Gabriel de Zweiffel de Suève, seigneur de Creue, mourut, à Saint-Mihiel, sur l'échafaud révolutionnaire, le 4 juillet 1794. fort, et dont les premiers, paraît-il, furent placés à la *Tour* des Granges de l'abbaye. (V. l'art. de la Grange au bois, commune de Cierges, infrà.) L'église de Chassogne resta debout, et elle eut le titre de mère-paroisse jusqu'à la fin du seizième siècle.

C'est là, paraît-il encore, le berceau des familles de Gault de Grandmaison, de la Cassagne, ou Casseignes, alliés aux la Tour des Granges; tous sous-inféodataires des de la Cour de Jupiles, sires de Grand-Clarey et de la Brières et Viller devant Dun. Les derniers de ces seigneurs ont été enterrés dans le chœur de l'église de Dun.

Gauthier de Grandmaison (Cassacia en langue néo-latine), était gouverneur de Dun et capitaine du fort de Brieules, en 1632. On trouve sa postérité établie à Stenay, après la conquête de Louis XIV et après la cession des comtés de Stenay et de Duu au prince de Condé. Les de la Cassagne se représenteront plus loin. (V. notamment l'art. Saint-Laurent.)

Au point de vue spirituel, bien que placé sous le patronage de Belval, Chassogne était de la mouvance des comtes de Grandpré; et, sous ceux-ci, ce fief était du ressort seigneurial des anciens chevaliers de Prouilly et de Landreville: aussi était-ce par les Pouilly de Landres qu'Aincréville était arrivé, dans les deux derniers siècles, aux mains des de Sueve de Landres-Mircourt— aux de Sueve-Mouzay-d'Autrecourt— aux de Heules de Landres-Mircourt— puis aux de Coudenhoven-Zweiffel de Suève, qui l'ont possédé jusqu'à la révolution.

CHAUFOUR, près Mont-Saint-Martin, Cal-for. (Chartes de 770 et 1286.)

Canton de Montmédy. Commune de Quincy.

Sur le Mont-Saint-Martin, à 1 kil. N.-O. de Quincy, se voient encore les fondations d'une petite chapelle, oratoire primitif de l'ancienne villa publica du comte Bozon des Wabres, alors qu'il était maître du bassin de la Thinte (des sources de l'Azenne à son confluent en amont de Chauvancy). Ce puissant leude fut grand

oncle de la reine Richilde; il l'était aussi de Boson, gouverneur de Stenay: c'est celui-ci qui devint roi d'Arles, aux premiers temps de la Lotharingie. Là est aussi le cimetière, où reposent, il est probable, les ossements des hommes libres, ingenuales, de ces trente-trois manses énoncées dans la charte de 770 (1).

Non loin de là étaient les domaines et du comte Eilbert de Rumigny (Voir l'article Cesse), gouverneur de la Thierarche, et du médiomatrien, comte Hisenward, qui, l'un et l'autre, paraissent avoir été les guetteurs (warten) des passages des eaux de la Wabvre et de celles de la Chière, aux abords des péages de Mouzay, de Stenay et de Chauvancy.

Calfor, c'est-à-dire en dehors (vor en teuton) de la chaîne calcaire des montagnes champenoises, dans la contrée encore dite les Chaumonts, en face de Chavancy. ... Calfor, francisé en Chaufour, fut le titre d'une maison célèbre et puissante, qui, après s'être alliée aux Deuilly de Sancy et aux Castelet-Trichastiaux, vint s'éteindre dans celle, non moins illustre, des d'Allamont.

Les derniers sires de cette famille, noble de nom et d'armes, sous la châtellenie de Stenay, portaient : d'argent, à la croix de sable, chargée de cinq coquilles, aussi d'argent.... armes de pénitence et d'expiation, qui perpétuaient le souvenir des causes de la ruine de Chaufour.

Ses membres florissaient en tête des chevaleries Barisienne et Chinienne, quand pâlit son étoile, à la suite d'un acte de brigandage qui, justement, fut sévèrement mulcté.

En juillet 1415, deux évêques, ceux d'Evreux et de Carcassonne, délégués par le concile-de Constance, se rendaient près du pape Benoît XIII, pour le prier de rendre la paix à l'Eglise, en abdiquant le souverain pontificat, quand, à la descente du village de Lay, ils furent attaqués par une bande de malandrins.

<sup>(1)</sup> Voir le texte aux Chroniques de M. Jeantin, t. II, p. 57.

C'étaient Jehan III de Chaufour et Charles de Deuilly, sire de Remoiville, maréchal de Lorraine, son oncle ; c'étaient encore Winchelin et Henry de la Tour en Ardenne et de la Tour en Woëpvre, neveux des précédents; ils étaient escortés de leurs proches et de bon nombre de gens d'arme; ils mettent la main sur les chefs de l'ambassade, ils massacrent un chapelain; et, après avoir occis les valets de l'escorte, ils emmènent leurs captifs à Sancy, où les deux prélats sont plongés dans les oubliettes, sous la garde de Winchelin : puis, à l'aide des Bourguinons, Jehan de Chaufour ravage le Val de Metz, et sa bande tient tête aux Messins. Ce guet-apens, ces actes de violence, mirent en émoi le Barrois, la Lorraine, voire même le Corps Germanique; et c'est alors qu'on vit 46 seigneurs, sans autre ambition que l'amour de l'ordre, celui de la patrie, et la sidélité à leur prince, le duc de Bar et de Lorraine, former, pour cinq années, une confrérie chevaleresque, sous un chef, appelé Roi, qui prit pour marque distinctive un lévrier blanc, avec cette devise tout ung. C'était l'emblème de la sidélité des membres de cet ordre, dont les statuts furent scellés par le cardinal de Bar, le 31 mai 1416. Puis arrivèrent le châtiment et l'expiation.

Traqués comme des bêtes féroces, les coupables furent appréhendés au corps, et *Jehan* n'obtint la vie sauve, qu'en prenant le bourdon pour Jérusalem; ensuite son château, qui dominait *Baalon*, fut rasé et le manoir des *Chaufour* ne se releva plus.

André d'Haraucourt lui succéda: devenu sire de Loupy (château bas), Quincy, Mont-Saint-Martin, Chaufour, Pouilly et Raucourt, André, qui était frère de l'évêque Guillaume de Verdun, ayant, en 1461, épousé Marguerite de Fénétrange, il n'en eut qu'une fille prénommée Anne: elle porta Chaufour et tous les domaines paternels à son mari Jean VII comte de Salm, bisaïeul de Christine, mariée, en 1597, à François de Lorraine, comte de Vaudémont. Aussi, en 1574, dans les aveux et dénombrement de Claude de Salm, un des fils de Anne, trouvet-on cette courte mention, qui prouve que le manoir de Chaufour avait disparu et que la dispersion de ses vassaux s'était opérée dans la première moitié du quinzième siècle... en Chau-

four, depuis la désertion du Mont-Saint-Martin, les gaigneurs (censiers) dilleq se sont joints, en toutes actions et actes de justice, à ceux de Quiney et Chaufour, qui est aujourd'hui tout un ban et toute une justice.

Cependant Chaufour et Mont-Saint-Martin n'ont jamais cessé de former un domaine entièrement distinct de Quincy et de Landzécourt.

C'était la conséquence de leurs mouvances d'origine, telles qu'elles sont constatées, en 1286, par la charte d'affranchissement du lieu. Cette charte est le point de départ d'illustres alliances, dont voici la progression.

La souche des anciens Chaufour se partageait en deux étocages. Celui de Jehannot, dit du Chaufour dans la charte de 1287, et celui de Menessier, son frère. Tous deux chevaliers, ils étaient alors indépendants de leurs personnes, bien que placés sous la dominance des comtes Thibaut II de Bar et Louis IV de Chiny. Tous deux se détachent du maître tronc de leur famille, à côté d'Arnoud du Mont-Saint-Martin et de son neveu Jehan de Loupi, dit le fils de Colet. Ce Colet était Nicolas de Hans et Bazeilles, fils de Philippe de Loupy, dit aussi Clarembault de Xorbey et de Flassigny. Ce Colet était aussi qualifié Anschérin, c'est-à-dire, Hans de la Chière, sire d'Otenges, C'était un des anciens shérifs de la Porte de Verdun, (Ch. de 1163, 1172, 1181, 1208.)

Ceci se passait alors que les redoutables sires Hugues de Montquintin, Henry de Mirovalt son gendre, Johan de Rochefort, châtelain de la Ferté, et Girart d'Orey, sire de Remoiville, de Loupy, et de Haraucourt, frère de Johan, se partageaient la vouerie de l'abbaye de Juvigny.

Ainsi, dès le treizième siècle, deux branches, dont il importe de suivre le double épanouissement.

Branche aînée, celle de Jehannot I<sup>er</sup>, éteinte en la personne de Didier, tué, à la bataille de Bultegnéville, le 14 juillet 1431; elle est représentée par les d'Alamont-Malandry.

Dès l'année 1292, l'aîné des Chaufour s'était étroitement attaché à la maison princière de Salm-Vaudémont. Car Jehan-

not I<sup>er</sup> avait obtenu la main d'Alix de Deuilly; il en eut un fils et une fille: — le fils, nommé Guillaume, épousa sa cousine-germaine, prénommée Alix comme sa tante — la fille, prénommée Jehanne, fut mariée à Renaud du Castelet-Trichastiaux, fils d'Erard, premier de ce nom. C'est en mémoire de ces anciens seigneurs que quelques coupons forestiers, au-dessus de Brandeville, Bréhéville, et de Haraumont, portent encore l'appellation de bois de Chaufour.

Alix, 2° du nom, était veuve de Guillaume en 1382, et elle convola à de secondes noces avec Jean de Montférand, qui, dans cette série, est Jean Ier, des sires de Chaufour. De son premier mariage, Alix avait eu Henry et Jean II de Chaufour. Ces enfants, en 1395, étaient mineurs, sous la tutelle de leur oncle, Jean Guioth d'Ogévillers. — Henry devint sire de la Tour, par son mariage avec la sœur de Winchelin de Sancy; il fut le père de Didier de Chaufour, celui qui périt à la bataille de Bultegnéville, en 1431. — Jean II du Chaufour, son frère, fut celui qui, par ses méfaits avec Charles de Deuilly, sire de Remoiville, son oncle, et avec Henry son neveu et Winchelin de la Tour, beau-frère de celui-ci, amena la ruine de son manoir et la dégradation de son écu.

Branche cadette, celle de Ménessier, éteinte en 1431, dans les maisons de Marchéville et de Villers.

Le chevalier Ménessier de Chaufour fut père de Jehannot II, qui épousa dame Aline, fille de Jacques de Bouvigny, dont trois enfants: Jehannot III, Alexandre, et Idette de Chaufour. Jehannot III, prévôt de Stenay en 1397, prit pour femme Poncette de Batailly, fille de Gérard Robert et de Colette de Chaufour, sire de Raucourt et Haraucourt, qui suit; Jehannot IV, et Thiéry.

Girard de Chaufour-Haraucourt épousa Alison de Suys-Montquintin, union dont il ne provint que deux filles: — Anne, mariée à Jehan de Noire-Goule, autrement dit Noire-Fontaine, sire de Dohan sur la Semois, Belvau et le Hayon, qui portait de gueules, à trois étriers d'or — et Alise épouse de Tassinot de la Porte, du lignage des citains de Verdun. Jehannot IV sut père de Gérard et grand'père de André.

Thiéry fut époux d'Alix de Rochefort, et ne laissa point d'enfants mâles.

André, sils de Gérard, André, frère de l'évêque de Verdun Guillaume d'Haraucourt, et oncle de Gobert d'Apremont sire de Buzancy, André, d'extinction en extinction, étant devenu le représentant unique des Chausour et, à ce titre, sire de Loupy, Quincy, Mont-Saint-Martin, Chausour, Pouilly, Haraucourt et Raucourt, André épousa, en 1461, Marguerite de Fénétrange, dame de Brandenbourg: mais cette illustre alliance ne produisit encore qu'une fille, prénommée Anne, qui porta partie de Chausour, partie de Remoiville, et ses autres domaines paternels à son mari, Jean VII, comte de Salm, qui les transmit à sa petite-fille, Christine, épouse de François de Lorraine, comte de Vaudémont: le surplus resta indivis entre—les Noire-Goule, représentants d'Alix de Rochesort, semme de Thiéry de Chausour, décédé en 1420; — les Tassin de la Porte de Bouvigny — et les Apremont-Buzancy.

C'est alors que l'étoile de Chaufour s'éteignit dans la pénombre du croissant, surmonté d'un lambel, des Allamont. Car Didier de Chausour, sire de Malandry, tué sur le champ de bataille de Bultegnéville, n'avait laissé qu'une fille, prénommée Philippine, laquelle devint épouse de Pierson d'Allamont, gouverneur de Verdun († 1456), porté sur les rouleaux du lignage de la Porte des citains de Verdun : de ce mariage naquit Jacquemin, père de Jean Ier d'Allamont-Malandry. Chaufour passa successivement: — de Jean I er d'Allamont-Malandry, époux de Catherine de Champy, à son fils Jean II, époux de Marie de Pavant — de Jean II, à son fils Antoine d'Allamont-Malandry-Chaufour-Quincy, capitaine-prévôt de Montmédy, époux d'Ide de Custine-d'Aufflance-Fiquelmont - d'Antoine, à son plus jeune sils François Ier d'Allamont, gouverneur de Damvillers, époux de Claude de Housse — de François Ier, à son sils François II, prévôt de Luxembourg, époux d'une Nettancourt — de François II, à son sils Florimont,

marié à une comtesse d'Argenteau — de ceux-ci à leur fille Marie-Christine, mariée à N. de Mercy, et aux des Armoises; — enfin, aux Pouilly.

Chaufour entra ensin tout entier dans le domaine des Pouilly, en 1653, sous Louis, second fils de Frédéric de Pouilly, seigneur de Ginvry, Brouenne, etc., et de Lucie Maillart de Landres, mariés le 22 juin 1624, et frère pusné d'Aubertin X de Pouilly: ce Louis avait épousé Marie de Pouilly, sa parente; il transmit Chaufour à son fils Albert, marié, en 1699, à Marguerite de Chamisso, fille de Louis, seigneur de Villosnes et d'Andevanne, et ceux-ci le laissèrent à leur fils Louis-Joseph, époux de Lucie-Louise de Hezèques de Lombut-Malandry. — Ce fut le premier baron moderne de Chaufour. L'acte d'érection en baronnie fut scellé en 1750, et, depuis, Chaufour, bien qu'effacé des demeures féodales, resta le titre distinctif d'une des principales branches de l'antique race des Pouilly.

Aujourd'hui ce rameau, devenu Mensdorff, existe encore au pied du trône d'Autriche; il s'y est allié avec une princesse de Saxe, dont le frère est roi des Belges, par l'élection spontanée de la nation.

CHAUMONT-DEVANT-DAMVILLERS (villa ad calvum montem subtus Muraltum) (1); dont les dépendances anciennes étaient : — Goi-

Canton de Damvillers

(Voir Dict. hebr. de Lat., p. 53, 54. - Géséntus, p. 289.)

<sup>(1)</sup> Etymologie: Calvus mons. L'appellation de Calvi montes, qui se trouve dans les chartes mérovingiennes du Chaumontois (870), est toujours en concordance avec celle d'albæ montes, qui appartient aux soulèvements jurassiques, dont le front est chauve et dénudé de toute végétation: c'est ce qu'explique la particule hébraïque cal, qui indique la conjonction articulative de l'étage liasique fortement lié au jurassique inférieur, plus vieux que celui-ci, et dont l'alliance s'opère entre les marnes supérieures et l'oolite inférieure. Alors l'étage se trouve calé, il ne forme qu'un tout. C'est la signification du mot cal.

vaux — Jubassey — Murault — Morimont (V. ces mots, infrà.), — et la vouerie du château de la Place.

Sur une des branches de la Thinte.

Ecarts actuels: Goivaux — Galavaux — la Place — et Montaubé (dépendant autrefois de Thil).

Topographie.

$$\begin{array}{c} \text{Distance} \\ \text{du chef-lieu de} \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \text{canton} \dots \dots & 0 \text{ myr. 7 kil.} \\ \text{arrondissement} \dots & 3 & 2 \\ \text{département} \dots & 5 & 7 \end{array} \right. \end{array}$$

Orientation par rapport à Montmédy, S. 1/4 S.-E.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 220 m. à 349.

Etage, groupe ct sous-groupes (1).

Géologie.

Etage jurassique moyen, formation coralienne de l'époque secondaire, qui recouvre l'oolithe ferrugineuse et l'oxford-clay, et qui se compose de calcaires généralement blancs, jaunâtres ou gris, à texture très-variable : l'épaisseur totale de ces calcaires varie de 420 à 450 m.; leur inclinaison, de l'est à l'ouest, est de 1/50 environ; la tranche affleure sur le versant de la côte, en falaise escarpée, de Romagne : à Chaumont, leur surface s'abaisse, sans intermédiaire, jusqu'aux alluvions.

D'après ce qui précède, on ne trouvera, superficiairement, ni calcaires à astartes, ni marnes kimmeridgiennes, ni terrains crétacés, ni sables verts et argiles du gault, ni gaize ou grés verts supérieurs, ni produits diluviens des alluvions maritimes; mais on arrive immédiatement aux alluvions fluviales des rivières de la Wabvre, et aux dépôts tourbeux, qui sont le résultat de la décomposition des végétaux accumulés, ou enfouis, dans les endroits humides et marécageux. La tourbe existe à Chaumont, mais elle y est peu abondante et n'est pas exploitée.

Origines et archéologie. D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales et les traditions: (Bulle papale de l'an 1049, pour l'abbaye de Saint-Maur) (2).

<sup>(1)</sup> Voir la Stat. géologique de M. A. Buv., p. 79, 104, 106, 592.

<sup>(2)</sup> Voir le texte dans les Chroniques de M. Jeantin, t. II, p. 211.

L'établissement de la chrétienté de Chaumont remonte à saint Maur, alors que ce pieux solitaire, entouré de quelques néophytes, s'était retiré dans les grottes des moraines de la Thinte, pour rester à l'abri des persécutions payennes, qui avaient forcé saint Saintin à abandonner son troupeau. Ce petit groupe de sidèles s'accrut insensiblement; et la chrétienté de Chaumont, érigée en décannat rural, dut être stabilisée par les édits que rendirent le roi Dogobert Ier, en 638, et le duc Carloman, en 883, pour l'organisation de la société civile et religieuse dans l'ancienne Belgique, qui comprenait alors l'Austrasie, et notamment Trèves et les trois évêchés.

Successivement, le doyenné de Chaumont se composa des paroisses suivantes: Beaumont et Bezonvaux, Brabant-sur-Meuse et Wandersalt, les deux Bras, Champ et Neuville, Chaumont et Jubercy, Consenvoye et Molleville, Dampvillers et Murault, Delut et Wittarville, Dieppes et Haraignes, Dombras et Merles, Douaumont et Fleury, Escurey et Puvillers, Grémilly et Villeforest, Licey et Bréhéville, Louvemont et Beaumont, Moirey et Flabras, Maucourt et Mogeville, Samoigneux et Hautmont, Sivry-sur-Meuse et Haraumont, Thil, Azanne et Soum-Azanne, Vacherauville et Ormont, Vilosnes, Wavrille et Etrayes.

Nom du fondateur : saint Maur, second évêque des Articlaves. — Causes : l'établissement de la seconde chrétienté du Verdunois. — Date approximative : de 356 à 384. (V. Flabas.)

Erection en paroisse.

Territoire.

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1839 : 530 h. 26 a. 95 c.

| dont en | bâtiments                      | 1 h | . <b>1</b> 0 ş | a. 21 c |
|---------|--------------------------------|-----|----------------|---------|
|         | Jardins et chènevières         | 9   | 67             | 73      |
| _       | Prés et pâtures                | 107 | 04             | 35      |
|         | Terres labourables             | 372 | 56             | 01      |
| _       | Vignes                         | 2   | 80             | 51      |
|         | Bois                           | 21  | 93             | 60      |
|         | Landes, friches et pépinières  | 03  | 04             | 30      |
|         | Etangs, noues, routoirs, canal |     |                |         |
|         | et fossés                      | 0   | 76             | 30      |

Usines: le moulin de la Place, à deux tournants.

Revenu net imposable actuel: 6,676 fr. 23 c.; — en 1849: 6,513 fr.

Noms des principales sections du finage : au Champ le Rouge — au Norieux — à la Sente de Gibercy — au Breuil — à Bligé — au Pré le Taure — à la Fontaine au Choux — au Triy la Ville — à Pierre — au Paquis Maga.

### Biens communaux.

| Prés et pâtures          | 5 | 37   | 29 |
|--------------------------|---|------|----|
| Terres                   | 4 | 80   | 91 |
| Terrains vains et vagues | 0 | - 84 | 90 |

Contenance totale des terrains communaux: 11 h. 03 a. 10 c.

Bois de particuliers: Bois-Monsieur, 21 h. 78 a. 30 c., à la commune de Romagne sous les Côtes — au Champ de la Moufle, 15 a. 30 c. de bois plantés.

Notions agric.

Prix moyen de l'hectare de terre: 1<sup>re</sup> classe.... 1,250 fr.

Cultures générales: blé, orge, avoine, pommes de terre et chanvre.

Notions indust.

Professions les plus communes : cultivateurs, tisserands et manœuvres.

Hist. religieuse.

C'est à Chaumont-sous-Murault, in Calvomonte subtus Muratum, que furent proclamés, en 1490, par l'évêque Guillaume d'Haraucourt, les premiers statuts synodaux qui, pendant de longs siècles, servirent de règle au clergé rural de l'Eglise de Verdun.

Personnages notables. La figure historique du curé *Blondin* est un type remarquable de correction et de pureté : il fut atrocement maltraité par les démagogues de 1793, au point d'être traîné par les clie-

veux, par les femmes, dans les rues du village. Il fut ensuite condamné, comme réfractaire, à la déportation, par jugement du tribunal criminel de Saint-Mihiel, du 15 septembre 1797: il n'en revint pas moins au milieu de son troupeau, en 1803, donnant à tous l'exemple de la mansuétude, de la charité chrétienne, et de toutes les vertus évangéliques.

Alors la chrétienté de Chaumont, présidée par le spirituel abbé Mandres, de Damvillers, était un miroir de sainteté où se reflétait l'image de ces bons et modestes pasteurs de la vieille Eglise, les Blondin — les Fossy — les Raulin — les Chapiron — les Houzelot — les Dombasle — les Renaudin, etc., qui, après avoir été martyrs de leurs convictions, donnaient à leurs nouveaux confrères l'exemple de la tolérance, de l'abnégation, du dévouement sous toutes ses formes, en même temps qu'ils étaient des modèles de manières parfaites, de science et d'érudition.

La commune de Chaumont est le berceau d'origine des Loison de Damvillers et des Jeantin de Billy.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : en 1726, 52 feux, plus 18 à *Juberey*, et 2 feux à *Goivaux* et à la *Place*; — d'après le recensement de 1857 : 202 habitants.

Population.

D'après les archives communales : à partir du 29 juillet 1635; — d'après les archives judiciaires : à partir de 1672, avec de grandes lacunes.

Tenue des registres.

## Anciennes divisions ecclésiastiques.

Diocèse de Verdun;

Ordre spirituel.

Archidiaconné de la *Princerie*, ou chrétienté primitive (1); Doyenné de Saint-Martin de Chaumont, berceau de la chrétienté;

Cure: celle de Saint-Martin de Chaumont; Annexe: la chapelle de Jubercy ou Jubassey;

<sup>(1)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de : celui dit Urbain, et ceux de Chaumont et de Forges.

Hermitage: celui de Saint-Maur, à Flabas;

Oratoire primitif: celui de Saint-Martin de Thil.

Eglise matriculaire : celle de Chaumont;

Noms des patrons : saint Martin, à Chaumont; — saint Hubert, à Jubercy;

Epoques d'érection ou de reconstruction de l'église : ces époques sont très-anciennes; — bénédiction des anciennes cloches : — le 24 juin 1640; parrain, M. de Lattre; marraine, M<sup>110</sup> Stê-me; — le 14 juin 1788, deux cloches : parrain de la première, J.-B.-F.-G. d'Alnoncourt; marraine, sa femme, Marie de Boisset, dame du château et sief de la Place; — parrain et marraine de la seconde, Jean Loison, syndic de Gibercy et sa femme.

Noms des derniers curés connus, antérieurement à l'ordre actuel: — 1672-1687, P. Simon; — 1736, F. Delatre; — 1754, F. Desvoyes; — 1772 à 1791, J.-B. Blondin; — 1791, Domange, curé constitutionnel. — Postérieurement au concordat de 1803: Blondin, 1823 à 1836; — Riéra, 1848; — Duroc, 1850; — Thouvenin, 1852; — Richard, 1853; — Vautier, 1856; — Morel, 1858; — curé actuel: M. Burluraux.

# Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Ordre temporel. Avouerie : le voué des dames de Saint-Maur;

Patronage: à la collation du *chapitre* de la cathédrale de Verdun; — dixmage appartenant aux chanoines; — entretien du chœur et des bâtiments: le chapitre.

### Anciennes divisions civiles.

Ordre politique. Ancienne cité des Articlaves; — royaume d'Austrasie; — ancien pagus des basses Wabvres, commençant à Gondrecourt, près Etain; — comté du Virdunense;

Seigneur médiat : le chapitre de la cathédrale;

Haute justice de l'évêque de Verdun, seigneur direct et immédiat.

Arrières-siefs: ceux des seigneurs de la Place et de la Vouerie; — à Jubercy, le roi de France était seigneur unique: — Goivaux et le bois du Coq appartenaient à la famille de Saint-Ignon; — celle de Levasseur-Jaucourt était propriétaire de la cense de Galavaux, ainsi que du bois de 90 arpents qui en dépendait.

Avant la rédaction des coutumes générales.

Loi de Verdun, dite les coutumes de Sainte-Croix;

Ordre judiciaire.

Mesures de : pour les grains et les liquides, Verdun et Damvillers; — pour les bois et les terres, idem.

Indication de l'étalon local : l'arpent, de 80 perches; la perche, de 19 pieds 10 pouces.

Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Verdun;
Cour supérieure de l'Evêque;
Ancien hailliage et lieutenance-générale de Verdun;
Ancienne prévôté de Mangiennes (1);
Ancienne justice seigneuriale de : celle l'Evêque;
Justice foncière des sous-inféodataires de l'Evêché;

Maisons seigneuriales, leur origine, leurs armoiries et leur extinction.

LES CHATELAINS-VOUÉS DE LA PLACE DE CHAUMONT ET MONTAUBÉ.

Galavaux - Boisset - Alnoncourt.

Galavaux portait : d'argent, à une bande componée d'or et [L'avouerie de de gueules, de cinq pièces, à l'aigle éployée, d'argent, brochant sur le tout.

Les Galavaux, sires de *Belleville* et de la *Galavaude*, faubourg de Verdun, dont ils avaient pris le nom, étaient une ancienne famille d'écuyers de *Vienne-le-Château*: cette famille s'était établie, d'abord, dans le Clermontois, et, dans les derniers

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de : (Voir Billy, p. 177.)

siècles, ils habitaient Verdun. L'aigle d'argent de la broche de leur écu indiquait qu'avant que les comtes de Bar sussent les maîtres de la voie de l'Aisne, c'était l'aigle d'or des Valcourt-Chiny-Othenges, qui avait déployé ses ailes sur leur berceau.

Noblesse d'épée, puis de robe, et de finance, à la fin du seizième siècle, cette famille était représentée par trois frères: — le chevalier Norbert — l'écuyer Claude — l'abbé Nicolas. Ils avaient deux sœurs: — l'une prénommée Jeanne, qui fut mariée au conseiller Giles Jeoffrois de Metz; elle fut la mère de Nicole, épouse du célèbre procureur général Charles le Goulon de Champel; — la seconde, prénommée Anne, épousa Gabriel Liégeois, conseiller et échevin de l'hôtel de ville de Verdun.

Norbert, l'aîné des Galavaux, seigneur voué de la maisonforte de Haudiomont et de celle de Chaumont et Montaubé, en 1698, était conseiller à la cour souveraine du Parlement; en 1700, il était trésorier de France à la généralité de Metz; il avait épousé une Belchamp. il en eut un fils, Nicolas, qui viendra plus bas.

Claude, le cadet, sire de Belleville et du faubourg de la Galavaude, était prévôt épiscopal de Sivry-sur-Meuse. C'est en cette qualité que, le 10 juillet 1690, il assiste au mariage de Barbe-Louise Liégeois, sa nièce, avec Mathieu-François de Watronville, représentant direct de la vieille race patricienne des anciens Watrons.

Nicolas fut chanoine de la cathédrale, en 1694.

Nicolas, fils de Norbert, naquit le 4 avril 1698; chevalier, comme son père, il était seigneur voué de Haudiomont, de Chaumont, de Montaubé et de Villers-sous-Bonchamp; il devint conseiller à Metz en 1732; en 1743, il concourut à la réformation des coutumes de Sainte-Croix, et le procès-verbal y fait.mention de ses nièces: Françoise Guichard, veuve de Paul le Goulon, dame de fief à Mangiennes, et Marguerite Gosmé de Boisset, dame de fief à Viller-les-Mangiennes; laquelle devint, après lui, dame vouée de la Place de Chaumont. Il avait épousé une de Pierreville, sœur du conseiller Louis-Marie Macklot, co-propriétaire des étangs d'Azanne et Billy; il mourut le 13 février 1750. Sa fille unique, la dernière des Galavaux, transmit ses

droits aux Gomé de la Grange, et par ceux-ci aux Boisset. J.-F. de Boisset, écuyer, seigneur de Beauvoix, recueillit la vouerie de Chaumont, par son mariage avec Marquerite Gomé de la Grange, près Thionville, fille de Christophe Gomé (1), conseiller au Parlement de Metz, en 1731, et de Anne Catherine Marneau de Manom; il mourut vers 1743. Sa veuve, dame-vouée douairière de la Place, prolongea son existence jusqu'au 29 mai 1772, époque où elle fut inhumée dans le chœur de l'église de Chaumont, en présence de ses sils : Jean Boisset, avant-dernier abbé de Châtillon, et François-Louis, chevalier de Saint-Louis, capitaine d'artillerie (2). Celui-ci, né à Paris en 1716, épousa: 1° une de Chazelles de Fouquet; 2° une Dapchère, et sut inhumé, le 26 août 1785, au devant de la tour de l'église de Chaumont. Il avait marié sa fille unique, Marie de Boisset d'Apchère, à J.-B.-F.-J. Georges, dit d'Alnoncourt, écuyer, seigneur de Ville-en-Vermois. Celui-ci était fils de Georges dit d'Alnoncourt (F.-J.), conseiller à Metz en 1758, et de Christine-Cécile Tranchet: son aïeul, Claude Georges, avocat au Parlement de Metz, et originaire de Stenay, avait été annobli,

<sup>(1)</sup> Les Gomé de la Grange et Magnières prétendaient descendre de la famille de l'évêque de Toul, Hugues des Hazards (1506-1517), et portaient, en conséquence : d'azur, à la croix d'or, cantonné de quatre dés, d'argent, marqués de sable. S'ils eussent remonté plus haut et bien sondé l'origine de ce mot Hazurd, qui fut porté, en 1347 et en 1360, par deux célèbres abbés de Mouzon, ils auraient trouvé leurs ancêtres chez les Wales de l'Othain et de la Chière, et chez les du Case de la Semois. Cette famille perdit son opulence dans les constructions somptueuses du château de la Grange qui, aujourd'hui, est la propriété magnifique des Berthier de Sauvigny, descendant de la fille du célèbre Fouquet, lequel avait commencé sa carrière au Parlement de Metz.

<sup>(2)</sup> Ce Boisset était frère de Pierre Tamarel de Boisset, écuyer, décédé, avant 1750, époux de Marguerite Collin, et qui laissa cinq enfants: — Alexis — Jeanne, épouse d'Alexis Liégeois de Haraumont, lequel descendait, par sa bisaïeule, des Galavaux — Marguerite — Pierre — et Reine (les Boisset)

avec armoiries portant: d'azur, au chevron renversé et dentelée d'argent, accompagné, en chef, d'une moucheture d'hermine, et, en pointe, de deux coquilles de même. Ce Claude Georges devenu second président à la Cour, ses armoiries furent quelque peu modifiées. (Etat des annoblis, p. 144.)

Alnoncourt de Ville, époux de Marie de Boisset-d'Apchère, fut conseiller au Parlement, de 1779 à 1790; il eut un fils marié à une d'Aubry de Frauemberg, et qui fut le père de François-Charles Georges, qui, aujourd'hui, est encore résidant à la Place, ainsi que ses enfants.

Canton de Montmédy. CHAUMONTS (les) et les montagnes chauves (1) de l'ancien fisc de Chauvancy.

Géologie.

Les Chaumonts de Landzécourt sont en face des montagnes chauves de Chauvancy. C'est un soulèvement de l'étage oolithique qui, de part et d'autre, a brisé la formation secondaire; laissant, — d'un côté, l'oolithe ferrugineuse et le bradford-clay, — de l'autre, l'oolithe inférieure, le bradfort-clay et le calcaire gris oolithique, — en émergence — l'un sur les alluvions de la Chière, — l'autre sur les marnes supérieures du lias.

Le callum, ou callification de l'oolithe, est donc plus ancien à Chauvancy qu'à Vigneules. Aussi, quand, au jour des grandes eaux, le torrent de la Chière est venu se heurter contre sa barre des monts chauves, ceux-ci ont résisté! le flux a dû contourner l'obstacle; et, le long de la barre (in prato secto, Ch. de 770), s'approchant peu à peu du terrain alluvional, il a tranché dans

<sup>(1)</sup> Chaumont, devant Damvillers, par rapport à l'étage coralien; Chaumont, sur Aire, par rapport à l'étage portlandien; Chaumont, en Bassigny, par rapport au groupe jurassique dans toute sa plénitude, expriment graduellement la même série d'idées; elle dérive du cal hébraïque, radical conjoncteur des parties avec le tout. ..... et Dieu les dispersa par toute la terre..... cal aarets.

le bradfort-clay; il a séparé le bois du Hogges de la pointe dite hoggrégia; puis, par un long détour, arrivant près de Quincy, et recevant le conflux de l'Azenne, de la Thinte, et du Loison, il a pu, triomphant, revenir sous la barre de Chauvancy.

Aujourd'hui, plus puissante que l'onde, la vapeur traverse cette barre diluvienne soulevée, au profit de la Champagne, contre les pays barrisiens.

CHAUVANCY (la marche d'Estaulx et les tournois de).

Histoire chevaleresque.

Après avoir assis sa forteresse sur le rocher de Mad, au milieu des eaux et des masures adjacentes (in medio aquarum mediaci, expressions de la Ch. de 770), construction terminée en 1238, Arnoulx III, de Loos et Chiny, conclut, en 1245, avec le duc de Lorraine Mathieu II, et avec le comte de Bar Thibaut II, un traité pour la présidence des duels et autres contestations judiciaires, mues ou à mouvoir, entre leurs sujets, sur les limites contiguës des trois Etats.

La marche d'Estaulx fut placée à la haute Grange de l'ancien fisc royal du Calvanciacum; c'est-à-dire, sur la barre des deux prairies (in prato secto super Caro et hoggregia, autres expressions de la même charte).

De là l'importance de l'ancienne châtellenie de Chauvancy, qui, par Olizy et Malandry, traversait en écharpe la marche de Montmédy à Mouzon: de là aussi l'attribution apanagère qui en fut faite, en 1267, à l'un des puînés, Gérars de Loos, fils d'Arnoux et de Jehanne de Chiny. Ceci explique encore comment ce terrain neutre eut la faveur des tournois célèbres de l'année 1285, et d'un poëme pour les perpétuer.

Ces grandes joutes, décrites par Jacq. Brétex, dans un recueil contemporain de 4499 vers, poëme édité, à Valenciennes, seulement en 1835, furent le dernier éclat projeté, par la chevalerie de l'Ardenne et des Woëpvres, sur la première dynastie expirante de l'ancien comté de Chiny, dont le suzerain allait être désormais réduit au rôle d'un grand vassal, vis-à-vis des maîtres du Barrois. Elles eurent lieu, ces joutes, pendant quinze jours, dans cette helle prairie, sous le confluent de l'Azenne, unie au Loison et à la Thinte, dans la Chière, en amont du pont et tour de péage de Chauvancy. Les berfrois, ou estrades des dames, garnissaient la barre, presque hémy-circulaire, qui sépare la prairie haute de la prairie basse, aux abords du manoir de Gérard de Loos, frère de Jean et de Louis V, celui-là comte de Loos, celui-ci comte de Chiny.

La plupart des maisons chevaleresques de l'Ardenne, de la Champagne, du Barrois, du Verdunois, et de la Lorraine, y découvrent leurs ancêtres, ancêtres qu'il est facile de rattacher, par les chartes, à ceux qui, en 1214, assistaient, en si grand nombre, aux noces pompeuses de la comtesse Ermesinde, veuve du comte de Bar Thibault Ier, avec Waleram III de Limbourg-Arlon (1). Ailleurs, en 1471, nous les retrouverons presque tous, dans leurs représentants, à l'Assemblée des États, pour la réformation des coutumes du Barrois non mouvant; et, en 1743, pour celle des coutumes Verdunoises, dites de Sainte-Croix.

Voici quels étaient les principaux personnages: nous les placons par ordre alphabétique des lieux, sous leurs vieilles désignations aujourd'hui transformées, ét que rendent, parfois, incertaines la synonimie des appellations:

Chevaliers qui ont rompu des lances aux tournois:

Aixe sur Cloye, près d'Aubange, sous Longwy (Joiffrois d')—
Amance, sous Briey (Andreus et Wichart de) — Anegres, près
Sancy, sous Anoux (Hugues de Niger d') — Aspremont-Buzancy
(Joiffrois III, sire de Dun, époux d'Isabelle de Kievraing, maison de Loos) — Aubicourt, de l'Aube (Beaudoin de) — Baissi, en
Champagne, près Ribemont (Raoul de) — Barquehain, ou Bergheim, près Luxembourg, ou près Juliers (Etienne Cuens de) —
Berfroidmont, près de Foug, en Toulois (Perars de) — Berghes,
près Malmédy (Jehan, châtelain de Walhain) — Biaurains, près

<sup>(1)</sup> Voir la liste que nous en avons donnée au t. II, p. 258, de notre Histoire de l'ancien comté de Chiny.

Givet et Rochefort (Colars de) - Blanquemont, ou Blanquenheim (Henry, sire de Maucervel) — Boloigne, près d'Arlon (Arnolz de Los, sire de Wart) - Briey (Henry et Oulry, son frère, de) — Chardoigne, près Bar le duc (Ferry, sire de Loupy et de) - Chiny (le comte Louis V, de Loos et de) - Chauvancy, près Montmédy (Gérard de Loos, châtelain de) - Conchamps, près Acoue et Habay la neuve (Nicolas de Quievraing et d'Amblise, époux de Julianne de Loos, et beau-frère du comte de Chiny, sire de) — Confilons, ou Conflants, près d'Etain (Huques de) - Creuen, ou Creuve, en Verdunois (Rainier de) - Cuminières, près de Forges, en Verdunois (Colart de) - Douai (Baudouin de l'Isle, châtelain de) - Faucoigney, près Luxeuil? (le sire de) - Faulquemont, ou Valkenburg, en Limbourg, près de Maëstrecht (Walerant II, dit le Roux, époux de Philippine de Gueldres, sire de) - Flandres (Philippe de) - Flechin, en Artois (Baulet de) - Florainville le chatel, près Chiny (Johan, dit l'Ardennois, maison de Rochefort-Herbemont, époux d'Isabelle de Lorraine, châtelain de la Ferté, et sire de) - Gevigny, en Namurois (le sire de Gesves, dit de) - Grilly, près Bastogne (Perrars de) - Hastet, ou le Hâtoy, près de Margut (le sire de) - Hon des Scott (Warnier l'Ecossais) - Lalaing de Montigny (Simon, qui épousa Mahaut d'Aspremont, devint sire de Commercy, et qui l'était de) - Lembourg (Walerant, frère du comte de Luxembourg, et marquis de) - Ligne, près de Ath, en Hainaut (Floires, ou Fastrei, sire de Florennes et maréchal du Hainaut): il épousa Jeanne de Condé; il sut père de Watier II de Ligne, et grand'père de Watier III, lequel fut époux, d'abord, de Julienne du Rosois, et, ensuite, d'Alix, fille de Gobert de Dun et Aspremont - Liney devant Dun (Faltreis, ou Fastratus, de Failly-Flassigny, sire de). La charte d'érection du prieuré de Saint-Gilles, de 1094, prouve que Leudo de Failly, son aïeul, possédait des domaines dans la châtellenie de Dun. - Ligny, en Barrois (Waleram de Luxembourg, sire de Rouscy et de) - Linange, ou Lininghen, dans le bas Palatinat (Edme, comte de) — Looz (Jean, comte de) — Luxembourg (Henry III, comte de) - Marzei, dans le comté de Mercy (Beckart de) - Merwale et Nuesville, Noville en Ardenne? (Joiffrois le Roufous de) - Mierelai, ou Mirfeld, près Malmédy (Rogiers de) - Mirovauld, ou Murvaut, près Dun (Jean de) - Montclair, en Trévirois (Simon, petit-fils d'Arnoux de Walcourt, avoué de Mercy et châtelain de) - Montigny, près Charleroi, ou Montigny sur Chière (le Blond de) — Oiselers, ou Rossignol (Estève et Jehan de) - Olloigne ou Hollogne, près de Marche (Geilly de) -Ornes, près d'Etain (Aubert de) — Passavant, en Argonne (li meillor de) — Porres, en Porcéanais (Jehan de Pourchesse) — Prie, près de Mézières (Jehan de) - Prini, près Pont-à-Mousson (Ferri et Reinier de) : cette appellation était le surnom des sires de Bazeilles, branche cadette de la maison des Wales de Lavaux. - Proesce, ou Presseux, près Neufchâteau, en Ardenne (Payan de) — Rosières, en Barrois? (Jehan de) — Remonville, près Buzancy (Perars de) — Saint-Remei, près Virton (les deux frères de) - Richecourt, près la Tour, en Woëpvres (Baudoin, dit le Ricaus de) - Saulmes, ou Salm inférieur, en Vosges (Henry de Blâmont comte de) : il était beau-fils de la comtesse de Chiny - Sierck, sur la Moselle (Fercy de) - Trie, près Gisort (Renaud, époux de Marguerite de Courtenay) - Turne, ou Turnhout (Aubert de) - Vans, près d'Etalle (Beckars de) -Viane (Godefroid II, comte de Vianden, autrement de) - Warnier Conrart? - Watronville, en Woëpvres (Jean Ier, dit Prigniatus, l'aîné, et son cadet Robinet de) (1). Ces derniers chevaliers ne pouvaient être que les deux fils de Robert Ier, qui figure en tête de la maison baronnale des anciens Watrons, maison pairie de l'évêché de Verdun; lequel Robert naquit avant 1230, figure à la charte d'affranchissement de Busey, en 1274, et ne mourut qu'après 1288.

<sup>(1)</sup> Robinet est le diminutif de robin, et robin est un déterminatif de Robert, rob (in roba), mot qui signifie investi de tous les biens, — la richesse, — la puissance, — la magistrature, du patron sur ses serviteurs et sur ses clients. Telle était la position patricienne des anciens Watrons dans le comté de Verdun. (V. au mot Watronville, dans la section du Manuel qui décrira cet arrondissement; — et à l'article Citains, infrà.)

Damos qui ont assisté aux fêtes du tournois:

Béatrix d'Avesnes, comtesse de Luxembourg et de la Roche, femme de Henry III: - Marquerite et lolande de Luxembourg. ses filles; - Jehanne de Blâmont, comtesse de Chiny, épouse de Louis V; - Mahaut d'Aspremont, femme de Simon de Sarrebruck, damoiseau de Commercy, et sœur de Jeoffrois III, sire de Dun-Aspremont; — Mahaut de Commercy-Aspremont, sa fille, qui devint épouse de Simon de Lalaing-Montigny: — A quès de Commercy, son autre sille, qui devint épouse de Jacques de Vaudémont; — Isabelle de Lorraine, dame de Florainville, épouse de Johan de Rochefort-Herbemont-Orgeo; — Agnès de Rochefort-Florainville, sa fille; — Marguerite de Bar, sœur du comte Thibaut II, qui devint femme de Henry IV de Luxembourg; — Jehanne d'Aspremont-Kievraing, épouse de Warnier d'Auvillers en Champagne, et sœur de Hugues de Haranczy; -Jeannette de Bainville-Commercy, qui épousa Nicolas de Vienne, sire de Saint-Georges.

Noms des rois et hérauts d'armes: — Maigneus — Fil d'or — Grehei — Huvelle — Bruiant, dit Briandel — Wautier, dit Wauterel — Malparliers du Hainaut — Pikart — Champenois — Baptisié — Coqasse au pied tort — Sottuis — Martin — et Warniers.

CHAUVANCY-LES-MONTAGNES, autrement dit Chauvancy-le-Château, Calvanciacum fiscum.

Canton de Montmédy.

(Ch. de 634, 888, 1157, 1240, 1242) (1).

<sup>(1)</sup> Etymologie et appellations successives: Calvanciacum, Cavisiacum, Cavinciacum; Chauency, Chauvancy. — Cal, conjonction hébraïque, qui est articulative du liaisonnement des parties d'un tout; — an, particule indicative de tout ce qui est vacillant et douteux. (Dict. hébr. de Lat., p. 53, 54, 7.) L'appellation est donc géologique. Voir la preuve physique à l'article Arancy.

Sur la Chière. Le village est traversé par la route impériale n° 47, et par le chemin de fer des Ardennes.

Ecarts: la ferme du Véru.

Topographie.

| Distance        | ( canton       | 0 myr. | 5 kil. |
|-----------------|----------------|--------|--------|
| du chef-lieu de | arrondissement | 0      | 5      |
|                 | département    | 8      | 9      |

Orientation, par rapport à Montmédy, O. 1/4 N.-O.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 190 à 252 mètres.

Etage, groupe et sous-groupes (1).

Géologie.

Etage oolithique, ou jurassique inférieur; — oolithe inférieure, carrières importantes de pierres de taille, dans les hautes assises — bradfort-clay, calcaire gris oolithique. Cette formation, de l'époque secondaire, est composée de calcaire compacte et de calcaire marneux, alternant avec des marnes plus ou moins argileuses; les assises ont une épaisseur totale de 260 à 280 m.; elles sont inclinées de l'E. S. E. à l'O. N. O., avec une pente de 1/45 environ. Les alternances des calcaires et des marnes ont une puissance de 200 à 220 m., qui paraît correspondre aux terrains de l'oolithe inférieure, de la terre à foulon, de la grande oolithe, et du bradfort-clay. C'est un étage, bien calé, qui va s'inclinant vers les couches d'annexion de l'argile du bassin meusien.

Origines.

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales et les traditions:

Assise sous la barre du passage des Wabvres du pagus Astenensis (Stenay), dans le wallon du pagus Evodiensis (Yvoy-Carignan), la villa de Chauvancy était un fisc du domaine public, qui est mentionné dans les chartes de l'abbaye de Saint-Hubert, de l'an 995: là se levait le droit de péage, pontaticum, pour le passage du pont établi entre la barre naturelle de la Chière (in

<sup>(1)</sup> V. la Stat. geologique de M. A. Buv., p. 77, 108, 197, 204, 206, 570, 592.

prato secto, Ch. de 634), et le château du sous-voué de l'évêque de Verdun et du prieuré de l'abbaye. Sous le comte Arnoux III de Chiny, Chauvancy devint l'apanage de son cinquième fils, Gérard sire d'Olizy, sous lequel eut lieu, en 1285, la célèbre passe d'armes mentionnée plus haut. Ses successeurs l'ont conservé jusqu'à la conquête de Louis XIV, qui, en 1661, y érigea le siège d'une petite prévôté, laquelle était composée des communes de Chauvancy-le-Château, Lamouilly, Olizy, Pure, Margut (par alternative avec Carignan), le fief de la Crouée, et la cense du Véru. Chauvancy-Saint-Hubert, Moiry, et la cense de Custine, étaient des seigneuries indépendantes, dont la haute justice n'appartenait pas au prévôt. Précédemment cette prévôté comprenait : Saint-Walfroid, Moiry, Signy, Saint-Lambert, les deux Bièvres, et la Goberie.

Nom de l'érecteur : Louis IV, neuvième comte de Chiny, de 1189 à 1286.

Erection cn commune.

Causes : les nécessités sociales de l'époque des affranchissements.

Dates des chartes d'affranchissement : 1223 et 1242 (1).

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1848, savoir : 919 hect. 34 ares 09 c., au lieu de 882 h. 79 a. 77 c.

Territoire.

Nombre des maisons: 137.

| Jardins, chènevières                      | 14 h. | 93 a.      | 73 c       |
|-------------------------------------------|-------|------------|------------|
| Prés et pâtures                           | 121   | 51         | 20         |
| Terres labourables et sol des bâtiments   | 525   | 63         | 71         |
| Vignes                                    | 5     | 05         | 30         |
| Bois                                      | 207   | 89         | 40         |
| Landes et friches, carrières et minières  | 7     | 43         | <b>2</b> 3 |
| Canaux, noues et routoirs                 | 0     | 33         | 20         |
| Superficie non imposable                  |       | <b>7</b> 5 | 00         |
| Cours d'eau : la Chière; — et le ruisseau | du V  | éru.       |            |

<sup>(</sup>i) Voir les textes dans les Chron. de M. Jeantin, t. II, p. 39, 494. — Marches, t. I, p. 8.

Usines: le moulin du château, à trois tournants; — une brasserie; — une huilerie; — et une distillerie.

Revenu net et imposable : 22,028 fr. 00 cent.

| Biens<br>communaux. | Bois dit de Chauvancy 13'  | 7 h. 32 a. 00 c.                  |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Not. agricoles.     | Prix de l'hectare de terre | . 1 <sup>re</sup> classe 6,000 fr |
|                     |                            | 2° classe 4,500                   |
|                     |                            | 3° classe 3,000                   |
|                     |                            | 4° classe 2,400                   |
|                     |                            | 5° classe 1,200                   |
|                     | — pré :                    | 1 <sup>re</sup> classe 8,000      |
|                     | -                          | 2° classe 6,000                   |
|                     |                            | 3° classe 4,500                   |
|                     | bois                       | . en movenne 1.500                |

Nota. — Ces prix sont fixés d'après les évaluations résultantes de l'établissement du chemin de fer.

Cultures générales et spéciales: le territoire produit des céréales de toute nature. Il est cultivé dans la proportion de 180 hect. en blé de qualité moyenne; de 80 hect. en orge de bonne qualité; de 100 hect. en avoine de qualité excellente; et de 40 hect. en pommes de terre de qualité médiocre; haricots, 1 hect.; lentilles, 1 hect.; pois, 4 hect.; æillettes, 5 hect.; chanvre, 2 hect.; lin, 5 hect.; trèfle, 60 hect.; sainfoin, 4 h.; luzerne, 4 hect.

Notions industrielles.

On trouve des gisements de tuf dans l'étage oolithique, près de Chauvancy: il y forme, à mi-côte, un dépôt de trois à quatre mètres d'épaisseur, recouvert par des éboulis de marne calcaire; il présente des parties friables et d'autres solides, disposées par veines irrégulières, empâfant des coquilles et des feuilles. Les calcaires gris ou bleus sont très-développés entre Chauvancy et Stenay. La pierre brute, prise aux carrières coûte de 6 à 7 fr. le mètre cube; la taille coûte, en outre, 2 fr. par mètre carré. Les pierres de taille de grande dimension et les blocs choisis pour la sculpture se paient jusqu'à 10 fr. 80 le m. cube. Ces car rières sont exploitées par vingt-deux ouvriers, qui fournissent annuellement 225 mèt. cubes de pierres de taille, et 65 mètres

cubes de moellons; on les exporte à 16 kil. dans la Meuse et les Ardennes (1).

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : Population. 94 feux en 1726;

D'après le recensement de 1847-1852 : 621 habitants; — d'après celui de 1856 : 597.

D'après les archives communales : à partir de 1666; — d'après les archives judiciaires : à partir de *idem*, avec lacunes.

## Anciennes divisions ecclésiastiques.

Diocèse de Trèves, ancienne chrétienté d'Yvoi;

Ordre spirituel.

Archidiaconné des Wales du Longwionensis, sous le titre de Sainte-Agathe de Longuion (2);

Doyenné de Sainte-Scholastique de Juvigny (3);

Cure: celle de Saint-Amand de Chauvancy-le-Château;

Oratoire primitif : celui de Saint-Pierre de Sumay;

Eglise matriculaire : celle de Cavisiaco, de la charte d'Hillin, de 1157;

Noms des patrons : saint Amand, évêque régionnaire de la Belgique, au septième siècle, sacré, par saint Remy, évêque de Maestrect et de Tongres (447-450), et qui fut son successeur en 461:

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église : l'ancienne église datait de la renaissance; elle a été reconstruite en partie et agrandie en 1858;

Noms des derniers curés connus, antérieurement à l'ordre actuel: — 1658, N. Renesson — 1666, N. Boutroux — 1742, Michel Lombart — 1756, J. Meurice — 1758, R.-F. du Candal — 1773, J. Charlier — 1789, J.-B. Lorin — 1791, F. Gaude. — Curé actuel, M. Dollière.

<sup>(1)</sup> Voir la Stat. géologique de la Meuse, p. 108, 197, 204, 206.

<sup>(2)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de : (V. Avioth, p. 74.)

<sup>(3)</sup> Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de : (Voir-Avioth, p. 74.)

358 CHA

## Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Ordre temporel. Avouerie: Albricus de Cimay, sous-avoué d'Adelo de Dun, 1064-1097;

Patronage à la collation alternative de l'abbaye de Saint-Paul de Verdun, et de l'abbaye de Juvigny (Ch. de 4583);

Dixmage au profit de cette collégiale et de l'abbaye de Juvigny, dans la même proportion (Ch. de 1274);

Entretien du chœur et des bâtiments, idem; le tout en conséquence de la donation d'Ameline de Bouvigny, veuve de Jacques de Hugnes, de la maison de Housse et Othanges.

#### Anciennes divisions civiles.

Ordre politique. Ancienne cité de Trèves;

Royaume d'Austrasie, puis de haute Lotharingie;

Anciens pagi du Madiacensis et de l'Astenensis;

Baronnie de Gérard de Los, troisième fils d'Arnould III et de Jehanne de Chiny;

Seigneur suzerain: l'évêque de Verdun; puis les comtes de Chiny, sous l'hommage lige envers l'évêque; puis le roi de France; — dernier seigneur terrien, Nicolas Carmouche d'Olizy;

Arrière-fief: la Crouée, qui a dépendu, ensuite, de Lamouilly. (V. à ce mot, infrà.)

#### Avant la rédaction des coutumes générales.

Ordre judiciaire. Loi de Saint-Lambert;

Mesures de : pour les grains et autres matières sèches et pour les liquides, — Montmédy — la Ferté — Carignan : — pour les bois et les terres, id.;

Indication de l'étalon local: l'arpent, de 80 perches; la perche, de 19 pieds 4 pouces de roi.

Après la rédaction des contumes particulières.

Coutume de Chiny-Luxembourg, et loi de Beaumont;

Assises de Chiny jusqu'en 1239, puis de Montmédy;
Cour supérieure du Luxembourg, ensuite le Parlement de
Metz:

Ancien bailliage de Montmédy, après le traité des Pyrénées; Ancienne prévôté royale de Chauvancy (1), instituée en 1661, et dont les derniers officiers ont été: — François Chollet, prévôt — 1666, Louis Senocq, prévôt — 1738, Chambeau, lieutenant — 1742, Jean de Lahaut, avocat en Parlement, exerçant juridiction — 1769, Jean-Baptiste Charlet — 1770, de Lahaut, id. — 1778, Senocq, conseiller du roi, prévôt de Montmédy — 1780, Noel-Joseph Chambeau, id. — 1782, Bernard-François Lion, conseiller du roi, prévôt de Montmédy. Ces officiers finirent par abandonner leurs offices, et les causes se portaient directement au siège de Montmédy.

Ancienne justice seigneuriale de, idem.

Le maire actuel est M. Laurent, propriétaire de la brasserie.

A la fin du onzième siècle, le Calvanciacum, c'est-à-dire, les Histoire Rodale.

deux Chauvancy et dépendances, était aux mains d'Albéric de Cimay. Ce seigneur était Namurois et sire de Chimay en Hainaut; il était homme de fief de Chiny et de la parenté maternelle du grand comte Arnoux II. Il avait figuré à la donation de 1070 par Ermentrude de Haranczy, comtesse de Rochefort, et par ses fils, aux moines de Saint-Hubert, du domaine allodial de Sumay, ban de Brouennes. Sous-avoué de l'abbaye, sous la haute-vouerie de Godefroid de Bouillon, d'Arnoux de Chiny, et sous celle médiate d'Adelo de Dun, Albéric eut dû en protéger les vassaux; mais, de concert avec le fameux Dudon de Consépoux de Béatrix de Chiny, il en dévastait les domaines, sous couleur de protection à l'abbé Thiéry, qui était en lutte avec un intru, nommé Ingobrand, autre parent du comte Arnoux. Le cantatorium de Saint-Hubert, qui relate, jour par jour, les événements du règne de ce prince, le plus puissant alors des su-

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de : (Voir suprà, p. 355.)

zerains de l'Ardenne après Godefroid de Bouillon, et les autres annalistes du couvent dénoncent les exactions que commettait Albéric à l'encontre des misérables serfs du prieuré. Il fallut l'intervention du voué Adelo, celle du comte de Muscey Rambault, sire de Colmey et d'Etale, et celle de Pierre de Mirowald, pour mettre fin aux tortures des pauvres vassaux. Ceci se passait en 1081.

Après la première croisade, on trouve Chauvancy aux mains d'Hadwide de Chiny, devenue épouse de Rambas 1er de Jamais, et de son fils Pontius de Failly. (Ch. de Châtillon de 1172.) Ce Rambas, avec son frère Poitevin, tous deux fils d'Ancelme d'Yvoi, reparaît comme sire de Chauvancy dans la charte d'Orval de 1173. Puis le bassin sud de la basse Chière se fractionne entre les Pouilly, les sires de Laferté et de Villers devant Orval, les Lavaux, les Failly, et des abbés de Mouzon qui étaient issus de ces puissantes familles, toutes descendantes des anciens Bataillis du comté d'Yvoi.

Aux noces de la comtesse Ermesinde de Luxembourg avec Waleram III de Limbourg, en 1214, le sire de Chauvancy est au nombre des chevaliers barro-chiniens, sous le nom de Ségard: à la suite du comte de Chiny Louis IV, il figure dans les rangs de la plus haute noblesse, avec, notamment, Raoul du Chou, sire de Colmey; Pierre de Failly, sire de Dumbras et de Murault; Othon, sire de Laferté; Henry, sire de Mirowalt; Huard, sire de Tassigny; Henry, chevalier du vieux Virton; Alexandre de Viller devant Orval; Henry de Cons, sire de Weryss, etc.

En 1267, le comte Arnould de Los, et sa femme Jehanne comtesse de Chiny, partagent leurs domaines entre cinq enfants. A l'aîné, Jehan, revenait le comté de Loos, par droit de primogéniture; au puîné, Louis, alors sire d'Etalle, le comté de Chiny était dévolu; restait à pourvoir les plus jeunes: Arnoulx de Loos reçut Wart et Mézières; Henry de Loos eut Givet et Agimont; enfin, Gérard de Loos obtint Chauvancy: celui-ci apparaît, comme seigneur inféodataire unique, dans la charte d'affranchissement d'Olixie, de l'an 1284; et quand,

en 1350, Godefroid de Dalembrouck, devenu comte de Chiny, ratifia les priviléges de Montmédy, ses témoins sont les chevaliers Gérard II de Chauvancy, tils ou petit-fils du précédent, et Godefroid de Wiltz, qui étaient ses neveux. Cette famille s'éteignit dans ses alliances, en 1473, avec Jean de Croy, auteur des princes de Chimay.

Gérard de Los, portait : coupé, aux huit burelles, d'or et de gueules, en chef, qui est de Los, et coupé, d'argent, aux trois haches des Failly, en pointe. De là les armes des de Croy devenus Chimay. (V. l'article Crouée, infrà.)

Les dynasties de Loos et de Loos-Chiny s'éteignent successi- Transformations vement en moins d'un siècle. Jean de Bohême, comte de Luxembourg, acquiert, d'abord en 1337, les droits des prétendants sur les prévôtés d'Yvoi, Laferté et Virton. En 1364, son successeur, Wenceslas, rachète Montmédy, Etale, Beaumont, et tout le surplus du comté de Chiny, qu'il adjoint à son grand duché de Luxembourg.

politiques.

Enfin. Chauvancy et sa prévôté, avec celles de Montmédy, de Marville, et de Dampvillers, sont le fruit des conquêtes de Louis XIV, et réunis à la France, en 1659, par le traité des Pyrénées. Des anciennes prétentions de l'évêché de Verdun, ce traité ne laissa debout que quelques droits du temporel de l'abbave de Saint-Paul. En voici le fondement :

Primitivement, le fief de Chauvancy avait été donné à l'Eglise verdunoise par le testament du duc Adalgisiles, de l'an 634: cette église le posséda, longtemps, en tous droits de suzeraineté. Aussi, d'une part, les premiers châtelains, et notamment Adelo, en 1081, dépendant de la cathédrale des Claves, n'étaient-ils que des sous-voués de la vouerie de Dun, alors que la châtellenie des Dunes appartenait à l'évêque Thiéry, dit le batailleur: aussi encore, quand le comte de Chiny Arnoul III et, après lui, ses successeurs, faisaient leurs reprises des comtes de Bar et de Champagne, avaient-ils soin de réserver, expressément, la droiture des évêques de Verdun.

Cette position se perdit dans la conquête des Français.

Louis XIV mit un prévôt à Chauvancy. L'avant dernier fut

Monvance primitive.



François Cholet, sire de la Crouée: puis, sous Louis Senocq, son successeur, la prévôté de Chauvancy fut réunie à celle de Montmédy.

Capitainerie.

Le château de Chauvancy devint le siège d'une capitainerie. Henry des Haules, mort en 1717, fut le dernier revêtu de ce commandement. Il était originaire de la seigneurie des Autels, en Tierarche; il était sire de Vilosnes et de Velosnes, en partie : il descendait d'Albert de Velosnes et de Marguerite de Pouilly; enfin il avait épousé Innocente de Rouscy, qui mourut en 1710. Il portait : d'argent, à la fasce d'azur.

Fait curieux.

Ce fut en 1694 que ce Henry des Haules (ou de Hohlen) fut nommé lieutenant-commandant pour le roi de la place de Montmédy: les Annales militaires du gouvernement ont conservé la mémoire du procès célèbre de M. des Haules, gendre de Francois de Rouscy, seigneur de Villette (Incarville sur Chière), de Sainte-Maure, des Fourneaux, et des grandes et petites Ayvelles. Cet officier fut détenu, à Paris, sur l'accusation de haute trahison portée contre lui, au moyen de lettres fausses dictées à un écrivain public par sa propre belle-sœur, la dame d'Incarville, née Suzanne de Rouscy, épouse de Gaspard Clavario. Ce fut un de ses neveux qui parvint à faire reconnaître son innocence, en découvrant le faussaire. Celui-ci fut pendu; l'instigatrice du faux eut la tête tranchée; le brave des Haules, proclamé innocent, fut rendu à ses fonctions de commandant de Montmédy (1). De là, peut-être, en partie, le prénom d'Innocente, qui, dans de nombreux baptêmes, sut donné par Henry des Haules et sa femme, à leurs nombreux filleuls, de toutes classes, du bourg de Chauvancy. Tous deux sont enterrés dans l'église de la ville haute de Montmédy. Par acte du 1er septembre 1785, M. des Haules était amphyteote du moulin royal de Chauvancy.

A partir d'Henry des Haules, le château de Chauvancy, en-

<sup>(1)</sup> Ces faits sont tirés du manuscrit Chabaud (1767), déposé aux archives militaires de la place de Montmédy.

ceint par la rivière, n'eut plus que de simples adjudants d'armes pour garder la redoute du pont dit de la capitainerie. Puis, à la révolution, démolie pierre par pierre, disparut la carcasse du vieux manoir des cadets de Chiny. L'ancienne forteresse, dont était munie le passage de la Lorraine en Champagne, avait été prise et rasée par le duc Philippe de Bourgogne, en 1443.

Frère Amand Robin, moine d'Orval, ciseleur et doreur sur métaux, né à Chauvancy, le 11 mars 1735. Il est décédé à Luxembourg, le 10 octobre 1794. Ses ciselures étaient conservées, sous cristal, dans les Louvres des arts, dans les garde-meubles des couronnes, dans les palais des souverains. Son escalier en fer ciselé; ses portes et les supports des orgues d'Orval étaient des chefs-d'œuvres admirables, que le vandalisme révolutionnaire a brisés, ou exportés à l'étranger. (Voir les Chroniques d'Orval, p. 164.)

d'Orval, p. 164.)

Renesson (N.), curé de Chauvancy-le-Château. Ce respectable pasteur se signala, en 1657, par son héroïsme pendant le siége de Montmédy: s'étant renfermé, avec l'abbé d'Orval Albert de Meuldres, dans la forteresse, ce fut lui qui assista ce prélat, pour administrer, sur la brèche, aux blessés et aux mourants, les se-

cours de la religion. Il reçut le dernier soupir du vaillant gou-

verneur d'Allamont-Malandry.

Personnages notables.

CHAUVANCY-LES-FORGES, autrement Chauvancy-Saint-Hubert (1), Calvanciacum sancti Huberti. (Ch. de 888, 1157.)

Canton de Montmédy.

Sur la rive droite de la Chière et sur le ruisseau du Véru. Ecarts: la forge du Bouillon; — la cense du ban de Saint-Lambert.

<sup>(1)</sup> Etymologie et appellations successives : (Voir Chauvancy-le-Château, suprà, p. 355.)

Topographie.

|                          | canton,         | 0 myr. | 7 kil. |
|--------------------------|-----------------|--------|--------|
| Distance du chef-lieu de | arrondissement, | 0      | 7      |
|                          | département,    | 9      | 4      |

Orientation, par rapport à Montmédy, N. 1/4 N. O.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 173 à 332 m.

## Étage, groupe et sous-groupes (1).

Géologie.

Etage oolithique, ou jurassique inférieur; oolithe inférieure; carrière de pierres de taille; bradfort-clay. (Voir les détails à l'article de Chauvancy-le-Château, et à celui de Thonne-le-Thil.) Alluvions; tuf ou cron employé comme castine; sable et gravier.

Origines.

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales, et les traditions (2):

Le domaine du prieuré de Saint-Lambert, à Chauvancy, fut donné à l'abbaye d'Andage, — pour moitié, en 955, par le comte Etienne, bénéficiaire d'abord du Bédensis, en Ardenne, puis du Tullensis, en Lorraine, de 895 à 966; — ensuite par le chevalier Robert II, de Namur, pour un quart, vers l'an 1000; — et, enfin, par le chevalier Frédéric II de Bar, pour le dernier quart, vers l'année 1306. L'abbé Henry d'Almonsée, en 1364, compléta cette possession, en acquérant des comtes de Chiny et de Bar leur moitié indivise dans l'advocatie, dans les prés, dans les cens des terres arables, et dans le moulin.

Avant cette époque, le territoire du village, qui se forma autour de la Celle, était confondu dans celui du calvanciacum fiscum; cependant-la paroisse était déjà distincte, et son église existait avant 1157.

<sup>(1)</sup> Voir la Stat. géolog. de M. A. Buvig., p. 77, 108, 197, 171, 204, 206, 870, 892, 655.

<sup>(2)</sup> V. les Chron. de M. J., t. II, p. 39, 494; — les Marches, t. I, p. 30; — le Cantatorium, p. 34; — et l'Histoire de Chiny, t. I, p 467; — voir surtout les Chroniques de l'abbaye d'Orval, p. 82.

Nom du fondateur : l'abbé *Henry d'Almonsée*, très-probablement de 1364 à 1373.

Erection. en commun

Causes: l'extension de la population des serfs du prieuré.

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1848 : 1,076 hect. 09 a. 58 cent.

Territoire.

| Nombre des maisons: 142, dont le sol est   | compris     | ci-de:     | ssous.        |
|--------------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| Jardins et chènevières                     | 15 h.       | 39 a.      | <b>2</b> 9 c. |
| Prés et pâtures                            | . <b>73</b> | 03         | 06            |
| Terres labourables                         | 641         | 10         | <b>58</b>     |
| Vignes                                     | 0           | <b>2</b> 6 | 40            |
| Bois                                       | 314         | 30         | 45            |
| Friches, marais, broussailles et pierriers | 3           | <b>92</b>  | 30            |
| Etangs et canaux                           | 1           | 38         | 90            |
| Superficie non imposable                   | <b>2</b> 6  | 68         | 69            |

Cours d'eau : la Chière — le ruisseau du Bouillon — les fontaines de Saint-Lambert, de Chinchillon et de Cressonpré — le ruisseau de Véru.

Usines: la forge du Bouillon, composée d'un haut-fourneau et d'une affinerie à deux feux; — trois moulins.

Revenu net imposable: 26,115 fr.

Noms des sections territoriales : le Trou du diable, A; — la Forge, B; — Saint-Lambert, C; — le grand Moulin, D.

Le territoire de Chauvancy-Saint-Hubert a été séparé de ceux de Ginvry — de Brouenne — de Chauvancy-le-Château — de Thonne-le-Thil — de Bièvre — de la ferme du Véru, par actes des 20 juillet 1723, 29 août 1734, 11 septembre 1734, 14 janvier 1750, 19 mai 1760, 21 mai 1773, 29 mai 1773, et 21 octobre 1789.

Biens communaux.

Prés et pâture, terres et terrains plantés. 148 69 80 Contenance totale des terrains communaux : 342 h. 23 a. 80 c.

Les droits de l'abbaye et ceux des habitants de Chauvancy-Saint-Hubert et de Thonne-le-Thil, sur les bois, ont été réglés par les actes de ..... 1248, 3 août 1450, 23 avril 1513, 13 juil-

let 1627, 2 décembre 1641, 16 janvier 1642, 24 juillet 1706, 24 mars 1731, et 17 mars 1742.

| Notions agric. | Prix moyen de l'hectare, | en terre : 1 | re | classe | 6,000 | fr. |
|----------------|--------------------------|--------------|----|--------|-------|-----|
|                |                          | _            |    | •      |       |     |

|      | 2° classe 4,500                    |
|------|------------------------------------|
|      | 3° classe 3,000                    |
|      | 4° classe 2,400                    |
|      | 5° classe 1,200                    |
|      | pré : 1 <sup>re</sup> classe 8,000 |
| **** | 2° classe 6,000                    |
|      | 3° classe 6,000                    |
|      | bois 4,500                         |

Nota. — Ces prix sont ceux produits par l'établissement du chemin de fer.

Cultures générales et spéciales, dans la proportion de : 196 h. en blé de bonne qualité; 35 hect. en orge, idem; 165 en avoine, idem; 20 en pommes de terre de mauvaise qualité; 1 en haricots; 1 50 en pois secs; 1 50 en colza médiocre; 2 50 en æillette bonne qualité; 2 50 en chennevis, idem; 50 ares en lin mauvais.

Voir ci-dessus les articles Bouillon, p. 200, et Chauvancy-les-montagnes, p. 356.

Notions industrielles.

Professions les plus habituelles : cultivateurs, manœuvres, forgerons, tireurs de mine.

Archéologie.

Le Trou du diable et la Goberie, près de la petite Bièvre et de la cense de Bossu, ont présenté des particularités archéologiques remarquables : tout indique que là étaient les tombes (shol, en hébreu) de la légion romaine, qui occupait le champ de la Fréte, dit castrum Wabrense. ..... Gober, inhumer, ingurgiter dans la tombe. De là, peut-être, le nom des de Villesholle, qui furent seigneurs du Bellois et de Breux.

Population.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : une centaine de feux ;

Tenue des registres. D'après le recensement de 1852 : 606 hab.; en 1857 : 578.

D'après les archives communales, à partir de 1687, avec lacunes; — d'après les archives judiciaires, à partir de *idem*, avec lacunes.

#### Anciennes divisions ecclésiastiques.

Diocèse de Trèves, ancienne chrétienté d'Yvoi;

Ordre spirituel.

Archidiaconné des Wales du Longvionensis, sous le titre de Sainte-Agathe de Longuion (1);

Doyenné de Sainte-Scholastique de Juvigny (2);

Cure vicariale du prieuré de Chauvancy;

Abbaye suzeraine de Saint-Hubert en Ardenne, de l'ordre réformé des Prémontrés;

Celle ou prieuré de Saint-Pierre de Chauvancy-Saint-Hubert; Hermitage: celui de Saint-Lambert; un des derniers hermites a été Nicolas Hans, dit frère Anastase, † 1746;

Oratoire primitif: celui de Saint-Pierre de Sumay;

Eglise matriculaire : celle de Cavisiaco (Ch. de 1157);

Chapelle : celle de la sépulture des barons de Pouilly-Ginvry; Noms des patrons : saint Pierre, saint Lambert, saint Hubert;

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église: en 1736; elle a été bénie, le 28 octobre, par M. Gadrement, doyen de Juvigny; — 1766, bénédiction de deux cloches, dont l'abbé Spirlet a été parrain, et dont a été marraine M<sup>mo</sup> Alexis-Madelaine de Vassinhac-Imecourt, abbesse de Juvigny; — 1770, bénédiction d'une autre cloche, dont a été parrain le sieur Petit de Moranville, propriétaire de la forge, avec sa femme Elisabeth Vigneron de Braquis.

Noms des derniers curés connus, antérieurement à l'ordre actuel: — Charlet — Bannier — Lambottin — Habran — Demaugre — Rochelinval — Urbain — Wilkin — Mars. — Curé actuel: M. Briclot.

Souvenirs du culte des fontaines : la fontaine de Saint-Lambert et les traditions du Trou du diable.

<sup>(</sup>i) Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de : (V. à l'article Avioth, p. 74.)

<sup>(2)</sup> Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de : (Voir à l'art. Avioth, p. 74.)

Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Ordre temporel.

Avouerie: celle des sires châtelains de Chauvancy et de Xumay. (Albéric, sous-voué de Adelo de Dun, de 1064 à 1097.)

Patronage à la collation de l'abbé de Saint-Hubert.

Dixmage: le même. Par traité de 1248, l'église du prieuré avait les deux tiers, et le voué de Chauvancy Guillaume de Vonc, et Jehanne sa femme, avaient le tiers dans le tréfonds des bois et des eaux. Par acte du 18 mars 1588, l'abbaye d'Orval avait un arrentement d'un muid de grains sur la cense Revignon, composée de 87 jours 1/2 de terre, et 12 fauchées 1/2 de prés.

Entretien du chœur et des bâtiments à la charge de l'abbaye de Saint-Hubert;

Anciennes divisions civiles.

Ordre politique.

Ancienne cité de Trèves:

Royaume d'Austrasie, puis de basse Lotharingie; Ancien pagi du Madiensis et de l'Evodiensis;

Comté de Chiny, pour la suzeraineté;

Châtellenie de Chauvancy;

Duché de *Luxembourg*, depuis la jonction de Chiny jusqu'à conquête des Français;

Haute justice de l'abbé de Saint-Hubert et du prieur son la représentant, comme seigneur du lieu;

Fiefs et arrières-fiefs: les *Pouilly*, pour quelques portions ascensées. (Voir la charte de 1330, par laquelle *Williames de Delut* en fait reprise du comte de Bar. Voir les art. *Lamouilly*, et *Sorbey*, *Bièvre* et *Ginvry*.)

Avant la rédaction des coutumes générales.

Ordre judiciaire. Loi de Saint-Lambert, qui est à peu près la même que celle de Beaumont, régissant Montmédy.

Mesures de : pour les grains et autres matières sèches, et pour les liquides, *Montmédy*; — pour les bois et les terres, Saint-Lambert.

Indication de l'étalon local: l'arpent étant de 80 perches, et la perche de 19 pieds 4 pouces.

## Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Chiny-Luxembourg et loi de Beaumont; Assises de l'abbave;

Cour supérieure de Luxembourg, avant la réunion à la France;

Ancien bailliage de Montmédy;

Ancienne prévôté de Chauvancy-le-Château (1);

Ancienne justice seigneuriale : indépendante de la prévôté, et ressortissant directement au Parlement de Metz pour les cas ordinaires, et au présidial de Sedan pour les cas royaux;

Justice foncière des maire, lieutenant de maire, et hommes quarante du lieu.

## Maisons seigneuriales.

Il n'en existait, paraît-il, aucunes dans le fief de l'abbaye; seulement quelques officiers de l'abbé étaient pourvus de droits terriens, plus ou moins révocables. Nicolas de Behaigne, présidant à la haute justice des moines; Remy Robinet, un des directeurs de l'usine; Henry-François d'Elbée de la Sablonnière, époux de Marie Urbain; Nicolas Petit de Moranville, écuyer et secrétaire du roi, époux d'Elisabeth Vigneron de Bracqui, telles sont les familles notables qui apparaissent à Chauvancy-Saint-Hubert, aux temps antérieurs à la révolution.

Demaugre (Jean), successivement curé, à Chauvancy-Saint-Hubert, à Givet, à Gentilly près Paris, et prieur à Saint-Cosme de Chablis. Il était fils d'un capitaine de la milice frontière; il avait fait ses études chez les jésuites de Sedan sa ville natale, et il mourut à Mouzon, en 1811. Il est auteur de plusieurs écrits estimés.

Personnages notables.

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de : (Voir à l'article Chauvancy-le-Château.)

Charlet (Bertrand), curé de Chauvancy-Saint-Hubert, devint prévôt de la collégiale de la Magdelaine, puis archidiacre de la Woëpyre à Verdun, et, ensin, abbé de Saint-Airy. Il était né à Mouzon, en 1664, et il mourut à Verdun, en 1748.

Canton de Stenay. Communes Baalon.

CHESNOIS (le) et la cense-fièse de la Jardinette.

Simon de Pouilly, gouverneur de Stenay au nom du duc de Stenay et de Charles IV de Bar et Lorraine, après avoir fait reconstruire la citadelle et les murs de la dernière enceinte de cette ville, obtint de son souverain, en l'an 1625, la concession de trois cents arpents, dans le bois du Chesnois, avec permission de les faire exploiter, essarter, et mettre en culture.

> Après le défrichement, ce terrain, par lettres du 30 juin même année, fut érigé en sief, avec ban à part de celui de Stenay, dont il avait dépendu jusqu'alors : le baron de Pouilly le rétrocéda à Claude Martinet, qui y adjoignit 18 arpents de terre, sur lesquels il sit construire une maison avec chapelle (dédiée à saint Claude, son patron), granges et autres bâtiments d'exploitation. Cet acquéreur prit immédiatement le titre de sire du Jardinet. Le tout passa à son fils Nicolas, prévôt de Stenay († 1694), puis à sa petite-fille Marquerite Billet, successivement femme d'Etienne Hocquart de la Mothe et de Pierre de Montguion, sieur du Truix et de Pinault, dont les enfants vendirent leurs droits à la veuve d'Antoine Mellon de Beaufort.

> De Nicolas-Joseph Mellon la Jardinette passa à la famille de Coste-Watronville; et elle est aujourd'hui possédée par la dame veuve des Anscherins, née d'Anthouart, de Stenay.

> La desserte de la chapelle Saint-Claude du Jardinet était unie au bénésice de celle de Saint-Barthélemy, dans l'église paroissiale de Stenay.

> En prenant possession de sa cure, le 8 novembre 1681, le curé de Stenay, Joseph Martinet, abandonna son nom de famille, pour signer Jardinet pastor, dans tous les actes de son long rectorat. En 1683, trois de ces nièces: Gabrielle Scholas

CHE 371

tique, Marie-Françoise, et Pétronille, avaient conservé cependant leur appellation dérivée des anciens Martin de Martincourt.

L'aînée devient épouse de Louis le Robert, chevalier de Grangemont; — la seconde se maria au colonel Jacques de Merdy de Catalan; — la troisième fut unie à Fréderic de Macklot, seigneur de Baalon, avant que cette terre arriva aux Fénérole et aux Maret de la Loge. De la première naquit Nicolas-François de Martinet du Jardinet, seigneur du Chesnois et de Luzy en partie, dont la fille devint épouse de Nicolas-Joseph Mellon, mentionné plus haut.

En 1711, le 3 juillet, le Jardinet advint aux de Coste, par suite du mariage de noble François de Coste, génois d'Aix en Provence, fils d'Honoré et de Marguerite de Sottière, avec Scholastique Coquin de la Brétonnière, fille de Edme, seigneur de Landzecourt, Luzy, et Baalay, qui fut gouverneur de Montmédy, et qui était époux de Catherine de Simonart. Ce sire de la Brétonnière avait été major au régiment de Louvigny-Grammont, et il tenait garnison à Stenay depuis 1690. Au mariage de sa fille, avec l'aide-major de Coste, assistaient les Fénérole, les Maret de la Loge, les Guérin, le gouverneur de Montmédy Antoine-Innocent de Vassinhac-Imécourt, du côté du futur; Bernard d'Ansans d'Egremont-Lénoncourt, oncle maternel de la future, le commandant de Stenay de Rosières, etc.

A partir de ce moment, le Jardinet ne sortit plus des mains de la famille de Coste, qui est perpétuée par ses filles: les dames d'Anthouart, de Beausire, et Rogelet. Nous la retrouverons, notamment, à Luzy.

La maison provençale des marquis de Coste, originaires de Gênes, portait : en lozonge, d'or, au lion d'argent, armé, lampassé de gueules, à la queue touffue, surmonté d'une couronne de neuf globules, indicatifs du titre de marquisat. — (Armoiries communiquées.)

Voir Coquin de la Brétonnière aux articles Luzy et Landzécourt. — Voir d'Anthouart, à l'article Vraincourt (arrondissement de Verdun). Dès maintenant, rappelons que le capitaine de la Brétonnière, qui défendit si hérolquement l'honneur du pa-

Illustrations militaires. villon français à la funeste bataille de *Trafalgar*, descendait de celui qui eut le gouvernement de la place de Montmédy.

Canton de Montmédy. CHESNOIS (le bois du).

Fief amorti au profit de l'abbaye d'Orval. (V. Chauvancy-le-Château, suprà, p. 353.)

Canton de Montmédy. Commune de Marville. CHOPPEY et WIDEBOUR.

Sur l'Othain, en lieu dit aux Meix d'Amelle.

(Ch. de 1198 et 1213.)

Choppey existe encore: c'est une habitation isolée, sur la rivière d'Othain, dont le manoir seigneurial a eu quelque renom dans les anciens temps. Choppey était alors un petit château prévôtal, placé contre l'ancien Oppidam des terres communes au Barrois et au Luxembourg. Wydebour n'a plus que sa fontaine pour rappeler le souvenir du cnarruage de terre, aulmoné au prieuré de Saint-Pierre, par le comte Thibault Ier. Les hayes d'Amelle n'offrent plus le moindre vestige des anciennes cultures royales des læthi de l'Othain, au temps des monarques mérovingiens. Le sens même de l'appellation thyoise a presque péri, alité et corrompu qu'il est maintenant dans une absurde traduction. Vider sa bourse, quelle niaiserie!

La cense-fièfe de Choppey est mentionnée dans la charte testamentaire de 1213, contenant donation, par le comte de Bar, à Ermesinde de Luxembourg sa troisième femme, de la châtellenie de Marville et de celle d'Arancy. Quand, après le décès du testateur, son fils Henry II de Bar et son beau-fils Henry II de Luxembourg eurent consommé l'achat des terres communes, en accompagnement l'un de l'autre, Choppey fut accordé au prévôt de ces deux châtellenies. Le choix de cet officier fut remis à l'élection de trois de leurs hommes de fief: Olry de la Vaux, voué de Billy; Falstrei de Failly, sire de Flassigny; et Jean de

Bazeilles, dit de Prény. (Ch. de 1270.) Il tomba sur un membre de la maison de Lafontaine, maison devenue illustre, et qui a pris son nom, il est probable, de cette petite fontaine (bour, en teuton), à l'uis de laquelle le manoir prévôtal fut construit sur l'Othain. Un de ses ancêtres figure, néanmoins, dans les chartes d'Orval, comme tirant son appellation de la fontaine de Saint-Walfroid.

C'est ainsi qu'en 1360 et 1361, le prévôt Henry de Lafontaine... c'est ainsi qu'en 1581, Ferry de Lafontaine, sire de Sorbey, un de ses successeurs... c'est ainsi qu'en 1605 et 1608, Philippe et Pierre de Lafontaine, seigneurs de Xorbey, Choppey, Hennemont, et grand Failly... fournissent successivement leurs reprises pour la terre et seigneurie de Choppey.

Lafontaine (d'Harnoncourt), maison comtale de l'ancienne chevalerie Luxembourgeoise, dont les descendants actuels sont passés en Autriche, porte : d'argent, à deux bourdons; supports : deux levrettes, de sable, colletées d'or. Ses alliances étaient, notamment : Pouilly — Herbemont de la Chermoye — de Naves — Milly — Boncourt — Beauchamps — Aincréville — Thonnela-lon, etc.

Elle n'avait aucun rapport avec Léopold de Lafontaine, dont les armoiries, concédées le 1er septembre 1736, étaient : d'argent, à une bande de gueules, portant un lion d'or (1).

<sup>(1)</sup> Le fief de Choppey avait été acquis, au cours du dix-huitième siècle, par la famille Michel de Marville, dont plusieurs membres furent, successivement, procureurs fiscaux du comté de Jametz et officiers-juges de la seigneurie de Merles. En 1763, il était aux mains de J.-B. Michel, époux : 1° d'Elisabeth Journaux; 2° de Jeanne Bouton. Celui-ci descendait de François Michel, avocat au Parlement de Metz et procureur fiscal dudit Jametz, lequel avait épousé Marie-Florence de la Haut, fille de Jean de la Haut, lieutenant-général, prévôt-gruyer du même comté, et de Anne Martinsart de la cense-fièfe de la Rouchette à Delut.

Le général d'artillerie Raindre avait épousé une demoiselle Michel de Marville, du titre terrien de Chopée.

La ferme passa ensuite et est restée dans le domaine des Collignon.

Canton de Montfaucon. CIERGES; - Sieræ qui emergant ad Galliam (1).

Nota. — Cette commune avait autrefois Gesnes pour annexe. (V. ce mot, infrå.)

Sur les sources de l'Andon, venant de Septsarges et de Mont-faucon.

Ecarts: le vieux château de la Grange aux bois; le Praillon, ou Fraity.

Topographie.

|                          | canton         | 0 myr. | 5 kil. |
|--------------------------|----------------|--------|--------|
| Distance du chef-lieu de | arrondissement | 3      | 9      |
| (                        | département    | 6      | 6      |

Orientation, par rapport à Montmédy, S.-S.-O.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer : de 226 à 268 m., près de Nantillois, et de 242 vers Gesnes.

# Etages, groupe et sous-groupes (2).

Géologie.

- 1º Etage jurassique supérieur, dit portlandien, de l'époque secondaire; marnes à gryphées-virgule. Celles-ci supportent l'émergence des calcaires portlandiens, qui, à partir de Septsarges, se soulèvent autour du cône de Monfaucon. Cet étage de calcaires est intimement lié à celui des marnes et argiles grises ou bleues, à petites coquilles dites à astartes; il a une inclinaison de 1/77 à 1/88, dirigre vers l'ouest.
  - 2º Etage du gault sables verts minerai de fer gault.

<sup>(1)</sup> Etymologie et appellations successives: Sieræ, Sieræ, Siergeium, Cierges, Cierge. — Si, éminence, en hébreu; de là le mot cime, comme qui dirait semblable (similis) à ce qui émine — situation élevée, site élevé — ci, rapport de similitude, comme sicut — er, élément du fer, parcelles acièreuses — i, isle, amoncellement de parties hétérogènes.

<sup>(</sup>Dict. heb. de LATOUCHE, p. 133, 53, 94, 27, 39, 89.)

<sup>(2)</sup> Voir la Stat. géolog. de M. A. Buv., p. 81, 84, 87, 89, 513, 518, 592.

CIE **37**K

C'est à la Siera de Cierges que commence à s'élever l'étage du gault, qui émerge du portlandien, en se dirigeant vers les gaizes de Gesnes; c'est un étage dont les sables verts, de nature siliceuse et hydratée, recèlent des parcelles de fer entraînées par les eaux.

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales et les traditions:

**Origines** probables.

Il est probable que le village doit son origine à l'établissement d'une grange dans les bois. Cette grange était construite pour recueillir les redevances, prestations, et droits de terrage dus au seigneur de la châtellenie de Landreville. Il en est fait mention dans la charte d'affranchissement de Gobert V, sire de Dun et Apremont, époux de Julianne de Rosoy, de l'an 1277, charte à laquelle concoururent Richer de Landreville et les autres pairs de la châtellenie de Dun.

Gesnes a des origines différentes. Celles-ci sont religieuses, sont monastiques, sont industrielles; et, avant tout, elles furent véromanduennes et gaëliques, ou des invasions du nord conséquemment. Celles de Cierges sont civiles, sont agricoles, sont féodales, sont alariennes, et conséquemment gothiques, ou des invasions du midi : constamment séparées au point de vue politique, leurs populations ne furent reliées que par le catholicisme. L'insulation des Gaulois, dans les sables verts de Gesnes, a évidemment précédé l'incolation des Goths et des Teutons, dans les calcaires portlandiens de la Siéra de la Grange aux bois.

L'oratoire de Gesnes est primitif : il est dédié à saint Pie, Hagiographic. neuvième pape de Rome (de l'an 142 à 157). L'église de Cierges est d'érection postérieure, sous le vocable de saint Martin.

Gesnes est un des points limitatifs de l'ancien comté de Verdun, à la fin du neuvième siècle. (Manuscrit de Saint-Vennes, de l'an 897 ... de Caheri, rectâ viâ usque ad Jennas... et indè usque Spanuvillam..... et indè rectâ viâ usque Montis falconem....) La Grangia de Cierges n'apparaît que dans les chartes des sires de Landreville et de Dun (1277).

Ancienne délimitation.

Gesnes est un domaine des moines de Baldéric; il n'a pas

eu d'autres seigneurs, jusqu'au moment de la révolution (1). La grange de Cierges est une seigneurie indépendante de l'église, qu'on retrouve, à la fin du huitième siècle, entre les mains des laïques, qui descendaient des anciens maîtres du Dormois.

Gesnes a conservé les lois, us et coutumes, de la généralité du grand bailliage véromanduen. Cierges, sous la coutume de Sainte-Menehould, a maintenu les us, lois et coutumes, de l'ancien Perthois: Vitry, Sens, et Troyes, le revendiquent, à l'encontre des Remi, comme ayant fait partie des Senones au temps des Romains.

Enfin, Gesnes a conservé son industrie naturelle, celle de la fonte du fer et de la cémentation des aciers. Cierges est ce qu'il était aux premiers défrichements de son sol calcaire et portlandien.

# Erection en commune.

Noms des érecteurs : Richer, sire de Landreville, avec le concours de  $Gobert\ V$ , sire de Dun et Aspremont. — Causes : l'impulsion donnée par les croisades au mouvement des affranchissements.

Date de la charte d'affranchissement : 1277 (2).

Territoire.

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1844 : 914 hec. 57 ares 55 cent.

Nombre des maisons : 62.

<sup>(1)</sup> On ne trouve à Gesnes que deux familles prenant la particule : celle des Lescamoussier et celle des Niger, que nous retrouverons dans d'autres localités. Mais leurs ossements se confondent dans le cimelière commun... à la différence des seigneurs de Cierges — 1° les Maillart de Landres, qui exercent le patronage de l'autel, la levée des cloches, etc., — et de leurs coseigneurs; 2° les la Grange de Manimont-Saint-Quentin, les Beffroi-Lachevardière. Ces seigneurs sont inhumés soit dans le chœur, soit dans la nef de l'église, que leurs auteurs ont fondée, dotée et patronnée.

<sup>(2)</sup> Voir le texte de cette charte à l'article Dun.

Terres labourables, pâtures non fau-

| retice impodiantes, patutes non tau-       |               |            |         |            |
|--------------------------------------------|---------------|------------|---------|------------|
| chables et sol des propriétés bâties.      | 648           | 84         | 87      |            |
| Bois                                       | 143           | <b>73</b>  | 80      |            |
| Landes et friches, mares, broussailles     |               |            |         |            |
| et pierriers                               | 0             | 65         | 60      | ,          |
| Superficie non imposable                   | 15            | 83         | 07      |            |
| Cours d'eau : l'Andon; - les fontaines     | de <i>B</i> : | risegu     | eule; 🗕 |            |
| de Wasinhac; - et de Saint-Martin.         |               | •          | ·       |            |
| Usines: le moulin de Cierges, à deux to    | urnant        | s <b>.</b> |         |            |
| Revenu net imposable: 18,909 fr. 19        | c.            |            |         |            |
| Bois 91 h. 12 a                            | . 0 c.        |            |         | Biens      |
| (la Grange au bois et les Clairs chênes)   | )             |            |         | communaux. |
| Noms des sections territoriales : celles d | u <i>Boul</i> | ois —      | de Mas  | •          |
| songne — du Berceau.                       |               |            |         |            |

| Prix commun de l'hectare de | e terre: 1 <sup>re</sup> classe | 1,700 | Notions agric. |
|-----------------------------|---------------------------------|-------|----------------|
| -                           | 2° classe                       | 1,600 |                |
| _                           | 3º classe                       | 864   |                |
|                             | 4° classe                       | 576   |                |
|                             | 5° classe                       | 288   |                |
| -                           | pré:                            | 2,800 |                |
| - Contraction               | bois                            | 1.800 |                |

Cultures générales et spéciales : blé, avoine, orge, pommes de terre, chanvre, lin, colzas, trèfle, luzerne, sainfoin, minette; — apiculture.

Professions les plus habituelles : cultivateurs, manœuvres, Notions indust. tireurs et laveurs de mines.

Les sables verts de l'étage du gault recèlent des parcelles de fer entraînées par les eaux. Le dépôt ferrugineux est rarement assez abondant dans le département de la Meuse pour y donner lieu à des exploitations: cependant on en extrait à Cierges, mais il y est peu développé. Cette extraction est plus importante à Gesnes, où la cémentation de l'acier s'opérait de toute antiquité. A Cierges l'exploitation produisait annuellement 4,000 hect. de minerai lavé, qui occupait de 15 à 20 ouvriers. (Voir l'article Bantheville, p. 3.) Elle est à peu près nulle aujourd'hui.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : Population.

pendant les dix premières années du dix-huilième siècle, 50 naissances contre 34 décès;

D'après le recensement de 1847 : 254 habitants; — d'après celui de 1856 : 238.

Tenue des registres. D'après les archives communales, à partir de 1668, avec lacunes; — d'après les archives judiciaires, à partir de 1717, série complète.

## Anciennes divisions ecclésiastiques.

Ordre spirituel. Diocèse de Châlons et de Rheims, d'abord; puis de Rheims, pour le tout;

Archidiaconné de *Champagne*, sous le titre de *Saint-Médard* de Grandpré (1);

Doyenné de Saint-Giles de Dun (2);

Cure: celle de Saint-Martin, de Cierges;

Annexe et desserte : celle de Saint-Pie de Gesnes;

Cellules: la Grange aux bois; la chapelle castrale détruite;

Hermitage: celui de Saint-Baldéric, à Montsaucon;

Oratoire primitif : celui de Saint-Pie, à Gesnes;

Eglise matriculaire : celle de idem;

Noms des patrons : saint Pie, à Gesnes; — saint Martin, Cierges;

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église : 1852 et 1853 (3);

<sup>(1)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de : (V. Aincréville, p. 8.)

<sup>(2)</sup> Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de : (Voir Aincréville, p. 8.)

<sup>(3)</sup> Le 7 septembre 1758, bénédiction de deux cloches; elles sont levées: — la première, p. Ht et pt seigr, Claude-François de Maillart, seigneur de Landreville, Nouart, Bayonville, Andevanne, et Cierges en partie, vicomte du Mont-Saint-Martin, et par son épouse Marguerite-Claude de Graffeuil; — la seconde, par Charles-François de Maillart, fils du précédent, et par Scholastique de Maillart, épouse de Jean-Charles Bernard baron de Maillart.

Noms des derniers curés connus, antérieurement à l'ordre actuel: — 1689, J.-L. Bernier — 1709, R. Huart — 1717, G. Wuagniart — 1758, L.-N. Herbert — 1769, L. Dubuisson — 1776, Giles Leroy — 1791, J.-B.-M. Lefèbre. — Curé actuel: M. Ravenel.

## Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Avouerie des anciens comtes de Rethel, quand ils étaient Ordre temporel. maîtres de Sainte-Menebould; puis des comtes de Grandpré, et des sires de Dun-Apremont;

Patronage à la collation des sires de Landreville et Prouilly; Dixmage au profit des mêmes, avec participation des seigneurs locaux;

Entretien du chœur et des bâtiments à la charge des mêmes.

### Anciennes divisions civiles.

Anciennes cités des Catalauniens et des Durocortoriens: Ordre politique. Châlons et Rheims;

Royaume de *Neustrie*, sur les marches de l'Austrasie, dont Montfaucon faisait partie en 893. (Partage de 870.)

Ancien pagus du Stadunensis, à la limite du Dolomensis. (Voir Astenay, p. 54.)

Comté de Grandpré; baronnie de Landreville-Prouilly; Duché de Rethel, puis de Champagne (échange de 1197), puis de Bar;

Haute justice de Landres et Bolandre;

Fiess et arrières-siess : ceux de la Grange au bois, et du Fraity:

Le 11 septembre 1780, autre bénédiction de cloche : elle est levée par Claude-Marie de Saint-Quentin, seigneur de Cierges, de la Grange aux bois, Arsillemont, et par son épouse Jeanne-Marie Bourgeois, dame de Saint-Quentin et de Cierges.

### Avant la rédaction des coutumes générales.

Ordre judiciaire. Loi du Perthois et de Vitry-le-Français;

Mesures de : pour les grains et autres matières sèches et pour les liquides, le quartel, la pinte, et la pièce de *Montfaucon*; — pour les bois et les terre, *Montfaucon*;

Indication de l'étalon local: l'arpent de 80 perches; la perche de 19 pieds 8 pouces du roi.

Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Sainte-Menehould;

Assises de Varennes — Vienne le château — Laneuville au pont;

Cour supérieure du présidial de Rheims, juridiction contestée par celui de Sens;

Ancien bailliage de Sainte-Menehould, puis de Clermont, séant à Varennes, sous les princes de Condé;

Ancienne prévôté de *Montfaucon*, dans l'origine; puis de *Dun* (1);

Ancienne justice seigneuriale des seigneurs locaux, haut, moyen et bas justiciers;

Justice foncière des officiers municipaux. (Voir les articles Astenai, p. 54; Bantheville, p. 114; Bouru, p. 212; et Gesnes, infrà.)

Maisons seigneuriales, leur origine, leurs armoiries et leur extinction.

Hist, féudale.

L'ancien château de Cierges existe encore. A la fin du siècle dernier, la terre de Cierges appartenait à Claude-Marie de Saint-Quentin: il était premier capitaine au régiment de Monsieur; il était seigneur de Cierges, la Grange au bois et Arzillemont.

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de : (Voir Aincréville, p. 10.) La prévôté de Montsaucon se composait de : Cuisy, Drillancourt, Epinonville, Gercourt, Gesnes, Ivoiry, Septsarges. Cierges en avait été détachée par les seigneurs voués.

Cette terre fut partagée, le 6 juillet 1825, entre ses héritiers et légataires, qui étaient: — Elisabeth-Rosalie de Saint-Quentin, épouse de François Larcher de Chamont; — et Anne-Sophie-Eugénie du Han, veuve de François-Louis de Vignacourt, de Rheims: celle-ci était fille d'Alexandre-Louis du Han, chevalier, seigneur de Dommely, et de Marie-Josèphe de Saint-Quentin. Claude de Saint-Quentin, leur aïeule, avait épousé Antoine-Réné d'Espinois, chevalier, seigneur de Châtel, Cierges et la Grange au bois; elle décéda le 22 mai 1738: elle était fille d'un guerrier, dont les actions avaient eu de l'éclat; il faut en dire un mot.

De Saint-Quentin de Manimont (Claude), seigneur de Manimont, Cierges et la Grange au bois, inhumé le 12 mai 1720, dans une des chapelles de l'ancienne église, et qui est comprise dans l'enceinte de la nouvelle. Ce fut le dernier capitaine commandant de Marville; il l'avait été aussi de Jametz, en 1655.

Personnage célèbre.

Au-dessous des Landreville ou Maillart de Landres, et à côté des Manimont-Saint-Quentin, Cierges présente encore la famille des Beffroy et des Lachevardière; nous les retrouverons plus loin. (V. l'article de la Grange-aux-Bois.)

GITÉ (la), et le GHATEL. — La roche (1) et la rotule du pays verdunois.

Les Citains, les Watrons, les Routons des anciens Etats.

L'histoire des Citains de notre province est celle, à de Hist. politique. faibles variantes, de la fable des membres et de l'estomac: son

Rotulus, rotula, expression des anciens Pouillés latins.

<sup>(1)</sup> Rosh, signifie tête en hébreu; il signifie aussi faîte, sommet, prince, capitale... (Dict. hébr. de Lat., p. 118): de là les mots rocher au sens figuratif, rochet au sens symbolique, celui-ci comme emblème de la puissance d'enseignement des prélats et de leurs délégués, qui ne devaient précher qu'en camail et en rochet.

crayon n'est pas du ressort de ce modeste ouvrage. Citer des noms, des faits, des dates, en indiquer les sources; telle est la tâche, peu facile d'ailleurs, que nous ambitionnons d'accomplir. A ce point de vue, les familles des anciens citains réclamaient un chapitre à part; résumons, en quelques lignes, le rôle de leurs ancêtres; et qu'on nous permette pour cela de continuer l'apologue. L'étymologie nous en fait une loi.

La tête et le tronc (1) et les membres, quant à l'action; le ventre, l'estomac et les intestins, quant aux fonctions, voilà l'organisation de tout corps, même au point de vue géologique, dans son état régulier. La tête, c'est le prince; le tronc, c'est le baronnage antique; les membres, c'est la chevalerie, ou les bras du pouvoir; ce sont aussi les rouages administratifs, les routons (2), qui, comme ministres inférieurs, assouplissent les ressorts de l'administration. Intervertissez cet ordre, et supposez que le chef, entraîné par les penchants de la brute, obéisse à l'action du ventre et qu'il entraîne, avec lui, les bras, au même niveau que les pieds : le désordre animal s'opère dans toutes les fonctions; les mains cessent de prendre, les bras refusent d'agir dans l'intérêt de l'économie générale; les jambes cessent de marcher vers un but commun, qui doit être la prospérité de toutes les classes; l'estomac digère mal; le trouble intestinal se traduit en souffrances sourdes ou aiguës; et force est, enfin, de recourir à des remèdes étrangers.

Voilà l'histoire de notre cité et de nos Citains, depuis que le Baronnage du Comte-évêque, se rendant maître du château de la Roche et des portes de la cité, eut donné les mains à l'action des avides et des ambitieux, sur la juridiction de la magistrature civile et sur les ressorts administratifs de la rotule du pays. Telle

<sup>(1)</sup> Oua tren — oua, conjonction hébraïque qui signifie et, et se traduit par wa.

<sup>(2)</sup> Routons; c'est-à-dire, les agents de la circulation — du radical hébraïque routs, courir, circuler..... et de la particule indéfinie, on, indicative des coureurs en général: on dit aussi road, en anglais.

<sup>(</sup>Dict. hébr. de LAT., p. 119, 120.)

est l'histoire des Watrons, des Routons, des Milets, des Escouffs et autres fonctionnaires, termes qu'il faut prendre, d'ailleurs, au sens le plus digne du langage: telle est l'histoire de nos Citains, plus ou moins armoriés et blasonnés; réduits, en définitive, à implorer la protection, tantôt d'un comte de Bar, tantôt d'un duc de Luxembourg; puis, enfin, comprimés sous les rois de France, après que tous — clergé — noblesse — et tiers état, eurent courbé leurs fronts sous l'action unificatrice de Richelieu et de Mazarin.

Le grand, le sage Adalbéron de Chiny, ce prélat à qui la Meuse doit toutes ses créations d'utilité publique, au moyen âge, et, parmi celles-ci, les plus utiles alors étaient les couvents de moines de la réforme de Saint-Bernard... Adalbéron, dont le règne fut trop court (1131 à 1156), avait commencé la réformation des abus de la confusion du temporel avec le spirituel : il avait, à quatre bourgeois notables, sous son autorité princière, consié l'exercice de la juridiction, de la justice, et de la police, qui avaient été jusqu'alors administrées par des vicomtes tyraniques, de la tutelle desquels il s'était courageusement affranchi. Ses successeurs voulurent lutter contre le flot d'une démocratie, de plus en plus envahissante, et qui se trouvait soutenue par l'ambition des cadets de trois des principales familles de l'ancien baronnage, et des rejetons déclassés de l'ancienne chevalerie. De là, et de concession en concession, l'arrangement conclu, en 1227, par l'évêque Raoul de Torotte, qui, pour 2,000# de monaie forte, payées par les trois lignages, dits de Laporte, d'Azenne, et d'Estouff, se dessaisit de l'administration du comté, en faveur de la bourgeoisie, sous la condition expresse que les trois classes payantes seraient les seules dans lesquelles le peuple pourrait élire ses magistrats.

Trois cents ans après, quand la protection des rois de France se fut convertie en domination absolue, voici quels étaient les membres de cette turbulente oligarchie (1), tribuns dont les

<sup>(1)</sup> En mettant les noms inscrits sur les rouleaux des trois lignages, en regard : 1º quant au clorgé, de ceux des dignitaires de l'Eglise, et

comparses ne tombèrent pas, pour la plupart, sans mérite patriotique et sans illustration. Honneur à qui descend d'eux!

Lignage de Laporte. Les shériss de la porte de la cité virdunoise, dits les Ansherins, étaient des prévôts, annuels, chargés de la police municipale, judiciaire, et administrative de la Vicomté épiscopale des Claves. Leurs armoiries étaient: de gueules, aux trois châteaux d'or, crénélés et maçonnés de sable, portes ouvertes, garnies de herses, deux en chef et une en pointe; l'écu était semé de croix tresslées, au pied siché, 1, 3 et 2, d'or; il était supporté par deux anges, aux ailes azurées, tuniqués d'azur et d'orange, robes slottantes, idem; le cimier était un casque, avec gorgerin bronzé d'azur, à neuf ventaux, de sable, surmonté du bourel, avec panache pendant, de gueules.

Pour comprendre le symbolisme de ces armoiries, il faut se reporter à l'époque, où la cité de Verdun, proprement dite, n'était encore qu'un petit château dont la clôture n'était ouverte que par trois portes: 1° la porte à Châtel, dite Champenoise, qui correspondait, à l'ouest, avec celle de la Tour du Princier, sur le mont Saint-Venne; 2° la porte d'Ancelmrue, donnant issue sur la rivière, vers le milieu de la rue Mazel, sous la descente du Châtel, à l'est, et à laquelle, du pays de Metz, on accédait par le pont Sainte-Croix; 3° enfin, la porte de Rue, près des moulins de l'évêque, et qui conduisait, au sud, dans le Barrois.

Les Ansherins de la Porte étaient la principale famille des

des prébendes du Chapitre, page 292 et suivantes ci-dessus; 2º quant à l'ancienne chevalerie, de ceux mentionnés aux joutes des tournois de Chauvancy, en 1285, page 350, et encore de ceux compris dans la liste des assistants aux noces de la comtesse Ermesinde, en 1214... liste rapportée page 258 et suiv., du t. II de notre Histoire du comté de Chiny; 5º et, enfin, quant aux trois ordres de la province, des noms des réformateurs des coutumes de Bar et de Verdun, en 1571 et en 1743, que nous relaterons ailleurs... en conférant ces diverses séries appellatives, on renoue facilement les anneaux de la descendance de la plupart de nos contemporains. Nous opérerons souvent cette religation.

citains de tout le Verdunois. Or, le Verdunois s'étendait:—des sommes de l'Aisnes (Somm-asniæ) au confluent du Ton et de la Wyre (Virton), — et des sources de l'Aire, tant à Sommières, près Saint-Aubin, aux sources de la Crune, qu'à Sommerville, dans le comté de Mercy, près de Longuion. Aussi estce dans le rotulus de l'Aisne à la Chière, et de l'Othain à l'Aire, que se trouvaient les familles des anciens Citains.

Voici leurs représentants, à l'expiration de la lutte, cinq fois séculaire, que soutinrent les corporations virdunoises contre les chevaliers de l'Eglise, et contre le baronnage du Comte-évêque; celui-ci devenu souverain temporel, de par concessions impériales, au siècle des Othons. C'est le rotulus des paroches de l'an 1589, signé Miletius (d'Azenne), et extrait ex antiquis registris de l'église (1), et ce sont les rouleaux des trois anciens lignages (2) qui vont faire connaître à la plupart des familles actuelles de la Meuse quels étaient, du quinzième au seizième siècle, leurs ancêtres, dans cette classe roturière, qui, sous la France, devînt le tiers état.

#### LIGNAGE DE LAPORTE.

En 1448 — Thiéry Ansherin (ce mot est aussi écrit Anchelin; il est employé, tantôt comme nom générique, tantôt comme prénom), et ses

Rouleaux de Laporte.

<sup>(1)</sup> Nous devons la communication de ce document, très-authentique, aux bons offices de M. de la Haut, de Versailles, dont un des auteurs figure sur le rouleau d'Estouff, sous la désignation de Pierre de Haut don Châtel, personnage que nous retrouverons, ailleurs, dans les hautes fonctions prévôtales que n'ont cessé d'exercer ses descendants, jusqu'à la révolution.

<sup>(2)</sup> C'est M. Charles de Roton, juge à Epinal, qui nous a fourni les copies, quasi authentiques, de ces précieux manuscrits, dont les parchemins sont, ou devraient être, aux archives, autrefois si riches, de l'hôtel de ville de Verdun. M. Ch. Buvignier (p. 85 de sa notice imprimée à Metz en 1855) dit en avoir vu un extrait certifié dans la collection Emmery. Nous tenons la nôtre, qui paraît beaucoup plus complète, à la disposition de tout intéressé.

-

fils Ansherin et Regnaudin - Ansherin de Pont - Ancherin de Mont-Saint-Venne - Jean Ansherin - Thiéry Ansherin du Pont et Colin son fils - Didier du Four et Warin le Fournier - Regnault de la Mothe et Jean Regnault - Colin d'Aix, écuyer - Colin de Loyson le jeune, fils de Didier; Colin de Loyson le vieil - Colin Mouton - Jacquemin Chardignon, dit aussi Chabosson - Gérard Lhogney - Pasquin fils de Pasquin - Jeanet Albertin - Pierson d'Haudelocourt - Didier Choppin, notaire - Jean Watrinelle - Jacquemin Wavillon de Pont - Wautron, fils de Didier Pierrart - Thirion le Rouyer - Jean Bouchet, ou Boucher, ou Bochet - Simon Bassompierre, auleur du maréchal de ce nom, et qu'on trouve seigneur, en partie, de Billy les Mangiennes : il est représenté, à la réformation des coutumes de Sainte-Croix, par le prévôt Pierre de Haut - Jean Simonin, l'orfèvre, et Colin Simonin son frère - Jean Trougnon - Jean Grinot, ou Guinot - Evrard Chardin et Jean son fils - Jean Moirinin ou le Monnier - Giles et Jacquemin de la Ruelle, tous deux fils de Jacquemin - Aubertin Bauclin - Jean Aubry.

En 1450, tous les précédents se représentent, plus: — Albertin Jeannot et Jeannot son fils — Jean Watronville: c'est Jean II, fils de
Robert III et de Marguerite de la Tour en Woëpvre: il n'eut aucune
part dans la baronnie de Watronville, dont la bannière, jusqu'alors,
avait été armoriée d'or, à la croix de gueules: il dut modifier ses armes,
en mi-partissant son écu avec celui des Ansherins; il mourut en 1458,
et il avait épousé une Didelle, fille de Didier Ancherin? — Alexandre
Wavillon fils de Jacquemin — Jacquemin Waultron, au lieu d'Albertin
Bauquelin — Didier Chabosson — Gérard Toignet — Didier Sabelet —
Warin et Pasquin, fils de Pierson Warin — Louis, fils de Colin Louis.

Nora. — La suite du lignage se compliquant, ensuite, par de nombreuses alliances, on ne trouvera son développement que dans la portion du Manuel spéciale à l'arrondissement de Verdun.

Voici la situation de 1530 à 1548 — Ancherin et Mathieu de la Ruelle; Jean et Mathieu fils de celui-ci — Laurent et Jean de la Ruelle — Alexandre de Saint-Ignon; — Ancherin, fils d'Ancherin de Saint-Ignon; — Adam de Villers et Nicolas son frère, fils de Louise de Saint-Ignon et de François de Fontaine, celui-ci fils de Claude de Saint-Ignon — Jean Bourgeois — Humbert Anscherin et Antoine Anscherin — Colignon le Bigognier et son fils Pierson — François Joly; Nicolas, François, et Simon, ses fils — Henry et Didier, fils de Jacquemin de Gæury et de Pasquette Ansherin — Jacquot, Colin, Gérard, et Louis, enfants de Richard Hannequin — Henry et François, enfants de Jean Bourgeois — Nicolas et Gérard, enfants de Brion le Boucher et de Barbe Manget —

Jacquemin et Claude, fils de Jean Watrinelle — Didier et Blaise, enfants de Blaise Jehotin — Henry Rodemack, fils de Jean et d'Agnès Anscherin — François Jehotin, et son fils François — Didier d'Icourt et Alexandre de Saint-Ignon son fils — Jennesson Burlurin, ou Burluriux, le jeune, verger du lignage — Simonin Senocq, fils de Jeanne Hennequin — Claude des Hermoises, fils de Simon et de Jeanne d'Icourt — Martin Simon et son fils François — Nicolas Pennezet — Claude Manget, le jeune — Didier Chotin le jeune, par sa mère — Didier Jacquet le jeune, fils de Colette Hennequin — Pierre Lepoivre; Jean et François ses enfants — Blaise Peucket; Blaise et Nicolas ses enfants — Jean Guiot de Gircourt, seigneur de Bonzey en partie — Nicolas, sire de Viller le prudhomme — Nicolas des Anscherins de Joudreville; — Louis dit Simon et François, son fils.

#### LIGNAGE D'AZENNE.

Les chevaliers d'Azenne portaient : d'hermines, en champ d'argent; leur écu était supporté par deux anges, aux ailes azurées, et tuniqués d'orange; leur casque était bronzé d'azur; il était fermé par sept vantaux, avec bourel et panache de queules. Telles étaient les armoiries primitives des Milites (famille Milet) de Murault, lesquelles ne tardèrent pas à se mi-partir, écarteler, et démembrer dans leurs alliances avec les races de Laporte et d'Estouff. Les anciennes tombes du cloître et de l'église de la collégiale de Ste-Marie-Magdelaine, celles de St-Médard, celles de l'ancienne cathédrale, en étaient blasonnées. . Colin de Laporte, époux de Didon d'Azennes; Simonin Vaultrin, un des ancêtres des Androuins; Wimbaud du Châtel, etc., etc., dormaient sous la froide fourrure d'hermines, insculptée sur le marbre de leurs tombeaux. On pourrait, peutêtre même encore, dans la chapelle fondée par ce Wimbauld, derrière la chaire à prêcher de la cathédrale, retrouver l'empreinte des cinq annelets, qui liaient les chevaliers de l'Eglise (les Gilets, par exemple) à l'investiture épiscopale des siefs à eux accordés, en récompense des services de l'auteur de leur race, Pierre d'Azenne chevalier de Murault.

Tous les chevaliers du haut Wallon et des basses Woëpvres portaient les meubles de l'écu sur champ d'argent.

Voyez Bassompierre, aux trois chevrons, sire de Billy les Manaienne, du lignage d'Azenne; - voyez Cons, aux cinq roses, sirerie dominante des Failles de Marville; - voyez Chaufour, à la croix de sable, aux cinq coquilles; — voyez Croy-Douzy-Chauvancy, aux trois haches des Failly; - voyez Failly, aux trois feuilles, ou aux trois maillets, dont quelques rejets figurent aussi dans le lignage d'Azenne; - voyez Han-Martigny, - Hautoy, - Hezecque; - voyez Jaulny; - voyez Ivoy et toute sa noblesse, d'argent, à la fasce d'azur; - voyez Landrezecourt, - voyez Louppy, - voyez Luzy, - voyez Mouzay, - voyez Moranville, - voyez Malatour, - voyez Ornes, aux cinq annelets; - voyez Pouilly, au lion d'or; - voyez Stenay, au lion des anciennes armes de Godefroid de Bouillon.... et tant d'autres... dont le champ d'argent s'est meublé. accolé, mi-parti, agencé de cet émail, dans toutes les combinaisons possibles du langage blasonné. Citons maintenant les individus:

Rouleaux d'Azenne.

De 1454 à 1588 — Jacques et Pierre de Loyson — Jacques et Jean les Galyan - Gérard Tougnel, les Touly et les Tougnielli - Jean et Watrin les Guioth — Jean et Mengin les Hennequin — les Simonin Maurice, père et fils; Georges Maurice et Didier son fils - Fransquin et Girardin de la Caure, et Jean, fils de celui-ci, et Fransquin, fils de celui-là - Jean Thirion et Thirion Michelet - les Wallerne; Perignon, et Jean, et Simon, et Simonin, les uns dit le Fournier, les autres dit le Bouchier - Anchelin dit Mercier - Didier Chrétien - les Bigotel; Jean et Simonin, et Jean fils de Jean, et Mangin, orfèvres - Pierrard le Pelletier - Simonin le Potier - Jacquemin Elardin - Perrin le Peltre de Châtel et Simon de Chastel - les Guioth ou Gu-iot (oth est la particule hébraïque du pluriel), les Gui et les Haymonet de l'Othain; Jean et Haymon Guiot, famille séculairement échevinale du palais - Gaspard la Seppe; les de la Haye ou de Hagen — Jacquemin Chardignon; les de Chardongne - Jean Chuallard - Gillet Michel - Jean et Jacques les Chardin - ha le Compte - Simonin Brielle - Aubertin Bauclain -Colin de la Traume et Fransquin son fils - Jacquemin et Alexandre les Haymillon - Oulry-Conrard - Warion le souffleur; les le Romphleur - Warion et Jacomin le Mouton - Jacomin Mauleorps.

De 1488 à 1521 — Bertrand Gillet et Jean, son fils — Gérard Mangin — les Androuins ou des Androuins; Didier et ses deux fils, dont l'un prénommé Jean-Nicolas et Didier ses petit-fils, puis Antoine et Ambroise des Androuins — les de Chaudeney; l'un, Louis-Honoré, seigneur-écuyer et doyen séculier, puis François et Louis ses fils, puis Watrin et Humbert, fils de Louis — la suite des Guiot; Jean, et Louis, et Watrin, et Jacquemin Guiot — Simonin Noel, l'orfèvre, Jean et Richard ses fils — Jacques Glauet, notaire, vergier du lignage — Georges Mercier — les Peuchet; Blaise, Edouard, et Blaise — les Cholet, issus des Paquin par leur mère; Gérard Cholet le jeune, Jean, et Watrin, et Nicolas, fils de Bertrand Cholet, et Jean, et Watrin, ceux-ci enfants de Gérard Cholet — Martin le Grandidier dit le Bathle, d'à Mouchy; Colin, Didier, et Martin, ses fils — Ansherin de la Ruelle — Jean de la Plume, du lignage par son extraction d'une Gilet.

De 1521 à 1549 — Jean de Mercy, écuyer, depuis longtemps du lignage, et par sa mère, et par sa femme; Antoine de Mercy, son neveu, fils de Jacques son frère, celui-ci écuyer et seigneur de Lanhères — les de Rarécourt de la Vallée; Jacques et Didier, fils de Nicolas, lequel avait épousé la sœur de Jean Guiot.

En 1549, Philippe de Failty — Nicolas de Villers — Simon, Christophe, et Nicolas, ceux-ci fils et petit-fils de Jacques de Rarécourt — Martin de Tremont — Christophe Androuin et Jean son fils.

#### LIGNAGE D'ESTOUFF.

Les Estouffiers des Marches virdunoises portaient : mi-parti de gueules et de sable.

C'était l'alliance de la pourpre magistrale avec la robe noire des interprètes de la loi; l'alliance des patriciens du sénat épiscopal, les Watrons du Patronnage, avec les orateurs de l'éloquence tribunitienne des Senocq, mot qui, en hébreu pur, ne dit pas autre chose que proclamateurs du sens de la loi.

Le champ de l'écu était meublé de fleurs de lys, d'or, à dextre; et d'alérions couronnés, d'or, à senestre, sans nombre déterminé. Toujours la suprême magistrature a été vêtue de pourpre, et toujours elle a siégé sur le symbole de la prudence et de la force réunies; toujours aussi, des bas-fonds de l'obscurité légale, la parole de l'avocat et l'écrit du jurisconsulte ont porté la lumière dans l'esprit du juge, sur les ailes de l'éloquence et de la persuasion. L'écu de cette double magistrature (comme celui des che-

valiers exécuteurs de ses ordres) était supporté par deux anges, aux ailes azurées, à la robe flottante de bleu céleste et d'orange, le tout surmonté du casque bronzé d'azur, éclairé de neuf ventaux ouverts, avec bourel et panage de gueules flottant.

Ces armoiries étaient portées, tantôt en plein, tantôt accolées, ou en partie, ou en chef, ou à la première partition, suivant les alliances. Le de Bar portaient : barré d'or;— les Millet, les Mengin, les Monnaux, portaient : accolé d'azur, aux trois faucilles d'argent, enmanchées d'or;— les Parandelz portaient : chargé d'un chevron, palé à la première partition, et chargé de trois annelets d'or à la seconde;— les Senocqs, accolés de la Horgne, portaient : parti de sable, aux deux alérions d'or, à senestre, et parti de gueules, aux fleurs de lys d'argent, sans nombre, à dextre.

Toutes ces armoiries se voyaient, gravées en relief, ou insculptées en creux, sur les pierres tombales, à l'église de Saint-Victor, aux chapelles de Saint-Pierre dit l'Angelé, au cloître des Cordeliers de la vieille cité des saints (Ly sancti des Claves), dont Sanctinus avait été la personnification.

Un nombre, plus grand qu'on ne le croit, de nos concitoyens actuels descendent de ces anciens *Escouffiers*.

Les de Metz, les de Bar, les de Gérard, les de la Marre, les de Haut don Châtel (aujourd'hui la Haut), les des Champs, les de Roton, les de Senocq, les Watron ou Watronville, les de Maisey ou Macé, les Guioth, les Millet, et bien d'autres, dont les appellations génériques se sont alitérées et corrompues, sous les formes aplaties de l'alliage des sons, des signes et des idées; un grand nombre, ensin, des habitants de toute la Meuse peuvent facilement retrouver leurs ancêtres sur les rouleaux du lignage d'Estous, de 1461 à 1550.

En voici la liste d'après une copie communiquée:

De 1461 à 1550 — Rogier Paixel — Colard Malassiez — Addin Pierxelz — Jean de Metz (de Nouillompont) — Bertrand de Bar — Jean de Bar, son fils — Jean Gérard — Gérard, fils du précédent — Jean de Marre — Jehan Mangin Bouchier — Gillet le Bouchier, son fils — Lienard le Bouchier, son autre fils — Jean Simonin le Bouchier, son autre fils — Thiébault Simonin — Simonin Pillart — Pierre de Haut don Châtel — Adam de Champs — Colin le Boncompaing — Jean Warion, Bonnetier — Warion, fils du précédent — Gérard le Bon Compan — Jean de Bar — Jean Pierrard — Jean Cauvet — Henry Pierson — Didier Routon — Martin Parandelz — Jean Parandelz — François Chapeltz — Jean Haymonnet — Jacquemin Husson — Jean Husson — Jean Watron — Thomas le Caussin — Gillet Pierrard — Messire Jean Louis — Jacquemin Louis — Jean Heymeix — Pierrard Richard — Jacquemin Thierion — Jean de Massy.

De 1550 à ? — Jean Guiot — Henry Saint Remy — Mathieu Saint-Remy — Sire Jean de Bar — Sire Pierre le Poivre — Bastien de Bar — Nicolas Monneaux — Jacques Hannus — Didier le Bon Compan — Colas Martin — Gervaise Martin, vergier — Jacques Guillaume l'ainé — Jacques Hagnus — Blaise Monneaux, fils de Nicolas — Nicolas Millet l'ainé, fils du même — Didier le Poivre, l'ainé dudit — Richier le Bon Compan — Didier le Bon Compan fils — Guillaume de Bar, fils de Bernard — Jean le Poivre, fils de Pierre (1).

# CLARAMBAUT, cense-sièse sur la Chière.

Ambiit ad clarum. — Voir les armes de Xorbey : d'azur, à un croissant d'argent, surmonté d'une étoile de même.

La cense de Clarambaut était alternativement du ressort prévôtal d'Ivoy et de celui de Chauvancy: il en était de même de celle de la haute Wale, entre Artaize et Sorbey, qui faisait reversale de la prévôté de Mangiennes à celle de Mussy, sous Longuion. Pourquoi cette alternative cinq fois séculaire? C'est que le sire de Clarambault de Flassigny avait un pied dans le Luxembourg et l'autre dans le Barrois-Chinien. Son écu symbolisait cette double marche d'ambiation. Au milieu d'un ciel azuré, il cherchait l'étoile du nord s'élevant sur la puissance Luxembourgeoise en extension toujours croissante, et il voyait, dans le sud, le contre croissant de la puissance Barisienne, marchant en sens inverse, et s'élevant en émail d'argent, sur le

Canton de Carignan. Communes de Laferté, Margut et Lamouilly.

<sup>(1)</sup> La transcription nous parait fautive par rapport à plusieurs des noms des trois listes déroulées ci-dessus.

revers des coteaux d'Ivoy. Tel était alors le langage figuratif du blason, science pour laquelle notre siècle, indifférent et léger, n'a cependant plus que des dédains.

La localité de Clairembault est le point de départ du chevalier Tausignos, mot qui signifie au double signe—celui de Thibault de Brouenne— et celui du sire de la Fontaine (de Signy et de Tassigny), lequel prenait son nom de la fontaine du mont Saint-Walfroy. Ce Tausignos, aux croisades, avait porté l'étendard du comte de Chiny Louis III, dit le Hiérosolymitain, au commencement du treizième siècle.

Alors que Thibault 1er de Bar était, à la fois, et comte de Briey, et comte de Stenay; alors que, de par sa femme Ermesinde, il était en outre suzerain et de Bar et de Luxembourg; alors encore que le comte Louis IV était suzerain, et de Chauvancy, et d'Ivoi, et de Virton, et d'Etalle, et de Chiny, l'importance de la petite place de la Ferté consistait dans la confluence des eaux du nord avec celles du sud, dans un même bassin. Ce confluent était au lieu dit Avenuns, sous Olizy et Margul; il voyait arriver les eaux du nord, par Limes et Merlanvaux, par Margny et Viller-devant-Orval, par Sapogne et Tassigny et Moiry, enfin par Margul; il voyait arriver les eaux du sud - l'Azenne, le Loison, la Thinte, par Murault, par Jametz, par Quincy, - l'Othain, par Arancy, par Sorbey, par Marville, par Bazeilles, par Ville-es-Cloye, - la Crûne, par Pierrepont, par Longuion, - la Chière, par Mussy, par Colmey, par Charancy, par Torgny, - la Wyre et le Ton, par Ethe, par Saint-Mard, par Escouviez, par le Mont-de-Mad, la Thonne, ensin, par Avioth, par Thonnelle, par Thonne le pré, et tout cela arrivait enfin au débouché de la vallée de Chauvancy, sous Olizy. La forteresse de Laferté fermait donc toutes les issues de la double marche des eaux, accident exprimé par le mot Clarambault (1).

<sup>(1)</sup> L'orographie et l'hydrographie sont d'accord avec la linguistique pour fixer le sens du mot Clarambault. Clear, clair, pur de toute tache,

Ainsi le sire de Margul commandait aux hautes et basses rives, de l'un et de l'autre bassin, à leur arrivée en face de la hache de Villy. Il tenait en main une des haches symboliques de l'écu des Failly. (V. infrà aux art. Colmey et Flassigny.)

Alors que Clarambault, sils de Philippe de Hauterive (Ch. de 1172, 1181) était sire de Flassigny (Ch. de 1286), comme maître de Margul, il portait; d'argent, à la grappe de raisin, de gueules, feuilletée de sinople : on en verra les motifs à l'article Flassigny.

CLAREY, ancienne seigneurie; première pairie des six hommes Centon de Dun. de sief de la châtellenie de Dun.

Cette terre comprenait autresois les deux Cléry. Au treizième siècle, elle était aux mains d'un descendant d'Alo, sire de Clermont et de Dannevoux, comte de Doulx, guerrier redoutable que le duc Godefroid le grand installa, en 1055, dans son château sort de Dun, pour résister aux entreprises de l'évêque Thiéry le Batailleur, qui voulait s'ensaisinner des dépouilles opimes de sa belle-sille Mathilde, mise au ban de l'empire par le saxon Henry le Noir. Malgré son nom de Rikherus, Richer, ce sils ou petit-sils de Ponsard de Dun (Ch. de 1135 à 1140), ce petit neveu du terrible Alo de Clermont, n'était, certes, comme son srère Richard de Proiuille, qu'un très-pauvre hère, au regard de son grand cousin et seigneur dominant Gobert V, prepotentissimus dominus in Asperomonte: car les clairières de l'Andon étaient, sans doute, alors, aussi nues de cultures qu'aux temps des anciens pâtres de la Romagne du Dolomensis.

Les herbagers des basses terres étaient peu nombreux, à n'en pas douter, dans les maigres pâtures des Clairs-Chênes de Viller

dégagé d'obscurité; éclaircie, clarière; — am, union de parties amassées; — bo, marche; — ambo, ambiation, double marche alternative.

(Diet. hébr. de Lat., p. 53, 54, 6, 92.)

et de Cléry. Ces pâtres et ces herbagers ont, cependant, laissé leur empreinte dans les lieux dits du pays. Si le cadre de ce répertoire pouvait être plus large, et si son but était moins positif, ce serait ici le lieu de chercher et de découvrir le sens ethnique des appellations Gille, Gillet; Herbin, Herbinet; Robin, Robas, Robert, Robaux, Robitiaux, Robinet, qui prédominent dans les noms propres de tout ce versant. On y trouverait deux idées fondamentales, les pauvres et les riches, — ceux qui ont tout (les Tou-ly de grand Cléry), — ceux qui n'ont rien, Ly-netti, les pauvres vassaux des moines propriétaires du territoire de Liny devant Dun (1); et on verrait l'assirmation de ces idées toujours persistante dans les mœurs, dans les us, et même dans les industries des habitants. Ce sont là des indices assez manifestes d'un peuple pasteur (Œuletes) se projettant vers les Gaules, à des époques, qu'il sera sans doute impossible de préciser, à tout jamais.

Rouleaux d'Estouff.

Ces us de l'Orient étaient, et furent longtemps, ceux de nos aïeux. (V. la charte de la comtesse Mathilde, pour Mouzay, t. II des Chroniques, de M. Jeantin, p. 666.

<sup>(1)</sup> L'onomathie, ou science des noms comparée, est, en effet, des plus curieuses à étudier, autour des dunes de la Meuse. A Lini, d'abord, c'est ly tout court; - ly netti, ceux qui sont nu; - ceux qui sont dans l'eau, li in iacum. Aussi trouve-t-on à Lini : la fontaine de St-Ly, l'arbre de St-Ly, l'hermitage de Saint-Ly. C'est l'impersonnalité la plus vague. Il en est de même, en face, de l'autre côté de l'eau; à grand Clery, c'est Tou-ly, appellation qui persiste dans les familles les plus vulgaires, comme dans celles seigneuriales du dernier temps. To ou tou, en anglais comme en hébreu, est une particule locative, qui signifie à, au, aux, etc. C'est donc encore l'impersonnalité la plus complète dans le sens opposé! Rob, en hébreu, signifie la réalisation d'un objet: c'est l'appropriation d'une chose; c'est, dans l'acception mauvaise de cette idée, c'est voler, dérober. Au contraire, dans l'acception naturelle, c'est l'investiture (donnée par la remise d'une robe) de la puissance, de l'autorité, de la richesse, etc., de même que la tradition d'une motte de gazon était le signe de l'ensaisinement, soit d'un héritage (herbe, en teuton), soit d'un domaine terrien.

Géologie.

CLARET OU CLÉRY-LE-GRAND, Clareium majus (1), autrefois Canton de Dun. annexe de Doulcom:

Sur l'Andon.

Ecarts: la ferme de la Gobette; — l'ancien fief de Germainville;

 $\begin{array}{c} \text{Distance} \\ \text{du chef-lieu de} \end{array} \left\{ \begin{array}{c} \text{canton} \dots \dots & \text{0 myr. 3 k.} \\ \text{arrondissement . 9... 2} & \text{9} \\ \text{département} \dots & \text{7} & \text{2} \end{array} \right. \end{array}$ 

Orientation, par rapport à Montmédy, S. S. O.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 186 à 223 m.

### Etages, groupe et sous-groupes (2).

1° Etage jurassique moyen — coral-rag; formation coralienne de l'époque secondaire, composée de calcaires blancs, jaunâtres ou gris, à texture très-variable, dont l'épaisseur totale varie de 120 à 150 m., et qui sont inclinés vers l'ouest de 1/50.

2º Etage jurassique supérieur, dit portlandien, composé de calcaires à astartes, c'est-à-dire d'assises argileuses, alternant avec des bancs calcaires, sur lesquels reposent des calcaires gris et blancs, à texture variable : cet étage présente une épaisseur de 130 à 140 m.; il est incliné sur le même plan et dans la même direction. Il produit des moellons et des pierres pour les chemins. Le coral-rag recouvre l'oolithe ferrugineuse, qui forme

<sup>(1)</sup> Etymologie et appellations successives: Clareium, Clarey. — Ey, latinisé en eium, est une particule germanique, d'origine zend et persane, qui indique la provenance d'un lieu; elle est déterminée par la préposition allemande bey — chez, auprès de, dans, avec, par, parmi, sous, sur, vers. Clarey était un appendice du Clermontois. — Clary — Clarmont le Claon, sont, il est probable, des appellations indicatives des positions des Clans des Articlaves, alors qu'ils tenaient les cless du passage de l'Argonne, à l'embranchement des deux voies romaines: l'une sur Metz, par Verdun; l'autre sur Trèves, par Longwy.

<sup>(2)</sup> Voir la Stat. géol. de M. A. Buvignier, p. 79, 81, 593.

un liséré, un peu plus bas, sur les territoires de Petit-Cléry, de Doulcom, et de Viller-devant-Dun.

Origines probables et archéologie

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales et les traditions:

L'origine de Clarey ne peut être bien précisée : évidemment elle se rattache à l'établissement du clan des Claves, dans le Clermontois. Ce village a dû appartenir à Alo, sire de Clermont et de Dannevoux, qui, en 1055, fut placé comme châtelain haut-voué du castrum que le duc Godefroy le grand venait d'établir au promontoire des Dunes, en face du Dormois. Quand Aleyde, petite-sille d'Alo, eut épousé Gobert V, sire de Briey-Aspremont, la baronnie de Dun devint une sirerie importante; surtout, quand, par son mariage avec Julianne de Rosois, dame de Chaumont en Porcien, Gobert VII fut, à la fois, sire de Dun et sire d'Apremont-Buzancy. Alors Clarey apparaît comme une des six pairies du Castrum de Duno. Les autres pairies étaient Dun, Proiuille, Vilaisne, Landreville et Lions; la châtellenie comprit ensuite les hommes de sief de Cunel, d'Esnes et de Montigny: plus tard la prévôté s'étendit encore sur Clarey le petit, Milly, Murvaux, Mont et Sassey, qui, primitivement, étaient en dehors de la cour féodale du baron. Celui-ci, quand il affranchit ses vassaux de la châtellenie de Dun, a pour premier homme de sief, le sire de Clarey : ce rang d'honneur indique l'importance du sire de la Cour de Jupile. On trouve encore, sous le château de Clarey, un vaste souterrain, bien conservé, qui est peut-être d'origine romaine, et dont nul des habitants actuels n'a osé parcourir la longue étendue.

Erection on commune.

Nom du fondateur: Gobert, dit le Bienheureux, époux de Julianne de Rosois, conjointement avec les sires de Clarey, Vilaisnes, Prouivillé, Landreville et Lions.

Causes: l'approche de la 7° croisade, et les besoins d'hommes et d'argent pour la défense des châteaux.

Date de la charte d'affranchissement: 1277 (1).

<sup>(1)</sup> Voir le texte original aux archives de Dun, et la transcription qui en sera donnée sous ce mot.

| CLA                                        |                                          |                               | 397                                                           |                                         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Contenance superficiaire, d'après le cadas | tre de 1                                 | 334,                          | savoir:                                                       | Territoire.                             |
| 717 h. 68 a. 80 c.; elle se décompose ains | i :                                      |                               |                                                               |                                         |
| Nombre de maisons : 72.                    |                                          |                               |                                                               |                                         |
| Jardins et chènevières                     | 7 h                                      | . 10 a                        | . 32 с.                                                       |                                         |
| Prés et pâtures                            | 36                                       | <b>2</b> 2                    | <b>62</b>                                                     |                                         |
| Terres labourables                         | 604                                      | <b>7</b> 5                    | 32                                                            |                                         |
| Vignes                                     | 6                                        | <b>62</b>                     | 57                                                            |                                         |
| Bois                                       | 27                                       | 63                            | 10                                                            |                                         |
| Landes et friches                          | 2                                        | 75                            | 70                                                            |                                         |
| Plantations en peupliers                   | 00                                       | 48                            | 70                                                            |                                         |
| Superficie non imposable                   | 16                                       | 05                            | 80                                                            |                                         |
| Cours d'eau : l'Andon, la fontaine de Ch   | iffosse.                                 | celle d                       | le <i>Ger-</i>                                                |                                         |
| mainville;                                 | ,,                                       |                               |                                                               | ,                                       |
| Usines: un moulin;                         |                                          |                               |                                                               |                                         |
| Revenu net imposable: 9,746 fr.            |                                          |                               |                                                               |                                         |
| Bois, dits les Grands-Bois 2               | 7 h. 63                                  | a. 10                         | c.                                                            | Biens                                   |
|                                            |                                          |                               |                                                               | communaux.                              |
| Prés et pâtures, terres, terrains          |                                          |                               |                                                               | *************************************** |
| • •                                        | 0 53                                     | 07                            | ı                                                             | *************************************** |
| • •                                        |                                          | •-                            | 17 c.                                                         | •                                       |
| vains et vagues                            | x:58h                                    | . 16 a.                       |                                                               |                                         |
| vains et vagues                            | x:58h                                    | . 16 a.                       | 500 fr.                                                       | Notions agric.                          |
| Vains et vagues                            | x:58 h.                                  | . 16 a.<br>2,<br>1,           | 500 fr.<br><b>4</b> 50                                        |                                         |
| Vains et vagues                            | x:58 h.<br>lasse                         | . 16 a.<br>2,<br>1,<br>1,     | 500 fr.<br><b>4</b> 50                                        |                                         |
| vains et vagues                            | x:58 h. lasse lasse                      | . 16 a.<br>2,<br>1,<br>1,     | 500 fr.<br>450<br>000                                         |                                         |
| Vains et vagues                            | x:58 h. lasse lasse lasse                | . 16 a.<br>2,<br>1,<br>1,     | 500 fr.<br>450<br>000<br>500<br>230                           |                                         |
| vains et vagues                            | x:58 h. lasse lasse lasse lasse          | . 16 a 2, 1, 1, 5,            | 500 fr.<br>450<br>000<br>500<br>230                           |                                         |
| vains et vagues                            | x:58 h. lasse lasse lasse lasse          | . 16 a 2, 1,                  | 500 fr.<br>450<br>000<br>500<br>230<br>000                    |                                         |
| vains et vagues                            | x:58 h<br>lasse<br>classe<br>classe      | . 16 a.<br>2,<br>1,<br>1,<br> | 500 fr.<br>450<br>000<br>500<br>230<br>000<br>200<br>ariable. |                                         |
| vains et vagues                            | x:58 h lasse llasse llasse llasse classe | . 16 a 2,                     | 500 fr.<br>450<br>000<br>500<br>230<br>000<br>200<br>ariable. |                                         |

72 ares.

Professions les plus habituelles : cultivateurs, vignerons, manœuvres.

Notions industrielles.

Population. D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : une centaine d'habitants;

D'après le recensement de 1847-1852 : 225 habit.; — d'après celui de 1857 : 219.

Tenue des registres. D'après les archives communales, à partir de 1669, avec lacunes; — d'après les archives judiciaires, à partir de 1673, avec lacunes.

### Anciennes divisions ecclésiastiques.

Ordre spirituel. Diocèse de Rheims;

Archidiaconné de *Champagne*, sous le titre de *Saint-Médard* de Grandpré (1);

Doyenné de Saint-Giles de Dun (2);

Cure : celle de Doulcom';

Annexes et dessertes de la cure : celles de Saint-Laurent de Grand-Cléry et de Saint-Vincent de Petit-Cléry;

Hermitages voisins: celui de Saint-Ly, à Liny, et celui de Saint-Lie, à Chassogne;

Orațoire primitif : celui de Saint-Pierre de Doulcom;

Eglise matriculaire : celle de Doulcom;

Chapelle seigneuriale: celle des seigneurs de Clarey, avec chapelain;

Noms des patrons : saint Laurent, le 10 août; et saint Pierre de Doulcom;

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église : elle a été reconstruite en 1750.

Noms des curés de Doulcom et des vicaires-chapelains de Clery, avant le concordat : — 1679, C. Drouet, curé — 1689, N. Grandjean — 1697, Jacquier — 1704, J.-T. de Bugne, curé — 1722, J. Renault, vicaire — 1733, F. Maça, vicaire — 1740, J.-B. Houet, vicaire — 1744, F.-L. Guiot, vicaire — 1749, F. Bernard, vicaire — 1749, N.-D. de Bugne, vicaire

<sup>(1)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de : (V. Aincré-ville, p. 8.)

<sup>(2)</sup> Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de : (Voir Aincréville, p. 8.)

CLA 399

— 1752, J. de Bugne, curé — 1762, J. de Cosse, vicaire — 1768, P. Chapelet, vicaire — 1778, J.-B.-C. Paquet, vicaire — 1785, P. Liébaut, desservant — 1786, F. Lallemand, curé — 1786, J. Monmard, vicaire. — Noms des curés depuis 1803: — 1803, J. Guillemin — 1822, F. Grandjean — 1824, Richard et F. Leroux — 1828, F. Grandjean — 1830, J.-B. Lesanne — 1838, J.-B. Gueusquin — 1847, F. Bigorgne — 1853, N.-R. Grégoire — 1854, J. Clause, curé actuel.

Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Avouerie: celle de la haute-vouerie de Dun;

Ordre temporel.

Patronage à la collation des sires de Clarey, de la maison de La Cour-Pouilly:

Dixmage: idem:

Entretien du chœur et des bâtiments : idem.

#### Anciennes divisions civiles.

Ancienne cité de Durocortorum Rhemorum (Rheims); Ordre politique.
Royaume de Lotharingie, sur les marches de la Neustrie;
Ancien pagus du Dolomensis; comté de Doulx;
Comté ou baronnie de Dun;
Duché de Bar, ensuite de Lorraine, Barrois mouvant;
Haute justice de Dun;
Fiefs et arrières-fiefs: ceux de Germéville et de la Gobette.

### Avant la rédaction des coutumes générales.

Loi du Vermandois; généralité de Rheims.

Ordre judiciaire.

Mesures de : pour les grains et autres matières sèches et pour les liquides, Bar-le-Duc; pour les bois et les terres, idem.

Indication de l'étalon local : 100 perches pour l'arpent, 80 perches pour le journal; la perche étant de 19 pieds 3 p.; celle de Cléry-le-Petit n'était que de 18 pieds 1 pouce 6 lignes.

Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Saint-Mihiel;

Assises de Dun, dans les temps anciens (ressort contesté par la France);

Cour supérieure des grands jours de Saint-Mihiel; — évocation au présidial de Sens, juridiction contestée;

Ancien bailliage de *Clermont*, séant à Varennes; Ancienne prévôté de *Dun* (1); Ancienne justice seigneuriale des sires de *Clarey*.

Maisons seigneuriales, leur origine, leurs armoiries et leur extinction.

Histoire féodale.

En 1563, Robert Gratinoth, premier du nom, époux de Marguerite Alonville de Thonne-la-lon, était sire de la Brie près Doulcom, de la Cour de Japile, des deux Cléry et de Viller-devant-Dun. Ce clerc juré de la cour féodale de Stenay était fils de Jehan Robinet, gruyer avant 1408; il avait été annobli par le duc Anthoine, le 5 mai 1481. Robert I<sup>er</sup> et son fils Robert II devinrent successivement capitaines-prévôts de la châtellenie, en 1574 et en 1582. De là le grade de chevalier et les armoiries qui leur furent assignées; elles portaient: d'azur, à la fasce d'or, accompagnée de deux coquilles d'argent, en chef, et d'une rose d'or, en pointe.

Les armes des Robinet de Cléry actuels (2), prouvent que leurs ancêtres étaient de la descendance cadette de ces Robert Gratinoth, anciens sires de Clarey: car le champ de l'écu est

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de : (Voir Aincréville, p. 10.)

<sup>(2)</sup> M. Robinet de Clery, conseiller à la Cour impériale de Metz, a fait reconnaître, récemment, par celle de Nancy, son droit à la qualification de Clery. Pendant trois cents ans, on trouve les Robinet, à Stenay et à Dun, dans les charges prévôtales et fiscales des deux châtellenies. Ils s'allient successivement: aux de Milly, aux de Faillonnet-Bousmard de Joudreville, aux Olry de Conflants-Amerval. On trouve, enfin, le père de M. le conseiller Robinet, Jean-Gabriel Robinet de Clery, écuyer et contrôleur des guerres; il était époux de Marguerite-Angélique d'Amerval, et seigneur, en partie, à grand Clery, aux approches de la révolution.

le même — le chevron d'or, meuble de l'écuyerie, remplace l'écharpe d'or du chevalier; — le chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'argent, au lieu des deux coquilles d'argent, en chef, et de la rose d'or, en pointe, qui ne sont que des accessoires, prouvent cette descendance; et les alliances de l'aîné et du cadet de famille expliquent très-facilement les variations du meuble des écus (1).

Robert Gratinoth, premier du nom, avait marié sa fille Marguerite au chevalier Aubertin de Pouilly, huitième du nom, seigneur d'Inor, Martincourt, Soiry, Luzy, Quincy et Baalon, et de ce mariage était nés huit enfants. La dernière des filles, née Pouilly-Gratinoth, dame de Clarey, et prénommée Marguerite, fut mariée à Jean de la Cour de Jupile; et voilà les Lacour installés de Clarey à Viller, pour tout le reste de l'existence des seigneurs et des seigneuries; position qu'ils partageaient, cependant, avec les autres descendants des Pouilly-Gratinoth, c'est-àdire, les Touly-Pouilly.

Cette maison de Lacour portait, alors: d'argent, à cinq annelets d'azur, 2, 2 et 1, cantonné de quatre hermines, de même; cimier, une hermine issante de l'écu: car elle tenait ses terres de l'investiture annulaire et épiscopale de Verdun. Ce ne fut que lorsque les Lacour eurent acquis le fief de Mon-hairon, qu'ils blasonnèrent: d'azur, au hairon d'argent, armé, allumé et membré d'or, accompagné de trois annelets d'or, 2 et 1; cimier, tête et col de héron naissant.

Le premier Lacour de Clarey et Viller était, paraît-il, un cadet de famille : après son alliance avec les Pouilly, il bla-

<sup>(1)</sup> Dans les familles nobles, Robinet était l'appellatif du plus jeune des fils, quand Robert était le nom propre, soit du père, soit de l'ainé; il était écuyer et son aîné était expectativement chevalier. Ainsi, aux tournois de Chauvancy, on trouve deux fils de Robert de Watronville premier du nom: l'ainé, Prignatus, était Jeun, et le second est dit Robinet. Robin désignait celui destiné aux charges de magistrature ou aux dignités de clergie. On trouvait alors Robert, Robin et Robinet.

sonna: d'argent, à une étoile d'azur, et au croissant, de même, posé en fasce, au lambel de trois pièces de gueules, en chef, et une fleur de lys d'argent, le tout supporté par les lions des Pouilly contournés. Ses derniers descendants modifièrent encore le lambellage de leurs armoiries; ils portaient, en définitive: d'argent, à la fleur de lys, de gueules, accostée, à dextre, d'une étoile d'azur, et, à senestre, d'un croissant, de même; le tout surmonté d'un lambel à trois pendants, de gueules.

Tout cela avait, alors, un sens manifeste, sens plus expressif que les lettres patentes d'un parchemin; et les anciens et vrais nobles ne s'y trompaient pas. Le nom du sire de Jupile s'écrivait la Cour, puis de la Cour; et ce ne fut que dans les derniers temps que la particule de la se confondit avec le titre terrien dominant.

En 1689, Anthoine Touly, sils de Charles, mort à grand Cléry, en 1688, devient époux de Claudine de Pouilly-Gratinot; et, à ce titre, il dénombre comme seigneur en partie de Clarey. Sa sille unique Reine Touly épouse un Mont-renard, autrement dit Fuchsemberg, grand enquêteur et commissaire réformateur des sorêts de France et pays réunis; celui-ci devient seigneur de Beauclair et baron de Saulmory. L'avant-dernier représentant de la famille Gratinot-Pouilly, à Clarey, sut Jacques de la Cour, dont la veuve Jeanne-Françoise de Pouilly sut enterrée, en 1752, dans la chapelle seigneuriale de l'église de Cléry-le-Grand, et dont le sils François de la Cour, dit de Viller, mourut et sut enterré à Viller-devant-Dun, en 1783.

Le fief de Germainville.

Germainville était un petit sief prenant son titre de la cense de Germéville, sur la source de ce nom. Il sut érigé en saveur de Réné de la Cour († 1783), dont la sille Nicole épousa Brice Lamacq, lequel était neveu : 1° de l'abbé Nicolas Rouyer, grand chantre et vicaire général de Sens, enterré à Doulcom, le 12 septembre 1769; 2° et d'Augustin Rouyer, lieutenant général prévôt du Clermontois.

La Gobette.

La cense de la Gobette, suivant toute apparence, provient de la famille Gobeau, dont une des filles, prénommée Marie-Géneviève, était, en 1787, épouse de Pierre Robert, secrétaire de

l'archevêque de Toulouse, et de Sens, Lomenie de Brieme, ce prélat qui devint surintendant général des sinances de France, aux approches des états généraux. C'est de ce même Robert, alors important personnage, que la cense de la Robinette, territoire de Romagne, paraît tenir aussi et son origine et son nom.

CLAREY OU CLERY-LE-PETIT, Clareium minus (1).

Canton de Dun.

Autrefois annexe de Doulcom et dépendance de Cléry-legrand.

Sur l'Andon, en aval de grand Cléry.

 $\begin{array}{c} Distance \\ du \ chef-lieu \ de \end{array} \left\{ \begin{array}{l} canton . . . . . . . . . 0 \ myr. \ 3 \ kil. \\ arrondissement . . . . . 2 \ 8 \\ d\acute{e}partement . . . . . . 7 \ 0 \end{array} \right.$ 

Topographie.

Orientation, par rapport à Montmédy, S. S. O.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 177 m. à 261.

Etage, groupe et sons-groupes (2).

Etage jurassique moyen, — oxford-clay moyen et supérieur, — coral-rag, formation coralienne de l'époque secondaire: elle diffère de celle de Cléry-le-Grand, sous deux rapports: ici l'oxford-clay apparaît sur le coral-rag, et il n'émerge pas à grand Cléry: grand Cléry possède l'étage jurassique supérieur dit portlandien, et cet étage n'existe pas à petit Cléry. L'étage supérieur donne des moellons et des pierres pour les chemins.

Ensin, Cléry-le-Petit a partie de son territoire dans le terrain d'alluvion; on y trouve des cailloux siliceux avec graviers, ce qui n'existe pas à grand Cléry.

Digitized by Google

Géologie.

<sup>(1)</sup> Etymologic et appellations successives : Clareium, Clarey, Cléry. (Voir Cléry-le-grand.) Toutes les appellations en ai ont décliné en a dans notre pays.

<sup>(2)</sup> Voir la Stat. géolog. de M. A. Buv., p. 79 et suiv., 893.

404 CLA

Origines.

L'établissement de ce village est postérieur à celui de Clarey; car petit Cléry était en dehors de la châtellenie de Dun, bien qu'il fut du ressort judiciaire de sa prévôté. Il ne ressortissait que de la haute justice de la Clarière, sauf les voies d'exécution qui appartenaient aux officiers de la châtellenie. (V. Clarey-legrand, suprà, p. 222.)

Erection en commune.

Nom du fondateur: inconnu.

Causes: l'extention des cultures et de la population.

Date de la charte d'affranchissement : il n'en existe pas d'autre que celle de 1277 applicable à toute la châtellenie de Dun.

Territoire.

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1834: 458 h. 22 a. 64 c.

Nombre de maisons: 53, dont le sol est compris ci-dessous.

|     | Jardins et chènevières                 | 2 h. | 94 a. | 79 c.     |
|-----|----------------------------------------|------|-------|-----------|
|     | Prés et pâtures                        | 127  | 94    | 43        |
|     | Terres labourables                     | 270  | 00    | 66        |
|     | Vignes                                 | 13   | 16    | <b>78</b> |
|     | Bois                                   | 12   | 42    | 10        |
|     | Landes et friches, mares, broussailles |      |       |           |
| ·et | pierriers                              | 14   | 80    | 50        |
|     | Superficie non imposable               | 16   | 93    | 38        |
|     |                                        |      |       |           |

Cours d'eau: l'Andon confluant à la Meuse, en amont du pont de l'ancienne tour de Dun, sur le territoire de Doulcom; Usines: 1 moulin;

Revenu net imposable: 14,504 fr.

Biens communaux.

Notions agric.

Bois, dits les Aisements...... 12 h. 50 a. 00 c.

Contenance totale des terrains communaux : 48 h. 84 a. 32 c. e. Prix moven de l'hectare de terre : 1<sup>re</sup> classe.... 3,000 fr.

| onono aprior | mojon ao i neolato ao |              | 0.0000000000000000000000000000000000000 | 0,000 |
|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------|-------|
|              |                       | · <b>2</b> • | classe                                  | 2,500 |
|              |                       | 3∘           | $classe\dots \\$                        | 2,000 |
|              |                       | 4e           | classe                                  | 1,000 |
|              |                       | 5°           | classe                                  | 500   |

Cultures spéciales et générales : ce sont les mêmes qu'à Brieules p. 265; les deux territoires sont d'égale valeur et bien supérieurs à celui de Cléry-le-grand.

Professions les plus habituelles : cultivateurs, vignerons, ma- Notions indust. nœuvres, cordonniers, tissiers en toile.

Voir pour tous les autres détails l'art. de grand Cléry.

Le patron de la chapelle de petit Cléry, annexée à la cure de Saint-Pierre de Doulcom, était monsieur saint Vincent, expression dont autrefois on qualifiait les bienheureux.

Les mesures étaient les mêmes qu'à Clarey, à cette différence près : que la perche linéaire n'avait que 18 p. 1 po. 6 l., tandis qu'à grand Cléry elle avait 19 p. et quelque chose de plus.

Quelques familles distinguées ont laissé des traces fugitives du séjour de plusieurs de leurs membres à Cléry-le-Petit.

Personnages notables.

405

Les Béchet, prévôts de Mouzon—les Cholet, prévôts de Chauvancy-le-Château—les de Paris, originaires de la capitale de la France... ont stationné aux dix-septième et dix-huitième siècles dans cette localité.

Nous les retrouverons ailleurs, et alors ils seront mieux caractérisés. Après eux citons les Gilet de grand et de petit Cléry.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : le mouvement de la population donnait 20 naissances contre 10 décès, en dix ans, dans le cours du dix-septième siècle.

Population.

D'après le recensement de 1847-1852 : 180 habitants ; — en 1857, 172.

D'après les archives communales : à partir de 1679, avec lacunes; — d'après les archives judiciaires : à partir de 1673, avec lacunes.

Tenue des registres

CLAVES (les); Claves.

Claves, nom de contrée, dont le sens orographique se perd dans les origines Veromanduennes des anciens Verdunois.

Descendez d'Aix-sur-Cloye sous Longwy, par la petite vallée de la Wyre, qui se termine à Es-co-Wyrs, sous Montquintin,

Canton de Montmédy. Commune de Ville-ès-Cloye.



et voyez les trois chaînes de montagnes qui se ferment à Cloye, en amont de Ville-es-Cloye; vous arrivez dans la prairie des Claves de la Wyre, de la Chière, et de l'Othain: aussi Saint-Mard et l'ancien Verniacensis pagus, Mussy sous Longuion et l'ancien Longagianensis; Failly (in fine Verniaca charte de 1094) et la barre de Chauvancy, étaient-ils sur les marches du Luxembourg, sur celles du pays de Metz, et sur celles du Verdunois.

C'étaient les sires de Montquintin; c'étaient ceux de la Ramonette, ou du Ram de Flassigny à Remoiville (Ramonis villa): et ceux de la clavicule (fretta) de Margul, sous le Saint Walfroy, à Chauvancy; c'étaient les trois anciens voués de l'abbave Verdupoise de Juvigny qui en tenaient les cless : tous trois étaient inféodataires de l'évêque des Articlavati, et c'étaient eux qui en fermaient ou ouvraient l'accès aux Orolauniens. Allez, en passant d'Icourt à Dampicourt et d'Escouviers à l'estuaire du Ton dans la Chière, alles à la chapelle sépulcrale des patrons collateurs d'un des oratoires primitifs de l'apôtre Véromanduen Quintinus, martyrisé, à Vermand, le 31 octobre 303, par les ordres du préfet Rictiovare de Rheims.... et, sous les vieux arceaux de la sépulture des Suys-Montquintin-Escouviez-Dampicourt, sur le marbre commémoratif de l'inhumation de ses derniers seigneurs, vous verrez les armoiries figuratives de la position de leurs ancêtres, sur les marches (stuffen) du Verdunois, sur celles du marquisat d'Arlon et sur celles du comté de Chiny. Ces armes portaient: d'azur, à 3 serrures d'or, 2 et 1. Elles étaient celles de la branche cadette des Estouffiers d'Azenne, alliés aux Schutzen de Berbourg et Soleuvre, nom qui indique la fonction d'ouvrir et de fermer; car ces Schutz étaient capitaines châtelains de la plus puissante forteresse des enclaves du Luxembourg. La branche aînée, dont nous trouvons trois rameaux installés : 1° aux sommes de l'Azenne et de la Thinte (Voir suprà, p. 85); 2° aux sommes de la Thonne et de la Chière; 3º et aux sommes de la Crûne et de l'Othain (Sommervile sous Othenges)... la branche aînée portait, comme ses ancêtres, d'azur, à trois montants (trois chevaliers montés),

à 3 pilotes d'or (trois chevaux) ferrés de sable, image figurative de la dominance des trois frères: Falcon d'Arlon, sire d'Escouvyers — Henry sire de Murault et de Laferté — et Gérard (de Haraucourt) sire de Remoiville et de Louppy les deux châteaux, quand ils se partageaient la vouerie de Juvigny. (Ch. de 1262, 1269, 1270.)

CLOYE et le claustrum de Sainte-Ternelle.

Sur la Chière, à la fermeture des contreforts de la Thonne et de l'Othain.

Canton de Montmédy. Commune de Ville-ès-Cloye

Les Claves verdoyantes des prairies de la basse Chière, entre Montquintin et Montmédy (1), sont en rapport alluvional avec le resserrement des rameaux qui servent de frein à l'irruption des eaux souterraines des hautes Fores et des afflux de la haute Chière, comme la serrure d'une porte est en rapport

Orographie et hydrographie.

<sup>(1)</sup> Icr, ierce, en hébren, signifient : vert, verdure, tige des plantes, caule des légumes, feuilles des arbres, tout ce qui pousse verticalement du sol; — iaroq, herbe qui vient de la terre (aarets); de là le mot ver, en latin. (Diction. hébr. de Lat., p. 49.)

Les langues primitives n'avaient ni la consonnance, ni la figuration du V. Nous en avons la preuve dans les inscriptions anciennes, et, notamment, sur notre statuette en bronze du Singunai.

Le Verdunois n'est qu'une longue bande alluvionale de claves, ou prairies verdoyantes, qui sont closes par les montagnes des articlavati. Cette appellation orographique s'est transformée par corclation figurative des mêmes idées. Ainsi, comme ce sont les cloux qui attachent la serrure on a dit Urbs clavorum, pour symboliser la ville des veroduni. Ce symbole a persisté longtemps sur les secaux des évêques de Verdun. Ils portaient un double écusson: sur le premier se trouvaient les armes de famille du prélat, ou celles qu'il avait adpotées; sur le second était une crosse (voulant dire episcopus), une épée (celle du comte temporel), et trois clous, 2 et 1 (emblème des clous avec lesquels la serrure des Cloies du pays se trouve attachée.

avec la clôture de tout un bâtiment. — Cloye, en aval de Aixe (hachen), au point de départ des afflux, sous Longwy — Cloye, en amont des conflux des mêmes eaux, sous Montmédy, en face de Fresnois — Tornich, en haut, sous Arlon, à l'endroit où le flux du Cor se tord, à partir d'ober Cherange, pour arriver à Charancy (Caringo) — Torgny, en bas, sous le contrefort de la Wire, à l'endroit où le flux des sources d'ober Korn et les conflux du nord-est se contretordent, pour obéir à la loi des pentes, qui les contraint à devenir meusiennes de Mosellannes qu'elles avaient été, jusqu'alors, en pivotant autour d'Arlon.... voilà les cloies en dehors desquelles est le village de Ville-ès-Cloye.

Cloye n'est pas autre chose qu'une clôture qui se resserre sous l'action du frein des eaux, par l'épanchement extrême du rameau des hautes fores de la corne d'Alon à Fresnois, contre le lon de Longwy et de Longuion, lequel expire à Ville-ès-Cloye.

Il est certain qu'une petite chapelle, dédiée à sainte Ternelle, attestait à Cloye l'emplacement d'un ancien claustrum. Ternel doit avoir encore un autre sens : il atteste trois dégradations successives de l'étage oolithique; — l'une, au confluent de la Crüne, à Longuion; — l'autre, au confluent du Ton et de la Wyre, en face du haut lon de Montquintin; — la troisième, au confluent de l'Othain, dans l'étroit passage des contreforts, en sens contraire, de Fresnois et de Ville-ès-Cloye. C'est pour cela, il est probable, que, dans son langage symbolique, le blason plaçait trois serrures sur l'écu des Suys-Montquintin; serrures, dont l'évêque des Claves tenait ou essayait de tenir les clefs. On ne connaîtra bien l'histoire ancienne, on n'aura le secret des appellations ethniques que quand on aura creusé à fond dans les notions que fournit la géologie. Au surplus sainte Ternelte a son culte enraciné à Ville-ès-Cloye. (V. infrà.)

Il faut remarquer que la châtellenie d'Etale, l'ancien stabulum des maîtres de poste de la station romaine, dont Louis V était sire, avant qu'il devint comte de Chiny... qu'Etale et son ban s'étendait du Clos (Closura), sur la Semois, à Cloye, sur la Chière, en amont de Ville-ès-Cloye. La famille du Clos, qui tenait la direction des postes et des convois du Clermontois, sous les Condé, et qui stationna à Stenay pendant le dix-huitième siècle, n'aurait-elle pas son origine à la source de cette idée? La solution se reproduira ultérieurement. Il en serait de même de celles des du Clou et des Clouet. On a déjà annoté les du Clos, p. 219, à l'ar. Brabant. Bientôt nous trouverons les du Clou et les Clouet chez les anciens citains de Verdun.

COLNEY et FLABEUVILLE; — Colomerium ad Flabotivillam (1). — Les Failles de la Chière et les Failly au Chou. (Ch. de 1149, 1153, 1172, 1183, 1447.)

Canton
de Longuion.
Rapports avec
Marville et
Flassigny et avec
Chauvancy

Colmeix placé sous la chaudière volcanique du Chaumont de et Brouennes. Buré (cotes 340, 353), et Chauvancy placé sous le puits de la

Co, en hébreu, veut dire, avec, ainsi—coa, force coagissante, coaction. Dans colomerium, ce mot signifie la collection des richesses végétatives de la terre:—les légumes,—les plantes;— tout ce qui conjoint l'olea des graines avec le sable (ol) où elles se nourrissent et dans lequel se développe l'huile des végétaux. En anglais, dans un sens plus restreint, col signifie le chou; on dit aussi kol, en allemand;—om veut dire chaleur brûlante, c'est celle de la fontaine de lave qui a cessé de bouillir au Chaumont sous Buré;—ome signifie chaleur nourricière;—omer veut dire bouillonnement. Les sables calcaires de Colmey indiquent en cet endroit la fertilité légumière des jardins des plus anciens meix. Enfin, en anglais comme en celtique, bot signifie botte, terme de chaussure. Flabeuville est un alluvion, en forme de botte, au-dessous du soulèvement des coteaux.—Le col de Colmeix est un cône que la nature a admirablement maconné. (Dict. héb. de Lat., p. 52, 57, 36, 3.)

<sup>(1)</sup> Col, en hébreu comme en celto-gaélique, est l'expression de toute idée collective. Cette particule comprend l'expansion générale des parties dans le tout; prise dans ce sens, elle signifie tout. Au sens géologique, col exprime le colage des myriades d'oon dont est composée l'oolithe. De même que, physiologiquement, le col unit l'ossature du crâne à l'ossature du tronc et de tout le squelette, qui ne sont que des con de phosphate de chaux; de même, topographiquement, le col d'une chaîne de montagne unit la roche principale au tronc de tous les coteaux.

trifurcation des montagnes, à la côte de Bertrimont (cotes 343, 355), Colmey et Chauvancy ont des rapports géologiques d'étage à étage, de rampes et de pentes, qui se sont reproduits dans les étocages des familles qui les ont, depuis Domay (anciennement prévôté de Saint-Mard) jusqu'à Dombras (anciennement prévôté de Mangiennes), soit incolés dans le principe, soit envahis et dominés. C'est l'histoire, d'une part, de la baronnie de Cons; et c'est celle, de l'autre, de la seigneurie de Marville et d'Arancy. Ces histoires ne peuvent être séparées.

Les trois haches des Failly.

Après la vente, par Waleram le jeune, aux comtes de Bar et de Luxembourg, en 1270, la signorie de Marville faisait encore trois haches, au delà de la Chière et de l'Othain, dans les terres chiniennes de la mouvance des comtes-évêques de Verdun. La première hache allait frapper à Ruette, dans la prévôté de Saint-Mard; elle s'appuyait à Colmey, sur la botte de Flabeuville; elle s'enmanchait sur Domay, et encadrait Malmaison, Allondrelle, Rebule, Charancy et Vezin. Cette hache avait son manche à Cons, et elle était dans les mains des Failly-Saint-Pancray, par leur alliance avec Raoul du Chou. (Ch. de 1214.)

La seconde hache allait frapper à Thonne le pré; son manche était à Flassigny, et, de là, par la trifurcation de la côte de Bertrimont, elle arrivait, dans le bassin de la basse Chière, à la cense de Clarembault et à la crouée de Lamouilly, d'où elle s'appuyait sur la botte de Brouenne, en face de celle de Villy. Cette hache était dans les mains des sires de petit Failly, comme inféodataires des sires de Marville, mais toutefois encore sous la haute dominance des barons de Cons, aux droits des anciens comtes de Chiny.

La troisième hache existe encore! c'est celle qui fera toujours, par sa constitution même, la pointe de la Mosellanne dans les champs de la Meuse, à la rupture de l'étage coralien d'entre grand Failly et Dombras: elle était, nûment et sans partage, entre les mains des sires de Marville, et elle ne se détacha jamais du ban de grand Failly.

Le ban du scigneuriage des écuyers de Ru- de petit Failly: Rupt-sur-Othain était le ban des écuyers du

petit seigneuriage de grand Failly, au temps, 1301, où les Failly aux trois haches furent contraints de transporter leurs pénates en Champagne, et de placer leur bannière dans le camp de Philippe le Bel, pour les motifs qui seront dits à l'article Jametz.

ette et Domey, et celui du seigneuriage des écuyers de Rupt et Dom-

Le grand seigneuriage des écuyers de Coulmey fut affranchi à la loi de Beaumont, le 16 juillet 1467, par Arnould de Chaumont, dit le Waige (comme prenant son nom de Wachemont sur Longuion), et par Colard et Marguerite sa sœur, sous les seings de : Alexandre de Mantheville et Henry de Boulaisy, avec l'attache des deux prévôts de Marville Andreu Bertrand et Clesse de Muscey. Cet Arnould, ce Colard furent les successeurs des Failly au Chou.

#### LE CHOU ET LES TROIS FEUILLES DES FAILLY.

Le rameau des sires de la Faille, villa Faillei, avait poussé La symbolique trois feuilles sur la souche antique de Varnier de Colm, sire d'Aubange, Warnimont, Colombe, Mont-Saint-Martin près Longwy, baronnie de Cons, et Wachemont au comté de Muscey (Warnerus de Colomerio, Ch. de 1149, 1153).....

du blason.

La première seuille : par Leudo de Failly et Sancy (signum Leudonis filii Varneri (Ch. de 1060, 1093, 1095, 1096, 1099, et 1103); - la deuxième feuille : par Pontius de Failly, sils de Rambaud de Muscey et d'Hadwide de Chiny, frère de Pontia femme de Jehans de Cons (Pontius de Fallia, Ch. de 1172, 1181): — la troisième feuille : par Pierre de Failly, sire de Dombras (Petrus de Dumbraz, Ch. de 1156 et 1214).

On ne connaît de ces trois premiers Failly autre chose, sinon, quant au premier, - qu'il assista, en 1093, à l'érection et dotation du prieuré de Dun, et que ce fut lui qui lui donna, il est probable, la hache de Villy; - qu'il fut présent à la constitution de douaire, par Dudon de Cons, à sa femme Agnès ou Hawydis, en 1095; - qu'il se retrouva, en 1103, à la dédicace de l'église priorale d'Apremont; - qu'il fut témoin, en 1096, à la detation de l'abbaye de Saint-Pierremont; - et, qu'enfin, il dut partir pour la première croisade, avec Godefroid de Bouillon (Ch. de 1099).

Quant à Ponce de Failly, on sait qu'il fut, ainsi que sa mère Hadwide de Chiny, dame de Chauvancy, un des bienfaiteurs des moines de Châtillon, en 1172.

Ensin, quant à Pierre de Failly, on ne connaît que sa charte de 1156, par laquelle il aulmone, à ce même couvent, ses biens dans la curie de Mangiennes; et on est certain qu'il fut au nombre des chevaliers qui, en 1214, assistèrent aux noces de la comtesse Ermesinde de Luxembourg avec Waleram de Limbourg-Arlon.

Voilà les trois feuilles armoriales siguratives de la croissance des Failly: — dans les Wyrs de la prévôté de Saint-Mard — dans le Wallon de la prévôté de Chauvancy — dans les Wabvres de la prévôté de Mangiennes: c'est-à-dire, dans l'ancien pays Virdunois, dont tous les inféodataires émaillaient d'argent le champ de leur écu.

Mais un des bourgeons du cep (1) ne tarda pas à se stétrir en la personne de Fletrier (Fletritus) de Flassigny-Marville. Les deux autres bourgeons se desséchèrent avec ses deux strères Jacques et Pierre; et il ne resta plus qu'un rejet du plus jeune (Henry), rejet dit Frusté (Frustatus), lequel épousa Marguerite de Jametz; tout ceci sera prouvé plus loin. C'est alors qu'au symbolisme du chou et à celui du rameau de trois feuilles accosté de deux tristes Merlettes affrontées, succéda le symbolisme des trois haches. On y réviendra à l'article Flassigny. C'est à Colmey que le rameau perdit son premier bourgeon.

Thibault I<sup>er</sup> de Failly, dont le bois de petit Failly porte encore le nom, était le fils aîné de Faltratus et de Catherine de Montjoie-Marville (Ch. de 1061, 1262, 1270). Il avait trois frères: Pierre, Jacques et Henry: Pierre et Jacques devinrent chanoines de la cathédrale de Liége; — Henry (Ch. de 1261) le plus jeune, qui fut surnommé Fletrier (in fletu tritus), avait

<sup>(1)</sup> Voir les armoiries de Cterambautt sire de Flassigny et Margul.

épousé Catherine de Bataille (Belair-devant-Mouzont), fille de Jacobus dictus li hermite, châtelain de Mouzon (Ch. de 1259); nous le retrouverons ailleurs : quant à Thibault, écuyer, ensuite chevalier de petit Failly, il devint sire de Colmeix et de Flabeuville, et il épousa Mahaut de Saint-Pancray et Brouennes. Mahaut était fille, paraît-il, de Rodolphe, fils d'Heribert de Chauvancy et de Dun (Ch. de 1140). Ce Rodolphe, en 1214, avait pareillement assisté aux noces d'Ermesinde; on le désignait dans la liste de la chevalerie sous l'expression de Raoul du Chou. C'était le titre des premiers sires de Colmey, qui portaient, il est probable: un chou au naturel, en champ d'argent. Thibault Ier, devenu sire de Brouenne, affranchit ce village en 1237 : il ne laissa qu'un sils, qui fut Thibault II, dit le petit Thibault, dont la femme est inconnue: Thibault II décéda en 1380, et ne laissa que deux filles : l'aînée, prénommée Isabiaulx, mariée à Joly de Fleury, autrement dit Genins de Hadonchateil; la seconde, prénommée Catherine, qui fut épouse d'Arnould de Longuion. Le partage de sa succession fut dressé le 11 février 1180 : il est scellé par Thibault de Bouligny et par Willième (de Delut). sire de Lamouilly et de Taussigny. Cet acte constate que le domaine de petit Failly avait, alors, pour tenants, d'une part, Thibault de Bouligny à cause de sa femme Catherine de Failly-Artaize: et, d'autre part, Pontia de Chauvancy, femme de Jehans de Cons seigneur dominant de petit Failly.

Voilà comment disparurent, à la fois, le chou de Thomas I<sup>er</sup>, et la branche des Failly-Saint-Pancray. On a de Thibault II une charte, datée de 1336, par laquelle il fait connaître que son cousin Frusté (Frustatus), fils de Henry ou Fletrier (Fletritus) de Failly, avait épousé Marguerite de Jametz, fille de Colin de Jamais, et que son oncle Henry (1) avait vendu à ce dernier moitié des terrages de petit Failly, qui furent donnés en dot à cette Marguerite, quand elle se maria. Nous verrons, ailleurs, que c'est de cette branche des Failly-Jamais que les Failly de

<sup>(1)</sup> L'Armorial de Calot donne pour armes à Henry ou Ferry de

Champagne, actuels, seraient descendus. (Voir infrà, à l'article Flassigny.)

Rapports de Colmey avec Bazeilles.

Le château actuel de Han-Martigny, à Colmey, a été reconstruit, en 1803, par la baronne Girault de Martigny, née Sthême de Jubécourt, maison du Verdunois. Il appartient, aujourd'hui, avec la ferme du Bouillon, sous Buré la forge, à son neveu, M. Soleirol, ancien professeur à l'Ecole d'application de Metz, officier distingué dans l'arme de l'artillerie. Wachemont, titre d'origine des Waiges du Chaumont, au ban des écuyers de Colmey, est à M. Caignart de Saulcy, fils, du premier lit, du célèbre et illustre membre de l'Institut de France, avec M<sup>110</sup> de Brie, don la mère était aussi une Sthême-Julvé-court. — Soleirol, porte : d'azur, au soleil d'or, sur une pile de boulets. — Caignart de Saulcy, d'origine dauphinoise, porte : de gueules, au chêne de sinople, au naturel (1).

Failly-Marville... d'argent, aux trois haches, de gueules; cimier : un hermite au naturel, tenant un chapelet; ce qui prouve que les Failly de Champagne descendent de Catherine de Bataille, fille du châtelain Jacques l'Hermite, et que les trois haches sont bien antérieures à 1301; ce qui sera démontré à l'article Jamets.

Ce qui a fait l'erreur des généalogistes c'est la confusion entre — Faltrais, e fuliis tractus — Fletrier, in fletu tritus — et Frusté, de opibus paternis et maternis frustatus; ce sont, paraît-il, des personnages différents. D. Calmer, t. V, page 18, en parlant des chevaliers tués, en 1431, à la bataille de Bullegnéville, appelle le Moine de Marville ce Frusté de Failly. Avec de pareilles équivoques comment dresser surement des arbres de généalogie?

(1) On a vu, à l'art. Bazeille, p. 158, que Barbe-Louise de Wospernew, enterrée au dit lieu, en 1785, était restée veuve de Charles-Louis comte du Han-Martigny. — Elle eut un fils et deux filles : le fils mourut sans postérité; — l'ainée des filles est la baronne de Marche, en Belgique; — la seconde épousa M. Girault, qui, en 1805, obtint le titre de baron de Martigny; — institué par sa femme légataire universel, il se remaria avec une des demoiselles Sthême de Jubécourt, et il lui laissa toute sa fortune. C'est ainsi que Colmey et le Bouillon advinrent à M. Soleirol, et que M. de Saulcy eut Wachemont.

La cense du Bouillon (cote 340), sous le bois de Buré (cote 353), est en rapport géologique parfait avec le Bouillon de Chauvancy (cote 342), sous la côte de Bertrimont (cote 355): elle est à l'endroit le plus aride du col de Colmey, dit le Chaumont. Aucune source ne l'arrose (1), tandis qu'une abondante fontaine s'échappe de Wachemont. Il suffit d'interroger les étages pour être convaincu que la chaudière d'un volcan, à Buré, a épanché sa lave, vers la Chière, dans le bassin de laquelle celle-ci s'est étendue en forme de botte sur le ban de Flabeuville, ce qui justifie parfaitement l'appellation primitive Flabotivilla. La vue d'une carte de Cassini suffit pour le démontrer.

CONS (la baronnie de), Consa (2), et ses appendices dans la Meuse.

Canton de Longuion.

Sur la Chière

(1) Toutes les fois que le b, qui est négatif de l'idée d'être dans la langue hébraïque, se présente en tête d'une situation présente, il indique la cessation de la situation précédente. C'est ainsi que Bure exprime géologiquement la cessation d'être en état d'uration; — que bouillon indique la cessation d'être en état de ouillement ou formation du terrain houiller.

Le terrain tourbeux, qui est au-dessus de la houille, existe à Gorcy sous Buré, comme il existe à Bainou sous la côte de Bertrimont, territoire de Thonelle et de Chauvancy; et le mot bouillon qui caractérise l'ollification, aussi bien aux Chaumonts, en face de Chauvancy, qu'au Chaumont du bouillon de Colmey, repousse toute idée d'eau chaude à l'une comme à l'autre de ces deux situations.

(1) Etymologie et appellations successives: Consa, Contsa, Coms, Kunz, puis enfin Cons. — Con, en hébreu, signifie avec, ainsi...... c'est la conjonction, en général; c'est aussi la conséquence, en particulier. Cons, en haut, Cumont, en bas, lui faisant face, montrent à l'œil deux idées opposées. Supposez une cuve qui s'évase en montant; ôtez une douve de cette cuve, et remplacez-là par un cône d'oolithe plein, cône adhérent au flanc du coteau; voyez ensuite la Chière creus

Rapports entre Cons et plunes du canton de Spincourt.

L'ancienne baronnie de Cons ne comprenait qu'un seul des sieurs commu- villages de la Moselle qui sont aujourd'hui du ressort de Montmédy. C'est celui de Haucourt, ancienne annexe d'Avillers, et qui fait partie du canton de Spincourt (1). Han-devant-Pierpont, même canton, dépendait aussi de la baronnie de Cons, mais seulement après 1718, alors qu'elle fut érigée en marquisat. L'histoire de cette baronnie est riche en grands souvenirs (2), nous n'en n'indiquerons que quelques faits, ceux indispensables seulement.

> sant son cercle, presque entier, entre les deux... et vous aurez l'image et la réalité des deux idées conjointes sous les deux expressions.

> > (Dict. hébr. de LAT.)

## (1) La baronnie de Cons comprenait spécialement :

La Grandville, Ugny, Tellancourt, Cussemont, Cumont, Pracourt, la Caure, et les Converts. Elle dominait, en outre, sur les seigneuries de petit Failly, de grand Failly, de Flabeuville, et sur les seize seigneurs de Villers la chèvre. Les seigneuries de ce nom et leurs dépendances avaient été, dans les derniers temps de la Lorraine, comprises dans la prévôté de Villers la montagne, et réparties dans le bailliage ainsi désigné et dans celui de Longuion; en voici l'énumération :

Sous le bailliage de Longuion : - Beuveilles avec Xappy et Luxieux; les Converts; Doncourt; Fresnois la montagne; grand Failly, Hans devant Marville; Montigny; petit Failly; Pierpont et Ugny.

Sous le bailliage de Villers la montagne : - Ametz, Aubange, Aix sur cloye, Audun le Teutch, Athus, Battincourt, Buré la ville, Baslicux, Bure, Brehain la ville, Brehain la cour, Crüne, Cultry, Cussigny, Chesnières, Errouville, Godebranche, Gorcy, Haucourt, Hussigny, Laix, la Grandville avec Cumont et Pracourt, la Madelaine, Morfontaine, Micheville, Monkeil, Othange, Saint-Pancré, Russange, Redange, Rodange, Saulne la haute, Saulne la basse, Tiercelet, Thil, Tressange avec Ludelange et Gondrange, Tellancourt, Ville-Houdelemont, Villerupt et Cantebonne, Villers la chèvre, Villers la montagne.

La ville de Longwy et ses dépendances était complétement enclavée dans cette immense juridiction.

(2) Voir t. I des Marches, chap. xvii, p. 392 à 420.

Après avoir été l'apanage de Hadwide de Chiny, la dernière des filles du comte Arnoux II, quand elle épousa Dudon de Valle, fils d'Adelo de Duno, la terre de Cons et ses appendices restèrent dans les mains du chef des aventuriers de la Chière, jusqu'à ce que, pour frayer au départ de la première croisade, Dudon et sa femme engagèrent leurs domaines à Othert, évêque de Liége, lequel recéda son engagère à Gilbert II de Duras († 1198), second fils de Gertrude épouse de Conon de Montaigu, lequel Gilbert fut la tige de la seconde maison de Rochefort. Il transmit sa baronnie à Garsirius de Cons (Ch. de 1160): de celui-ci elle arriva à Gilon (Ch. de 1172); puis, à Gilbert III son fils (Ch. de 1172); puis, à Giles (Ch. de 1200 et de 1208): elle advint ensuite à Jacques ou Jacomin de Cons et à Marie sa femme (Ch. de 1236), qui la possédèrent de 1218 à 1232. Jacques, en 1217, s'était reconnu vassal du comte Waleram d'Arlon alors marié à Ermesinde de Luxembourg. En 1231, Jacques de Cons et sa femme approuvent la donation que Jehan de Cons et Puntia ou Poincette sa femme, sœur de Pontius de Falliæ (Ch. de 1248), avaient faite de leurs dixmes de Hans les Marville à l'abbaye de Juvigny. Ceux-ci, en 1251, restituent au comte de Luxembourg-Arlon les fiess qu'ils tenaient de lui et qu'ils avaient sous-inféodés aux sires d'Aspremont, de Muscy. et de Fontois. Jacques et Poincette n'avaient laissé qu'une fille prénommée Jacquette; elle fut mariée à Renaud du Neufchâtel de Weryss; mais cette maison de Weryss s'éteint rapidement : il en reste une fille, issue de Bertrand du Neufchâtel; c'était Marguerite (Ch. de 1454), laquelle épousa Watrin d'Espinal († 1454) - dont Clément Ier (même charte), marié en 1435 avec Jeanne de Pouilly, fille d'Aubertin IV dit le Vieuxdont Gérard (Ch. de 1493) et Clément II († 1520), époux d'Ermengarde de Malberg. Ce mariage ne donna encore naissance qu'à deux filles : — l'aînée, nommée Claude d'Espinal, épouse Thiébault de Custine, gouverneur de Chauvancy; — la seconde, prénommée Marguerite, devient femme de Robert de Housse, gouverneur de Jametz: elles avaient droit aux 3/4 de la seigneurie de Cons; l'autre 1/4, par les Lahaye, descendus de Giles d'Avoncort (Ch. de 1316), l'autre 1/4, disons-nous, était advenu à Gérard de Housse, lequel vendit ses droits à Martin de Custine-Guermange, son cousin.

C'est ainsi que la maison de Custine, originaire du pays de Liège et première pairie de Rochefort (établie en Lorraine dès 1332), devînt propriétaire de ·la baronnie de Cons, qu'elle conserva jusqu'à qu'il en fut fait cession au duché de Lorraine. Enfin, la vieille baronnie chinienne fut vendue, le 24 décembre 1718, par le duc Léopold, à Nicolas-François de Lambertye, en faveur duquel le sief fut érigé en marquisat, le 3 janvier 1719. Les lettres-patentes d'érection incorporent à la baronnie de Cons les terres et seigneurie de Pierpont comprenant Beuveilles, Doncourt, et Han, plus les droits des anciens ducs de Bar dans la seigneurie de Cosnes et dans les baronnie, bourgs et villages de Cons la grand ville, Ugny, Tellancourt, et Villers la chèvre. Ces lettres remplacent les anciennes armes des Lambertye, qui portaient, antérieurement : d'azur, à deux chevrons, d'or; - par les suivantes : d'argent, à cinq roses, de gueules (armes de Dudon de Cons), 2 et 1, timbré d'une rose de l'écu, avec sa tige, issant d'un armet contourné, orné d'une couronne de marquis et couvert d'un lambrequin, au métal et couleur de l'écu.

Nicolas-François de Lambertye († 1740) était fils de Georges, petit-fils de Jean, comte de Lambertye et de Marguerite de Custine.

Le château actuel de Cons-la-Grandville, œuvre splendide et magistrale des Custine, est encore la propriété des Lambertye. C'est un des types féodaux les plus rares: son aspect est stupéfiant; les murailles sont d'une épaisseur et d'une hauteur titanesques: dressées sur le périmètre d'un quadrilataire, leurs fondations, empatées largement sur la roche d'oolithe pure, semblent défier les efforts du temps. Deux tours, l'une au sud, l'autre au nord, arc-boutent la courtine, vers Longwy, et de leur quarrure énorme elles font gémir le coteau.

Entrez dans cette demeure vraiment baronnale; visitez sa salle de justice, sa cheminée monumentale, sa chapelle; parcourez sa galerie héraldique, aux cent-cinquante encadrements de blasons en pierre mutilés; traversez ses appartements, ses vestibules; longez ses chemins de ronde; descendez dans les profondeurs de la tour du sud; enfoncez-vous sous le triple étage des cachots et jetez un regard sur la trappe des oubliettes; comptez les crénaux, les tourelles et les meurtrières; visitez l'église priorale de Saint-Michel et les tombes de ses caveaux. Du balcon seigneurial, admirez cette position exceptionnelle, d'où l'œil plonge dans une cuvette en forme de cône renversé..... Ce qu'est encore la demeure des Lambertye vous dit assez ce qu'était, aux époques de sa splendeur, le château des Custine. avant que les têtes de deux de leurs membres roulassent sur l'échafaud de la révolution.... et la masse imposante de ce manoir vous indique ce que pouvait être, dans le bois, la haute tour de Dudon (l'aventurier du Tasse), ses enclos, son malburg, et la chambre nuptiale d'Hadwidge de Chiny, cette Hawis ou Agnès qui, après son veuvage, devint femme de Rambaud de Chauvancy, et qui fut la mère de Pontius de Failly et la souche féconde de ses nombreux et célèbres descendants (1).

Avant que l'échange du 15 janvier 1625 eut fait passer l'an-Supplément aux cienne baronnie de Cons des mains de Philippe Elisé baron de la Haye (von Hagen de la Motten) et de sa semme Marguerite de la Fontaine-Xorbey, lequel descendait de Henry de Hagen, époux de : 1º Marquerite de Chambley ; 2º de Jeanne du Châtelet, et devenu baron de Cons, en 1444, après les invasions suédoises en Lorraine... avant, disons-nous, que cette baronnie eut passé aux mains de Louis de Custine, la terre de Bellefontaine, près Longuion, faisait partie de l'ancien Consois.

articles Bellefontaine. Billy et Bollemont.

Cette terre resta la propriété de François-Pierre et de Jean-Louis de la Huye, enfants du coéchangiste. L'aîné, François-

<sup>(1)</sup> Rappelons ici le mot d'une reine de France : allez en Champagne, battez un buisson, et, pour sûr, il en sortira un Failly. Elle eut pû dire et en Lorraine, où les Failly n'ont pas été moins nombreux.

Pierre, transmit Bellefontaine à son sils Adrian, issu de son mariage avec Hélène de Bernard.

Adrian ayant épousé Catherine de Barrois-Morhaignes, le 16 mars 1685, les domaines des de Hagen se répartirent entre leurs quatre fils: — Alexandre — Jean-Louis — Charles — et Adrian II. Comme aîné, Alexandre eut Bellefontaine; aussi son prénom est-il resté patronymique dans la famille des de Bolmont qui lui ont succédé: les deux puînés furent allotis dans la prévôté de Mangiennes; et le plus jeune, Adrian, époux de Anne le Goul, ou le Goulon, de Loison et Neuvry, le 20 octobre 1714, devint seigneur de Ville-en-Woëvre, canton de Fresnes, et de lui descendaient, paraît-il, les de Jacques de Jeandelise et d'Olley.

Le dernier de cette branche wabvrienne était, en 1780, Nicolas-Louis-Georges-Frédéric-Paul de Hagen, marié, le 19 mai 1785, avec Anne Gallois de Billy.

Nous retrouverons l'aîné, Alexandre, à notre article Rouvroissur-Othain (1).

C'est par ces barons von Hagen von Motten, d'origine thu-

<sup>(1)</sup> On voit, par cet article qui sera complété à l'article Rouvrois, que l'origine des sires de Bellefontaine, de la maison de Hagen, remonte, en Lorraine, non-seulement à l'époque de la piteuse journée de Bultegnéville, du mois de juillet 1431, dans la guerre de Réné d'Anjou contre le comte de Vaudémont, journée qui déplaça les positions sociales et surtout la plupart des mouvances dans nos Wabvres, mais encore au règne de Charles VII et à l'époque de Jehanne d'Arc, cette héroïne dont la parenté se retrouve dans les alliances avec les de Bollemont.

Nous devons ajouter que nous trouvons encore ceux-ci à Bolmont, hameau de la commune de Reuilly les potès, au canton de Renwez, près Rocroy, en la personne d'un de leurs plus notables représentants, le général de division d'artillerie Alexandre de Bollemont, aïeul de M. de Bollemont, juge au tribunal de Rethel. Après y avoir échappé aux proscriptions du comité de salut public et du sanguinaire proconsul Saint-Just, cet officier supérieur est mort assassiné làchement par une épée prussienne, dans ses foyers, à Arancy.

ringeoise, sortis de l'électorat de Trèves, et entrés à Cons en Lorraine, au quinzième siècle, que... non-seulement les de Bolmont,—mais encore le maréchal de Bassompierre—mais encore le marquis Jean-Claude Renouard de la Neuvais... se trouvaient coseigneurs à Billy-les-Mangiennes, lors du procès-verbal de réformation des coutumes virdunoises du 3 février 1743.

CONSENVOYE, Consauvadum (1). (Bulle papale de 1049.)

Canton de Montfaucon.

Route impériale n° 64. — L'ancienne tour du pont du Gué. Nota. Elle n'existe plus. — L'ancien ban de Bethléville ou la sainte ville.

Sur la rive droite de la Meuse, à la rampe du Hautmontois de la grande montagne du Verdunois.

Ecarts: Molleville, Mosla villa. (V. ce mot, infrå.)

|                          | canton         | 1 myr. | 3 kil. |
|--------------------------|----------------|--------|--------|
| Distance du chef-lieu de | arrondissement | 4      | 0      |
|                          | département    | 5      | 3      |

Orientation, par rapport à Montmédy, S. 1/4 O. O.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer : de 185 à 371 m., près de Molleville.

### Etages, groupe et sous-groupes (2).

1º Etage jurassique moyen, formation coralienne de l'époque secondaire — coral-rag.

<sup>(1)</sup> Etymologie et appellations successives: Consauvadum, Consavadum, Consavoie, Consenvoye. Le sens géologique du mot cons (voir suprà, p. 415), se reproduit ici; mais il y est complété par un attributif locatif... ad vadum; comme qui dirait Cons au gué. L'anneau que forme la Meuse, entre Gercourt et Consenvoye, et les bas fonds près du pont, démontrent l'exactitude de l'appellation.

<sup>(2)</sup> Voir la Stat. géolog. de M. A. Buvic., p. 79, 81, 82, 84, 274, 588, 593.

2° Etage jurassique supérieur, formation portlandienne de la même époque — calcaire à astartes, briques pour les fours, moëllons et pierres pour les chemins.

3º Alluvions et cailloux siliceux. (Voir Brabant, p. 214.)

Origines.

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales et les traditions :

La crèche de l'oratoire dédié à Notre-Dame de la Nativité, au lieu dit Bethléville, paraît avoir été le berceau des premiers colons de Consenvoye. Ce hameau, qui n'est plus qu'un lieu dit, était indiqué, non-seulement dans le rotulus de l'an 1589, mais encore dans la liste énumérative des localités de la prévôté de Sivry. On peut en reporter l'établissement à l'épiscopat de ceux des évêques de Verdun, qui furent intermédiaires de saint Maur à saint Airy (356 à 591), alors que la cathédrale de Saint-Pulchrône était sous le patronage de la Vierge en sa nativité. Cette induction se fortifie de la circonstance que Consenvoye, à la fin du dix-huitième siècle, était encore un des principaux lieux de dépôt des enfants recueillis par les hôpitaux de la ville de Verdun.

Consenvoye est relaté dans la charte de 1049, sous ces expressions: Consauvadum, cùm ecclesia, molendinis, et omnibus appenditiis — Molleville y est énuméré dans les termes qui suivent: Mosla villa, cùm ecclesia, molendino, et omnibus appenditiis.

Erection .
en commune
affranchie.

Nom des érecteurs : le *Chapitre* de l'église cathédrale de Verdun.

Causes: remplacement de la servitude de main morte par des redevances plus profitables aux chanoines et moins onéreuses à leurs vassaux.

Date de la charte d'affranchissement: 1578 (1).

<sup>(1)</sup> Voir le texte dans les Chroniques de M. Jeantin, t. II, p. 293. Cette charte, bien que spéciale pour Sivry et pour Soutreville, était applicable à tous les villages de la prévôté.

423 CON

| Contenance superficiaire totale, d'après | le cada     | stre de   | 1844 :   | Territoire:    |
|------------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------------|
| 1,624 hec. 15 ares 04 cent.              |             |           |          |                |
| Nombre des maisons : 200.                | •           |           |          |                |
| Jardins et chènevières                   | <b>20</b> h | . 07 a    | . 69 c.∴ |                |
| Prés et pâtures fauchables               | 118         | 42        | 61       |                |
| Terres labourables                       | 926         | <b>30</b> | 02       |                |
| Vignes                                   | 37          | 49        | 94       |                |
| Bois                                     | 464         | 90        | 40       |                |
| Landes, friches et pierriers, carrières, |             |           |          | •              |
| noues et routoirs                        | 18          | 24        | 91       |                |
| Superficie non imposable                 | 38          | 69        | 47       |                |
| Usines: un moulin et une huilerie.       |             |           |          |                |
| Revenu net imposable: 35,046 fr. 23 d    | ·•          |           |          |                |
| Bois 361 h                               | . 59 a.     | 0 c.      |          | Biens          |
| (aux cantons dits: le Petit-Chaume - le  | Rousse      | lois 🗕    | - Bour-  | communiux.     |
| vaux — Richêne)                          |             |           |          |                |
| Prés et pâtures, terres, terrains        |             |           |          |                |
| vains et vagues 156                      | 12          | 70        |          |                |
| Contenance totale des terrains communa   | ux : 51     | 7 h. 7    | 1 a. 70  |                |
| Prix commun de l'hectare de terre : 1 re | lasse       | 9         | ,700 f.  | Notions agric. |
| <u> </u>                                 | lasse       | 9         | ,100     |                |
| <del></del> 3° (                         | lasse       | 1         | ,500     |                |
| 4° (                                     | classe      | • • •     | 900      |                |
| <del></del> 5° (                         | lasse       |           | 200      |                |
| - de chènevière.                         |             | 3         | ,260     |                |
| — pré : 4 <sup>r</sup> c                 | lasse       | 9         | ,700     |                |
| 2° c                                     | lasse       | · 1       | ,600     |                |
| - vignes                                 | de 1,5      | 00 à 1    | ,640     |                |
| bois : de 80                             | 0 à 90      | 0, qu     | ant aux  |                |
| plantations et garennes, mais les grands |             | nt éva    | lués au  |                |

même taux que les terres de seconde classe.

Cultures générales : blé, orge, avoine, et autres productions ordinaires du bassin de la Meuse; — culture spéciale : celle du chanvre. Les hautes terres sont de même nature que les friches de Brabant.

Notions industrielles.

Professions les plus habituelles : cultivateurs, manœuvres, vignerons, pêcheurs de rivière.

On trouve, à la partie supérieure du coral-rag, immédiatement au-dessous des argiles du calcaire à astartes, des bancs d'un calcaire gris, veiné de roux, dur, compact, à cassure conchoïde, qui a presque l'aspect des calcaires lithographiques, mais presque toujours ces bancs sont fortement cariés; ils sont habituellement d'une épaisseur de 1 à 2 mètres: on les emploie à l'entretien des routes (1).

Administration.

Le maire actuel, M. F. Richard, a succédé, en 1846, à J.-P. Hacherel; — celui-ci (1832), à J.-F. François; — celui-ci (1820), à J. Joly; — celui-ci (1817), à J. Richard; — celui-ci (1807), à J.-P. Joly qui datait de la création des mairies.

Archéologie.

A cent mètres au-dessus de la commune est une contrée dite la Sainte-Ville: c'est là où devait être l'oratoire et la maison de Bethléville, mot qui signifie crèche ou nourricerie, en hébreu: il y existe encore des débris de constructions, et on y a trouvé des ustensiles de ménage, des armes, et des pièces d'anciennes monnaies. La commune de Bethlainville, canton de Charny, a des origines identiques; les mêmes vestiges doivent se reproduire à Bethlémont et à Bethincourt (2).

Population.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : en 1726, 100 feux; — d'après le recensement de 1852 : 850 habitants; — d'après celui de 1857 : 710.

Tenue des registres. D'après les archives communales : à partir de 1693; — d'après les archives judiciaires : à partir de 1670, avec lacunes.

# Anciennes divisions ecclésiastiques.

Ordre spirituel. Diocèse de Verdun; — archidiaconné de la Princerie, ou

<sup>(1)</sup> Voir la Stat. géologique de la Meuse, p. 274.

<sup>(2)</sup> Beth est le déterminatif, autrement dit génitif, de baith, qui signifie maison, en hébreu; — leem signifie nourriture en général; — lee, c'est le lait; ces mots dérivent de loun, teter, ingurgiter, avaler — laam, manger, etc. (Dict. hébraïque de Latouche, p. 12, 60.)

chrétienté primitive (1); — doyenné de Chaumont (2); — cure : celle de Notre-Dame de Consenvoye;

Anciennes annexes et dessertes : celles de Molleville et du Hautmontois ;

Nota. - Haumont était annexé à Saumognieux.

Hermitage le plus voisin : celui de la Roche (Vander-Gesilus) de saint Egésiles, à Brabant;

Oratoire primitif: celui de la Vierge et de la Nativité, à la crèche de Bethléville;

Eglise matriculaire: idem;

Chapelle de Sainte-Barbe; sépulture des familles distinguées.

Noms des patrons: saint Joseph, à Molleville? — la Vierge et l'enfant Jésus en sa crèche, à Bethléville; — Notre-Dame en son assomption, à Consenvoye;

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église: inconnue; Noms des derniers curés connus, antérieurement à l'ordre actuel: — 1670, N. Saintin — 1694, J. Périn — 1704, J. Duclos — 1738, F.-J. Bocquet — 1747, J.-N. Collignon, vicaire — J.-B. Klensch, curé — 1762, A. Lapasque — 1791, J.-L. Mercier et P. Bernier. — Sous l'ordre actuel: ..... curé actuel M. Coudry.

### Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Patronage à la collation du *Chapitre* de la cathédrale de Ver- ordre temporel. dun; — dixmage au prosit des *chanoines* prébendiers; cure à portion congrue; — entretien du chœur et des bâtiments à la charge des mêmes.

## Anciennes divisions civiles.

Ancienne cité des Veroduni articlavorum; Verdun; — ordre politique. royaume d'Austrasie; empire Germanique; — ancien pagus

<sup>(1</sup> et 2) Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de : (Voir Chaumont, p. 343.) — Composition de doyenné comprenant les paroisses de : (Voir idem, p. 341.)

Virodunensis; — ancien comté épiscopal de Verdun; — terres dites du Chapitre; — haute justice du Chapitre, par ses prévôts.

## Avant la rédaction des coutumes générales.

Ordre judiciaire.

Loi dite les coutumes de Sainte-Croix;

Mesures de : pour les liquides, la pinte et la pièce de Bar; c'est-à-dire, mesure de Sivry — pour les grains et autres matières sèches, le quartel de Monfaucon — pour les bois et les terres, Verdun; modifié par les mesures de Charny et de Sivry.

Indication de l'étalon local: l'arpent de 120 perches, la perche de 17 pieds: — à Verdun la perche était de 16 pieds 4 po. — à Charny, 16 p. — à Sivry, 14 p., à cause de Soutreville, qui était à la mesure de Chiny.

Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de *Verdun*; réformation du 3 février 1743; Cour supérieure du présidial de *Verdun*; — ancien bailliage de *idem*; — Ancienne prévôté de *Sivry-sur-Meuse* (1);

Ancienne justice seigneuriale des chanoines, seuls seigneurs haut, moyen et bas justiciers.

Histoire docale.

Aucune maison chevaleresque n'a dominé à Consenvoye. On y trouve seulement quelques nobles, ou annoblis, commissionnés par le roi, après la réunion des trois évêchés à la France, pour la perception des droits et pour la garde de la Foraine, confiée à la capitainerie des fermes royales et dont le siège était à la tour du pont du Gué. — de Bonnaire — du Casse — Soulesse du Casse — de Menus — Groskher du Casse — du Clos — la Grelette de Bonnaire.... et quelques autres.... y naissent, s'y marient, y décèdent, dans le cours des deux derniers siècles. L'ancienne famille locale Richard s'y trouve alliée à plusieurs de ces étrangers (comme à Brabant); et, à côté d'elle, apparaît celle

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de : (Voir à l'article Capitule des manses, p. 292.)

non moins ancienne des François. Ces Richard, ces François sont des maires royaux, qui marient leurs filles noblement et richement. Les Soulesse du Casse étaient de la descendance des anciens du Hazard du Mosomois. Nous retrouverons les Groskher et les Bonnaire, à Forges... les de Menus, à Grémilly.

En 1691, Jean Gillant, chevalier de Saint-Louis, ancien officier dans le corps royal des carabiniers, lieutenant des invalides, et Madelaine-René Cheneau sa femme (de Chinon en Touraine), ont pour fils Jean-Nicolas Gillant, lequel est père du général Gillant, né le 26 mars 1792, enrôlé volontaire à 16 ans. et qui vient de mourir à Œutranges, près Thionville. C'était un de ces nombreux enfants de la Meuse qui, jusqu'à l'invasion. eurent moins de renom militaire que de mérite solide. Non omnibus licet adire Corinthum:

La famille du savant bénédictin D. Cajot, historien verdunois, existait à Consenvoye; on la retrouve ensuite à Verdun.

Ce village avait conservé les indices de sa fondation primitive, relativement à la nourricerie des enfants. Ainsi, de 1775 à 1791. soixante-six dépôts d'enfants, provenant de l'hospice de Sainte-Catherine, y sont constatés par soixante-six baptêmes, suivis d'autant d'inhumations : alors ces petits malheureux donnaient une moyenne de huit à dix décès par année. Combien en restaitil? Dieu seul le sait! On voit aussi que Consenvoye a été l'asile de divers réfugiés politiques des anciennes révolutions du pays.

CONTRÉE (les noms de).

La Coue — la Cuve.

Aux aouis ou hawys, - aux oeuillons, - aux aoutis, - aux La cuve de Flasaviaux, etc., etc... sont des mots qui se lisent sur toutes les matrices cadastrales, et dont, à la honte de tous, le sens primitif est complétement effacé! D'ailleurs, en lisant : — aux acoues, aux acouis, - aux piochons, - aux piochis, on comprend que l'outillage des cultivateurs a dû empreindre, de sa forme verbale, les lieux dits des contrées les plus propres à l'aoutement de

de Montmédy et

signy et la cuvette de Mertels ou tels fruits. Seule la langue hébraïque a le secret de ces vieilles et naïves appellations restées éloquentes dans nos patois. On dira non vainement! c'est l'histoire de notre planète..... e pùr si torna!

Il en est d'autres dont les effets se cachent, bien que la cause soit tout apparente; d'autres encore dont la cause est cachée et les effets très-apparents. Nous en avons vu des exemples dans la configuration des lieux et la conformation des étages aux mots Cons et Consenvoie.

En voici deux autres pour les noms de contrées (ou de villages) placées objectivement... celles-ci en retraite de... celles-là en projection dans... relativement à la courbe du flux des eaux.

La Cuve du goulot de Flassigny, qui est en projection dans la courbe de Othe... la Cuve du môle de Merles, qui est en retraite dans la courbe du Loison uni, sous Billy, à l'Azenne... sont des fontaines couvantes et courantes sous terre, dont le syphon correspond, soit à des amas d'eaux stagnantes, soit à des pertes d'eaux errantes dans les excavations souterraines des étages correspondants.

Ainsi, vers la limite des couches argilleuses, là où ces couches n'ont qu'une faible épaisseur, on remarque des entonnoirs par lesquels les eaux pluviales s'échappent et se perdent dans les fissures ou cavités des calcaires inférieurs, pour se meatiser dans les sables les plus perméables du lias, et ne plus reparaître au jour que par l'effet du syphon. C'est là le phénomène caractéristique de l'ancien comté de Mercy, depuis la grande Warde aux sources de la Crüne (cote 319), près Bazailles, jusqu'à Amermont, près Baroncourt, aux sources de l'Othain.

Au contraire, dans la prairie de Merles, sous le coral et l'oxford-clay inférieur (cote 200), on remarque un phénomène
opposé: les eaux, qui affluaient de la mer intérieure du versant et qui remplissaient les cavités des couches calcaires du
fond de la couche, tendent à refluer jusqu'au niveau de leurs
affleurements: elles remontent donc à travers les cavités de l'argile, et elles viennent jaillir à la surface; elles s'élèvent même
jusqu'au sommet du môle, dont on a entouré les sources afin de

créer une chute pour faire marcher le moulin dit de Molet (4). Voilà la Cuve de Merles.

Dans les mares de l'Othain, ce sont des amas d'eaux, tels que celui de la goulette de Flassigny; ils sont la conséquence du flas ou affaissement, opéré tant à Flabas, vers le sud, qu'à Flabeuville, vers le nord, à partir d'Othange, sur les hauts de Metz, jusqu'à Othe, dans les bas fonds de l'Othain.

A Flassigny, au lieu dit la Cuve, entre Warni-Moulin et l'ancienne vigne seigneuriale dite Wargiviliers, c'est une véritable Cuve: cette cuve se projette vers la rivière, au lieu dit le Cuvelet de Othe, et de là s'élèvent (à la même cote de niveau 196) les eaux acouées (2) à la goulette, petit lac stagnant dans l'intérieur du village, sous le ban de l'ancienne chapelle seigneuriale du baron, chapelle dédiée à saint Léger.

<sup>(1)</sup> Voir la Stat. géolog. de M. A. Buv., p. 222, 614.

<sup>(2)</sup> Les lieux dits la Coue de Florainville et à l'acoue, derrière le village de Bellefontaine, en Belgique... lieux contigus à la Semois, sont célèbres dans l'histoire de l'ancien comté de Chiny: leur signification est, tout à la fois, géologique, hydrographique, et symbolique.

Acouer est un terme de viticulture, qui accuse l'action d'activer l'aoutement du fruit, par l'objection de l'instrument que le vigneron appelle acouette, ou fer de l'acouement: ôtez l'a privatif et vous avez l'idée opposée. Eth signifie fer de charrue en hébreu; ac est une particule hébraïque qui signifie mais; la particule latine ac a le même sens..... c'est l'objection en général. (Dict. hébr. de Lat., p. 5) De là le mot celtique iacum, qui termine toutes les appellations de lieux placés contre des cours d'eaux. Ce mot indique le mouvement de l'eau contre un massif quelconque placé objectivement.

Aux lieux dits la Coue et Acoue, l'œil aperçoit une image sensible et la géologie constate un fait; l'un et l'autre sont opposés à Floranville: le flux de la rivière se fait en dehors de la coue, par une courbe circulaire qui s'éloigne de plus en plus du coteau; c'est le contraire à la cuve de Flassigny, et à la cuve de Merles, près du moulin de Molet.

Cant. de Stenay.

COUR- (la) LEZ-NEPVANT.

Communes de Nepvant et de Lamouilly.

Sur la Chière.

L'ancien ban de Nepvant comprenait huit censes fièfes, au temps de l'ancienne mouvance de la chatellenie de Stenay. Les principaux de ces arrière-siefs étaient: 1° la Cour sur la rivière de Chière, au consuent du ruisseau de Nepvant, en amont de Lamouilly et d'Olizy; 2° la Folie, au pied de la côte de Stenay à Nepvant, et au-dessous de la forte source qui jaillit au bas du coteau.

La première de ces censes, en 1525, se composait de bâtiments, de 30 jours de terre aux trois saisons, et de 4 fauchées 1/4 de pré. En 1572, le 21 janvier, elle était reprise des mains du comte de Bar par Jean d'Apremont-Buzancy, seigneur en partie de Viller-Revant-Orval, et par Henry, son frère.

La seconde se composait d'une tour forte, de granges, étables, jardinages, 46 jours de terre aux trois saisons, et de 7 fauchées.

Celle-ci avait donné son nom à la famille noble de Badolet de Nepvant et de Richard de la Folie, dont il sera question plus loin. Cette famille s'éteignit dans celle des Failly de Sapogne, vers l'année 1625, alors qu'André de Sapogne était prévôt de Chiny.

En 1520, l'escuyer Gilles de Sapogne, sire de Villers-devant-Orval et capitaine prévôt de Chavancy, possédait l'arrière-fief de la Cour de Nepvant: son seigneur dominant était le chevalier de Lioncourt. De par sa femme Claude d'Oriocourt, petite-fille d'Agnès d'Orne, dame de Breux, il était seigneur de Brouennes. Tout à coup il se mut entre le haut vassal du duc Charles de Lorraine et l'arrière-vassal inféodataire de Nepvant, il se souleva un de ces procès que l'histoire des temps d'obscurité et d'ignorance a traduit au tribunal de notre époque justement flétris des stigmates de la raison.

Procès absurde et procédure inqualifiable.

Un porc dévore un enfant au berceau, chez un habitant du ressort de la Cour de Nepvant. Georges de Lioncourt fait appréhender au corps par ses gens de justice l'habillé de soye meur-

trier et ordonne qu'il sera traduit à ses assises de Brouennes. Mais l'animal avait été déposé en la maison du Four de Giles de Sapogne, à titre provisoire; Giles revendique son droit de poursuivre, faire instruire et justicier, le cas écheant. De là conflit de juridiction; puis rebellion; puis actes de violence; puis dévastations des terres des vassaux; et enfin force est au seigneur de saisir la Cour supérieure du Barrois. Georges obtient la translation du coupable ez ceps du cachot de la maison de Giles dans ceux de la geôle de Stenay.

La Cour ducale, oui la Cour des hautes assises / à la requête du procureur général du Barrois, s'assemble, à Bar, le 31 juillet 1526 : elle est composée du Comte-évêque de Toul, de l'abbé de Sainte-Hoilde, du bastard d'Anjou, alors grand maître de l'hôtel et séneschalerie du Barrois, du sieur de Champfleury, bailly de Bar, du sieur de Romponcel, président, et autres gens de la Cour des comptes du Barrois. Sentence d'évocation gravement portée, et le procès est renvoyé aux assises de Stenay. Alors l'affaire est auditionnée par Guillaume Tougnel, ou Touly, chevalier de grand Cléry, sire de Chastel près Cornay, de Charpentry et de Pouilly en partie, grand veneur de Lorraine, capitaine prévôt de Stenay, et par Thiebault de Failly.... ensin sentence du 21 juillet 1526, consirmée par le souverain le 20 août suivant: elle confirme à Georges de Lioncourt son droit de haut justicier sur le porc accusé. Nous avons le texte tout entier sous les yeux.

Qu'advint-il du condamné? L'histoire ne le dit pas. Que dire des juges...?

CRÉDON et la chapelle de Notre-Dame du Bâle.

C'est à Crédon (cote 277) que se détermine le contour de l'é- de Montmédy. tage oolithique, qui, du plain de Baroncourt près d'Etain, décroît d'épaisseur jusqu'à Baalon, près de Stenay et croît en émergeance crétacée. Voilà le caractère géologique de cet écart

Canton Commune de Marville. de Marville, dont le sol est de formation colithique (colithe inférieure, bradfort-clay et calcaire gris colithique) (1).

Au onzième siècle, Marville n'était encore, d'après toutes les apparences, qu'une villa ou métairie mérowigienne, dont les cultures royales commençaient aux haies d'Amel et s'étendaient, sur le rameau des montagnes, depuis la source de Crédon jusqu'à Rameray, par le val d'Adon, neveu du duc Adalgisiles (charte de 634), personnage dont le nom paraît être resté au Valandon.

La maîtresse-case (mansus indominicatus) de la colonie trévirienne des serfs de la Celle maximinienne, à Saint-Hilaire, serfs devenus sujets des comtes d'Arlon, avant de dépendre de ceux de Chiny et de Bar.... cette maîtresse-case, on le verra plus loin, occupait le sommet des rampes, en face du pont Saint-Jean: les granges et bâtiments d'exploitation fermaient la gorge de Golly, et la place, aujourd'hui dite du Château, était surmontée d'une vieille et haute tour, sans enceinte, qui commandait, à la fois, au bassin de la rivière et aux manses des colons attachées au flanc oriental du coteau.

Tel était encore, paraît-il, en 1099, le manoir d'Isabelle de Montjoie-Faulquemont, alors qu'elle devint veuve de Louis, fils puiné du comte Arnould II de Chiny.

L'histoire de la chapelle de Notre-Dame du Bâle doit être réservée. (V. infrà.)

Canton de Damvillers. crépion, Crespio (2).

Nota. — Ce village était autresois annexe de Flabas; tous deux dépendaient de la paroisse de Moirey.

<sup>(1)</sup> Le nom Bâle, qui était celui de la porte conduisant à Saint-Laurent, est une conséquence de cette constitution géologique, dont nous avons montré la concordance étymologique à l'art. Baâlon, p. 97.

<sup>(2)</sup> Etymologie et appellations successives : Crespio, — Crespion; Crépion. — Ep, épaississement; — crep, accroissement d'épaisseur; —

Géologie.

Sur la crête des terrains dits le *Hautmontois*, c'est-à-dire sur la grande montagne du Verdunois.

Distance du chef-lieu de { canton, 0 myr. 5 kil. Topographie. arrondissement, 3 0 département, 5 7

Orientation, par rapport à Montmédy, S.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 290 à 354 m., sous le Bélut d'Ormont.

## Etages, groupes et sous-groupes (1).

1º Etage jurassique moyen, formation coralienne de l'époque secondaire; elle est de nature marneuse et calcaire; oxford-clay supérieur, étage plein conséquemment — coral-rag. (Voir sa composition, sa puissance, sa pente et sa direction, au mot Brabant, p. 214.)

2º Etage jurassique supérieur; formation dite portlandienne; calcaire à astartes. (Voir au même mot.)

Ce territoire a ceci de remarquable: les deux étages y sont comme crépis l'un sur l'autre; ainsi le serait une muraille où tout est bien cimenté et où ne manquerait aucuns moëllons; tandis qu'à Flabas le feuillet de l'oxford-clay supérieur, brisé et disloqué, fait défaut. Celui de dessus s'est affaissé à défaut de soutien intermédiaire; il a fait flas. A mesure, au contraire, que de Crépion (où croît l'épaisseur du plein) les bancs se relèvent vers Haumont, vers Beaumont, vers Louvemont, la formation du calcaire se consolide, et le groupe se maintient identique sur tous les plateaux du Hautmontois, c'est-à-dire aux territoires de Saumoigneux, de Brabant, de Consenvoye, de Sivry, de Haraumont (2). A Crépion ont cessé les crépitations de la croute terrestre ébranlée par les craquements de l'affaissement à Flabas.

re, élargissement; — crep, accroissement de l'élargissement; — on, plein, plénitude; — pion, principe du mouvement de plénitude.

(Dict. hébr. de Lat., p. 118, 3.)

<sup>(1)</sup> Voir la Stat. géologique de M. A. Buv., p. 79, 81, 84, 895.

<sup>(2)</sup> Voir le commencement de la note 1, page précédente.

| Origines.       | D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales, et les |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|--|--|
|                 | traditions:                                                      |  |  |
| •               | Ces origines sont les mêmes que celles de Moirey et de Flabas;   |  |  |
| •               | elles paraissent remonter à saint Maur, second évêque de Ver-    |  |  |
|                 | dun (356 à 385). (Voir ces mots, infrà.).                        |  |  |
| Territoire.     | Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1848 :   |  |  |
|                 | 491 hect. 53 a. 61 cent.                                         |  |  |
|                 | Nombre des maisons : 44.                                         |  |  |
|                 | Jardins et chènevières 4 h. 68 a. 43 c.                          |  |  |
|                 | Prés et pâtures fauchables 82 62 76                              |  |  |
|                 | Terres labourables                                               |  |  |
|                 | Vignes 6 76 85                                                   |  |  |
|                 | Bois                                                             |  |  |
|                 | Landes, friches et pierriers 2 26 · 0                            |  |  |
|                 | Superficie non imposable                                         |  |  |
|                 | Cours d'eaux : aucuns; les sources se dirigent sur Wavrille.     |  |  |
|                 | Revenu net imposable: 6,791 fr.                                  |  |  |
| Biens           | Bois 53 04 0                                                     |  |  |
| communaux.      | (aux cantons dits les Hazelles, les Chênes et le Belut-d'Ormont) |  |  |
|                 | Prés et pâtures, terres, terrains vains et                       |  |  |
|                 | vagues 31 65 38                                                  |  |  |
|                 | Contenance totale des terrains communaux: 84 h. 69 a. 38 c.      |  |  |
| Notions agric.  | Prix de l'hectare de terre 1 <sup>re</sup> classe 1,500 fr.      |  |  |
|                 | - 2° classe 1,200                                                |  |  |
|                 | - 3° classe 1,000                                                |  |  |
|                 | - 4° classe 750                                                  |  |  |
|                 |                                                                  |  |  |
|                 | — prés 1,250                                                     |  |  |
| -               | — vigne 1,500                                                    |  |  |
|                 | — bois 1,200                                                     |  |  |
|                 | Cultures générales : blé, orge, avoine.                          |  |  |
| Notions indust. | Professions les plus habituelles : cultivateurs, manœuvres,      |  |  |
|                 | quelques vignerons; des plasonneurs, des maçons de temps im-     |  |  |
|                 | mémorial.                                                        |  |  |
| Population.     | D'après le recensement de 1847 à 1852 : 141 habitants ;          |  |  |
|                 | d'après celui de 1857 : 131.                                     |  |  |

D'après les archives communales, à partir de 1669, pour Flabas, avec lacunes; — d'après les archives judiciaires, à partir de 1789, série complète.

Tenue des registres.

Nota. — Recourir aux actes de *Moirey* pour l'intervalle de 1692 à 1791.

### Anciennes divisions ecclésiastiques.

Diocèse de Verdun; — archidiaconné de la princerie (1); — Ordre spirituel. doyenné de Chaumont (2); — cure : celle de Moirey; — prieuré : celui de Chaumont; — hermitage : celui de Saint-Maur, à Flabas; — oratoire primitif : idem; — église matriculaire : celle de Moirey, qui est sous le vocable de saint Michel archange.

Noms des patrons : saint Sébastien et saint Barthélemy, à Crépion — saint Michel, à Moirey.

Noms des curés antérieurs à l'ordre actuel. (V. l'art. Moirey.)

Noms des vicaires qui desservaient aussi Flabas: — 1699,

J.-F. Wicourt — 1717, Delattre — 1719, E. Gossinet —

1721, H. Pierre — 1747, N. Fourault — 1758, N. Arnoulx

et N. Delattre — 1764, J.-F. Valentin et J.-F. Collin —

1769, P. Violard — 1770, P.-H. Chollet — 1772, F. Feuil
let — 1775, B. Créplot — 1777, G. Roussel — 1781

Alexandre — 1789, Williaume — 1791, Doucet.

#### Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Patronage à la collation de l'évêque de Verdun; — Dixmage, Ordre temporel. idem; — Entretien du chœur et des bâtiments, idem.

#### Anciennes divisions civiles.

Ancienne cité des Articlaves; - royaume d'Austrasie, puis Ordre politique.

<sup>(1</sup> et 2) Ressort de cet archidiaconné sur les décannats : celui dit *Urbain* et ceux de *Forges* et de *Chaumont*. — Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de : (Voir aux articles *Azennes*, p. 92, et *Chaumont*, p. 341.)

de Lotharingie; — empire Germanique; — ancien pagus du Virdunensis; — comté, idem; — haute justice de l'évêque, comme seigneur haut, moyen et bas justicier.

# Avant la rédaction des coutumes générales.

Ordre judiciaire.

Loi dite les coutumes de Sainte-Croix;

Mesures de : pour les grains et autres matières sèches et pour les liquides, Damvillers; — pour les bois et les terres, idem.

Indication de l'étalon local : l'arpent étant de 120 perches, et la perche de 16 pieds.

## Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Verdun; — anciennes assises de l'évêque: — cour supérieure du présidial de Verdun; — ancien bailliage de Verdun; — Ancienne prévôté de Merles et ensuite de Mangiennes (1).

## Maisons seigneuriales. — Aucunes.

Crépion avait appartenu à Raoul de Crespi, sire de Ribemont, qui le céda à l'évêché de Verdun, vers l'an 1060. Cette cession donna lieu à une guerre entre ce seigneur et l'évêque.

La famille *Créplot*, dont divers membres apparaissent comme prévôts et procureurs fiscaux à *Sivry*, à *Dun*, à *Jametz*, et dont un représentant, ancien officier de l'empire et aide de camp de *Bernadotte*, roi de Suède, fut juge de paix à Damvil-

<sup>(1)</sup> Composition de la prévôté de Mangiennes, comprenant les localités de : (V. Bilby, p. 477.)

Celle de Merles comprenait: Merles, Dombras, Delut, Witarville, Ville-devant-Chaumont, Escurey, Moirey, Flabas, Crépion, Buenemont, Molet et Viller: elle fut en partie réfondue dans celle de Mangiennes. (Voir ce mot, infrà.)

Les derniers prévôts connus ont été: — en 1700, Lagardière — en 1719, Sainctin Bouchelet — en 1723, Jean Holdrinet — en 1728, N. Holdrinet — en 1726, Henry Mauclerc — et, en 1736, Bernard Cany.

lers... cette famille apparaît comme originaire de Damvillers, de Crépion et de Haumont. (Voir infrà.)

GRÉVILLE, Creuve-en-Dormois, Creuilla. (Acte d'aveux et dénombrement du 21 juin 1680.)

Canton de Montfaucon. Commune

La géologie d'Aincréville, comparée à celle de Bantheville, de Bantheville, donne l'explication de Créville, qui n'est plus qu'un nom de contrée. A Aincréville, au-dessus de la formation coralienne, c'est-à-dire de l'étage jurassique moyen, puis, au-dessus de la formation portlandienne, c'est-à-dire de l'étage jurassique supérieur, à Aincréville commence la formation crétacée, au-dessus de laquelle émerge le gault. Cette formation, toujours croissante jusqu'à Bantheville, s'arrête par le crévassement du sol à Creuille, où l'émergement du gault se boursouffle comme la crête de petites îles soulevées par les crévasses du mouvement de dislocation. (Voir les articles Aincréville, p. 1-2 — Bantheville, p. 408 et 111.) Creue-en-Woepvre présente un phénomène identique, motivé par la faille des terrains oxfordiens (1), seulement le crôt des dépôts crayeux ne relève aucune crête saillante à la superficie de Creue.

crocos (les).

Dans les étroits crochets que fait la rivière d'Orne, au-dessous de sa source, se trouve une ferme qui en a pris le nom : c'était un ancien sief du diocèse de Verdun; il était placé sous la juridiction laïque de ses inféodataires, avec haute justice indépendante tant au civil qu'au criminel; — à la dissérence de la seigneurie haute justicière d'Azenne, qui ne relevait que pour le civil des juges de l'évêché.

Canton de Damvillers. Commune d'Azenne.

<sup>(1)</sup> Voir la Stat. géolog. de M. A. Buv., p. 126, 286, 287, 298, 299, 501, 502, 503, 504.

La cause de cette anomalie sera dite aux articles Orne, Ornel et Ormont.

Canton de Montmédy. Commune de Lamouilly. CROUÉE (le fief de la); Villa de Cruce. (Ch. de 1262 et 1408.) Sur la rive droite de la basse Chière.

Cette ancienne métairie, assise sur les bans de la Ferté et des deux Bièvre, était une des trois haches territoriales des domaines des anciens Failly-Marville-Mouzon. En 1262, alors que Jehanne de Chiny, épouse d'Arnould III de Loos, était suzeraine et de Montmédy et de Chauvancy et de la Ferté et d'Ivoy, alors qu'elle dominait presqu'aux portes de Mouzon, par les villages Ambédeux de Vaux, de Tethaigne, et d'Euilly; en 1262, la Crouée ou Crolée de Lamouilly appartenait à Wéric de la Vaux-Sorbey (1), 24° abbé de Mouzon. Ce prélat était de la maison des Wales de la Chière et de l'Othain, maison qui, dans son principe, se confondait, il est probable, dans de communes origines, avec celle de la Vaulx (ou des vaulx), et avec celle de la Faulx (ou les Failly).

Après avoir affranchi Autrécourt (près Mouzon) et Rouscy, Wéric voulut mettre ses possessions tréviriennes sous le saul-vement du roi de Navare, comte de Champagne Thibault V, qui, à l'encontre des comtes de Bar et de Chiny, prétendait à la haute dominance et de Stenay et d'Ivoy. Il y plaça notamment ses vassaux de la Croix (villa de Cruce, Ch. de 1262), ancienne villa placée sous la rampe de la Ferté, à la montée de la Frète

<sup>(1)</sup> Sorbé-Vaux, près de la cense de la basse Wale, est sur le territoire de petit Failly, non loin du bois de Thibaut-Failly; ce sief est appelé Sorberiola dans la charte de Longuion de 1183.

Cette probabilité se convertit en évidence quand on compare les énonciations des chartes avec les alliances mentionnées aux tableaux des deux généalogies. Il ne faut pas oublier que Faulx et Vaulx se confondent dans la prononciation du Thyois Roman et du Roman-Thyois: c'est cette confusion qui produit la langue des Walons.

du Saint-Walfroy. Car, par deux chartes de l'an 1240, les vaulx du Walon de Bièvre et de Ginvry, au delà de la Chière, ces deux vaulx étaient du domaine abbatial de Mouzon, sous l'avouerie du châtelain d'Hierges, Giles de Voncq, lequel était alors voué des moines du prieuré de Chauvancy (Ch. de 1248).

Ainsi, au milieu du treizième siècle, le Mosomois faisait hache dans le Trévirois, par la dominance des abbés de Mouzon sur Bièvre et Ginvry, localités qui, plus tard, furent échangées contre Sapogne, Herbeuval et Margny. D'un autre côté, par Thonne le pré, le seigneur de Marville, Waleram le jeune dit de Montjoie-Falquemont, par son homme de fief Faltreis de Failly sire de Flassigny, et par Thiebault de Colm sire de Failly et de Brouennes, Waleram de Marville poussait sa dominance dans les terres barisiennes de Stenay. Le col de cette hache était à la crouée de Lamouilly, laquelle était possédée, en 1261, par Henry de Failly-Marville, au mérite de son alliance avec Catherine de Bataille (Belair), fille de Jacobus dictus li Hermite, châtelain de Mouzon.

Rien n'est plus compliqué ni plus curieux, au point de vue chinien, que l'histoire féodale de cette cense qui, jusqu'au dernier temps, changeait, chaque trois ans, de ressort; car sa justice était à l'alternative des prévôtés de Carignan et de Chauvancy. Voici l'explication de cette anomalie.

C'est de ce modeste emplacement, emplacement probable de la plantation du glorieux signe avec lequel saint Walfroy chassa le démon du colosse de la Frète (Colossus dianæ in Janilergeio, Ch. de 955), c'est, disons-nous, de cette petite crouée que les de Croy, descendants d'Albéric de Cimay, voué de Saint-Hubert et châtelain de Chauvancy, en 1070, paraissent avoir reçu leur nom devenu si illustre, et pris leur devise: fideli coticula de cruce; devise devenue symbolique dans les armoiries des Failly au Chou. (Voir l'article Colmey, suprà, p. 411.)

C'est aussi à cette obscure Crouée qu'on voit poindre le croissant de Clarambault de Flassigny, sire de la Fontaine-Xorbey, mari d'Oda de Pierpont et père d'Herbrand de Sorbey (Ch. de 1252, 1269). En 1252 Thibaut II de Bar acquiert de Jean Hazard (ou Casùs), fils de Jacques l'Hermite (1), sire de Sumay et châtelain de Mouzon, frère, il est très-probable, tant de Périnet de Bataille, 32° abbé de Mouzon, que de Catherine de Bataille, femme de Henry I° de Failly; en 1252, Thiébault acquiert de Jean du Case la portion de son vendeur dans la terre de Brouennes, et en récompense il lui abandonue ses droits indivis dans les seigneuries de Bièvre, Herbeuval, etc. En 1266 et années suivantes, par des acquisitions successives, le comte de Bar pousse toujours plus avant (Voir Brouennes, p. 289) dans les terres de Chiny et du Trévirois. En 1268, Gérard de Los devient propriétaire de Chauvancy, et la châtellenie comprenait alors Olizy et Malandry, en face de Mouzon.

Alors s'éteint la première dynastie de Chiny (1269); la seconde et la troisième n'ont qu'une existence éphémère; des prétendants collatéraux se disputent l'héritage de Louis VI (1337). Le comté de Chiny est mis par eux en engagère, et tout pousse à la dissolution de cette principauté: Louis XI roi de France, d'une part, Jean de Luxembourg roi de Bohême, d'une autre. Pendant que celui-ci, donnant la main aux citains de Verdun en révolte contre leur évêque appuyé par la France, avance toujours plus avant dans le Verdunois, la puissance des comtes de Bar, affaiblie dès 1301 par le traité de Bruges, cette puissance recule de plus en plus du Trévirois; et enfin il faut qu'elle se retire du Mosomois. En 1337, le comté de Chiny est nominalement entre les mains de Godefroid de Dalembroeck, et Chauvancy appartient encore à Gérard II de Los son neveu. Cette année, le comte de Luxembourg acquiert Ivoy, la Ferté et

<sup>(1)</sup> Ce mot l'Hermite se rencontre très-fréquemment dans les anciennes familles de Mouzon, de Stenay. A partir du quatorzième siècle, il est très-souvent remplacé par l'appellation le Moine; ce qui a égaré les généalogistes, qui ne se sont pas douté, par exemple, que le Moine de Marville était le même personnage que Frustê de Failly, dit le Moine, tué à la bataille de Bultegnéville, en 1333.

Virton. Voilà les faits principaux qui ont préparé un déplacement général dans les positions sociales; révolution que nous trouverons bientôt presque complète à notre article Jametz.

Quant à la *Crouée*, ses mouvances persistent; mais elle est enclavée et voici ses maîtres successifs:

En 1338, Willième (de Wal), sire de Delutz, de Rupt, de Villers le rond près Marville, lequel était fils de Jehan de Bazeilles, dit Prény, lequel était époux de Marie-Louise d'Artaize-Sorbey, lequel était neveu, il est probable, de Frédéric de Bazeilles, 28° abbé de Mouzon... Willième fait reprise, des mains du comte de Bar Edouard II, de sa maison de Chauvancy-Saint-Hubert, de celle de la Molley, pourpris et dépendances, le tout indivis avec les héritiers de Mahaut, qui fut femme de Pierre de Failly-Delut (Ch. de 1226, 1269).

En 1339, la Crouée, Lamouilly, etc., passent à Gisla de Sorbey, petite-fille de Giles de Voncq, famille qui paraît s'être unie en 1473 avec Jean de Croy, auteur des princes de Chimay.

Cependant Gérard II de Los s'était éteint sans postérité mâle; alors Jean de Croy devient sire de Douzy et de Chauvancy; alors aussi il écartela ses armes des burelles de Los et des trois haches des Failly. C'est là un trait de lumière dans les coins obscurs du blason des Failly. C'est un anneau de rattache pour toute la contrée (1).

En 1356, Jean Tenay dit Content, sire de Douzy, donne ses reprises comme inféodataires de la Crouée de la Lamouilly. La Crouée, Lamouilly, Ginvry et autres dépendances passent ensuite — en 1374, à Jean d'Allamont, à cause de sa femme Idron de Failly; — en 1400, à Jean des Hermoises de Delut, et Agnès de Failly sa femme; — en 1408, à Wary de la Val,

<sup>(1)</sup> L'histoire des localités et celle des familles sont inséparables; elles s'éclairent l'une par l'autre: c'est ce qui rend indispensable l'étude des généalogies et par suite celle du blason. Ce n'est certes pas pour des vanités d'amour propre qu'une part aussi large leur est souvent faite dans celte publication.

sire de Nepvant et Lamouilly, acquéreur des précédents, par acte devant Jehan Robinet, clerc juré à Stenay, du 24 mai 1407; — en 1550, à Guillaume de Sapogne, écuyer, seigneur en partie de Villers-devant-Orval.

Ensin, le 2 janvier 1578, Guillaume de Sapogne vendit la cense ou gaignage de la Crolée, mouvante de la châtellenie de Stenay, à Jean de Tassigny du Faing et à sa semme Françoise de Cugnon, moyennant 9,500\*.

Après la conquête française, la Crouée devint le domaine des prévôts de Chauvancy le Château. Jean Cholet, deuxième du nom, fils de Jehan († 1724), fut le dernier de ces magistrats, qui en reçut l'investiture: il était époux de Barbe Lambertine de Fresney; celle-ci mourut le 16 décembre 1761; l'église de Lamouilly renferme leurs ossements. A l'article Olizy et à celui de la Soye se trouveront ses origines et ses alliances avec les Carmouche, avec les la Ramée d'Etain et avec les Bonneau d'Arimont de la Ferté et de Thonelle au fief de ce nom.

Canton de Montfaucon.

CUISY, anciennement dit Cuzy; Cuzeium; in cocto situm (1). (Ch. de 870, 893.)

Sur la Goulette des suintements des sables verts du gault et sur la fontaine Saint-Denis.

Topographie.

<sup>(1)</sup> Etymologie et appellations successives: Cuzeium; Cuzy, Cuisy. — Zy, particule persanne, dérivée du zend, qui signifie deux mouvements en discordance (Voir Gram. pers. de Chodzko, p. 19.); — coun, disposition puissante et profonde .. de coa, force coagissante; — cous, disposition par secousses... le tout venant de co, qui exprime toute idée de coëncidence par expansion. (V. Lat., p. 52, 3, 6.)

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 218 à 308 mètres.

# Étages, groupe et sous-groupes (1).

1° Etage jurassique supérieur, formation dite portlandienne, de l'époque secondaire; — calcaires à astartes; moellons, pierres à chaux, marnes à griphées virgules.

Géologie.

Etage néocomien .. absent! cette absence indique une discordance entre le feuillet portlandien et l'assise des terrains tertiaires.

2° Etage du gault, formation de l'époque tertiaire, composée de sables verts et d'argiles, qui, régulièrement, devraient avoir leur base sur le feuillet néocomien, mais qui, à Cuzy, reposent immédiatement sur les astartes du portland, où commence la coction de la craie. De cette discordance il résulte que les marnes à gryphées virgules sont en émergeance à côté du gault, qui forme comme une petite île entourée par les calcaires portlandiens. C'est ce que paraît exprimer le mot Cuzy.

Les plus anciens manuscrits donnent le nom de Septiminium à la lande des sables verts, depuis Verrières jusqu'à Brieules. Ce sont, en effet, de petites îles dont les lambeaux émergent, çà et là, des calcaires à astartes et des marnes à griphées virgules de l'étage portlandien. Ces sables y sont entourés, septi, de l'oxide calcaire qui s'appelle minium. C'est à Septsarges que cette base argileuse à sa plus étroite localisation.

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales, les légendes et les traditions :

Origines.

Cuisy, Drillancourt, Epinonville, Gesnes, Gercourt, Ivoiry et Septsarges, sont les sept villages de l'ancien septiminium de Montfaucon. Ce couvent, fondé par saint Baldéric, vers l'an 597, reçut des monarques mérowingiens de vastes landes couvertes de buissons et d'épines, dont la pleine suzeraineté fut

<sup>(1)</sup> Voir la Statist. géolog. de A. Buv., p. 81, 83, 84, 87, 89, 329, 356, 595.

consirmée à ses moines par les Carlovingiens. On en verra la nature et l'étendue à l'article Montfaucon.

Cet ingrat territoire sut désriché successivement par les premiers religieux: mais, dans les invasions normandes de 847 à 893, l'établissement et les cellules ne tardèrent pas à être ravagés de sond en comble. L'abbaye était presque détruite, quand, vers 837, elle sut donnée, par l'empereur Charles le Gros, à l'évêque Dado de Verdun, pour indemniser l'Eglise des Claves des pertes qu'elle avait subies par les dévastations des barbares.

A partir de ce moment, les domaines de la grande prévôté du Doulmois cessèrent d'appartenir au diocèse de Rheims, et ses habitants passèrent sous la houlette des prélats verdunois. (Ch. de 893.)

Erection en commune.

Nom du fondateur : inconnu. Très-probablement ce fut l'abbé Baldéric de Lapierre (1037).

Causes: l'extension des défrichements.

Date de la charte d'affranchissement : il n'en existe pas (1).

Territoire.

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1844: 555 h. 95 a. 05 c.; elle se décompose ainsi:

Nombre de maisons : 63.

| Jardins et chènevières       | 6 h | . 17 a | . 83 c    |
|------------------------------|-----|--------|-----------|
| Prés et pâtures fauchables   | 44  | 48     | 16        |
| Terres labourables           | 492 | 75     | <b>32</b> |
| Vignes                       | 0   | 12     | 53        |
| Bois                         | 3   | 21     | 70        |
| Landes, friches et pierriers | 0   | 28     | 70        |
| Superficie non imposable     | 7   | 90     | 81        |

Cours d'eau : la Goulette du ruisseau de Cuize, et la fontaine Saint-Denis (2).

<sup>(1)</sup> V. les Chron. de M. Jeant., t. I, p. 322, et les chartes à l'appui.

<sup>(2)</sup> Le ruisseau de Cuisy prend sa source, au nord, au-dessus du village en lieu dit la Goulette — puis, avec la source de la fontaine Saint-Denis, située également du nord, il fait tourner le moulin, arrose la prairie et se jette dans la fontaine de Guénoville, qui flue sur Sept-

Usines: un moulin, faisant écart. Revenu net imposable: 9,681 fr. 16 c. Bois dit Bellevue (territoire de Montcomminnant.

66 h. 53 a. 00 c. Pâtures et terrains vains et vagues. 87 00

Contenance ancienne des terrains communaux: 86 h. 40 ares; au jourd'hui aucunes autres propriétés communales que les bois communaux.

Prix commun de l'hectare de terre : 1 re classe . . . . 1,500 fr. Not. agricoles.

2º classe . . . 1.200 3º classe.... 900 4º classe.... 500 5º classe.... 300 pré..... 2,500 vigne..... 1.000 bois..... 1,000

Cultures générales : blé, orge, avoine.

Professions les plus habituelles : laboureurs, manœuvres.

Notions industrielles.

Biens

Noms des maires à partir de l'établissement des mairies : - Administration. Pierre Crussière, de 1801 à 1812 - Nicolas Martin, de 1812 à 1815 — Jacques Prudhomme, de 1815 à 1827 — Nicolas Archambaux, de 1827 à 1837 — Nicolas Gruselle-Gilles, de 1837 à 1861.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : en 1700, 45 feux; — d'après le recensement de 1852 : 288 hab.; - d'après celui de 1857 : 265.

Population.

D'après les archives communales : à partir de 1665, avec lacunes; - d'après les archives judiciaires, à partir de 1679, série complète. — Nota. Rédaction déplorable quant aux pensées et quant au style; indécence même dans quelques expressions; état matériel très-irrégulier.

Tenue des registres.

sarges : la partie du ruisseau depuis la prairie jusqu'à Guénoville se nomme la rivière de Cuisy.

## Anciennes divisions ecclésiastiques.

Ordre spirituel.

Diocèse de Rheims, dans le principe; ensuite de Verdun; Archidiaconné de la Princerie de Verdun (1); Doyenné de Forges, sous le titre de Saint-Martin (2); Cure: celle de Cuisy, sous le vocable de saint Denis; Abbaye suzeraine: celle de Saint-Germain de Montfaucon; Cellule de Saint-Baldéric de Septsarges; Hermitage du même, probablement à Epinonville (V. infra);

Oratoire primitif: celui de Saint-Germain de Montfaucon; Eglise matriculaire: celle de Montfaucon, sous le vocable ancien de saint Laurent?

Nom du patron : saint Denis; jour de la fête 9 octobre; Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église : restaurée en 1806; agrandie avec établissement d'un clocher, en 1839.

Noms des derniers curés connus, antérieurement à l'ordre actuel: — 1679, Regnard — 1683, F. François de Brabant — 1686, J. Mansuy — 1698, N. Gilles — 1750, P. Pichelin, vicaire; C. François, desservant; F.-E. Ferry, idem; J. Picard, curé — 1791, J.-N. Didier, desservant. — Sous l'ordre actuel: — 1803, Pierrot — 1806, Gatelet — 1826, Javelot — 1828, Mazelot — 1831, Dollière — 1842, Duc — vicaire actuel, M. Vaucant.

Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Ordre temperel.

Avouerie des auciens comtes d'Ardenne; — puis de Rethel; — puis de Granpré; — puis des sires de Hans (Ch. de 1052).

<sup>(1)</sup> Composition de cet archidiaconné sur les décannats de : celui dit Urbain et ceux de Forges et de Chaumont.

<sup>(2)</sup> Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de : Avocourt, Bethincourt, Bethlainville avec Vignéville, Charny et le château de Villers, Chalancourt avec Cumières, Cuzy, Dannevouz,
Drillancourt avec Gercourt, Gnaville et Sugny, Forges avec Régneville, Malancourt avec Esnes, Montzéville, Marre, Thierville avec
Lombœuf et Vameaux.

Patronage à la collation de l'abbé de Montfaucon; Dixmage au profit du Chapitre, seigneur unique; — portion congrue;

Entretien du chœur et des bâtiments à la charge du même.

#### Anciennes divisions civiles.

Ancienne cité de *Durocortorum Remorum*, Rheims; Ordre politique.
Royaume d'Austrasie, sur les limites incertaines de la
Neustrie;

Ancien pagus du Dolomensis (in comitatu Dolomensi sita, Ch. de 893);

Ancien comté de *Doulx*, en Dormois; Haute justice des *chanoines* de la collégiale;

## Avant la rédaction des coutumes générales.

Loi de Vermandois; généralité de Rheims;

Ordre judiciaire.

Mesures de : pour les grains et autres matières sèches et pour les liquides, Montfaucon; — pour les bois et les terres, idem;

Indication de l'étalon local : l'arpent de 80 perches ; la perche de 19 pieds 8 pouces.

### Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Rheims;

Anciennes assises des avoués de l'abbaye.

Cour supérieure du Vermandois;

Ancien bailliage de Vitry-Vermandois;

Ancienne prévôté de *Montfaucon*, dont le titulaire avait rang de grand prévôt (1);

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les sept villages et dépendances de la châtellenie, plus ceux du fond primitif de l'ancienne dotation, éclisés en faveur des avoués. En 1277, le grand prévôt était Jehan d'Apremont, frère de Gobert V de Dun; — en 1451, c'était Guillaume d'Haraucourt, qui devint évêque de Verdun.

Ancienne justice seigneuriale de l'abbé, qui était seigneur régalien, haut, moyen et bas justicier.

Faits locaux.

Les registres religieux de la paroisse de Cuisy constatent que nulle autorité, autre que celle de la collégiale, n'a dominé sur le sol et les habitants de ce lieu. Pendant les deux derniers siècles, on n'v voit apparaître des noms de privilégiés laïques que pour quelques mariages de parents des membres du chapitre. Ainsi, le 20 janvier 1688, Philippe le Gagneur, écuyer, fils de Claude L. et de Marquerite de Tognac de Troyon, y est uni avec Magdelaine, sille de Louis de Bigot de Courupt et de Charlotte de Clodon de Septsarges, en présence de François Tognac, écuyer, seigneur d'Aronville, oncle de la mariée. Ainsi, le 21 juin 1747, messire Charles-Louis Cholet, seigneur de Longeaux et Broutier, en Barrois, âgé de 30 ans, fils de feu Jean Ch. et de Jeanne de Chamus de Courcelles, dame de Cléry la Cosse, y est conjoint, par dispenses spéciales, avec Marquerite-Scholastique, âgée de 20 ans, fille de messire François Génin, conseiller du roi au présidial de Verdun, et de Marquerite-Scholastique Clouet; et la mariée est assistée de sa mère et de son oncle le chanoine Jean Génin de Montfaucon (1).

<sup>(1)</sup> C'est de ce mariage que naquit Marie-Scholastique Cholet de Longeaux, unie, en 1774, à Gédéon-Henry de Condé. (V. Brieuks, p. 273.) François de Génin et Marguerite Scholastique Clouet (fille du maire de ce nom, auquel les habitants de Verdun doivent les promenades, plantations et autres embellissements de leur ville), furent les oncle et tante du général de Génin, grand-oncle de l'auteur de ce Manuel, décédé à Baslieux, en 1796, époux d'une demoiselle de Pal lant. M. Jeantin n'a pas encore pu se rendre compte de ce mariage, célébré par Edme de Fleury, chanoine de Montsaucon, dans une paroisse et devant un prêtre autre que celui de l'un ou de l'autre des époux. Ce fait intéresse son ascendance paternelle, puisque Marie-Josèphe de Génins († à Rarécourt, le 9 janvier 1763), épouse de Nicolas Jeantin, avocat en parlement, receveur général des tailles de l'impératrice reine Marie-Thérèse d'Autriche, dans le Luxembourg († à Rarécourt, le 27 janvier 1763), était son aïeule maternelle du côté paternel; et qu'elle

CUNEL; Cunellus (1).

Canton de Montfaucon.

Géologie.

Sur le revers à droite de l'Andon, dans le coin le plus élavé des amoncellements de cailloux, roulés dans l'intérieur du sol.

Ecart : le Fays.

Orientation, par rapport à Montmédy, S. S. O.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 236 à 266 m.

# Etages, groupe et sous-groupes (2).

1° Etage jurassique supérieur, formation dite portlandienne, de l'époque secondaire; — calcaires à astartes; — marnes à griphées virgules. Les marnes à griphées forment une languette qui s'étend entre les marnes et calcaires à astartes (ban de Cunel), lesquelles leur sont inférieures, à l'est, et les gaults, ou sables verts (ban de Romagne), qui les recouvrent, à l'ouest;

2º Etage du gault, formation de l'époque tertiaire.

Ce territoire est un des plus curieux à étudier géologiquement. On y saisit l'action des eaux diluviennes à leur point le plus élevé, très-probablement. En suivant le profil de *Mont*blainville à *Thonne la lon*, la coupe montre le gault, en stratification discordante sur les trois sous-groupes de l'étage jurassique,

29

était, sinon sœur, au moins cousine-germaine de M<sup>me</sup> de *Cholst-Génin*. Cette anomalie sera approfondie.

<sup>(1)</sup> Etymologie et appellations successives: Cunellus, Cunel. — Coun, disposition puissante et prosonde d'une chose... du mot coa, sorce de coaction; — el, radical de toute idée d'élévation. La disposition des étages de la brisure de Brieules à Cunel, au lieu dit Briaculei, semble établir l'application de ces radicaux. (Dict. héb. de Lat., p. 32, 3, 6.)

<sup>(2)</sup> V. la Stat. géologique de M. A. Buv., p. 93, 127, 595, et la ligne AB de la carte, planche nº 2.

450 CUN

à sa portion supérieure recouverte par la gaize, ou craie tufau, qui se développe sur la rive gauche de l'Aire, mais dont il ne reste ici, sur la rive droite, qu'un petit lambeau en forme de coin. On conçoit alors, facilement, l'accumulation des cailloux vosgiens entraînés par le courant de l'ancienne Meuse, et leur acculement dans la brisure dite autrefois Briaculei (Ch. de 1228).

Origines.

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales, et les traditions. (V. les articles Brieules et Nantillois.)

Erection en commune Nom de l'érecteur : Gobert V, sire de Dun, septième du titre d'Aspremont; très-probablement;

- Causes: (Voir l'article Aincréville, p. 7);

Date de la charte d'affranchissement : 1277, comme village compris dans la châtellenie de Dun;

Territoire.

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1844: 468 hect. 94 ares 94 c.

Nombre des maisons : 60.

| Jardins, chènevières          | 10 h. | 20 a. | 77 c.     |
|-------------------------------|-------|-------|-----------|
| Prés et pâtures               | 19    | 60    | 12        |
| Terres labourables            | 277   | 41    | <b>72</b> |
| Bois                          | 149   | 25    | 10        |
| Landes, friches, et pierriers | 2     | 35    | <b>62</b> |
| Superficie non imposable      | 10    | 11    | 61        |

Cours d'eau : la fontaine Larvie, à l'arrêt de l'ancienne voie romaine de Romagne; — celle du bois de Fays.

Revenu net imposable: 7,799 fr. 14 cent.

Biens communaux.

Contenance ancienne des terrains communaux 103 88 20

Not. agricoles. Prix moyen de l'hectare, en terre : 1 ° classe.... 1,500 fr.

- 2° classe... 1,200
- 3° classe... 1,000
- 4° classe... 800
- 5° classe... 500
- pré.... 3,000
- bois... 2,000

Cultures générales : blé, orge, avoine.

Professions les plus habituelles, laboureurs, manœuvres, menuisiers, charpentiers, savetiers,

Notions industrielles.

Les cailloux vosgiens sont très-abondants dans le petit coin de Cunel: on les trouve à un niveau de près de 300 mètres audessus de celui de la mer: ils existent en moindre abondance auprès de Montfaucon, en des points où la direction du sol est vers la vallée de l'Aire. Ceux de Cunel sont vers le bassin de la Meuse, dans l'angle de la fontaine Larvie, dont les deux côtés du cuneus se relèvent en forme de murgis. Leur exploitation est fructueuse pour le pavage, notamment celui de la ville de Verdun.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : une centaine d'habitants; — d'après le recensement de 1852 : 242; — d'après celui de 1857 : 212.

Population.

D'après les archives communales, à partir de 1670, avec lacunes; — d'après les archives judiciaires, à partir de 1737, série complète.

Tenue les registres.

## Anciennes divisions ecclésiastiques.

Diocèse de Rheims; — archidiaconné du Dolmois, sous le Ordre spirituel. titre de Saint-Médard de Grandpré (1); — doyenné de Saint-Giles de Dun (2); — cure priorale de Cunel, qui avait dépendu de la Chalade;

Ancienne annexe : celle de *Briaculei* (Ch. de 1228); les traditions s'en sont effacées;

Abbaye suzeraine: celle de la Chalade;

Prieuré: celui de Saint-Christophe de Cunel;

Ancien hermitage: celui de la chapelle de la Ville au Bois; — oratoire primitif: idem; — église matriculaire: celle de Cunel;

<sup>(1)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de : (V. Aincréville, p. 7.) — (2) Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de : (Voir idem.)

Chapelles: celle de la Ville au Bois, elle est détruite; — chapelle seigneuriale du château, qui n'existe plus;

Noms des patrons : saint Martin et saint Christophe;

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église: 1837;

Noms des derniers curés connus, antérieurement à l'ordre actuel: — 1737, P. Picard — 1746, F. Maherenne — 1774, E. d'Huberte — 1791, D.-M. Tisserand et F. Varin. — Depuis 1803: — J.-B. Gouvernant — Rigot — Laminette — curé actuel, M. Louis Gelhay.

Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Ordre temporel. Avouerie des anciens sires de Dun-Aspremont;

Patronage à la collation des abbés de la Chalade et des seigneurs locaux de la maison de Mouzay-Pouilly;

Dixmage au prosit des mêmes et de l'abbaye de Belval; celleci pour le terrage concédé, en la charte de 1228, par Gobert d'Apremont et Julianne du Rosois, sa semme, sur le ban de Briaculei;

Entretien du chœur et des bâtiments; à la charge des mêmes, moins Belval.

### Anciennes divisions civiles.

Ordre politique. Ancienne cité de Durocortorum Rhemorum; Rheims;

Royaume de Lotharingie, sur les marches douteuses de la Neustrie:

Ancien pagus du Dolomensis; — comté de Dore; — idem de Grandpré, en partie;

Baronnie de Dun-Aspremont;

Duché de Bar; ensuite de Lorraine; ensuite France; puis Clermontois, sous les Condé;

Haute justice des seigneurs locaux;

Fiefs et arrières-fiefs : ceux de la Ville aux Bois et du Fays.

Nota. — La Ville aux Bois est maintenant du territoire de Brieules.

#### Avant la rédaction des coutumes générales.

Loi de Vermandois; — généralité de Rheims;

Ordre judiciaire.

Mesures de : pour les grains et autres matières sèches, et pour les liquides, Beaumont; — pour les bois, Grandpré, 100 perches pour l'arpent; — pour les terres, Grandpré, 80 perches pour le jour.

Indication de l'étalon local : la perche de 19 pieds de roi.

Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Clermont; ensuite Saint-Mihiel;

Anciennes assises de la châtellenie de Dun, dont Cunel était une sous-pairie;

Cour supérieure du Vermandois;

Ancien bailliage de Clermont, siégeant à Varennes;

Ancienne prévôté de Dun (1);

Ancienne justice seigneuriale des seigneurs locaux, sauf les droits de la *Chalade*, abbaye anciennement haute, moyenne et basse justicière; question contestée.

Noms des maires: — en l'an IX, F.-N. Bernier — an X, Claude Mouzon — 1813, Bernier — 1816, J. Brion — 1827, J. Rochon — 1830, J.-N. Rousseaux — 1831, F.-A. Henry — 1835, J.-B. Henry — 1844, N. Poulain — 1849, J. Henry — maire actuel: M. (?)

Maisons seigneuriales, leur origine, leurs armoiries et leur extinction.

Les derniers seigneurs de Cunel ont été:

Hist. féodale.

Dans la première moitié du dix-huitième siècle, Henry-François de Mouzay, sire de Cunel et de Savigny, époux de Marie-Louise-Françoise baronne de Pansot-Bernecourt; ils ne paraissent pas avoir laissé de postérité. Ils étaient indivisionnaires pour moitié de la seigneurie: nous les trouvons maîtres aussi,

Composition de cette prévôté comprenant les localités de : (Voir Aincréville, p. 8.)

pour partie, de Nantillois, conjointement avec les Pavioth-Riant (V. infrà).

Dans la seconde moitié du même siècle, apparaît, à Cunel, Philippe-Théodore-Alexandre-Joseph de Coudenhoven - Vaudoncourt-Aincréville, époux d'Anne-Claire-Antoinette Dubois de Riocourt, dont le fils Philippe-François-Antoine, décédé en 1783, a été le dernier de ces deux familles enterré dans l'église de Cunel, près des de Mouzay leurs aleux (1).

Les de Mouzay.

L'ancienne maison de Mouzay, d'origine purement Wabrienne, portait : d'argent, à deux cotices d'azur, au canton sénestre de sable, chargé de deux annelets d'or. Cette armoriation prouve que son inféodation était primitivement de concession épiscopale verdunoise, et qu'elle provenait d'une famille du lignage d'Azenne, cantonnée dans les champs argentifères du Maginiensis. Cette famille reparaîtra dans de nombreuses localités. Nous reviendrons sur les Coudenhoven à l'article Vaudoncourt; quant aux de Paviot, il convient, dès maintenant, de leur donner une mention plus étendue.

Les Pavioth, ou - de Paviot.

Les Pavioth à l'aigle en plein vol, et les Paviot à l'aigle au vol abaissé.

Les Pavioth sont originaires de Boissy le sec, en Gâtinois, entre Etampes et Dourdan.

Voici leurs anciennes armoiries:

D'argent, à l'aigle de sable, pleine, couronnée, membrée, becquée et allumée d'or, à l'aile droite, d'azur, chargée de six annelets d'or : timbré d'un ange naissant, au naturel, les ailes mi-parties d'or et d'argent, issant d'un tortil des métaux et couleurs de l'écu; le tout porté d'un armet engrélé, avec ses lambrequins aux métails et couleurs que dessus : l'écu soutenu par deux lions d'or, armés, lampassés, de gueules, et à la queue

<sup>(1)</sup> L'ancien château de Cunel, placé à l'ouest du village, existe encore : la plus forte partie des bâtiments a été transformée en maison commune; le surplus est à M<sup>me</sup> Cottin. On y remarque un énorme colombier.

fourchue. On va voir que l'armoriation n'est pas indifférente pour l'histoire de cette maison.

On peut suivre la descendance des Pavioth, depuis l'hommage de 1349 fait à la comtesse d'Alençon par Jean Ier, tant en son nom, que comme tuteur des enfants de Hue ou Hugues de Varennes, jusqu'aujourd'hui.

Les descendants de ce premier Paviot s'allient successivement: — Jacques avec Alix de Montagu, fille de Jean, grand maître de France — Louis avec Marie de Beaumont, descendante d'Eléonore de France, fille du roi Philippe III et sœur de Philippe le Bel — Pierre avec Jacquette de Bar, en 1455, alors que le Barrois venait d'arriver aux mains de Réné d'Anjou — Jehan II avec Marie de Villebrenne.

Alors, notez le bien! le tronc se partage en deux rameaux. Guillaume, fils aîné de Jehan II, reste au château paternel, et il conserve ses armes pleines; l'aigle de famille poursuit son vol en toute liberté. Gérard, le puîné, à la suite d'un procès fatal, se rattachant à celui des templiers, il est probable, Gérard est contraint de quitter la France et il se réfugie en Lorraine; l'aigle ne vole plus qu'à rase terre, car une aile a été brisée au noble oiseau.

Voici, dès lors, l'écu des Paviot devenus lorrains: d'argent, à l'aigle de sable, becquée de gueules, armée et couronnée d'or: l'aile droite est toujours d'azur; toujours elle est chargée de six annelets d'or, et toujours ses pennes se dressent en haut: mais l'aile gauche est de sable, emblême de deuil; elle a perdu les annelets de son inféodation d'origine; son bout est en bas, signe d'abaissement, à la suite de quelque accident. Aussi l'oiseau porte-t-il sa tête renversée sur l'aile droite, à mi vol, et il essaye de reprendre son essort vers les cieux. Supports: deux lions d'or; cimier, un ange d'or, issant à mi-corps du casque. C'étaient bien là ses destinées dans notre pays.

Gérard eut pour fils François: celui-ci épouse Pérette de Vaux, près Mouzon, le 11 juillet 1525; puis il se remarie, avant 1549, avec Jehanne du Hautois: il était prévôt-gruyer de Varennes. De son premier lit naquit Pierre, lequel, le 8

septembre 1549, épouse Barbe de Gratinot-Pouilly; dont quatre enfants: Jacques, qui suit — Robert — Françoise — et Jehanne.

Jacques II de Paviot, écuyer, capitaine-prévôt de Varennes, et seigneur en partie d'Inor, du chef de sa mère, épouse Elisabeth de Mouzay, fille de Jean et de Françoise du Hautois (actes des 29 janvier 1592 et 9 juillet 1596). Jean de Mouzay, son beau-père, meurt en 1606, et voilà Jacques de Paviot qui, de par sa semme, devient indivisionnaire de Cunel et autres lieux, avec Balthazard de Mouzay son beau-srère, lequel est sire, en partie, et d'Inor et de Luzy. Il cède, en 1608, sa capitainerie de Varennes à Robert de Paviot son srère. De son mariage avec Elisabeth étaient nés trois ensants: — François, qui suit, — Jehanne — et Charlotte.

François, sire de Cunel, Nantillois et Luzy, épouse Marie d'Ey, le 1<sup>er</sup> juin 1632; il en eut trois enfants: — Robert, qui suit, — Jacques — et Jehanne; il décède vers 1656.

Robert, par son alliance avec une de Hagen (?), devient sire d'Eveller, de Bedingen, et de Mussy-Lévêque: il fait reconnaître son rang nobiliaire le 4 septembre 1695, et il obtient du duc de Lorraine des lettres d'averration de son origine et le rétablissement de ses anciennes armoiries. Il donna le jour à J.-B.-F. de Paviot († 1753), chevalier, seigneur de Nantillois, de Mussy-Lévêque et de Breuillé, lequel épouse Marie-Françoise Florence († 1780), comtesse de Riant. Ces deux époux s'éta--blissent à Nantillois : ils y donnent le jour à de nombreux enfants; ils y sont morts et inhumés dans l'église du lieu. De cette postérité survécurent, seuls, paraît-il, Henry, baron de Paviot, époux de Madelaine-Charlotte de Villelongue, dame d'Espiez et de Saint-Laurent, lequel va suivre, et François-Henry de Paviot, lequel avait épousé Marie-Françoise-Claire d'Herbemont, dame de Romagne et de Thonne la lon : c'est de ces deux ci que provint Florence de Paviot, épouse de Louis-Xavier baron de Pouilly, que nous retrouverons à Romagne, à Inor, et à Martincourt.

Ensin, du mariage du baron Henry de Paviot avec Mil' de

Villelongue est né Jacques-Adolphe de Paviot, marié, le 17 avril 1798, à Marie-Sophie Lavielle, de Saint-Pierre de la Martinique, lequel est, peut-être aujourd'hui, le dernier représentant de son nom. Il habite Paris.

CUSTINE (la cense de).

Anc. prévôté de Chauvancy.

Ce fief des anciens Failly, aux droits d'Hadwide de Chiny, veuve de Dudon de Cons, femme, en secondes noces, de Rambas de Jametz, comte de Muscey, et à ceux de son sils Puntius de Falliæ, et de sa fille Puntia, épouse de Jacques de Cons (Ch. de 1248)... cette cense, un des derniers restes de la hache territoriale des Failly dans la châtellenie d'Ivoy, paraît avoir reçu son nom de Thiébault de Custine, gouverneur de Chauvancy, alors qu'il devint baron de Cons, par son mariage avec Claude d'Espinal-Wérys, après 1520.

Elle est un des points de rattache des familles du bassin de la basse Chière avec la maison de Rochefort, par Gozelon le fainéant comte de Bohagne, Ermentrude sa femme, et leurs cinq enfants, et encore avec la maison de Grandpré.

Custine est un château à deux lieues de Charlemont, qui avait titre de première pairie de Rochefort. De nombreux sies lui saisaient relies; au désaut des mâles les silles y avaient droit de primogéniture. Ses droits seigneuriaux s'étendaient au loin sur la Chière; et, même, en l'an 1100, les seigneurs de Custine avaient, sur la ville de Virton, droit de hallage, par moitié, avec les comtes de Chiny. On voit, par une charte de 1297, Louis V de Chiny acheter à Aubert de Vans, près Estale, et recèder à Jacques d'Estale le tiers des tonlieu et hallage des ville et chastel de Virton. Les Rochefort-Custine étaient, en outre, branche séminine de Chiny, par Béatrix, sille de Louis III et de Sophie de Bar, épouse de Thiéry de Walcourt, sire de Rochefort et d'Orgeo.

Les armes des Custine, dans les derniers temps, étaient : écartelées de celles de Lombut, maison forte et pairie évodienne, Les Custine-Rochefort. qui avait titre de fille de la châtellenie d'Ivoy: en conséquence ils portaient: d'argent, à la bande coticée de sable, écartelé de même, et semé de fleurs de lys d'argent.

Lombut ne portait que : de sable (arme de deuil), semé de fleurs de lys d'argent.

En 1253, Guillaume de Custine avait épousé Jeanne d'Egmont: en 1332, il vint s'établir en Lorraine: il eut pour fils Charles; — pour petit-fils, Godefroid; — pour arrière-petit-fils, Ferry; — pour sous-arrière-petit-fils, Gilles.

Custine Beaufort

Gilles de Custine épousa Marguerite de Beaufort-Spontin; ils eurent: Pierre, qui suit; — Mechtilde, qui fut mariée à Jean de Lamarck. Voilà l'origine, en partie, de la haute mouvance des Lamarck sur les rives de la Chière et du Loison, notamment à Jametz, par le mariage de Robert ler de Lamarck avec Jeanne de Marley, fille de Colart, sire du Saulcy, de Dun, de Jametz, et de Floranges, en 1449.

Custine-Lombut

Pierre de Custine (suprà), sire de Couton, de Romery, haut voué de Malwauchie, et premier pair de Rochefort, épousa Ermengarde de Lombut, ce qui confondit les armes des deux maisons. Là est encore la source de leur haute mouvance sur les arrières-siefs du comté d'Ivoy. Leurs armoiries était empreinte de deuil depuis les désastres et l'extinction des Chaufour-Malandry-Lombut.

De ce mariage, deux enfants: — Jean, marié à Marie de Landres-Briey, dont la postérité se retrouve ailleurs; — et François, qui épousa Agnès, fille de Richier sire de Thonne le thil, Espiez, Fresnois devant Montmédy, et de Mariette de Failly. Ceux-ci eurent trois enfants: — Colard, qui suit; — Marguerite femme de Pierre de Beauchamps, seigneur de Thonne la lon; — et Henry seigneur de Viviers, époux, en 1490, d'Alix de Failly, fille de Nicolas, seigneur d'Esnes, et de Françoise de Mantheville.

Colart de Custines, sire de Lombut, Coms et Bioncourt, épousa, en 1467, Marguerite de Villy, dame d'Auflance, de Villey et Xumey, fille de Jean de Villy et de Catherine de Stoudenheim. Ils eurent six enfants: — François, dont nous

abandonnerons la branche représentée par quatre filles; — Agnès, mariée à Henry des Armoises; — Thiébault, gouverneur de Chauvancy, devenu baron de Cons par son mariage avec Claude d'Espinal-Werys; — Jacques, sire d'Aufflance; — Antoine, seigneur de Fresnois près Montmédy; — et Marguerite, mariée à Jean de Saint-Maurice.

L'histoire de la cense de Custine aboutit ainsi à la maison de Cons, là où était le principe de l'ancienne dominance de Rochefort sur la terre de Chauvancy (V. infrà, à l'art. Fresnois).

**DANVILLERS**; Dampuillers; Dam-puts-weillers (1); Dam-villerium. (Ch. de 1086, 1165, 1220, 1318, 1320, 1324, 1342, 1352.)

Canton Damvillers.

Ville anciennement fortifiée, aujourd'hui chef-lieu de canton. Sur la *Thinte*; elle est traversée par la route départementale,

Sur la *Thinte*; elle est traversée par la route départementale n° 5, de Metz à Sedan.

Ecarts: les ruines de l'ancien château ès Meraldi castellum, titre primitif de la baronnie de Merowalt — la cense de Murault (V. ces mots, infrà).

Topographic.

Orientation, par rapport à Montmédy, S. 1/4 S. E.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 219 m. à 246, à la côte de Horgne.

<sup>(1)</sup> Etymologie et appellations successives: Ram erudis castellum — Dam-putsveillers — Dam-puilliers — D'ampvillers — Damvillers et Danvillers — Damvillerium. L'appellation Dampuilliers s'est conservée, sur les registres, jusqu'à la fin du dix-septième siècle. Voir plus loin la décomposition et le sens archéologique des mots dam — forme — dama, détermination de la forme d'une chaussée.

Etage, groupe et sous-groupes.

Géologie.

Tout le bassin de la Thinte, depuis sa source, à Thy près de celle de l'Azenne, à leur confluent commun, dans la Chière, à Quincy, tout ce bassin est envasé d'argiles fangeuses, qui caractérisent surtout le territoire de Peuvillers. Comme le dit ce nom, c'est bien le peut village! peut viller est le lieu du put et de la putridité (des pailles et putils-puti villare) : mais aussi c'est bien encore le sous-sol qui rend compte ici de la constitution des terrains superficiaires, comme de leur plus anciennes appellations. Car, qu'on ne l'oublie pas! jusqu'à sa réunion à la France, en 1695, la prévôté de Damvillers a toujours été Luxembourgeoise et Chinienne; elle était thyoise, car elle avait recu ses premiers colons des moines de Trèves, et ses premiers maîtres étaient de la mouvance de Chiny; aussi avaitelle conservé l'empreinte teutonne de ses origines dans les noms : Unterweiller, Wittarville; Putsweiller, Peuvillers; Dampuillers, Dampvillers. C'est encore la géologie qui va damer notre démonstration.

Le sous-sol, quel est-il? c'est l'oxford-clay placé sous l'argile; c'est le coral-rag sous l'oxford-clay (1). Mais l'oxford-clay n'a pas la même épaisseur à Merles et à Puvillers qu'à Lissey; à Lissey il n'a pas la même puissance qu'à Estrey et à Dampvillers. A Merles, à Puvillers, l'argile d'oxford repose immédiatement sur l'oxford-clay inférieur; elle bouche le passage sous terre aux eaux intérieures qui tendent à s'étancher du levant au couchant; — à Lissey, l'argile repose sur l'oxford-clay inférieur et moyen, et les eaux épanchées, superficiairement, au fond de Puvillers (2), y séjournent et y déterminent la pourri-

<sup>(1)</sup> Voir la Stat. géol. de M. A. BUVIGNIER, p. 78, 213, 312; 596, Dampvillers; 602, Gibercy; 610, Lissey; 614, Merles; 620, Peuvillery; 622, Reville; 637, Wavrille.

<sup>(2)</sup> Pouts, se répandre, se disperser, de paa, poua, séparer, boucher, exhaler. (Dict. de Latouche, p. 97, 98.)

ture des végétaux; - à Dampvillers, enfin, l'argile oxfordienne repose sur l'oxford-clay inférieur, moyen et supérieur, qui. lui-même, est assis solidement sur le coral et sur la base du groupe de l'étage jurassique moyen. C'était là le bon fonds, le terrain solide et pour l'endiguement des eaux, et pour le damage et l'étalissement d'une chaussée (1). Car que se passe-til, encore aujourd'hui, à Merles, à l'orient de Puvillers, dans l'alignement des étages oolithique et coralien de Dombras à Bras? On l'a dit plus haut. (V. l'art. cuvette de Merles, p. 428.) Il faut le répéter ici.

curie verdunoise de Marceto (Ch. de 634), se sont perdues dans les cavités des calcaires inférieurs de l'ancien comté de Mercy, les eaux qui se sont épandues errantes dans les sables perméables du versant des hauts de Metz, ces eaux apparaissent, tout à coup, au môle de Molet, dans la prairie de Merles, et elles y jaillissent dans la cuvette du syphon. Plus bas. à Puvillers, l'argile d'oxford, comme un mastic, s'applique sur

Les eaux qui, par des entonnoirs, sous Sancy, dans l'ancienne Hydrographie.

Voilà le caractère général du canton de Damvillers, ce canton devenu un des plus fertiles de tous, mais uniquement par l'endiguement des môles et par le desséchement des marais à la suite du damage de la chaussée de Putivillare.

l'oxford-clay inférieur; alors les eaux s'épanchent glaiseuses sur ce mastic, et elles portent, cà et là, le principe putride au

pied des arbres et des végétaux.

Ce sont là les particularités locales, en vertu desquels les Archéologie. Romains avaient nommé pagus mollaris la portion des hautes Woepvres qui, après eux, fut endiguée par la chaussée Brune-

(Dict. hebr. de LAT., p. 24, 6.)

<sup>(1)</sup> Dam, forme; dama, déterminer la forme; damm, chaussée, digue, môle, jettée; en hébreu, en anglais, en allemand, c'est la détermination de tout ce qui est amas - am, en hébreu.

En hébreu dam signifie aussi le sang, parce que le principe sanguin est la première forme déterminatrice de toute chair qui a vie.

haut, portion qui, dans le canton de Vigneules, a conservé son nom gaulois de la Chaussée.

Origines.

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales et les traditions:

Le principe et la cause de l'érection d'une commune se révèle quelquefois par un mot. Ce mot, ici, le voici : St Maurice, chef de cette légion thébéenne massacrée, à Sion en Valais, en l'an 297, par le fanatisme du féroce Maximien... St Maurice, patron d'Arancy, de Dampvillers, et de plusieurs autres paroisses des Wabvres, tient le nœud de l'énigmatique origine des villages luxembourgeois, dont Wavrille, Etraye, Reville, Lissey, Puvillers, Dampvillers, Murault, Bohémont et Brandeville ont peuplé notre petit bassin (1). Saint Maurice avait donné son nom à l'un des cinq archidiaconnés institués, de 674 à 679, par le roi Dagobert, dans le diocèse de la cité de Trèves. Cet archidiaconné se nommait Tholeyensis, parce que la fondation, au septième siècle, sur la Bliess, du monastère théologique de Tholey, par Wandelinus, avait été le berceau des chrétientés placées sur les frontières de Trèves, de Metz et de Verdun. Cet archidiaconné se partageait en quatre décannats, dont l'un comprenait la curie marcétanienne, curia de Marceto, lequel pays descendait jus-

<sup>(1)</sup> Nous avons sous les yeux deux chartes luxembourgeoises: l'une du lundi devant la saint Thomas, 1318; l'autre du lendemain de l'Ascension, 1320, contenant accord entre Jehan roi de Bohème et Gobert IV de Dun, IX° d'Apremont, chartes par lesquelles ils stipulent que Dampvillers, Bure (c'est-à-dire la base de Murault), Reville, Estrées, Wauret (ou Vantilly), Champuz (ou Puvillers), et Luzern (ou Lissey), appartiendront, par moitié, à chacune des parties contractantes, mais que Brandsville et autres dépendances du bonum villare seront, pour le tout, au comte de Luxembourg. Ils s'engagent à n'y faire aucune acquisition l'un sans l'autre. Placé en dehors de l'ancienne curie de Mangiennes, è curia, le village d'Ecurey était nûment au Verdunois. Il faut remarquer aussi que, jusqu'à la réunion à la France, les comtes de Flandres étaient décimateurs à Reville, par suite de la cession de Crépion à l'évêché de Verdun, par Raoul de Crespi, sire de Ribemont.

qu'à Merles; et dont un autre, sous le titre de Wabrilensis, s'étendait dans les basses Wabres: — d'une part jusqu'à Wabrill, dans le bassin de l'Azenne et de la Thinte — de l'autre, sur les rives de l'Orne, à Warcq (Warachte, Walensis tractus), y compris Etain. Il résulte de la matricule de la métropole de Trèves (1), que ce décannat allait même presqu'aux portes de la cité verdunoise... puisque Fresnes ne devint le plus beau joyau de la mitre épiscopale des Claves que par le don du duc Adalgisiles (Grimo peccator diaconus Verodunensis), de l'année 634 (2)... et aussi puisqu'Etain et sa banlieue, en 707, appartenait à l'évêque Luitwin de Trèves, et qu'alors celui-ci en faisait don à l'autel de saint Euchaire, abbaye placée dans l'un des faubourgs de sa grande cité (3).

Or, saint Paul, 13° évêque de Verdun, celui qui porta la crosse de 626 à 649, saint Paul avait été religieux à Tholey; il y a laissé son renom et son nom de convertisseur, au Paulisberg, dont il a renversé les idoles..... il y était lié d'une amitié étroite et sainte avec l'abbé Wandelinus: puis, quand, nommé évêque, il eut décidé Adalgisiles à le suivre à Verdun, et quand ce royal personnage y eut accepté la robe d'un modeste diacre, tout à coup le bassin de la Thinte se peuple de défricheurs tréviriens. Nous les avons vus, à Arancy, sous la bannière de saint Maurice; nous les retrouverons, à Marville, sous le cordon de saint Hilaire; ici ils se maintiennent sous le vocable du patron de la celle de Metloch et de l'abbaye de Tholey.

C'est alors que la manse épiscopale des Claves s'enrichit des libéralités du royal diacre, et que lui adviennent et le comté de Mercy avec les hauts de Metz, in decanatú Marcetano, et la curie de Mangiennes, avec ses appendices, sur l'Orne, sur l'O-

<sup>(1)</sup> Voir Hontheim, Dipl., t. II, p. 5.

<sup>(2)</sup> Voir le texte aux Chron. de M. J., t. II, p. 39.

<sup>(3)</sup> Voir le texte aux Chron. de M. J., t. II, p. 178. Saint Maurice est resté le patron de localités, dans les Wabvres, dont nous nous occuperons dans la section du Manuel consacré au Verdunois.

thain, sur la Thinte, sur l'Azenne, in decanatu Wabrilensi.

De tout ceci on peut conclure:

L'établissement des pionniers défricheurs par les moines de la Celle de Saint-Hilaire de Trèves (titre primitif de la puissante abbaye Maximinienne), tant autour du mont Saint-Hilaire de Marville, tant à la colonie de Saint-Maurice en Wabvres et dans les étangs d'Etain (V. Amelle, p. 18), que celui sur la chaussée austrasienne du puti villaris de Dampvillers; cet établissement, ou plutôt ces établissements progressifs, remontent aux temps de saint Wandelin, de saint Luitwin et de saint Paul: leur principe est le même; semblables sont leurs causes; et tout ce qu'on a dit pour légitimer l'appellation domni Petri villaris est de pure imagination (1). Il est temps de creuser au fond des choses et de ne plus s'endormir sur l'oreiller des idées préconçues! Au fond de cette fable sont néanmoins quelques vérités.

Il est établi, par la charte de 1165 (2), que, sous le règne du comte Albert de Chiny, c'est un de ses parents nommé Pierre qui a doté l'oratoire de Saint-Maurice de la terre du Radrupt, c'est-à-dire de la rampe de Witarville à l'Othain; aussi la hache de Rupt fait-elle encore partie du canton de Damvillers. — Il est pareillement établi, par cette charte, que ce fond du comte Louis III, donné sous la réserve expresse de l'avouerie et de la garde du temporel du petit couvent, avait été envahi par Regnauld de Charancy; mais, aussi, il est avéré que cette garde est constamment restée aux représentants des comtes chiniens: ceci explique pourquoi, au temps du luxembourgeois Jehan, roi de Bohème, ce monarque avait la garde et de Dampvillers et de Haudainville et de Sivry, frontières des anciennes Celles de Saint-Wandergesille, autrement dit Saint-Vandelin.

Ce furent donc les moines de Metloch, détachés du Thole-

<sup>(1)</sup> Bertellius, abbé d'Epternach, le plus crédule de tous les légendaires, est celui qui a propagé cette fable, au milieu d'un millier d'autres. Cet auteur a perdu toute autorité.

<sup>(2)</sup> Voir le texte aux Chron. de M. JEANTIN, t. II, p. 179.

giensis, qui, au septième siècle, établirent les villæ (weiller, en allemand; villari, en latin) des sinage et consinages de la chaussée (dam) de puilliers: ce sont eux aussi qui, malgré les inquiétations des châtelains du voisinage, en restèrent possesseurs, de droit sauf le tréfonds des comtes de Chiny, jusqu'au moment où, par la charte de 1324 (1), ces religieux en transsérèrent le domaine à Jean de Bohême, comte de Luxembourg, sous la réserve du patronage des églises qu'ils avaient édisées. (Voir encore la charte de ce prince, de l'an 1342, approuvée et scellée par Baudoin, archevêque de Trèves.) Voilà le vrai! mais ce n'est point un prieur de Viller, ce n'est point ce personnage hypothétique qui a baptisé notre ville naissante de Dampuillers.

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1831, rectifié par la sous-répartition de 1848, et en y comprenant le ban de *Murault*: 1,606 h. 59 a. 15 c.

Territoire.

| Nombre des maisons: 220; — en 1861,     | <b>226.</b> |           |         |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|---------|
| Jardins et chènevières                  | 29 h.       | 31        | a. 47 c |
| Prés et pâtures                         | 354         | 05        | 50      |
| Terres labourables                      | 642         | 39        | 88      |
| Vignes                                  | 15          | 69        | 67      |
| Bois                                    | 381         | <b>32</b> | 60      |
| Clairs-chênes, oseraies et saussaies    | 114         | 95        | 40      |
| Landes, friches et pierriers            | 37          | 32        | 50      |
| Superficie non imposable                | 31          | <b>32</b> | 43      |
| Cours d'eau : la Thinte - le ruisseau d | 'Estra      | yes.      |         |
|                                         |             |           |         |

Usines: un moulin et une scierie, tant hydraulique qu'à la vapeur — une brasserie — deux tanneries — une huilerie.

modè dictis bonis.

<sup>(1) •</sup> Qued, cum semper bonis, juribus, reditibus et proventibus e que et quos in villis, bannis, et territoriis, et confiniis villarum de » Damvillers et de Estrey, cum appenditiis ejus universis (Virdunensis » diocæsis) habuimus et habemus ab antiquò, multotiens eppressione » malorum incursu gravati, non potuerimus uti, frui, et gaudere com-

<sup>(</sup>Voir le texte de cette charte aux Chron. de M. J., t. II, p. 181.)

Revenu net imposable: 43,909 fr.

Bois..... 311 h. 68 a. 00 c.

Pâtures, terres, terrains vains et

vagues . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 64

Contenance totale des terrains communaux : 382 h. 32 a.

# Anciennes divisions ecclésiastiques.

Ordre spirituel.

Biens communaux.

Diocèse de Trèves, primitivement; ensuite de Verdun; — archidiaconné de Saint-Maurice de Tholey (1); ensuite celui de la Princerie de Verdun; — doyenné de Saint-Vandelin, sur la Bliess (2); ensuite celui de Saint-Martin de Chaumont; — cure: celle de Saint-Maurice de Damvillers; — anciennes annexes et dessertes: celles de Murault et Etraye.

Abbaye suzeraine: celle de Metloch; — Celle ou prieuré de Murault; — hermitage: celui de Saint-Roch, fondé par frère Roch de la Pierre, à Jossifontaine: les hermites qui y sont inhumés sont: en 1723, le dit F. Roch — 1751, F. Antoine Servant — 1754, F. J.-B. Dupont — 1754, F. J.-B.-P. Thuilier — 1777, F. L. Poirier.

Eglise matriculaire: celle de Saint-Maurice de Dampvillers; Chapelles: celles de la Vierge — de Saint-Maurice — de Sainte-Agathe — celle des morts;

Noms des patrons : saint Maurice — sainte Agathe ;

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église : elle a été reconstruite au quatorzième siècle. (V. infrà.)

Noms des derniers curés connus: antérieurement à l'ordre actuel, — 1668, A. Martelleux — 1670, F. Montignon — 1716, C.-F. Dupont — 1750, L. Serrier — 1784, G. Mandre — 1791, Fauvelle. — Vicaires et chapelains: — 1669, Pilot

<sup>(1)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats dits : Perlense sur la Niede, Remigense sur la Moselle, Marcetanum au comté de Marcey, et Wabrilense, dans les basses Wabures.

<sup>(2)</sup> Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de : (Voir Hontheim, dipl., t. III, p. 5. — Voir ensuite Chaumont, suprà, p. 341.)

....... 1723, J. Collignon — 1724, G. Giard — 1727, S. des Rosiers — 1731, J. Martin — 1735, J. Rabot — 1737, J. Loumont — 1739, C. Watier — 1741, J. Robert — 1743, J. Gault — 1749, J. Jarny — 1750, N. de Jarny — 1752, N.-H. Goujet — 1754, J. Meurice — 1756, B. Galland — 1758, de Selles de Molbert — 1759, A. Lolivier — 1760, A. Morizot — 1763, F.-N. Messin — 1765, J. Blondin — 1767, J.-B. Pierre — 1768, P.-A. Feuillet et N. Pierre — 1769, A. Marchal — 1773, J. Roton, M. Pronce — 1777, J. Pierre — 1779, M. Fauvelle — 1781, P. Béguinet — 1785, F. Chapiron — 1788, N. Bouton — 1789, N. Chevret — 1790, F. Vignon.

Curés doyens, sous l'ordre actuel: (V. infrà.)

Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Avouerie des comtes de Chiny et de leurs successeurs (Ch. de Ordre temporel. 4165);

Patronage à la collation de l'abbé de Metloch;

Dixmage: dans les derniers temps il appartenait au roi de France, aux droits des comtes de Chiny et de Luxembourg.

# Anciennes divisions civiles.

Ancienne cité de Trèves;

Ordre politique.

Royaume d'Austrasie; puis de Lotharingie; puis empire germanique; puis France;

Ancien pagus du Wabrilensis, dans les Wabvres anciennement mosellaniques;

Comté de Chiny — baronnie de Murault;

Marquisat d'Arlon — châtellenie de Marville (Ch. de 1220);

Duché de Luxembourg; indivision avec les sires de Dun-Apremont (Ch. de 1318 et de 1320); cession à la France par l'article 38 du traité des Pyrénées;

Fiess et arrière-sies : Murault — la Roche le Bruly (V. ces mots, infrà).

# Avant la rédaction des coutumes générales.

Ordre Judiciaire. Loi de Beaumont, qui régissait toutes les dépendances de la châtellenie de Marville.

Mesures de Carignan. Le quartel de blé ras, 2 boisseaux 8/9; celui d'orge et d'avoine, comble: ce quartel contenait 4 boisseaux, le tout mesure de Paris; il devait peser 54<sup>#</sup> pour le blé et 66 pour l'avoine. La pièce de vin, 60 pots ou 120 pintes; les 186 pintes formant le muid de Paris. Mesures linéaires, l'aune de Paris. L'arpent de 80 perches — la perche de 19 pieds 10 pouces.

### Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Chiny-Luxembourg;

Assises des grands jours de Marville;

Cour supérieure de *Luxembourg*, puis le Parlement de Metz, par ordonnance du 2 septembre 1692;

Ancienne prévôté de Damvillers (1), puis de Marville;

Ancienne justice seigneuriale du roi de France, aux droits des comtes de Chiny et de Luxembourg;

Justice foncière, idem, exercée par le maire royal, son lieutenant, deux échevins et un greffier. (V. plus loin, au mot administration.

#### HISTOIRE DE DAMPVILLERS.

Première période.

Dam-puillers sous les comtes de Chiny (de 1106 à 1324).

De Arnould II Les moines de Metloch, en bas; — les sires de Murault et d'Azennes, en haut — le petit prieuré de Saint-Maurice et son oratoire primitif, au rudiment de la chaussée (dam) jettée sur

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de : la ville de Dampvillers, Estraye, Gibercy, Licey, Peuvillers, Reville, Wabvril, et la cense d'Anglemont.

les glaises de la Thinte, de Puilly sous le castellum de Murault, à Milly sous le castrum de Murvaux - le manoir de Symon l'ancien et de ses successeurs (ad Ramerudis castellum), au rameau qui barre le passage de l'ancienne chaussée austrasienne, et à la rampe du castrum de Romagne (ad Romanas mansiones)... voilà le trait indécis de bien des scènes ignorées. Les sanglants débats des Citains de Verdun contre leur évêque Henry de Winton, appuyé par les armes de Renauld comte de Bar, et triomphant par l'épée de Pierre d'Azennes... - les tribulations des religieux, dépouillés, tour à tour, par les hommes d'armes des Castelets-Trischastiaux, et par les envahisseurs tant du Radrupt (Dombras et Rupt-sur-Othain) que par les routiers du Rawey, c'est-à-dire du mauvais chemin de Marville à Charancy... Voilà la première phase historique de ces grasses campagnes indiquées dans les plus vieilles chartes sous les mots : Bonum villare, Puti villare. Cette phase ne se dégagera quelque peu qu'à l'article Murault. Voir la charte de Symon de Murault, de l'an 1220.

### Deuxième période.

Dampvillerium sous les comtes-ducs de Luxembourg (de 1324 à 1428).

Jehan, roi de Bohême, comte de Luxembourg, ce prince chevaleresque qui mourut héroïquement pour la France, en combattant l'anglais à la bataille de Crécy (1356); Jehan de Bohême était un personnage, qui mit le poids de son épée dans toutes les guerres et sur tous les traités du treizième au quatorzième siècle.

Jehan, roi de Bobême.

Epoux, en premières noces, d'Isabelle de Bohême, fille du roi Wenceslas II († 1305) et de Judith de Habsbourg, Jehan était vicaire général de l'empire sur les marches de la Mosellanne: à ce titre, on le trouve constitué arbitre forcé de toutes les questions politiques de son temps. Sa première femme mourut en 1330, après l'avoir rendu père de: Charles IV, qui devint empereur, — Jean, marquis de Moravie, — Margueritte, qui épousa Henry de Bavière, — Bonne, qui fut unie au rôi Jehan de France, — et Anne, mariée à Othon d'Autriche.

En secondes noces, Jehan de Bohême épousa Béatrix de

Bourbon. Celle-ci était petite-fille de Robert de Clermont († 1317), tige de la maison royale de France, et de Béatrix de Bourgogne, héritière de Bourbon: Béatrix était fille de Louis Ier duc de Bourgogne et de Marie du Hainaut; elle fut mère de Wenceslas Ier duc de Luxembourg. C'est à Damvillers qu'elle mourut, en 1388; revenons à son mari.

La deuxième dynastie de Chiny venait de s'éteindre: les débris du vieux comté étaient tous engagés; les prétendants se les tiraillaient, qui pour Louis XI, comme premier engagiste et pour le duc d'Orléans en son nom; qui pour Jean sans peur, ce fameux duc de Bourgogne; qui pour d'autres encore... et pendant ces débats Jean de Bohême allait droit à son but: d'abord il achetait Ivoy, Virton, la Ferté; ensuite il acquit Dampvillers. L'acte est du lendemain du dimanche dit Cantate, 1324 (1).

Cette acquisition plaça l'acheteur en contact avec deux intérêts, avec même quatre intérêts rivaux : celui du comte-évêque de Verdun, et ceux du comte de Bar, du roi de France, et des Citains de Verdun.

En 1318, le siége épiscopal des Claves était occupé par Henry d'Apremont, frère de Gobert IV de Dun: comme ses prédécesseurs, ce prélat était en lutte avec les citains de sa turbulente bourgeoisie. D'un côté, il était à craindre que le nouveau possesseur de la Thinte ne donnât appui aux membres du lignage d'Azennes, principaux souteneurs des brigues contre la puissance temporelle de l'évêque; d'un autre côté, le roi de Bohême n'avait pas moins à redouter que le comte de Bar, son coindivisionnaire à Marville, n'obtint le concours des d'Apremont pour envahir les terres communes, et tomber sur le Luxembourg. Puis la France était encore en sous jeu; son roi était Louis XI offrant ou retirant sa protection fallacieuse aux insurgés du Verdunois ou aux mécontents du pays de Chiny,

Par l'entremise de Gobert de Dun-Aspremont et de sa femme Marie, sœur du comte Barrisien, un accord fut conclu,

<sup>(1)</sup> Voir le texte aux Chroniques de M. JEANTIN, t. II, p. 181.

en 1318 et 1320: par ce pacte il fut stipulé qu'à l'exception de Brandeville, terre purement luxembourgeoise, les ville et village de Dampvillers, la Barre, Estrées, Reville, Wabvril, Lucey, Puvillers et dépendances, seraient, par moitié, à l'évêque et au roi de Bohême, et que ni l'un ni l'autre ne pourrait désormais acquester à part dans l'étendue de la circonscription. C'est alors que Jehan songea à fortisser Dampvillers. Ce projet, tout d'abord, souleva un orage entre lui et Edouard comte de Bar: leur dissérent sut soumis à l'arbitrage de Philippe le Long, qui, déjà, sous couleur de protectorat, visait à la suprématie sur le Verdunois. Par sentence de 1330, ce monarque déclara que le roi de Bohême avait droit d'élever sur ses nouveaux domaines tels édifices et sorteresses qu'il aviserait; de même qu'à Edouard loisible était d'user de cette faculté.

Quand la forteresse fut construite, Jehan, attaché au parti du duc de Bourgogne, soutint les prétentions de la bourgeoisie verdunoise, et il accepta la garde des abords de leur cité, à Dampvillers, à Haudainville et à Sivry. Cette garde lui fut déférée dès 1329. Qu'on ne croie pas qu'elle était gratuite; tant s'en faut! Les potentats ne font rien pour rien.

En 1352, il s'associa au comte de Bar Henry II, pour frapper monnaie commune à leurs noms et armes, et à cette fin il convertit Merald (Murault), en atelier monaitaire. Cet atelier fonctionna activement de 1370 à 1400: on en a de nombreux exemplaires sous ce type moneta es Meraldi (1). Déjà, de 1235 à 1274, le comte Henry II de Luxembourg en avait fait frapper à son coin sous la même attribution.

Ensin, Jehan de Bohême périt, en 1356, à la bataille de Crécy, à côté de son sils Charles, alors élu roi des Romains.

Après la mort de son mari, Béatrix, qui était douairière de Dampvillers, et de Marville, et de Saint-Mard, et de Bouloigne, et d'Arlon, vint s'établir à Dampvillers. Elle y résida de

Béatrix de Bourbon.

<sup>(1)</sup> V. Chron. de M. Jeant., t. II, p. 194.

l'an 1353 à 1388, époque de son décès. D'humeur hautaine et tracassière, cette princesse se donna de brusques allures dans les querelles politiques de ses voisins; ces querelles lui survécurent et ne s'assoupirent qu'en 1395. Elle s'était claquemurée dans sa haute Tour du lieu dit au Château; et de là elle faisait des courses incessantes sur les terres et de l'évêque et du chapitre, donnant la main aux châtelains du voisinage, fléaux de la contrée. Elle fit même révoquer, par l'empereur Wenceslas, tous les traités passés entre les évêques et le corps de la bourgeoisie verdunoise, dont, comme protestante, elle avait pris en haine les prélats. Ce fut le principe du schisme qui se développa bientôt à Jametz.

Béatrix de Bourbon, dans son veuvage, portait, en lozange, forme affectée aux femmes: mi parti de Luxembourg et de Clermont moderne: c'est-à-dire, à dextre, burelé d'argent et d'azur, de dix pièces, au lion de gueules, langué d'azur, couronné et armé d'or, à la queue fourchue; et à senestre, d'azur, semé de fleurs de lys d'or, sans nombre (qui est de France), au bâton péri de gueules, en bande (qui est de Clermont moderne).

On ne connaît pas d'autres armes à la ville de Damvillers: cependant le cachet de sa prévôté, sous la France, portait, paraît-il, l'écu en lozange, chargé de trois barres d'or, sur fond burelé d'azur, surmonté d'une couronne à neuf globules; supports: un lion à droite, et à gauche un gryphon (1).

<sup>(1)</sup> Rien ne nous atteste que ce soit bien là le sceau de la prévôté. Il est certain que Damvillers était au nombre des trente-quatre villes qui mirent leurs sceaux aux traités politiques, et notamment à celui de 1403. Il y était dit qu'il serait scellé par les villes des deux duchés; savoir : de leur propre scel, quant aux villes qui en avaient obtenu le droit; et, quant aux autres, du scel de leurs prévôts. Aucun document n'indique si Damvillers était dans cette seconde catégorie.

### Troisième période.

Dampvillers sous les ducs de Bourgogne, sous les Espagnols et les Autrichiens.

En 1413, Hue d'Autel était gouverneur d'Ivoy, de Montmédy et de Dampvillers. Antoine de Bourgogne, au nom d'Elisabeth de Gorlitz, lui enleva ces places et il y établit Waleram comte de Saint-Pol et Ligny qui, après trois tentatives infructueuses, les avait emportées d'assaut. Dampvillers lui fut livré par un officier allemand qui, alors, était maître des châteaux de Delutet de Mangiennes. (V. infrà.)

Elisabeth de Gorlitz.

Antoine ayant été tué à la bataille d'Azincourt, sans laisser d'enfants, sa veuve Elisabeth convola avec Jean de Bavière, qui régit avec elle les pays de Chiny et de Luxembourg, au nom de Wenceslas de Bohême, leur immédiat suzerain. Veuve une seconde fois, toujours sans postérité, et instituée duchesse de Luxembourg et Chiny, Elisabeth mit ses droits sous la protection de son neveu Philippe de Bourgogne, qui devint son héritier. Ils passèrent, dès lors, à Charles le Téméraire, puis à sa fille Marie.

Après la bataille de Nancy, René, duc de Lorraine et de Bar, Charles-Quint. vint attaquer Dampvillers. Rejoint par l'armée du duc de Craon, il en entreprit le siège. A l'aide de bombardes, en huit jours, les assaillants abbatirent les tours de la fortification primitive, et, par ce terrible moyen de guerre, employé pour la première fois à la bataille de Crécy en 1346, René expulsa les Espagnols, qui ne tardèrent pas à y reprendre position.

Dampvillers, en 1376, fut encore conquis au profit des Lorrains, et Gratien Daguerre en obtint le gouvernement. En 1452, cette place fut prise par le roi de France, Henri II, l'assiégeant en personne: Giles du Hautois en devint gouverneur en 1475; puis, en 1559, elle fut rendue à l'Espagne par le traité de Cateau Cambraisis. Alors Charles V la sit fortisser à la moderne : près d'un siècle s'écoula encore en luttes, prises et reprises successives, et de la part de la France contre les Pays-Bas, et réciproquement. Mais la France devait l'emporter.

Le 1er septembre 1637, voici venir l'armée du maréchal de Siege de Dampvillers.

Châtillon; elle est composée: — des régiments de Navarre. de Rabure, de Turenne, et des suisses de Molandin, dont les 58 compagnies se campent à Wavril; là est établi le quartier du roi; - des régiments de Watronville, de Bathilly, de Nice, de Langeron, de Bellebrune et d'Aubeterre, dont les 63 compagnies sont à Jubassey; — des Liégeois de Walmont et du marquis d'Eco, des allemands de Sirept et du colonel Bouillon, des croates de Rantzau, dont les 37 compagnies sont mises tant à Lissey qu'à Puvillers, où était le quartier de Feuquières, maréchal de camp: — des cavaliers de Lignon, de Saint-Aubin, de la Meilleraye, dont les 21 compagnies stationnent à Ecurey; - des brigades de Bouchavannes et de Peautbœuf, dont les 26 compagnies s'arrêtent à Reville; -- enfin, les chevaux des artilleurs, et les 20 compagnies du régiment de Beauce, plus les 20 escouades des écossais d'Hébron, prennent pied à Etraye. (V. le plan du siége, imprimé à Paris en 1638.)

De forme trapézoïdale à peu près régulière, la fortification était munie de cinq bastions: ceux dits — du Château — de Mondragon — de Sainte-Marguerite — de Sainte-Barbe — et de l'Empereur: quatre talus de contre-escarpe, avec chemin couvert tout autour du corps de place; quatre demi-lunes, dont deux armées de bouches à feu couvraient la porte de Verdun, et dont les deux autres, armées de même, couvraient celle de Montmédy. Des fossés très-profonds, de 25 toises de long sur 9 pieds de large; des cavaliers très-élevés; des glacis, enfin, complétaient le système de défense des assiégés.

L'attaque fit ouvrir la tranchée, le 1<sup>er</sup> septembre 1637, par le régiment de Navarre : ce régiment était conduit par le maréchal en personne; l'approche était protégée par deux batteries, l'une de deux mortiers, l'autre de cinq pièces de canon. Une place d'arme défendait la batterie royale, consistant en 14 gros canons; une autre batterie de 5 pièces, une autre de 4 bouches à feu de fort calibre, étaient employées à battre les flancs; une batterie de 3 pièces de campagne vint dominer la brèche du bastion de l'*Empereur* qu'ouvrit la mine le 24 octobre : alors 40 hommes s'y précipitèrent de front; et le lendemain les

Français étaient maîtres de la place, après trente-huit jours de tranchée. Le gouverneur espagnol était Stassin; il avait succédé à François I<sup>es</sup> d'Allamont, époux de Claude de Housse. La capitulation, signée le 25 octobre 1637, fut aussi honorable que possible; elle fut telle que le méritait l'énergie de la défense, la valeur des officiers du duc Charles, et le courage du prince François de Lorraine qui s'était enfermé dans la place, et le dévouement de leurs soldats, secondés par les habitants, en tête desquels étaient les sires de Murault et de la Horgne, et autres chevaliers du pays.

Dampvillers ayant été cédée à la France, en 4659, par ordre de Louis XIV, ses fortifications furent démolies le jour de la Sainte-Agathe, de l'an 1673. Dérision amère du vainqueur envers le vaincu! sainte Agathe, seconde patronne du lieu, fut ainsi tenaillée sans pudeur et la place démantelée... proh pudor!

Les gouverneurs français furent ensuite: — en 1668, le marquis de Valanoir — Pierre le Vaillant de Heultz, major — 1670, Nicolas Leroy du Fay, lieutenant du roi — 1724, Jean-Baptiste Répart, écuyer, chevalier de Saint-Louis.

## Quatrième période.

# Dampvillers sous la France (de 1659 à 1776).

Les quatre prévôtés de Montmédy, Chauvancy, Marville et Justice prévôtale Dampvillers, ayant été cédées par l'Espagne à la France, par le traité des Pyrénées du 7 novembre 1659, art. 38, celle de Dampvillers fut reconstituée par édit du mois de novembre 1661. Alors son ressort comprit la ville chef-lieu et les villages d'Estraye, Gibercy ou Jubassey, Lissey, Peuvillers, Reville, Wabviril, plus la cense d'Anglemont. Murault en dépendait pour le civil; quant au spirituel, par arrangement entre les deux évêchés de Trèves et de Verdun, ses habitants avaient été rattachés à Romagne, ainsi que Morimont. Cette justice fut placée sous le ressort immédiat du Parlement de Metz, même pour les cas présidiaux. Son exercice fut confiée à un prévôt-juge royal et de police : elle se composa, en outre, d'un substitut faisant fonctions

de procureur du roi, et d'un greffier, autresois dit clerc juré. On y attacha trois procureurs, trois notaires, qui pouvaient cumuler, et trois huissiers. Voici les noms de ces officiers:

Prévôts royaux. — 1661, Florentin François, clerc juré — 1666, Jacob Erard, époux de Jeanne-François, fille du précédent — 1707, Jean Leliepvre, natif de Mouzay, époux de Marie Mariez (Voir famille Lambin d'Anglemont) — 1713, Claude de Nouvion, chevalier, seigneur de Wé, époux de Magdelaine de Monhairon — 1716, Jean Robert, époux de Thérèse de Gelhaye — 1763 et 1768, Jacques Hurault, époux de Anne de Lapierre, intérimaire — 1766, Louis Jeantin, époux de Jeanne-Marguerite Maulcuy, intérimaire — 1771, François Loison, époux de Marie-Thérèse-Charlotte de Patusset de Saint-Germain: il était fils de Noel Loison de Montaubé et de Marie-Anne Pierson — 1778, Nicolas Evrard, seigneur de Rupt-sur-Othain: il était fils de Nicolas et de Magdelaine Teinturier. Déjà prévôt de Marville, ce titulaire cumula les deux charges qui avaient été réunies par édit de 1776.

Procureurs du roi ou substituts: — 1668, Jacques Hurault, époux 1° de Catherine Pérignon 2° et de Anne Lapierre — 1693, François Pothier, époux de Françoise Burteaux — 1694, Saintin Huraux, époux de Marguerite Henrion — 1752, Louis Jeantin (suprà) — 1764, Jacques Hurault, époux de (?) — 1776, Nicolas Leblan, époux de Françoise Jeannot.

Greffiers en chef: — 1661, Richard François, de Brabant, ancien clerc juré — 1669, François Pernet, ancien clerc juré — 1673, Claude Marchal, époux de Lucye Philbert — 1685, Henry Burteaux — 1699, François le Gay, époux de Marguerite-Louis de Saint-Colin — 1711, Pierre Maulcuy, époux de Jeanne Wuarel — 1722, Henry Herbillon, époux de Marie Laplume.

Notaires-procureurs. — (Voir infrà, art. notariat.)

Administration.

La mairie comprenait la ville et son territoire, plus Estraye, Reville et Wabvrill. Elle se composait du maire, de son lieutenant, de deux échevins ou conseillers pris parmi les notables, et d'un greffier. Voici les noms:

Maires royaux: — 1659, Laurent Adrien — 1666, Martin Noel — 1669, Nicolas Jeantin (suprà) — 1778, Jean Brice — 1685, Robert de Lapierre, époux de Catherine Leauté ou Lieutot — 1694, Jacob Erard (suprà) — 1702, Jacques Tinturier, époux de Jeanne Bidault — 1709, François Liénard, époux de Jeanne Pothier — 1718, Sébastien Lambin, seigneur de Murault et de Morimont, époux de Anne Beaudouin — 1727, Jean Lambert, époux d'Antoinette de Lacour — 1736, Noel Hallet, époux de (?) — 1745, Etienne Tinturier, époux de N. Berteaux — 1752, Jean Noel, époux: 1° de Françoise Maulcuy; 2° et de Jeanne Berteaux — 1761, Maurice Briard, époux de Marguerite Oudin — 1780, J.-B. Mérion, époux de Marie-Anne-Marguerite Briart — 1787, Etienne Gérard.

L'ancienne population luxembourgeoise de Damvillers se croisa avec le sang français par des alliances de garnison. Puis les anciennes familles notables s'éteignirent pour la plupart. Les plus anciens noms mentionnés aux registres de la paroisse sont, alphabétiquement, de 1669 à 1700 :

Andrian ou Adrien - Aubertin - Bideaux - Bon -Beaudouin - Burteaux - Brouet - Brice - Cazin -Cloud (du) — Chesne (du) — Chollet — Cresplot — Drappier - Erard - François dit Lahaye - Florimont (d'Hyrey) -Gérard — Georges — Guillot et Guiot — Gallot — Hallet dit Lacroix — Hostelain — Hardy (la Coste) — Henrion — Habrant - Horgne (de) - Huart - Herbin - Imbly (d') - Jacquemin - Jeantin - Lambert - Lenfant - Labarre - Lapierre -Legay — Lejeune — Labadie — Lambin — Lecompte — Laramée (Pierre dit) - Loison - Lelièpure (Bayert) - Montignon — Malcuit — Marchal — Molet — Macloux — Mouton — Mérion — Noel — Olivier — Paris (de) — Philbert - Pothier - Phorin - Pasquin - Preudhomme - Proth - Pillot - Patin - Rigonel - Rumigny (de) - Rollet -Richard — Rivière (de) — Saint-Remy — Simon — Tabouillot — Trouslard — Ternant — Wuarel. Nous ne citons pas encore Duroux, parce que cette famille vient de Verdun.

Plusieurs membres de ces familles ont occupé de hauts em-

Ancienne bourgeoisie. plois dans la robe et dans les finances: plusieurs se sont illustrés par l'épée et sont même arrivés à l'annoblissement. Ceux-ci se retrouveront successivement aux articles de leurs seigneuries. La plus notable de ces familles, à titre d'annoblissement, est celle des Lambin de Murault, Morimont, et Anglemont (1).

# (1) LAMBIN DE MURAULT-MORIMONT-ANGLEMONT.

Porte: d'argent, à deux chevrons d'azur (enreg. de 1709).

Cette maison, encore existante à Verdun, paraît originaire de Carignan: le nom Lambin, qui indique l'inhabitation chez les Ambedoux de la Chière, apparaît dans de très-vieilles chartes, comme étant celui de plusieurs clercs jurés des pfévôtés d'Ivoy, Mouzon, Stenay et Marville; mais ce qui est positif c'est que cette famille, quant à sa branche verdunoise, doit son annoblissement aux fonctions de la grurie des quatre prévôtés de Montmédy, Chauvancy, Marville et Dampvillers.

En 1679, Jean Lambin de Carignan, époux de Marie Borez, était directeur général des domaines du Clermontois. Il avait trois fils, paraîtil: — Jean — Florentin — Sébastien. Les deux premiers épousèrent : l'un Anne-Marie; l'autre Lucie, filles de Nicolas Philbert, receveur des domaines du roi. Le troisième, c'est-à-dire Sébastien, eut pour semme Anne Beaudoin.

En 1689, Florentin était gruyer des quatre prévôtés; — en 1690, on trouve Jean, qualifié seigneur de Lombæuf et de la baronnie de Murault : le titre de seigneur de Murault lui est donné dans divers actes religieux.

Sébastien, né le 29 juin 1665, est nommé, le 21 février 1692, gruyer des quatre prévôtés; il prend dès lors le titre d'écuyer et de seigneur de Morimont et Murault, avec armoiries, enregistrées en 1709.

De son mariage avec Anne Beaudoin, deux fils et six filles: — 1º l'ainé reste dans le Mozomois, à Pouru Saint-Remy, où il s'allie aux de Hezecques et aux de Pouilly (1729); — 2º Jean-Baptiste, le puiné, devient, sous le titre de Morimont, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi: il est mort, encore jeune, en 1732, et il a été inhumé dans l'église de Dampvillers;—3º Marguerite, qui, le 22 septembre 1700, épouse Joseph-Alexandre, dit de Vismes, trésorier de l'extraordinaire des frontières de Champagne, à Montmédy; — 4º Marie qui, le 5 février 1710, épouse Jean-Buptiste Mauclere, natif de Verpel, alors avocat en Parlement; — 5º Louise qui, le 18 février 1711, épouse le chevalier Claude-Philippe

### Damvillers, chef-lieu de canton.

Aujourd'hui Damvillers est chef-lieu d'un des meilleurs cantons des basses Wabvres. Ce canton comprend 23 communes (1), dont la population agglomérée est de 9,081 habitants, répartis sur une surface de 21,526 h. 54 a. 02 c., dont un tiers environ en biens communaux (2).

de Neyon des Menus sur Saulx; — 6° Françoise qui, le 5 juillet 1712, épouse Nicolas Chartreux, ou le Cartreux, capitaine gruyer et officier de la baronnie d'Orne, y résidant; — 7° Catherine qui, le 20 juillet 1717, épouse François d'Aymart, ou d'Hémart dit de Villers, fils de François et de Marguerite des Roberts de Montmédy; — 8° enfin, Agathe qui, le 24 octobre 1724, épouse Charles de Boudonville de Delut, fils de messire Alexandre de Boudonville et de dame Antoinette-Charlotte de Custine. (V. l'article Delut.)

Après une éclipse d'un demi-siècle, pendant la durée duquel Murault et Morimont passent aux mains des Vissée-Latude-La Grange (V. au mot Murault), une des branches de la famille Lambin, devenue d'Anglemont, reparaît à Dampvillers avec Charles-Gabriel ... écuyer, né à Pourru Saint-Remy, en 1751, fils de Charles d'Anglemont et de Barbe Muriez. Le 18 février 1783, il y épouse Marie-Jeanne-Marguerite Carré de Villeneuve, née, en 1749, de Eustache-Réné Carré ... et de Marie-Jeanne Lambert. Ce mariage est célébré en présence de Didier de Bonnaire, seigneur de Forges, son beau-frère, et de Jean-Claude de Failly, sire de Chinery, Ville-ès-Cloye et Laneuville, de Delut : son frère, Gabriel-François-Paul, n'apparaît pas à cette cérémonie.

De cette union naissent : 1º Eustache-Charles-Gabriel (1784); 2º Didier Gabriel (1785); 3º Marie-Jeanne-Paule (1789); 4º Pierre-Hypolite-Eustache (1790) : tous sont baptisés à Dampvillers.

Les d'Hémard de Villers, les Carré de Villeneuve appartiennent aussi à Dampvillers. On les retrouvers dans d'autres localités.

- (1) Azannes, Brandeville, Bréheville, Chaumont, Crépion, Dampvillers, Delut, Dombras, Escurey, Estraye, Flabas, Gibercy, Gremilly, Lissey, Merles, Moirey, Peuvillers, Reville, Romagne sous les Côtes, Rupt sur Othain, Ville devant Chaumont, Wavrille et Witarville.
  - (2) En 1845, il existait encore 7,541 h. 60 a. 92 c. de terrains com-

Cette ville est le siége d'un décannat rural, d'une justice de paix et d'une brigade de gendarmerie.

Culte.

Son église est du style de l'époque de transition. Elle possède diverses reliques qui proviennent, en partie, de l'abbaye de Saint-Paulin de Trèves et de celle de Juvigny. Les authentiques attestent que ce sont des ossements des martyrs de la légion thébaine: au nombres des vases sacrés est un calice en vermeil, portant cette inscription: Jehan Darc, marchant à Tryes, et Oudette Lemercier sa femme mont done en l'an 1585.

Elle n'a conservé qu'une seule des trois cloches qu'elle possédait avant la révolution. Sur cette cloche est l'inscription suivante: J'ai eu pour parrain messire Alphonse de Lebouville, seigneur de Vignorie, lieutenant-colonel du régiment de cavalerie de Thourlte, chevalier de Saint-Louis; et, pour marraine, Marie-Thérèse de Brisacier, épouse de messire Jacques-Gustave de Malartic, chevalier, marquis de Boudeville, brigadier des armées du roi et inspecteur général de cavalerie (1).

Son ancienne fabrique était largement dotée (2).

Son Bureau de bienfaisance doit sa création à une princesse de Conti.

Noms des curés, depuis le rétablissement du culte : 1803-1825, G. Mandre, ancien curé rentré de l'émigration — 1825 à 1829, J.-B. Jaillon — 1830, N.-C. Brouillier — 1846, M. Rolet — 1846, J.-B. Génin de Marville, doyen actuel.

Vicaires à partir de 1846 : - Didelot, maintenant curé à

munaux. Par des défrichements et allotissements, les communaux rentrent sensiblement dans la propriété privée.

<sup>(1)</sup> Cependant il serait possible que cette cloche provint de Saint-Laurent, car on y lit cette autre mention: Fait du temps de M. Joseph Lagorge, prêtre et curé de Saint-Laurent — Ignace Robert — Michel Corraude — Humbert Rolin, eschevins synodaux — 1709.

<sup>(2)</sup> En 1751, l'ancienne fabrique possédait 69 fauchées de pré, quatre pièces de terre d'ample contenance, des prestations en nature, et 202 liv. 11 s. de rentes en argent.

Justice.

Brieules; — Vincent, maintenant curé à Septsarges; — Mougeot, aujourd'hui en fonctions.

On croit qu'en 1324, ou postérieurement, deux églises existaient simultanément à Dampvillers (1).

Titulaires successifs. Juges de paix : en 1791, — N. Leblan. époux de Françoise Gérard - 1793, F. Loison, ancien prévôt (voir suprà). Alors trois justices de paix : celle de Romagne et celle d'Ecureu étaient indépendantes de celle de Damvillers. F. Lombart jugeait à Romagne et H. Lardenois à Ecurev.

En l'an X, L. Lenfant — en 1821, J.-E. Henry-Lenfant en 1832, L.-F. Créplot, chevalier de la Légion d'honneur: il avait épousé une nièce du maréchal Gérard — en 1848, F. de Lescale — en 1849. F.-A.-P. Mortet — en 1850, J. Arnould — en 1852, J. Goujon — en 1855, Louis — et en 1858, Donzé.

Suppléants: Andreux — Delapierre — Claude Gérard — Jolly — Patoche — J.-B. Gérard — Peschenard — Marchal. Greffier actuel: Buzy, successeur de Forgeot successeur de Lecomte.

Notaires successivement en exercice: - Warin - Chénet - Chénet - Liégeois.

Huissiers actuels: — Allain — Rogie.

Noms des maires: - en l'an X, Anchelon - de 1806 à Administration 1827, N. Duroux, chevalier de la Légion d'honneur, décoré en 1817. Il fut remplacé par M. J.-B. Gérard, ancien officier de cavalerie, lequel avait épousé une des filles de l'ancien juge de paix Lenfant.

municipale.

Ce magistrat recut la mairie à la veille d'événements graves, et il se trouva plusieurs fois en présence de résistances aussi brouillonnes que désordonnées : son amour de l'ordre et son caractère ferme lui sirent surmonter honorablement les

<sup>(1)</sup> En 1324, le patronage de Metloch reposait, en effet, sur deux églises; mais la seconde de ces églises était, il est probable, la chapelle d'Estraye (Voir suprà).

difficultés de cette époque d'agitations. A partir de 1827, jusqu'à sa mort, en 1859, la mairie resta aux mains de M. Gérard, pleinement investi de la confiance de l'administration supérieure: cependant il fut momentanément déplacé par les événements politiques de 1848, mais il ne perdit jamais la haute main sur les votes des électeurs et son influence à titre de membre du Conseil général du canton. Son mandat, qui datait de l'établissement des conseils administratifs, ne lui fut jamais retiré. Aujourd'hui, comme conseiller général, il est remplacé par M. Henry Chadenet, auditeur au Conseil d'Etat.

C'est surtout à ses longs services administratifs que M. Gérard dut sa décoration de chevalier de la Légion d'honneur : le brevet lui en fut remis, en 1858, au nom de l'Empereur, par le général comte de Lawoenstine, commandant général des gardes nationales de la Seine, à l'issue de la cérémonie d'inauguration de la statue du maréchal Gérard, en présence de toute la population cantonale et des principales autorités du pays.

De 1848 à 1852, Dominique Aubertin fut maire de Damvillers: son administration sage, modérée et probe, lui a assuré l'estime de ses concitoyens.

Aujourd'hui la mairie est sous la direction, aussi active qu'intelligente, de M. Gaspard Marchal, dont l'épouse est représentante (chez nous) du nom et des émouvants souvenirs des Vissée de Latude-Lagrange-Lambin-Morimont. (V. aux articles Murault et Morimont, infrà.)

Population.

D'après le recensement de 1837 : 1075 habitants — d'après celui de 1852 : 978 — d'après celui de 1857 : 879.

Nota. - En 1700: 131 feux.

Tenue des registres. D'après les archives communales, à partir de 1627, avec lacunes; — d'après les archives judiciaires, à partir de 1668, avec lacunes.

Illustrations militaires. Le maréchal Gérard (Maurice-Etienne), né, à Damvillers, le 4 avril 1773 : Il était fils de Jean Gérard, huissier à la prévôté, et de Marie-Jeanne Saint-Remy; il était neveu de Maurice Briart, maire royal de la ville, lequel fut son parrain avec Barbe Clément, épouse du gressier en ches Louis Saint-Remy.

483

Enrôlé volontaire, Gérard fit toutes les campagnes de la république et de l'empire : son début d'éclat fut, notamment, à la première journée de Wagram, 5 juillet 1809 : alors il était aide de camp au corps d'armée de Bernadotte, composé de la division Dubas et du contingent des Saxons. Gérard paya brillamment de sa personne à la prise du village de Rachdorff, au moment où les colonnes alliées, faiblissantes, avait compromis le succès de la journée; et il contribua ainsi à préparer un des plus beaux faits d'armes, l'enlèvement du plateau de Wagram, par le brave des braves de la Meuse, le général Oudinot. Gérard devint ensuite chef de l'état major du prince de Ponte-Corvo, et il enleva, d'un pas plus assuré que rapide, tous ses grades militaires pour s'élever enfin au sommet des plus hautes dignités. Le maréchal Gérard fut ministre de la guerre à la révolution de Juillet; il avait épousé une Valence, et il mourut en mars 1852. Sa statue en bronze, œuvre magistrale de ..... Cordier, a été inaugurée le 23 mai 1858, sur la place de Damvillers, au devant du marché couvert, qui remplace les grandes écuries de l'ancienne maison Sainte-Barbe, dite le Gouvernement.

Loison (Jean-Baptiste-Louis), né, à Damvillers, le 21 janvier 1773, de François Loison, alors prévôt royal, et de Marie-Thérèse-Charlotte de Patusset de Saint-Germain: il était neveu de Jacques-Joseph Loison, évêque de Bayonne, qui le baptisa alors que ce prélat n'était encore que curé de Thil et d'Azannes (V. suprà, p. 96).

En Helvétie, sous les ordres de Lecourbe, le général Loison repoussait vigoureusement, et avec éclat, les flots autrichiens. Il se faisait distinguer à l'armée du Danube, et il était cité en tête de tous les rapports du général en chef Masséna. Il préludait ainsi à cette longue carrière d'intrépidité, qui plaça sur ses épaulettes les trois étoiles de général de division avant les désastreuses campagnes d'Espagne, où, constamment, il paya de sa personne, comme commandant en sous ordre, avant la fatale pointe en Russie, où il seconda énergiquement la marche aventureuse des aigles de Napoléon. Il est mort en 1818.

Saint-Remy (Henri-Louis), né, à Damvillers, le 16 avril

4768, de Louis Saint-Remy, alors gressier en ches de la prévôté, et de Barbe Clément; il est mort à Châlons en 1833. Ches d'état major, en l'au II, de l'armée de Kellermann, il se distingua, surtout, dans les premières guerres de la République, et su accueilli en grande estime par le gouvernement de Juillet.

Ternant (Jean de), né, à Damvillers, le 12 décembre 1751, de Claude Ternant et de Marie Lamarre: il fut, en 1790, chargé, par Louis XVI, de traiter avec les princes d'Allemagne, relativement à leurs possessions sur le Rhin. L'année suivante, Ternant fut nommé à l'ambassade des Etats-Unis. Décédé à Paris, il a, par testament du 25 août 1833, laissé une rente annuelle de 300 fr. au Bureau de bienfaisance de Damvillers. Sa famille et celle des Tabouillot ses alliés ont été, pendant longtemps, des plus notables de la haute bourgeoisie du pays. Nous retrouverons les Tabouillot à Marville, où ils furent annoblis.

Les parents de *Pilatre du Rosier*, l'aréonaute, né à Metz, paraît-il, le 30 mars 1756, semblent être sortis de Damvillers. Les registres de la paroisse mentionnent, en effet, quelques du Rosier, indépendamment d'un vicaire de ce nom.

Personnages sinistres. François (Jean), exécuteur des hautes et basses œuvres de l'ancienne justice prévôtale (1719), époux de Catherine Mirau-court: Pierre et Etienne François, ses fils.

### Statistique du canton.

L'agriculture est depuis longtemps en progrès dans le canton de Damvillers, surtout depuis l'extension du réseau des voies de grande et de moyenne communication, dont il n'a reçu que trop tard et trop parcimonieusement les bienfaits.

Il est traversé, notamment dans sa partie autrefois impraticable, par le chemin de moyenne communication n° 2, dont sont tributaires les communes de Damvillers, Ecurey, Reville, Lissey, Bréheville et Brandeville.

Voies vicinales.

1° Chemins de grande communication. — Trois lignes traversent le canton de Damvillers sur un parcours de 20,412 m. Ce sont les lignes 16, 14 et 19 : cette dernière, qui aujourd'hui relie seulement Mangiennes à Damvillers, se prolongera bientôt

jusqu'à Varennes, en passant par Consenvoie et Montfaucon.

2° Chemins de moyenne communication. — Trois chemins de cette catégorie desservent le canton. Ils comprennent sur celuici une longueur de 11,500 m. Mais leur nombre et leur développement sera prochainement doublé par les classements soumis en ce moment à l'instruction administrative.

3° Chemins vicinaux ordinaires. — Ils sont au nombre de 86, présentant ensemble un développement de 139,172 m.

Ces trois classes donnent un total de 171,084 m., sur lesquels 140,000 sont ouverts à la circulation.

La terre est d'une bonne valeur au territoire de Damvillers. Not. agricoles. Prix moyen de l'hectare de terre : 4<sup>re</sup> classe... 3,600 fr.

|   | ,                                 |
|---|-----------------------------------|
| _ | 2º classe 2,700                   |
| _ | 3° classe 1,800                   |
|   | 4° classe 1,200                   |
|   | 5° classe 900                     |
|   | pré: 1 <sup>re</sup> classe 4,800 |
| - | 2° classe 3,000                   |
|   | 3° classe 2,400                   |
|   | 4º classe 1,500                   |
| _ | 5° classe 900                     |
|   | vigne 4,800                       |
|   | bois 1,200                        |
|   |                                   |

A Damvillers, il y a encore retard dans la marche des assolements. Le triennal y persiste, mais les défrichements vont bon train. — Le vin de la côte de *Horgne* est très-estimé; il est fin et corsé tout ensemble.

La scierie de M. *Picourt* acquiert plus d'importance chaque Notions industannée. Elle fait annuellement pour 100 à 150,000 fr. d'affaires, et envoie ses produits à Paris. — La tannerie de M. *Chapiron* pris aussi beaucoup de développement.

Nota. — On nous assure que le dernier maréchal de Villars est né à Damvillers, pendant que son père en était gouverneur. Citons encore le général Devaux; il était beau-frère du prévôt Loison.

#### Canton de Montfaucon.

DANNEVOUX.... de an voltis — ad Ase. (Ch. de 1049) (1).

Ancien bourg, avec titre de baronnie — ancien prieuré de l'abbave de Saint-Nicolas des Gravières de Verdun.

Sur le Butel, qui découle du bois de Septsarges et afflue à la Meuse, en amont de Sivry.

Ecart: le Sart, qui n'est plus qu'un lieu dit.

# Topographie.

|                          | canton         | 0 myr. | 8 kil. |
|--------------------------|----------------|--------|--------|
| Distance du chef-lieu de | arrondissement | 3      | 7      |
|                          | département    | 5      | 9      |

Orientation, par rapport à Montmédy, S. S. O.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer : de 187 à 238 m.

# Etages, groupe et sous-groupes (2).

# Géologie.

- 1° Etage jurassique moyen, formation corallienne de l'époque secondaire; coral-rag, pierres à chaux.
- 2º Etage jurassique supérieur, formation dite portlandienne, de la même époque; calcaires à astartes, moëllons et pierres pour les chemins.
- 3° Alluvions fluviales de la Meuse; cailloux siliceux, sables et graviers. Cette constitution est la même à Vilosnes.

C'est à Dannevoux (cote 187) que se dévolute l'annexion du coral-rag aux marnes et aux calcaires à astartes, sous lesquelles il s'enfonce, en s'inclinant sous les Argonnes, pour ne plus se manifester, en émergeance, qu'au-dessus de Sainte-Menehould (cote 183). Ce banc, formé de calcaires blancs, jaunâtres ou gris,

<sup>(1)</sup> Etymologie et appellations successives: Danorum valles? Donnevoulx, Dennevoux, Dannevoux. — An, particule exprimant le doute aussi bien en hébreu qu'en latin; elle s'annexe à toutes les idées de vacillence (V. la preuve physique verbo Arancy, p. 45); — man, de ou? — oue outs, placé en dehors, en dévolution, en discordance; — dan est le déterminatif de cette idée. (Gram. héb. de Lat., p. 5, 7, 34.)

<sup>(2)</sup> Voir la Stat. géolog. de M. A. Buvic., p. 78, 79, 81, 84, 596.

a une épaisseur totale de 120 à 150 m.; il est, probablement, en stratification discordante vers l'ouest de 1/50 environ. La dévolutation *jurassique* se détermine précisément à Dannevoux. (V. la carte géologique à l'appui de l'appellation).

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales et les traditions : (Nota. — Vilosne dépendait de Dannevoux.)

Origines très-douteuses

On ne peut guère admettre, sur de simples indices, que Danevoulx doive son origine au séjour de quelques danois, restés en Champagne après la retraite des Huns: bien qu'il soit traditionnel qu'après la défaite d'Attila, en 451, un certain nombre de leurs blessés auraient été hospitalisés, par pitié, sur la montagne qu'habitait sainte Manchilde, sancta Manchildis, fille de Sigmar, comte du Perthois (Histoire de Sainte-Menehould, par BURETTE, p. 36). L'appellation Danorum valles n'a donc aucun fondement historique: il faut procéder par des inductions plus solides; ces inductions, les voici, sauf plus ample vérification: Bien que séparés, par toute l'épaisseur du massif des Argones... puis par les rampes et par les versants de l'Aire à la Meuse... Danevoulx (que, par cette flection propre à notre province, on écrivait et on prononçait Dennevoux, dans les derniers siècles)... Sainte-Manehould (que, par euphonisme, on écrit et on prononce aujourd'hui Mennehould... Danevoulx et Sainte-Manehould sont deux localités unies intimement, et par la nature, et par la nationalité ancienne, et par les us et coutumes : de plus, toujours elles l'ont été par les mêmes juridictions, avant que l'une d'elles appartînt au ressort de Montmédy. Ceci est trèsrelevant.

Comme Aincréville, Bantheville, Bolandre, Cierges, Romagne, Exermont, Halle, Beauclair, Beaufort, Saulmory, Villefranche, Viller devant Dun..... comme aussi, dans les temps anciens de l'Astenensis pagus, Olizy et la Ferté sur Chière, Somme-Authe, Beaumont, et autres villages aux alentours de Stenay... Dannevoulx, jusqu'à la révolution, a dépendu des châtellenie, bailliage, prévôté de Sainte-Mennehould; il ressortissait, comme Barrois mouvant, au présidial de Sens et aux grands jours de Troyes. Pourquoi cela?

C'est qu'en effet c'est la nature qui a uni Danevoulx et Ste-Menehould, bien que placés sur des versants opposés. En axant (à Vienne le Château, Via axonis) les deux forces de concordance et de discordance, qui ont stratissé les versants opposés de l'Aisne et de l'Authe, la nature a déterminé l'annexion sondamentale du tout. C'est à Sainte-Menehould que reparaît le coral qui, de ce point à Somme-Authe, règne sur les versants des plateaux à une hauteur de 175 à 186 m. au-dessus du niveau de la mer; à Sainte-Menehould, l'étage jurassique moyen demeure sixe, manet, et jamais n'y ont lieu de ces glissements par lesquels s'assainte les territoires des versants opposés. (Voir au mot Arancy, p. 45.)

Mais c'est aussi à Dan-oue-voults que se détermine le mouvement d'annexion en sens contraire du terrain des marnes et des calcaires à astartes, sous les argiles oxfordiennes et les alluvions du bassin de la Meuse. Ces deux points, Sainte-Menchould et Dannevoulx, l'un placé sur la ligne de Rheims à Neuvilly, près de la Chalade, et l'autre de Neuvilly au pont de Consenvoye, près de Doulcom sur la Meuse, ces deux points ont dû être les repaires les plus extensifs de la même nappe d'inondation: c'est ainsi que les Belges, d'un côté, les Gaulois, de l'autre, ont pu se donner la main à Laneuville au Pont. Aussi est-ce bien là que Jules César plaçait la limite entre les Senonois et les Remois... super axonam.

Il y aurait, si ces aperçus ne sont point imaginaires, il y aurait donc, sous les appellations primitives, un lien qui rattache mystérieusement les inhabitats des premiers peuples et qui constitue leur nationalité, nationalité qui reste permanente au milieu des vagues des révolutions. On peut se demander cela estil possible et comment? Mais que d'autres mystères qui se dévoilent chaque jour! Observons donc; observons toujours, et ne préjugeons rien. La géologie n'a pas dit son dernier mot.

Les origines de Dannevoulx paraissent remonter, néanmoins, aux invasions des hordes asiatiques : cela semble résulter de l'appellation ad ase, qui se trouve dans la bulle papale de 1049, en faveur de l'abbaye de Saint-Maur, et du lieu dit Mandres

(manderiæ), expression indicative de l'établissement d'une bergerie par des peuples orientaux. Mais rien ne justifie soit l'expression Danorum valles, soit l'opinion traditionnelle qui l'appliquerait aux Huns. — De an voltis ad ase? Cette phrase, qui littéralement signifie d'où se seraient-ils retournés vers l'orient? ne peut-être, nous le répétons, que géologique. Appliquez-là aux étages en stratification discordante du bassin de l'Aisne et le doute disparaîtra.

Voici du positif, mais plus rapproché de nous: En 1249, alors que Jean d'Aspremont, 53° évêque de Verdun, fils du baron Geoffroy I<sup>er</sup> et d'Elisabeth de Dampierre, voulut fonder, hors des murs de sa cité épiscopale, l'abbaye de St-Nicolas des Prés; il y appela des chanoines de Saint-Victor de Paris; il les plaça sous la direction de son neveu Geoffroy de Dun; il leur donna le grand pré dit de l'Evêque, et il y adjoignit les églises de Mescraignes et de Dannevoulx; telle est l'origine du prieuré.

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1844 : Territoire. 1.439 hec. 13 ares 81 cent.

Nombre des maisons : 224.

| Jardins et chènevières                   | 30 h.            | 12 a.      | 80 c.  |            |
|------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------|
| Prés et pâtures fauchables               | 184              | 18         | 54     |            |
| Terres labourables                       | 723              | 17         | 75     | •          |
| Vignes                                   | 68               | 47         | 41     |            |
| Bois                                     | 398              | 01         | 90     |            |
| Landes, friches et pierriers, carrières, |                  |            |        |            |
| noues et routoirs                        | 01               | 17         | 29     |            |
| Superficie non imposable                 | 34               | <b>2</b> 8 | 12     |            |
| Revenu net imposable: 38,776 fr. 67      | c.               |            |        |            |
| Bois 209                                 | h. 04 a.         | 0 c.       |        | Biens      |
| (aux cantons dits: - Manay - Vaux - les  | s <i>Bâtis</i> – | - Cun      | nont — | communaux. |
| aux Grèves - Moriaux - Mandres) (1       |                  |            |        | •          |
| Terrains vains et vagues 67              | 91               | 0          |        |            |
| Contenance totale des terrains communa   | ux : 276         | h. 95      | . a. 0 |            |

<sup>(1)</sup> Ce mot Mandres (Manderiæ, Mandræ) imlique des anciennes ber-

Cours d'eau : la Meuse, sur un parcours de 5 kilomètres — le Butel — la fontaine Saint-Hypolite — les ruisseaux de Septsarges et de Cuisy.

Usine : le moulin dit de Belhaine.

| NΛ | tion | s agric. |
|----|------|----------|

| Prix commun de l'hectare d | e terre : 1 re classe | i 000,8 |
|----------------------------|-----------------------|---------|
|                            | 2º classe             | 4,000   |
|                            | 3° classe             | 800, 1  |
| <u> </u>                   | 4º classe             | 700     |
|                            | 5° classe             | 300     |
| — de                       | chènevière            | 6,000   |
|                            | pré                   | 6,000   |
| -                          | vignes                | 1,500   |
|                            | hois                  | 2 000   |

Cultures générales et spéciales : blé, orge, avoine, plantes fourragères, légumineuses, chanvres, lin, etc..., en progrès toujours plus marqué.

#### Notions industrielles.

Professions les plus habituelles: cultivateurs, vignerons, manœuvres, charcutiers.

### Administration.

Noms des maires: — en l'an IX, J. S. Martin — 1813, Charlet — 1815, Dupuis — 1816, François — 1817, Martin, précité — 1832, J. Laprêle, notaire, administrateur remarquable, qui a conservé la mairie jusqu'à son décès en 1858. Tous les actes de l'état civil sont de sa propre main. — Maire actuel, N. Martin.

Notariat.

M° Godart, successeur de M° Etienne, qui avait remplacé M° Laprêle; celui-ci M° Périn, lequel avait succédé à M° Picart.

Population.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : en 1726, 134 feux; — d'après le recensement de 1852 : 789 habitants; — en 1857 : 666.

Tenue des registres. D'après les archives communales, à partir de 1640, avec la-

geries qui, probablement, occupaient l'emplacement du Bois rond et qui avaient été établies par les premières colonies asiatiques, au lieu dit ad-Asc. (Ch. de 1049.)

DAN

491

cunes; — d'après les archives judiciaires, à partir de 1699, série à peu près complète.

# Anciennes divisions ecclésiastiques.

Diocèse de Chaalons, primitivement; ensuite de Verdun; Ordre spirituel. Archidiaconné de l'Astenensis, dans le principe; ensuite celui de la Princerie (1); - doyenné de Sainte-Mennehould, d'abord; ensuite de Forges (2); - cure priorale : celle de Saint-Hypolite de Dannevoux; — abbaye suzeraine : celle de Saint-Nicolas des Gravières de Verdun, quant au ban dit de Saint-Hypolite; - prieuré: celui de Saint-Hypolite de Dannevoux; - église matriculaire : celle de Dannevoux ; - chapelles trèsanciennes: celle de Saint-Hypolite - celle de Sainte-Anne; Nom des patrons : S. Hypolite; à Vilosne, S. Barthélemy. Lieu de dévotion : la fontaine Saint-Hypolite, tradition effacée. Noms des derniers curés connus, antérieurement à l'ordre actuel: - 1689, F. Debeau - 1699, C. Gilbert - 1717, P. Plessis - 1738, J.-J. Lefèbvre - 1751, P.-F. Drouin -1770 à 1791, C. Baillot. - Sous l'ordre actuel: MM. Bouquet - Leclerc - Lamacque - Legendre - Jacob - Chapiron - et Richier.

### Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Avouerie des seigneurs locaux, aux droits des anciens comtes Ordre temporel. de Rethel et Grandpré; plus anciennement les sires de Clermont.

Patronage à la collation de l'abbé de Saint-Nicolas des Prés

Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de : (V. Chaumont, p. 343.)

<sup>(2)</sup> Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de : Avocourt et Lacour, Bethincourt, Buthlainville et Vigneville, Charny et le château de Villers, Chatancourt et Cumières, Cuzy, Dannevoux, Drillancourt et Gercourt, Forges et Regnéville, Malancourt, Esnes et Haucourt, Montzéville, Marre et Thierville avec Lombeuf et Wanaux.

de Verdun; — dixmage au profit du même, en totalité sur le grand ban de Saint-Hypolite, et en participation avec les seigneurs quant aux autres terrains; — entretien du chœur et des bâtiments à la charge de l'abbé, pour le chœur seulement.

#### Anciennes divisions civiles.

Ordre politique. Ancienne cité des Cathalauni, démembrée par l'échange de 1197 (V. Astenai, p. 56);

Royaume de Neustrie;

Ancien pagus du Stadunensis;

Baronnie de Dannevoulx, constituée avant 1549;

Duché de Champagne;

Haute justice des seigneurs;

Fief et arrière-fief : le Sart? Il est mentionné comme tel dans des titres féodaux. (V. les Dupré de Vilosne.)

# Avant la rédaction des coutumes générales.

Ordre judiciaire. Loi générale du Perthois.

Mesures de : pour les liquides, la pinte et la pièce de Sivry (80 pots); — pour les grains et les autres matières sèches, le franchard de Verdun; — pour les bois et les terres, l'arpent de 120 perches.

Indication de l'étalon local : la perche de 16 pieds de roi.

# Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Vitry en Perthois;

Assises des grands jours de Troyes;

· Cour supérieure du présidial de Sens;

Ancien bailliage de Sainte-Menchould; — ancienne prévôté de la baronnie; — ancienne justice seigneuriale des barons; — justice foncière, idem.

Les derniers prévôts seigneuriaux étaient: — E. Maître-heu — N. Gigy — E. Picart. — Les derniers lieutenants-généraux du bailliage étaient: — en 1698, N. Maulévrier — 1701, F. Boisleau — 1737, J. Boisleau, seigneur de Septsceaux — 1762, N.-R. Leseure.

DAN 493

Maisons seigneuriales, leur origine, leurs armoiries et leur extinction.

#### LA BARONNIE DE DANNEVOUX ET VILOSNE.

La baronnie de Dannevoux remonte au quinzième siècle, Hist. Modale. c'est-à-dirè aux plus mauvais jours de nos basses Wabvres et des révolutions du Wallon: elle prend date aux mutineries des citains contre leurs comtes-évêques; elle se rattache aux menées cupides de leurs soi-disant protecteurs, qui Bourguignon, qui Lorrain, qui Barrisien, qui Luxembourgeois, qui Français, qui Germain; à ces menées, ensin, auxquelles vont succèder les luttes plus meurtrières des guerres dites de partisants, prélude sinistre des guerres de religions. L'histoire de cette baronnie rentre donc dans les faits généraux d'une époque de déplacement des hommes et des choses, de transformation des noms et des personnes, et de confusion de toutes les idées.

A la mort de son neveu Edouard III, tué à la bataille d'Azincourt, en 1415, le cardinal de Bur, alors évêque de Verdun, était le seul représentant de la dynastie barrisienne des Montbéliard; cette maison devait s'éteindre avec lui. Pour retenir la toque ducale sur sa mître, il fallait agir avec autant de prudence que de modération: aussi le premier soin du prélat fut-il de conclure sa paix avec le haut suzerain du Luxembourg. C'était Wenceslas de Bohême, fils de Béatrix de Bourbon, dame de Dampvillers, prince dissolu et faible, si éloigné des vertus guerrières de l'intrépide Jehan de Bohême son père.

En même temps, Louis s'entourait d'un puissant baronnage: Geoffroy d'Orne, Jean d'Orne, Jacques d'Orne, celui-ci inféodataire de Brouennes; les sires de Xorbey et de Loupy les deux châteaux; Alardin III de Mouzay; Gobert de Dun; Godefroy d'Aspremont-Buzancy; Edouard de Grandpré; Henry de Villers devant Orval, et nombre d'autres, l'entourèrent de leur dévouement: ils affermirent sur sa tête la succession barrisienne et ils s'associèrent à ses projets en faveur de son neveu Réné d'Anjou. C'est alors que fut conclu l'association des quarante-deux seigneurs de l'ordre du levrier blanc (31 mai 1416).

Cependant le Luxembourg était aux mains d'une femme, Elisabeth de Gorlitz épouse de Antoine de Brabant. Veuve presqu'aussitôt que mariée, Elisabeth avait convolé avec Jean de Bavière: et, peu après, pour la seconde fois, notre duchesse était veuve sans enfants. Alors, comme la succession chinienne, la succession Luxembourgeoise devint l'objet de nombreuses compétitions. Le comté de Chiny était en engagère entre les mains de Louis XI: d'une part, cet insidieux monarque poussait à la révolte les Citains de Verdun; d'autre part, le roi de France avait allumé les torches dans le comté de Mouzon, dans celui d'Ivoy; la guerre s'y faisait sous le nom du duc d'Orléans aussi engagiste de Chiny. D'un autre côté encore, en butte à de puissantes attaques, la douairière du Luxembourg avait mis ses droits sous la sauvegarde de son neveu Philippe de Bourgogne. Celui-ci, en 1443, portait donc ses armes dans les pays contestés : il prenait Ivoy, Montmédy, Thionville, Damvillers, etc.

C'est alors qu'apparaît le premier baron de Dannevoux, Jacquemin de Villers, que nos annales appellent aussi Jacquemin de Beaumont, châtelain de Villy près Ivoy.

Jacquemin de Lamothe et Beaumont. La fidélité aux comtes de Bar était héréditaire dans la maison de Villers devant Orval, maison dans laquelle se confondaient alors les inféodataires de Margny, du Hatois, de Villy, et autres lieux du Maubussin d'Ivoy-Carignan.

En 1370, Jehan du Castelet du Hatois, sire de Viller devant Orval, et son frère Jacomet, sont fait prisonniers à la bataille de Ligny, à la suite du duc Robert. Jehan et Jacomet cautionnèrent leur prince pour 60,000 florins envers les Messins; à œ prix Robert recouvrit sa liberté.

De là l'affranchissement d'Orval, en 1378; de là de nombreux ascensements en faveur de ces dévoués serviteurs; de là, nous le verrons plus tard, la haute position des du *Hautois* (Voir les articles *Jametz* et *Nubécourt*), dans la Lorraine et le Barrois, et notamment à *Esnes* et à *Vilaine*.

Consultez leurs actes de reprise:

En 1403, le 13 août, Henry de Viller dénombre pour Ver-

rières près de Varennes, et pour Fontenay près de Létanne; c'est sous le règne du duc Robert. En 1443, Jacquemin de Viller est sire de Beaumont, de Létanne, de Luzy en partie, de moitié de Beaufort, pour la portion des comtes de Grandpré; il est sire de Boulain près de Stenay: il lutte contre Philippe de Bourgogne; mais d'abord c'est en vain; et, cédant à la force, il faut nuitamment qu'il s'échappe de son château de Villy. Il vient alors prendre refuge à Chauvancy; il en est expulsé par les Bourguignons, en même temps que le Damoiseau de Commercy s'enfuit d'Ivoy: tous deux se replient vers le centre des Barrisiens. Ceux-ci ne tardent pas à reprendre le terrain perdu et les hommes de la fidélité vont trouver leur récompense; de nouveaux fiefs leur seront concédés. (V. Lamothe, Ch. de 1438.)

Alors, en 1445, Jacquemin de Viller dénombre et pour Verrières et pour Dannevoux. Vous le retrouvez prévôt de Varennes, en 1505, sous le duc Réné II; cependant son rôle s'est modifié. Dès 1445 on le voit hostile aux Verdunois qui repoussaient le protectorat de Louis XI. Il est dès lors tout voué au parti français: c'est lui qui fait changer les mouvances de Beaufort, de Beaumont, de Lestanne, en les soumettant au roi de France, lequel, comme comte de Champagne, les unit à son bailliage de Sainte-Menehould

Alors une éclipse s'opère sur la baronnie de Dannevoux. Tout indique qu'après la prise de Nancy, par Charles le Téméraire, en 1476, quand, sous Réné II, la Lorraine et le Barrois se trouvèrent transitoirement sous la pression bourguignonne, redevenue maîtresse du Luxembourg et pays de Chiny, tout indique qu'alors, pour échapper au ressentiment des vainqueurs, Jacquemin de Villers et ses enfants auraient été contraints de se réfugier, partie en Gascogne, partie en Angleterre, d'où quelques-uns revinrent avec les Daguerre, dans l'armée de Réné, après l'affaire de Morat. Cette question sera approfondie à l'article Murvaux.

Pendant cette éclipse, Dannevoux est aux mains des ascensitaires de Forges. Réné II, obligé de faire face aux nécessités pécuniaires de la lutte, aliénait les domaines occupés et les ascensait à tout prix. C'est ainsi qu'en 1587 il cédait Baalon et tout son sinage à Fery d'Herbemont et à Jehan Gratinot de Brieules et Jupille, pour 12,000 fr. barrois; c'est ainsi qu'il tentait d'aliéner Jametz, devenu luxembourgeois, dès l'année 1370, par la volonté de son seigneur, Godefroid Ier de Failly-Jametz; c'est ainsi qu'il empruntait sur son domaine indivis de Marville (1); c'est ainsi qu'il aliénait Murvaux, Milly, ses droits à Lion, à Fontaine, à Dun, à Liny, à Brieules, aux modernes Vincy Saint-Vincent; et il est difficile de suivre Dannevoux au milieu de ces nombreux ascensements. Nous y parviendrons cependant à l'article Vilosne, où le dernier des Jacquemin, paraît-il, s'éteignit, en 1686, pendu au pont-levis de sa tour emportée d'assaut par le maréchal de Châtillon.

### LES DERNIERS SEIGNEURS DE DANNEVOUX.

Maison Thomassind'Ambly. En 1721, Maurice de Thomassin, chevalier, sire d'Ambly, Lamothe et Martuée, décéda dans son château de Dannevoux: son corps repose dans le chœur de l'église du lieu. Sa fille Louise-Charlotte, dame de Dannevoux, devenue veuve de Nicolas de Saillet de Berzieux, s'y remaria, en 1724,

En 1587, par lettres reversales, passées sous le tabellionage de Marville, il est constaté, d'abord, que Jehan d'Herbemont, sieur de la Chermoye et châtelain de Brouennes (qui paraît identique à Jehan de Villers), a prêté 7,500 fr. barrois au duc de Lorraine, dont rente lui est assigné sur la recette de Marville; et, par autres reversales du 9 juillet 1592, nouvelle reconnaissance est faite de ce prêt au profit de sa veuve Marguerite Godwert, dame de Forges, et de ses deux fils Ferry et Jehan d'Herbemont: l'acte ajoute qu'elle a versé, de plus, 8,464 fr. barrois, ez mains de noble Jean Vincent, trésorier général du seigneur duc, lequel doit être un des auteurs des Saint-Vincent de Murvaux, Letanne, Bohan, Bogny, Montcornet et de ceux d'Aulnois. Ascensement en est fait sur la terre de Marville, dont la châtellenie était alors confiée à Jehan, dit le Basque ou le Bath, des anciens Bathaillis du Maubussin.

M. Dumont a mentionné ces emprunts à la page 144 de son Histoire de Saint-Mihiel; mais il n'entrait pas dans son cadre d'en préciser les saits comme nous. avec Pierre Robert de Rochebrune, sils de Jean et d'Anthoinette de Gaston (du Toulois): son sils Nicolas Thomassin-d'Ambly, baron et seigneur en partie de Dannevoux, époux d'Elisabeth Samson de Verdun, y décéda pareillement, en 1761, à l'âge de 42 ans; il est enterré dans la même église.

Ensin, son petit-sils Jean-Bapt. Thomassin-d'Ambly, trouvé noyé au pont de Vilosnes, le 26 janvier 1779, repose dans le même caveau; celui-ci était célibataire. Le dernier représentant de cette maison baronnale était, au commencement de ce siècle, J.-F.-Adrien Thomassin de Bienville (de Peulmoutier), dont les soins pieux ont relevé la célèbre chapelle, près de Bienville, où avait été, le 14 octobre de l'an 500, déposé le corps de la vierge de sainte Menehould: ce rejetton extrême d'une illustre souche vient de mourir à Bienville, et il ne laisse que des collatéraux.

La maison d'Ambly, d'origine champenoise, portait : d'argent, à trois lionceaux, de sable; avec la devise : pour la gloire et l'honneur. Elle possédait les seigneuries d'Ambly, Malmy, Olizy, le Sart, Echarson, Sault, Perthes, Marquigny, Venderesse, Perrière, Dannevoux. Elle était alliée aux Joyeuse, aux Roucy de Villette, aux Pouilly, aux Waldenck de Luzy, aux Lacour de Monthairon et d'Ancemont, aux Pavant, aux Condé d'Avocourt, aux Samson, et aux la Pêche de Verdun.

Elle a produit des généraux distingués, notamment: Regnaultd'Ambly, né en 1200, connétable de Bourgogne; c'est lui qui conduisit l'armée des Bourguignons en Palestine, et qui fut surnommé Engoulevant par saint Louis, pour avoir, dans un combat naval, englouti dans les slots la slotte des Sarrasins.

La dernière représentante des anciens barons de Danevoux et Vilosne était Anne Jacquemin, fille unique de Nicolas, II° du nom, et de Marguerite Jacob, et petite-fille de Nicolas I°. Elle habitait la Tour forte de Vilosne, où son aïeul avait péri tragiquement, en 1637; et elle y avait épousé, le 17 janvier 1713, Jean Dupré, seigneur de Geneste, qui devint receveur général du Clermontois (V. l'article Stenay).

Elle portait les armes de deuil de sa triste position : ... d'ar-

gent, à la fasce de gueules (des anciens Lamothe-Beaumont), mais chargée de trois geais de sable, en pieds, du champ aussi d'argent, et accompagnées de trois mains dextres, deux en chef et une en pointe, apaumées de gueules: indication funèbre des trois orphelins qu'avait fait le maréchal de Châtillon.

Nous lui devons, de suite, une mention spéciale: car, entre autres enfants, cette dame fut la mère du savant numismate *Henry Dupré de Geneste*, né, à Vilosne, le 12 juin 1716, qui fut l'honneur de l'ancienne *Académie royale de Metz*, son secrétaire perpétuel, et dont la notice viendra à l'article du village où il avait reçu le jour.

Canton de Damvillers. DELUT, de Luto, Dilutum à Dombraz Lusey. (Ch. de 1222, 1226, 1264, 1315, 1339, 1351, 1367, 1423, 1439; arch. de Châtillon) (1).

Nota. — Cette commune avait autrefois Witarville pour annexe; elle est placée sur le ruisseau d'une fontaine affluant au Loison.

<sup>(1)</sup> Etymologie et appellations successives : de Lus, de Lutz, de Ludes, Delut. La lettre hébraïque duleth, qui signifie porte, issue de sortie, et dont le dal du zend, le dal du sanscrit, le duir du celtique, présentent toutes cette même idée d'ablation ou de déduction qu'exprime la particule latine de, et celle de l'ablatif en français; cette lettre D est une préfixe, qui doit être abstraite pour avoir le corps du mot. Ainsi, en hébreu, our signifie seu; dour exprime la flamme qui isse du seu : il en est de même dans le mot de luto, qu'il faut mettre en rapport géologique avec Lusey (V. infrà, Lissey); de là les dérivés qui suivent : lutum, boue, de luto ou luteus, de boue, vase, fange, limon; - lutare, luto, luter, affermir, enduire d'un lut; - lou, supposition; - laoua, s'attacher, s'adjoindre, etc... Quand le z termine le mot, il indique un délutement ; - louz, s'écarter, s'éloigner, décliner de... - dalz, isser de, couper, poindre, en sanscrit; - de là dalas, feuille, rameau issant du bouton; - en sanscrit, lus signifie rompre; - lutz, enlever; même signification en hébreu. (Dict. hébraïque de Latouche, p. 21, 59.)

Géologie.

Distance du chef-lieu de canton, 1 myr. 0 kil. Topographie.

département, 1 8

département, 7 1

Orientation, par rapport à Montmédy, S. S. E.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 194 à 278 m.

## Etages, groupe et sous-groupes (1).

1º Etage jurassique inférieur; formation oolithique de l'époque secondaire; calcaire gris oolithique; épaisseur de 260 à 280 m.; inclinaison de 1/45.

2º Etage jurassique moyen, formation coralienne de la même époque; bradfort-clay; oxford-clay inférieur.

Le corn-brash qui émerge au-dessus, du nord au sud, a une puissance d'entre 60 à 40 m. environ.

A Rupt, à Saint-Laurent, à Dombras, le sous-sol pose sur l'oolithe, et il a le coral en pleine émergeance : à Delut, cet étage est déluté par le haut; il est comme détruit, dilutus, par affaissement, dans le fond de Delut. (Voir la coupe géologique sur la planche II.)

Le groupe jurassique plein, qui plonge du N. N. E. au S. S. O., sur la ligne de Dombras à Bras, va se luter aux boues argilleuses de Witarville, de Boémont et du bassin de la Thinte, lesquelles argiles se trouvent coupées par le cordon oolithique ferrugineux de Lusey. Le territoire de Delut forme ainsi, superficiairement, une languette de corn-brash et de forest-marble, qui se détache de celui de Dombras, diluta est à Dumbraz: cette languette, ou luette, émerge, isolément, au milieu des argiles oxfordiennes, surgit de luto, en dirigeant ses deux cornes vers l'étage supérieur, qui domine à Dumbraz. De là, paraît-il, l'une et l'autre appellation: de luto L-usey (2).

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales et les

Origines communes d

<sup>(1)</sup> Voir la Stat. géolog. de M. A. Buv., p. 77, 213, 217, 219, 598.

<sup>(2)</sup> Voir la note 1 de la page précédente.

rent, Dombras, Delut, Witarville. Boémont et Murault.

Rupt, Saint-Lau- traditions: (Voir l'article Billy, p. 169; et l'article Damvillers, p. 426.)

> L'existence de la terre chinienne du Radrupt, expression sigurative de la radiation des montagnes de l'Othain à la Thinte... son existence cantonnale ne commence à se révéler que sous le règne d'Othon II de Chiny, fondateur d'Orval, et du comte Albert, son fils, époque correspondante à l'épiscopat (1131 à 1156) de leur frère et oncle Adalbéron, 46° évêque de Verdun. Les figures des premiers possesseurs du Radrupt s'accentuent dans les chartes de Châtillon, sous le pastorat d'Arnould, 47° évêque, neveu du précédent, dont l'élection correspond aux règnes d'Albert et de Louis III, père et frère de ce dernier prélat.

> C'est d'abord Ville-Longue, Longa villa, aujourd'hui Saint-Laurent : cette localité est mentionnée dans la charte de fondation de Châtillon, de l'an 1153. Elle était habitée par des serfs, qui payaient le gerbage et le cens des prairies, garbaginam et prataginam, à un nommé Sigardus de Duzeio, que nous retrouverons avec sa femme Elisabeth et son fils Ulric, à notre article Duzey. Ce Sigard était aussi, paraît-il, sire de Chauvancy et de la maison de Failly.

> A l'extrémité opposée, c'est Murault (Murus altus, charte de 1165), dont le possesseur, Pierre de Chiny, Pierre de la Faille? Pierre de Dumbraz? se dessine nettement dans de nombreux documents. C'est ensuite Boémont (Ch. de 1220, de Symon de Mirvaut), Boémont, sief amorti, donné à Orval par le comte Albert, sous ces expressions: et usuaria et aisancias banni totius de Duluz, ea libertate et integritate quam dominus loci in eo habebat, in lignis cadendis et cæteris commodis, cùm medietate Brulli dicti de Delus. Alors Delus n'était donc qu'un défrichement par le bruly des ajoncs et par l'incinération des rapailes, sur le parcours du Rawey.

> C'est, ensin, Witarville, ou la villa de dessous. Or, Witarville figure, sous l'appellation Unter weiler, sur les cartulaires de l'abbaye maximinienne de Saint-Hilaire de Trèves; il y est classé comme compris dans l'archidiaconné de Tholey, au

doyenné de Wandelainville, dont dépendait la curie de Mercy et le prieuré de Saint-Brice de Sancy.

Ainsi, les incolats du Radrupt remontent au temps de saint Paul, 13° évêque des Claves, titulaire du Theulegium. Voyons comment les colons s'étaient répartis sous la Celle de Saint-Hilaire de Marville, dont la châtellenie dominait alors tout le Maginiensis.

De Delut à Rupt, de Luto ad ruptum, est une rampe qui, Le Radrupt et le partant (cote 202) de la ville de dessous, Unter weiler, gravit à rampe de Delut. la rupture (cote 264) du rameau corallien et oolithique qui sépare le bassin des basses Wabvres de celui de l'Othàin. De Rupt à Delut, de Rupto ad lutum, descend un chemin rapailleux, que les plus anciennes chartes luxembourgeoises désignent sous le nom de Rawey. Notons bien que — râ signifie mauvais, en hébreu — wey, chemin, en thyois. Cette rampe traverse la terre du Radrupt. Ce mauvais chemin qui, de Vezin, l'ancien Wasnaum fiscum sur la Chière, au temps des Mérowingiens, franchissait l'Othain à Marville, débouchait d'abord de Dombras à Delut, par la ville de dessous, Witarville; il tombait sur les marches verdunoises (Boémont), et il arrivait au lieu de péage de la Marche du Luxembourg et du pays Verdunois.

C'est là, cette terre du Radrupt que, dans sa charte de 1165, le comte Louis III disait être de son domaine, de fundo meo... cette terre que, de son consentement, de consensu meo, et de l'assentiment de son père Albert ainsi que de celui de sa mère Sophie de Bar, fille du comte Renault, collaudantibus et assentibus... il avait permis l'aulmonage, par le chevalier Pierre de sa famille, de familià meà, aux moines de Metloch du petit couvent de Damvillers.

Nom du fondateur : inconnu; les moines du prieuré de Murault, très-probablement.

Erection du village.

Causes: les premiers défrichements par le bruly, d'où vient le mot de Brulli de Delus.

Date de la charte d'affranchissement : 1252; époque de celle de Marville.

|                                                                        | 002                                                           |                           |                |           |                 |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------------|--|--|
| Territoire. Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 18 |                                                               |                           |                |           | 848:            |  |  |
|                                                                        | 948 h. 91 a. 46 c.; elle s                                    | e décompose ainsi         | :              |           |                 |  |  |
|                                                                        | Nombre de maisons : 1                                         | 01.                       |                |           |                 |  |  |
|                                                                        | Jardins et chènevières                                        | ••••                      | 13 h           | . 97 a.   | . <b>2</b> 7 c. |  |  |
|                                                                        | Prés et pâtures fauchab                                       |                           | 175            | 11        | 01              |  |  |
|                                                                        | Terres labourables                                            | • • • • • • • • • •       | <b>628</b>     | 96        | 69              |  |  |
|                                                                        | Vignes                                                        | • • • • • • • • • • •     | 0              | <b>29</b> | 65              |  |  |
| •                                                                      | Bois (1)                                                      |                           | 110            | 70        | 20              |  |  |
|                                                                        | Landes, friches et carr                                       | rières                    | 1              | 45        | 45              |  |  |
|                                                                        | Superficie non imposable                                      | le                        | 18             | 41        | 19              |  |  |
|                                                                        | Cours d'eau : le ruisses                                      | u de la fontaine.         |                |           |                 |  |  |
|                                                                        | Usines: un moulin.                                            |                           |                |           |                 |  |  |
|                                                                        | Revenu net imposable: 23,531 fr. 00 c.                        |                           |                |           |                 |  |  |
| Biens                                                                  | Bois, dit le Lua                                              | 110                       | h. 70          | a. 00     | c.              |  |  |
| communaux.                                                             | Autres terrains 70 08 00                                      |                           |                |           |                 |  |  |
|                                                                        | Contenance ancienne des terrains communaux : 180 h. 78 a.     |                           |                |           |                 |  |  |
|                                                                        | Contrées et lieux dits historiques : — le château du Fay —    |                           |                |           |                 |  |  |
|                                                                        | le château Brélon — les censes : de la Cure — des Clercs — de |                           |                |           |                 |  |  |
|                                                                        |                                                               |                           |                |           |                 |  |  |
| Notions agric.                                                         | Prix commun de l'hect                                         | are de terre : 1 re c     | lasse          | 2         | ,500 fr.        |  |  |
|                                                                        | -                                                             | <b>2°</b> c               | lasse          | 2         | ,000            |  |  |
| -                                                                      |                                                               | 3° c                      | lasse          | • •       | 800             |  |  |
|                                                                        | _                                                             |                           | lasse          |           | 250             |  |  |
|                                                                        |                                                               |                           | lasse          |           | 150             |  |  |
|                                                                        | -                                                             | chenevière.               |                |           | •               |  |  |
|                                                                        |                                                               | pré : 1 <sup>re</sup> cla | isse . <b></b> | 5         | ,000            |  |  |
|                                                                        | _                                                             | dernière cla              |                |           | •               |  |  |
|                                                                        | <del>_</del>                                                  | vigne.                    |                |           |                 |  |  |
|                                                                        |                                                               | bois                      |                |           | ' <u>-</u>      |  |  |
|                                                                        | Cultures générales : ble                                      | é, orge, avoine. —        | - Cultu        | res sp    | éciales :       |  |  |

plantes fourragères, légumineuses, oléagineuses, textiles, etc.

<sup>(1)</sup> Voir les procès-verbaux d'arpentage, abornement et aménagement des 19 mars 1731, 8 mars 1747, 3 octobre 1751, 11 septembre 1757.

Professions les plus habituelles : cultivateurs, manœuvres, carriers.

Notions industrielles.

Les carrières de Delut (1) fournissent des pierres de bonne qualité pour l'empierrement des routes. Cette pierre est bleue-jaunâtre à l'extérieur; elle est très-dure, à grain fin, un peu terreux ou subspathique; elle forme un banc de 0 m. 16 d'épaisseur; il est séparé par 0 m. 60 ou 0,90 d'argile bleue et de calcaire oolithique; ce dernier est employé comme pierre à bâtir. Celles de ces pierres pour les chaussées coûtent 85 centimes le mètre cube, à la carrière. On trouve abondamment, à la surface du sol, des nodures, ou rognons de calcaire, gris ou bleu, ils sont compactes et fortement imprégnés de fer carbonaté.

Noms des maires, à partir de 1803: — P. Henrion — A. Administration. Collignon — de la Chapelle de Croizel — P. Laminette — F. Lemaigre — P. Crucis — F. Lemaigre — Cl. Watrinelle — et J. Henrion.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : en Population. 1726, 40 feux; — d'après le recensement de 1837 : 372 habitants; — en 1852 : 378; — en 1857 : 379.

D'après les archives communales, à partir de 1668, avec lacunes; — d'après les archives judiciaires, à partir de 1668, avec lacunes.

Tenue des registres.

### Anciennes divisions ecclésiastiques.

Diocèse de Trèves, originairement; ensuite de Verdun;

Ordre spirituel.

Archidiaconné de Tholey, dans le principe; ensuite de la Princerie de Verdun (1); — doyenné de Vandelainville, primitivement; ensuite de Chaumont (2); — cure : celle de Saint-Martin de Delut; — Annexes et dessertes : celles de Witarville et Boémont.

<sup>(1)</sup> Voir la Stat. géologique de la Meuse, p. 213, 217, 219.

<sup>(2)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de : (V. l'article Damvillers, p. 466.) — (2) Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de : (Voir les articles Chaumont et Damvillers.)

Abbaye suzeraine: celle de Metloch et Tholey, dans l'origine; ensuite celles de Châtillon et d'Orval, pour parties;

Prieuré: celui de Saint-Maurice de Murault;

Hermitage : celui de Saint-Brice; traditions effacées;

Oratoire primitif: idem;

Eglise matriculaire : celle de Delut;

Chapelles anciennes : celle castrale, celle dite des Clercs, qui n'existent plus; saint Brice était le patron du vieux château du Fay.

Noms des patrons : saint Martin, pour Delut; saint Pierre et saint Paul pour Witarville;

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église: l'ancienne église, près du vieux château, a été démolie sur la fin du dixhuitième siècle; elle était attenante au cimetière actuel. Les derniers Boudonville y sont enterrés, dans le chœur, jusqu'en 1788.

Noms des derniers curés connus, antérieurement à l'ordre actuel: — 1668, N. Sartois — 1684, F. Hornard — 1737, E. Gossinet — 1746, J. Maire — 1755, N. Lemaire, à 1791. — Depuis 1803: — Houzelot — Renaudin — Dollière — Larose — Raux; — curé actuel, M. Franclet.

Droits cléricaux et seigneuriaux sur les égliscs.

Ordre temporel. Avouerie des seigneurs locaux, quant aux propriétés d'Orval et de Châtillon; et de ceux de Sancy dans le principe;

Patronage à la collation du chapitre de la cathédrale de Verdun, alternativement avec les coseigneurs de Delut. Ceux-ci, en 1790, étaient les enfants de Nicolas-François Grénet de Florimont-Marigna.

Nota. — A Witarville, le chapitre de la cathédrale était collateur, décimateur, et seigneur, pour la totalité.

Dixmage: idem; — entretien du chœur et des bâtiments: idem.

### Anciennes divisions civiles.

Ordre politique. Ancienne cité de Trèves;

Royaume d'Austrasie - Lotharingie - empire Germanique;

Ancien pagus du bas Vaurense, comprenant les basses Wabvres, autrement dit le Wabvrilensis;

Comté de Chiny; ensuite comté épiscopal de Verdun, à partir de la charte de restitution de 1240 à l'évêque Raoul, par le comte de Bar Thiébault II;

Duché de Luxembourg (Voir le traité du 8 octobre 1607);

Haute justice du vieux château, dit du Fay; il est complétement détruit. Cette haute justice était néanmoins sous la dominance des évêques de Verdun. (Actes d'aveux et dénombrements des 15 février 1573, 15 octobre 1606, 6 décembre 1607, 8 mars 1701, et 24 avril 1781.)

Fiefs et arrières-fiefs: ceux de la petite Cour et de la Ronchette et l'ascensement des essarts — Prothin — Martinsart: quelques-uns de ces sous-fiefs étaient ascensés au profit des sieurs Maucomble et de Lahaut, qui figurent, à ce titre, dans le procès-verbal de réformation de la coutume de Verdun, en 1743.

# Avant la rédaction des coutumes générales.

Loi de Vermandois, puis de Chiny, ensuite de Beaumont. Ordre judiciaire. Mesures de : pour les liquides, la pinte de Beaumont et la pièce de Bar; — pour les grains et les autres matières sèches, le boisseau de Bar; — pour les bois et les terres, l'arpent du Vermandois de 100 perches.

Indication de l'étalon local : la perche de 19 pieds 4 pouces.

Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Sainte-Croix de Verdun.

Nota. — Jusqu'en 1745, la tradition de la chose vendue s'opérait par la buchette : celle-ci était remise par le vendeur à l'acquéreur; cette remise était énoncée dans le contrat.

Cour supérieure des grands jour de Marville;

Ancien bailliage de Verdun;

Ancienne prévôté de Merles; puis de Mangiennes; puis de Marville (1);

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de : (Voir

Ancienne justice seigneuriale des seigneurs hauts justiciers dits de la grande cour de Delut; — justice foncière des seigneurs de la petite cour, pour leur portion.

Maisons seigneuriales; leur origine, leurs armoiries et leur extinction.

### LES PREMIERS SEIGNEURS DE DELUT ET DOMBRAS.

Ancienne maison de Lutz.

Au nombre des grands personnages assemblés, en 1095, autour de l'évêque Popon de Metz et de Thiéry dictus Flameus, duc de Mosellanne, pour le règlement des droits des avoués d'Amelle (1), apparaît le premier sire connu de Dombras: c'est Wigericus ou Wericus de Domobrio. Il est fils d'Arnoult de Thuin; il est cousin maternel du comte Arnoul II, comte de Chiny. Cet Arnould était un cadet de Walcourt transplanté de la Flandre sur les rives de la Fentsh (Fontois près Briey) et devenu châtelain de Mercy. Wéric est frère de Hugues de Muscey, de Louis et de Robert de Sancy, et de Rorick, avoué de Chiny. Ce sont ces Wales du Namurois (2), qui avaient, en 1087, fondé le prieuré de St-Brice à Sancy. Aussi ce saint est-il le patron de l'oratoire primitif de Dombras, dont Delut dépendait spirituellement. Wéric appose son seing à la charte d'Amelle, après Gérard comte de Longcastre ou Longwy, après Gobert le premier baron d'Apremont, après Albert haut voué de Briev et ses fils Thiéry et Albert, après Wigéric d'Espinal-Wérys, baron de Cons, après, enfin, Hugues d'Aspremont sire de Muscey, Berthauld de la Tour (en Woepvres?), et Thiéry de Conflants en Jarnisy. On retrouve Werric de Dombras témoin à la charte de

l'article capitule des manses, p. 291; — Billy, p. 177; — Bazeilles, p. 133.)

<sup>(1)</sup> Voir le texte aux Marches de M. J., t. II, p. 547.

<sup>(2)</sup> Ce mot Wales, qui signific étrangers, a son principe dans la translation de plusieurs seigneurs Namurois dans la châtellenie de Longwy, alors que le comte Henry de Namur épousa Ermenson, héritière du Luxembourg. (V. les Marches, t. Ier, p. 446.)

1096, pour Saint-Pierremont, avec Jehan de Thionville, Robert de Sancy, Gueselon de Hattonchâtel, Gui de Conflants, Harvesens et Josselin de Fontois, Leudon de Failly, Rambauld de de Colmey, sire de Chauvancy, Dreux ou Drohier de Montmédy et Hugues de Pareid. - Il reparaît encore dans une charte de 1123... puis on ne peut dire ni ce qu'il fit, ni ce qu'il devint. Après lui se présentent deux frères Pierre et Heymon : ils sont qualifiés sires de Dombraz dans la Ch. de 1156, par laquelle ils aulmonent la cense d'Hendeville, plus 4 manses à Pillon, aux moines de Châtillon. Comme la branche de Dumbraz disparaît promptement, c'est du cadet qu'il faut d'abord s'occuper. Haymon a un fils et une fille : le fils est appelé Dudinus ou le petit Dudon dans la charte de 1196; la fille Odela a épousé Haybert. avoué de Mangiennes et de Chatillon, sils d'Haybert avoué de Verdun. Tous trois donnent au couvent ce qu'ils possèdent dans la terre de Mangiennes, in banno Maginiensi; puis ils disparaissent de nos annales. Retournons à l'aîné.

Pierre, l'aîné des deux frères, figure aux noces de la comtesse Ermesinde de Luxembourg en 1214; il y est désigné sous l'appellation de Pierre de Failly, Petrus de Falliæ. En 1226 il est époux d'une des filles (soit Hadwide, soit Odelina) de Radulphe de Perpont dit Paganus et d'Hadwide de Sorbey. Cette alliance le rend beau-frère de Vaultier, ou Gauthier, châtelain de Perpont, et neveu d'Ulric, fils de Ségard de Duzey sire de Chauvancy. (Ch. de 1226.) Il en a un fils qui, dans la charte de 1264, est appelé Alexandre de Delutz. Ce seigneur épouse Amelotte, domna Amelina, de Bouvigny.

De ce mariage naquit Willième ou Guillaume I° de Delutz (Ch. de 1239.) Tout indique que de son mariage avec Hawis seraient nés un fils et une fille: — le fils Willième II° de Delutz, époux d'Agnès (Charte de 1339 et 1351). — La fille Alix aurait porté Delutz dans la maison des Hermoises, comme il va être expliqué.

La première Maison de Lutz portait: d'azur, à la bande d'or. Quand les de Lutz se furent alliés aux du Mesnil et aux Saint-Mard, ils portaient: tiercé en pal et coupé: aux 1<sup>er</sup> et 6<sup>e</sup>, d'a-

Maison des Hermoises de Delut. zur, à la bande d'or; aux 2° et 4°, de sable, à la croix ancrée de Lorraine; et aux 3° et 5°, à trois bandes d'or sur fond d'azur.

Après la cession de Marville aux comtes de Bar et de Luxembourg, 1269, par le jeune Waleram IV de Montjoie-Falque mont, plusieurs familles du Limbourg et de la Flandre s'attachèrent au sort des nouveaux possesseurs et notamment à la fortune du prince Barrisien. Au nombre de ces nouveaux fiefés fut l'auteur de la célèbre maison des Armoises.

Gueulard des Hermoises, ainsi nommé, et des hermes de l'Oise et de la Gueule, petite rivière flamingante, qui coule, à Falquemont, dans les minières de la Sambre, Gueulard dit aussi Nichol de Hans, dit encore Colard des Armoises, Gueulard fut, paraît-il, un descendant de ceux qui avaient quitté le giron de la maison d'Orey (V. l'art. Charmois, p. 329), pour s'établir dans nos basses Wabvres (Ch. de 1163? 1168? 1181? 1208?); et, après le funeste traité de Bruges de 1301, on le trouve attaché aux destinées de l'infortuné comte Henry III, avec un dévouement absolu.

En mémoire de leur origine, les Giravaux ou Girondel d'Orey, que nous retrouverons à Jamais et à Iré le secq, avaient gyronné leurs armes de la couleur de leur patrie adoptive (bleu) et de celles de leur ancienne patrie (or et rouge) — ils portaient: gironné d'or et d'azur, de douze pièces, et, sur le tout, un écu partie d'argent et de gueules. Cimier un lion naissant, d'or, tenant un écusson d'argent parti de gueule.

Tout indique que ce Gueulard des Hermoises, ou Richard I<sup>ex</sup> son fils, aurait épousé la fille de Willième I<sup>ex</sup> de Delut (1). Cette question sera approfondie à l'article des Wales de Sorbey.

En 1347, on trouve Robert des Armoises, un de ses sils, qualissé sire de Delut et de Sorbey. — Colard des Armoises bailli d'Etain, ayant été pris, en 1368, dans la guerre de Metz contre

<sup>(1)</sup> D. CALMET, t. V, c. clix, lui attribue pour femme Marie de Chambley près Bricy; mais il y a confusion inextricable dans toutes ses généalogies.

Bar, à l'affaire de Gondrecourt, Colard eut la tête tranchée par les Messins, dans sa haute tour de Bouvigny. (V. suprà, p. 212.)

On croit qu'il a eu quatre fils et une fille: Jean, Robert, Colard II, Richard et Marie. La fille aurait épousé Robert de Jamais. On la retrouvera sous ce mot. Les fils devinrent les souches des branches de: les des Armoises de Delut; — les des Armoises Barizey ou de Richardmesnil; — les des Armoises d'Autrey; — les des Armoises d'Hannoncelle; — les des Armoises de Neuville-sur-Orne; — les des Armoises d'Anderny; — les des Armoises Jaulny-Jamais; — les des Armoises d'Aulnois Saint-Vincent; — les des Armoises de Commercy et enfin ceux de Spincourt. C'est dire qu'on rencontrera ce nom presqu'à chaque page du Manuel Meusien.

De 1379 à 1411, on trouve Richard des Armoises dit Velâ, sire de Delut, Sorbey et de Loupy les deux Châteaux; il est époux de Catherine de Coulmey (maison de Failly et de Wales), sœur de Thiébaut de Sorbey. On trouve aussi Jehan des Hermoises, seigneur de Delut, époux d'Agnès de Failly, celui qui, en 1408, vendit la crouée de Lamouilly à Wary de Laval (V. suprà, p. 441). Puis on arrive à François des Hermoises (1439). C'est l'avant-dernier de ce nom qui paraît avoir dominé à Delut; il y est resté fameux.

En 1439 la place et forteresse de Delud fut assaillie par les prévosts de Marville, à l'effet de mettre un terme aux déprédations incessantes du sire du manoir du Fay. Thiéry dit le Ployer, lieutenant pour la duchesse de Bavière Elisabeth de Gorlitz, dame de Chiny et de Luxembourg, Saublet de Dun, prévost pour le roi de Sicile Réné, l'avaient fait investir nuitamment, et, malgré la lutte désespérée de François des Hermoises et de ses gens d'armes, ladite forteresse fut emportée, ruynée et démolue. Le châtelain fut même contraint de confesser sa coulpe, sous les seings de ses chèrs et bien amez Henry de Boulezy et Jehan dit de Car, autrement Ferry de Failly.

François des Armoises n'eut qu'un fils (1356): il se prénommait Christophe. Ce fils épousa Agnès de Custines: ils n'eurent qu'une fille, laquelle, prénommée Claude, épousa Ferry de Failly.

Celle-ci eut quatre enfants: — Antoine — Louis, tous deux morts sans postérité, l'un à 21, l'autre à 28 ans; — Marguerite, mariée à Guillaume de Villongue, aujourd'hui Saint-Laurent, — et Salomé, mariée à Jean de Lafontaine, seigneur de Sorbey et prévôt de Marville.

C'est alors que la seigneurie de Delut fut parcellée.

Maison Boudonville de Delut. D'après les aveux et dénombrements fournis aux évêques Psaume et Charles de Lorraine les 15 février 1575, 26 mars 1574, 15 novembre 1606 et 6 décembre 1617, les terre et seigneurie de Delut demeurent indivises entre les Gournay de Gymeicourt, les Marcheville et les Custine: puis elles passent à Alexandre de Boudonville, par son mariage avec Antoinette-Charlotte de Custine, et à François Grenet de Florimond, sire d'Autrecourt et Waly en partie. Avant cela, le château, ses circuit, aisances et dépendances, le gagnage de la petite cour, celui de la cure, celui dit de Saint-Martin, la cense dite d'Arlon étaient aux de Marcheville: les de Custine avaient le gagnage de la grande cour, la plus portée des bâtiments, etc., etc, et le petit bois entre Château Brélon d'une part et Judith d'Apremont d'autre.

On trouve les Boudonville installés au château du Fay de Delut dès 1687. C'est à Delut qu'ils vivent et qu'ils s'éteignent, père, mère et enfants. En 1743, le 20 mars, décès de Charles de Boudonville, l'aîné, à l'âge de 83 ans : il possédait Delut pour moitié et il ne laissa point d'enfants. En 1749, décès de l'abbé Philippe de Boudonville, ancien curé de Saumoigneux, aussi sans postérité. En 1769, le 30 mars, décès de Charles de Boudonville le jeune, à l'âge de 78 ans ; il prenait le titre de seigneur de Delut, Chinery, Ville ès Claye. En lui s'éteignit, à Delut, un des noms historiques les plus anciens des trois Evêchés, celui de Bodon-Leudin, évêque de Toul, fondateur de Badonvilliers dans les Vosges, de Baudonvilliers dans le Barrois, etc., etc.; le nom aussi des anciens possesseurs d'un des premiers faubourgs de Nancy : ces anciens possesseurs, c'est parmi eux qu'on retrouve encore ceux primitifs de Delut, en la

personne de Lise des Armoises, sille de Richard II, et épouse de Jean de Lenoncourt.

Charles de Boudonville, dernier du nom, avait épousé, à Damvillers, le 24 octobre 1724, Agathe Lambin de Morimont-Murault (V. suprà, p. 478). Cette dame décéda, âgée de 91 ans, le 5 décembre 1788. Elle fut la dernière enterrée dans le chœur, encore debout, de l'ancienne église; église dont les derniers vestiges ont disparu de nos jours.

Cette chapelle du Fay avait vu, dans la dernière moitié du dix-huitième siècle, de brillants baptêmes et de somptueux mariages. Les comte et comtesse d'Apremont-Linden, le prince de Soubise, la princesse de Rohan, en personne, y avaient accepté des filleuls et nommé plusieurs enfants.

En 1741, le 4 juillet, la dame Barbe de Boudonville, douairière du baron de Reumont, y avait convolé avec Robert de Verlange, ou Everlange, seigneur des Hollanges. — En 1757, le 6 août, Guillaume de Carcano, seigneur de Sibret et Assenois, y avait épousé Françoise d'Hemart de Viller, fille de François et de Catherine Lambin (de Damvillers). — En 1765, le 20 mai, Antoine-François Grenet Florimont de Waly et Autrecourt, fils de François... et de Barbe de Mouzay, y avait épousé Agathe-Charlotte Watronville de Beaumont, fille de Jacques de W., maire royal à Verdun et mari de Louise-Scholastique le Chartreux. — en 1772, le 3 novembre, Jean-Claude de Failly, fils de Pierre, seigneur de Chinery, Florent, Vigneux et le Hocquet, et de Nicole Leclerc de Binarville, y avait épousé la veuve de Florimont-Watronville (ci-dessus nommée), en présence d'un nombreux concours de parents et amis.

Aujourd'hui, les de Lutz, les des Hermoises, les de Custine, les de Boudonville, etc., etc., sont dans l'oubli de tous ceux qui possèdent leurs biens. Sic transit gloria mundi!

## LES DERNIERS SEIGNEURS DE DELUT.

A partir du décès des derniers des Boudonville (1743, 1749, Maison Masson 1769), après la disparition successive de ceux qui, tant par de Delut.

hoirie que par achat des collatéraux des anciens de Lutz — des Hermoises — des Custine — des Failly — des Villelongue-Nouvion — et des Lafontaine-Sorbey, avaient possédé Delut, la terre et seigneurie de ce nom se trouve aux mains des Grenet-Florimont d'Autrecourt, d'une part, et en la possession des Masson-Jacquinot de Marville, pour le surplus.

Dès l'année 1751, en tête de tous ses actes et privés et officiels, Jean-François Masson, prévôt et lieutenant général de police du bailliage de Marville, se qualifie seigneur de Delut, Andevanne, du Mont, Rupt, Ville-ès-cloye et du fief de la Beaumone. Ce magistrat était fils de J.-B. Masson, lieutenant général de la prévôté († 1751) et d'Elisabeth Limbert.

En 1724, il avait l'investiture des fonctions du prévôt Claude Drouet, successeur de N. de Villé époux de Marie de Lorme de Verdun (1), lequel avait remplacé Pierre de Clèves époux de Marie-Scholastique Jeannot (de Montmédy?).

J.-F. Masson avait épousé Barbe Jacquinot, dont la sœur Anthoinette était femme de Pierre Grégeois seigneur de Chaudenay en Toulois, et dont une autre sœur Marie-Anne était établie à Troyes.

Ce magistrat eut deux fils et deux filles: 1° J.-B. Masson, l'aîné, seigneur de Delut et de Ville-ès-cloye, époux de Charlotte-Françoise d'Égremont; 2° J.-B.-M. Masson, dit d'Andevanne; 3° Marguerite-Elisabeth qui, le 2 janvier 1759, épousa Pierre-Louis de la Chapelle sieur de Croizel († 14 décembre 1771); — 4° et Marie-Anne qui, le 3 mars 1772, devint femme de Louis-Antoine de Ponsort, seigneur de Vaux-sur-Aisne.

En 1774, M. Masson fut remplacé par Nicolas Evrard, époux de Françoise Tabouillot, fille du maire royal de Marville et nièce du célèbre bénédictin D. Nicolas Tabouillot (1), un des

<sup>(1)</sup> Cette famille de Lorme existe encore à Metz, où l'un de ses membres fut conseiller au Parlement, après avoir été prévôt de Briey.

<sup>(2)</sup> Ce docte personnage, auquel, par les Guioth et les Gérard de Mar-

auteurs de l'histoire de Metz, prieur de Saint-Symphorien. Il laissa sa terre de Delut à son fils aîné. La veuve de celui-ci, née d'Egrémont, en jouit ensuite comme douairière. Cette dame, à son décès, l'a transmise à son neveu M. de la Chapelle de Croizel-d'Égremont, dont la veuve et les enfants la possèdent encore aujourd'hui. V. Mengin-Masson, en 1594.

De la Chapelle, sieur de Croizel (J. B. L. M.), né, à Marville, le 25 janvier 1770, du mariage de Pierre-Louis .... avec Marguerite-Elisabeth Masson de Delut. Il est mort à Delut, le 12 mai 1859 (1). Il avait épousé, à Marville, le 9 ventôse an X, Joséphine d'Égremont, fille de Marie-Louis-Eléonore d'Égremont et de Louise-Eléonore-Sophie Pourier de Sansay.

Personnage notable.

Comme maire de la ville de Marville, de 4813 à 4819, M. de la Chapelle a rendu à ses administrés des services inappréciables, notamment pendant les deux invasions. Pendant la restauration, il fut membre du Conseil général de la Meuse; sen mandat dura 17 ans. Puis, fidèle au culte des convictions, il se retira des agitations politiques, suivi dans sa retraite de l'astime de tous les partis. Tous ont apporté teur tribut de regrets sur sa tombe.

ville, par les Le Doux-Dommanget de Metz, etc., l'auteur du Manuel se trouve allié, ce dom Tabouitlot a laissé une histoire manusquite de Marville, qui est en la passession des d'Éscrienne-Eerend-Tabouitlot de Rupt. C'est sur une copie de ce précieux travail, et sur des notes autographiques très-détaillées qui ont servi à le composer, que nous nous appuyons, pour les nombreux articles de localités de la dépendance de cette ancienne châtellenie. Pour tontes les autres, nous en possédons de non moins authentiques, qui seront indiquées altérieurement.

Market Hart Barren Market

(1) Originaires de la Bretagna, les de la Chapelle, tant du Roussillon que de la Lorraine, étaient issus de Jean, sieur de Vausalmon et de Ville-Andren: reconnus nobles d'extraction, au procès-verbal de réformation de 1668, ils portaient: d'argent, à trais greliers ou huchets, de sable. La branche du Roussillon descend de Luuis Pierre, époux de Marie-Lucrèce de Salins. Celle de Lorraine descend de Pierre-Louis, sieur de Croizel, époux d'Elisabeth-Marguerite Masson de Delut. Leur souche cammune était Louis-François, époux d'Angélique-Elisabeth Bisson. — Origine et armoiries des Masson: V. du Mont sur Châtel.

Canton de Damvillers. Commune de Dombras. DIMBLEY; Dimbleium; de imo Belei (1).

Hameau sur la rive droite du Loison;

Sous la pointe de la hache des bois de Rupt, grand Failly et Marimont.

Géologie.

Ce hameau est composé d'une vingtaine de feux; il est placé à l'endroit où l'île, géologiquement parlant, de forest-marble et de corn-brash qui forme, superficiairement, le territoire de Dombras, cesse de s'élever au milieu des argiles oxfordiennes, dont ce territoire est entouré.

De là l'appellation de imo belei. Pour reconnaître l'exactitude et les causes de l'appellation, il faut noter que le forest-marble, qui est à la base du corn-brash, forme avec celui-ci un sous-groupe de l'étage jurassique inférieur. Ce sous-groupe est formé par des calcaires oolithiques à grains fins, couleur blanche, ou à colithes blanches dans une pâte grise ou bleue, colithes auxquelles sont subordonnés quelques bancs de calcaire jaune, à grains plus ou moins fins, quelquefois subspathiques. Cette formation a, du nord au sud, une puissance de 60 à 40 mètres (de Marville à Etain) (2). A Dombras elle forme une île qui émerge des argiles oxfordiennes, et c'est précisément à Dimbley que le forestmarble, qui en est le fondement, cesse de s'élever dans les argiles de tout le bassin. Il suffit de comparer l'un et l'autre

<sup>(1)</sup> Le daleth hébraïque, le dal sanscrit, le dal persan et arabe, le duir celtique, expriment la même idée; c'est la détermination de l'activité humaine d'aller, dans une direction quelconque, vers un objet qui, en hébreu, est exprimé par le signe objectif eth, lequel est l'ethnique universel de toutes choses : le daleth est ainsi la porte de déduction des idées à leur fondement même, de imo. C'est pour cela que daleth signifie porte, en hébreu; — i, île, amoncellement; — im, avec, auprès, entre; — bel, cesser de s'élever... du beth négatif; — beli, beleth, manque, perte, destruction.

<sup>(</sup>Dict. hébr. de Lat., p. 21, 5, 9, 88, 89, 91, 12.)

<sup>(2)</sup> Voir la Stat. géologique de M. A. Bov., p. 77, 217, 59.

grain de terre, l'un vers Witarville, l'autre vers Dombras, pour saisir la différence du sol et les causes de l'appellation (1).

Sur la fin du dix-septième siècle, il existait à Damvillers une famille d'Imbly; ses membres ont successivement disparu.

Dolmois (le); Dolomensis pagus (2);

Et ses sous-pagi: — Dormois — Doulmois — Durmois.

Grande circonscription des anciennes manses mérowingiennes, sur les marches de l'Austrasie et de la Neustrie, le Dolomensis pagus se trouve énoncé dans les capitulaires de Charlemagne, 779, et de Charles le Chauve, 853, pour l'administration du grand empire d'Occident. Il se partageait en sous-pagi, confiés chacun à des comtes spéciaux. Les anciennes annales verdunoises et rémoises ont eu soin de les préciser, en les localisant, d'après la position géologique et professionnelle de leurs habitants — dans les sables (ol, en hébreu), — dans les épines (oe),

Cantons de Montfaucon et de Dun.

(Dict. hebr. de Lat., p. 34, 3, 6, 23.)

<sup>(1)</sup> La géologie est une science née presque de nos jours, science dont les notions sont encore loin d'avoir toute l'exactitude desirable. On l'accueille assez bien, cependant, à cause de ses applications utiles; mais on l'abandonne aux recherches des hommes spéciaux. Pour tous autres, son langage est aussi incompris que celui de l'hébreu. Tous deux, cependant, ont le secret de la nature, et le temps est proche où ce secret se vulgarisera: Galilée a bien eu ses incrédules. Attendons l tempo è gran maestro. Ce temps n'arrivera qu'après que la France, dans chacun de ses départements, aura des statistiques géologiques de plus en plus exactes. Alors la concordance des notions géodésiques avec les appellations locales produira l'évidence des relations du langage avec la constitution même des lieux.

<sup>(2)</sup> Ol, sable; oe, épines; oel, tente; œulætes, peuples habitants sous des tentes tissues de poils de troupeaux. — Mans, mansio, mansiones, mensura, meix; — or, lumière; dor, durée du temps déterminée par la circulation de la lumière; détermination d'une courbe, etc.

et sous les tentes (oel) ..... des anciens Oeulætes de cet étage du gault, ou terre des Gaulois.

Comté de Doulx; Dulcomensis... à l'ultima comansioni, près des dunes de la Meuse; — comté de Dore; Dormensis... de Brieules-sur-Bar... de Brieules-sur-Meuse (Briodorum, Briolæti)... aux sources de la Dormoise; — comté de Dure; Durmensis... de la tête de Tahure, aux épaulements des coteaux crayeux de Durocortorum..., voilà les trois sous-répartements du Dolomensis pagus. Ainsi, comté de Dure, sur le ressant catalaunien des Durocortoriens — comté de Dare, sur le ressant orbiculaire doré par les rayons du soleil levant, vers Montfaucon; et comté de Doulx, de Dannevoux au Dieulet, où paraissent s'être opérés, au nord et au sud, les développements des premiers Clans et des tentes des peuples Ogulætes de l'Asie, (ad-Ase d'une part, Ch. de 1049; voir l'article Dannevoux; — ad Basan, d'une autre; voir les chartes du mont Dieu.)

Le Durmais, n'a point de rapports avec la Meuse.

Chronique du Dolmois.

per committee (1)

En l'an 952, c'était un comte Thiéry, dit le Bref, qui administrait le Doulmois (1); en 960, c'était Marc, dit Peigne porcs, parce qu'il avait lardé les Normands, comme des animaux immondes, en repoussant leurs dernières invasions. Ce comte Marc était aussi gouverneur de la villa regia de Stenay. C'est lui, paraît-il, qui aurait établi sur la Meuse la tour de Doulcom, Dulco-Comitis, en face du promontoire des Dunes, au point obligé du passage du Stadunensis dans le Dunensis (V. au mot Astenay, p. 54).

Après la mort du comte Marc, en 960, son comté fut envahi par Hermann, un des fils du comte Godefroid d'Ardenné, lequel fut, paraît-il, le premier comte de Grandpré. Hermann renversa la tour de Doulcom, en l'an 1004; et, après une lutte

<sup>(</sup>f) Ces faits, et beaucoup d'autres, dont le fond est avéré bien que les détails soient contestables, sont consignés dans le manuscrit de l'abbé de Signy Alard, de l'an 1155, dont le texte a été donné dans les Chroniques, de M. J., t. Ter, p. 296.

longue et meurtrière, le *Dolomensis pagus* se parlagea entre lui et *Manassés*, premier comte de Rethel, dont le petit-fils étendit sa domination jusqu'à *Sainte-Menehould*.

Quant au *Doulmois* proprement dit, il commençait au coin de *Cunel* sous Romagne; et, sous le comte *Alo* de Clermont, haut voué du château de Dun et gouverneur de Stenay, son appendice extrême allait jusqu'à *Douzy*, en 1060.

La tour de Doulcom fut relevée par ce châtelain, si redoutable aux contrées verdunoises. En la réédifiant contre les attaques et les courses des gens de l'évêque Thiéry, Alo plaça son pont solidement à cheval sur la rivière; et, ainsi, il fermait aux guerriers de la haute et de la basse Meuse le point obligé du passage vers les hautes chevauchées de l'Argonne, dont lui-même était maître de Clermont à Mouzon.

DOMBRAS; Domobrium; Casapetra de Domobrio? (Ch. de 1049, 1095, 1096, 1123, 1156, 1196) (1).

Canton e Damvillers.

Nota. — Anciennement Merles était annexée à la cure de Saint-Brice de Dombras.

Sur la rivière du Loison.

Ecarts: le hameau de Dimbley; (V. suprà, p. 514.)

Distance du chef-lieu de canton...... 0 myr. 8 kil. arrondissement..... 2 3 département..... 7 1

Orientation, par rapport à Montmédy, S. S. E.

Topographie.

<sup>(1)</sup> Etymologie et appellations successives: Domobrium, Dumbraz, Dombras. On a voulu tirer cette appellation de saint Brice, Domnus Bricius ou Domus sancti Bricii. On a dit aussi que le brassage du Brasium motivait l'appellation de Bras, et que Dombras, Domus brasii, avait commencé par être une brasserie! Laissons ces niaiseries avec l'explication donnée de Rancourt, ranarum curia.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 200 m. à 250.

## Etages, groupe ct sous-groupes (1).

Géologie.

- 1° Etage jurassique inférieur; formation colithique de l'époque secondaire; calcaire gris colithique, d'où s'échappe une source ferrugineuse.
- 2º Etage jurassique moyen; formation coralienne de la même époque; oxford-clay inférieur.
  - 3º Corn-brash et forest-marble à la superficie.

La formation qui domine à Dombras est celle du corn-brash, mot qui donné la mesure de la richesse du grain de terre de son territoire, et de l'excellence de ses produits en blé, qui sont en effet des meilleurs de tout le canton. Assis sur le coral, qui est le plus mauvais de tous les sous-sols, sous-sol qui lui-même repose sur le calcaire gris oolithique, le corn-brash forme, superficiairement, à Dombras, comme un petit dôme d'oolithes blanches, à grains sins empatés dans des calcaires gris ou bleus. Ce dome émerge, comme une île, au-dessits de la nappe d'inondation des argiles oxfordiennes des bassins du Loison et de la Thinte. L'étage coralien qui le supporte plonge avec lui sous ces argiles, dans la direction du nord-est au sud-ouest; et, après avoir sous-traversé le massif des montagnes de Brandeville à Wacherauville, par une pente de 1/30 environ, il revient affleurer, au versant oriental de la Meuse, en face de Bras. Il résulte de cette disposition des étages que le corn-brash cesse d'être dominant seulement au sortir du territoire de Dombras, et que le coral, qui en est la base, cesse d'être tout à fait (quant à nous), en s'immergeant sous les alluvions de la Meuse, à sa sortie du territoire de Bras. Ce sont ces faits géologiques qui expliquent et justifient les deux appellations (2).

<sup>(1)</sup> Voir la Stat. géolog. de M. A. Buv., p. 77, 213, 217, 219, 597.

<sup>(2)</sup> Chez les hébreux, cor était le nom de la mesure du blé, corn. Le blé est en effet la mesure de la richesse universelle. L'or n'a de valeur

Tout indique que Casapetra (1) fut l'appellation primitive du village de Dombras. Cela résulte et des plus anciens manuscrits. de la cathédrale virdunoise et des donations du duc Adalgisiles, et de Dombras. et de la circonscription de l'ancien comté de Verdun.

**Origines** communes de Merles

D'après le manuscrit de saint Vennes, de la fin du neuvième siècle, ce comté s'éténdait, au nord... de Soutreville près Sivry sur la Meuse... à la ville de la Faille, ad villam Falliæ, c'està-dire à la hache de grand Failly, en deçà de l'Othain. De là, la limite remontait à l'embouchure de la Crüne dans la Chière, à Longuion; elle liserait le cours de la Crüne pour arriver aux sources de l'Amance; ensuite, de Briey, le cours du Voigoth reconduisait la limite virdunoise dans l'Orne, à Auboué; et, enfin, d'Auboué, avec le cours de l'Orne, cette limite remontait à Etain.

Ce tracé était la conséquence... d'une part - de la donation de Mactigisiles, qui avait donné et Tilly, et Etain, et Fromerez, et Casepierre, et Merles, à l'église des Claves... et, d'autre part — du testament d'Adalgisiles, qui lui avait légué toute la curie de Mercy, et notamment Sancy, dont Dombras fut longtemps un appendice, en y ajoutant les rives ciswabriennes de la Crüne et de la Chière, plus Failly, moins un quart réservé aux lépreux de la ville de Metz, etc.

Mais, bientôt, envahies par les leudes de Charles Martel, les terres de Merles et de Casepierre, avec beaucoup d'autres, furent enlevées à l'église verdunoise : il en fut de même d'Arancy et de Sancy; et, quand ce prince, en l'an 719, eut fait

que relativement à celle du grain. Ce mot cor est le mesurateur de toute puissance, de toute richesse, de la lumière même, or. Le cor est tout, pour l'homme, soit physique, soit moral, soit intellectuel; - brash, indique ca qui cesse d'être raash; c'est-à-dire un terrain qui cesse d'être une lave liquide, en ébulition : or un terrain qui a été incinéré, ashen, qui est conséquemment le plus fertile de tous, donne la plus forte mesure de grains. (Dict. hébr. de Lat., p. 12, 27, 120. — Voir aussi au mot Brabant, p. 219.)

<sup>(1)</sup> Chassepierre, sur la Semois, n'a aucun rapport avec Casapetra sur le Loison. Les preuves abonderaient pour le démontrer.

opérer quelques restitutions à l'évêque Popon, Merles seul fut rendu à sa cathédrale; Casepierre ne fit pas partie de cette restitution. C'est pour cela que Rupt et Saint-Laurent n'ont jamais cessé, comme terres communes, d'appartenir à la châtellenie de Marville; c'est pour cela que Merles devint une prévôté à part de celle de Mangiennes; et c'est pour cela, enfin, que Dombras ne rentra aux mains du Chapitre que par le traité du 8 octobre 1607.

Brection

Pour tous les faits intermédiaires, recourez à l'article Delut.

Nom du premier propriétaire connu : Vigericus de Domobrio, ou Wéric de Sancy et Fontois.

Causes : le défrichement de la forêt de Mangiennes.

Date de la charte d'affranchissement : ce doit être celle de Marville, qui est de l'an 1252.

Territoire.

Biens communaux.

Notions

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1848 : 1,127 hect. 29 ares 17 c.

Nombre des maisons : 126.

| Jardins, chènevières                     | 41 h.    | 20 a.  | <b>73</b> | c.  |
|------------------------------------------|----------|--------|-----------|-----|
| Prés et pâtures fauchables               | 140      | 38     | 65        | •   |
| Terres labourables                       | 735      | 07     | 0         |     |
| Vignes                                   | 9        | 02     | 70        | ٠   |
| Bois                                     | 214      | 75     | 60        |     |
| Clairs chênes                            | 9        | 05     | 40        |     |
| Landes et friches                        | . Ó      | 98     | 0         |     |
| Superficie non imposable                 | . 20     | 81     | 08        |     |
| Cours d'eau : le Loison; les fontaines : | de Fer - | Laum   | ois ·     |     |
| de l'Empré — d'Imbly — de Dombras.       |          |        |           |     |
| Usines: un moulin et une huilerie.       |          |        |           |     |
| Revenu net imposable: 23,737 fr. 44      | cent.    |        |           |     |
| Bois                                     | . 213 h. | 10 a.  | 00        | c.  |
| (aux cantons dits: les Grands Bois — I   | Pommepre | R      | éau       | tė) |
| Terres et terrains vains et vagues       | . 235    | 23     | 80        | •   |
| Contenance des anciens terrains communai | ıx 488   | .33    | 80        |     |
| Prix moyen de l'hectare de terre : 1re   | classe   | 4,00   | <b>10</b> | ír. |
| <u> </u>                                 | classe   | . 2,50 | 90        |     |
|                                          |          |        |           |     |

3º classe.... 1,260

mount .

d straight

| 12/1 | S. P. | se vi V  | 11      | 4•  | classe:           | 500   |
|------|-------------------------------------------|----------|---------|-----|-------------------|-------|
|      | , <u></u>                                 |          |         | 5•  | classe            | 150   |
|      | A                                         | *        | ' chène | viè | re                | 4,000 |
| *,   | 19 (c. <u>2.17</u>                        | ٠, ٠, ٠, | pré :   | 110 | classe            | 3,000 |
|      | ₩' 1                                      | 1 1 11   | :       | 2•  | classe            | 2,000 |
|      |                                           | V V V    | 🖖 bois. |     | • • • • • • • • • | 1,200 |

Cultures générales : blé, orge, avoine. — Cultures spéciales : plantes fourragères, oléagineuses, légumineuses, textiles.

Professions les plus habitueffes : cultivateurs, manœuvres, Notions indust. quelques vignerous, quelques carriers.

Woir pour le produit des carrières, l'art. Delut (4).

Les noms des principales contrées, ou lieux dits, sont : section A, le Boutmy, la Rappe, la Borne, les Roches; — B, Mirvaux, le grand Breuil, le Chesnois, les Esplongers; — C. les Roulieux, le pré le taureau, Chavrelle; — D. Pommepré, la haye Boulliet; la Noue sacrée, le pré Saint-Brice, Rouvrois.

Noms des maires : — J. Lasnier — C.-A. Collignon — J.- Administration.

B. Brabant — A. Favier — J.-B. Joffen — C.-N. Dieppe — J.-B. Goujon — J.-B. Joffen Paine — J.-B. Joffen Cochenet.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : en 1728, 50 feux, à Dombras, Dimbley et Delut; — d'après le recessement de 1839, à Dombras seul : 492 hab.; — en 1847 : 481; — en 1857 : 444 habitants.

Population.

D'après les archives communales, à partir de 1670, avec lacunes; — d'après les archives judiciaires, à partir de 1668, avec lacunes. Tenue des registres.

## Anciennes divisions ecclésiastiques.

Diocèse de Verdun, sur les marches de ceux de Trèves et de Metz; — archidiaconné de la Princerie (1); — Doyenné de Chaumont (2); — cure de Saint-Brice de Dombras; — An-

Ordre spirituel.

<sup>(1)</sup> Voir la Statist. géolog. de la Meuse, p. 213.

<sup>(2)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de : (Voir l'article Azanne, p. 92.) — (2) Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de : (Voir idem.)

nexe et desserte : celle de Saint-Jacques et Saint-Christophe de Merles. — Ancien monument : la croix d'Imbly.

Chapelle Cornuault à Notre-Dame de Bon-Secours;

Oratoire primitif: celui de Saint-Brice, patron du prieuré de Sanoy, tradition effacée quant à l'emplacement;

Eglise matriculaire : celle de Dombras;

Noms des patrons : saint Brice, à Dombras — saint Jacques et saint Christophe, à Merles;

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église: l'ancienne église fut incendiée dans les guerres du seizième siècle (1); elle fut reconstruite en 1777. La cloche fut baptisée le 3 octobre 1735; elle eut pour parrain M. C. de Boudonville, chevalier, seigneur de Delut, Rupt, Chinery, Morimont, et pour marraine M<sup>mo</sup> Agathe Lambin, son épouse; elle remplaçait celle de 1669.

L'église actuelle fut bénie le 28 octobre 1777: les deux cloches, nommées Brice-Agathe et Claude-Charlotte, eurent pour parrains et marraines Agathe Lambin dame de Délut, avec M. Houzelot, curé; et Charlotte de Watronville, avec M. Wallet-Houzelot de Montmédy. — Le presbytère est de 1570.

Nome des derniers curés connus, antérieurement à l'ordre actuel: — en 1526, P. Henriquet — 1562, D. Lherminat — 1566, J. Mercier — 1581, G. Collet — 1591, D. Hurault — 1636, J. Dieppe — 1668, G. Maucourt — 1676, N. Gardier 1678, N. Huguenin — 1686, F. Manget — 1687, C. Jacques de Joudseville — 1690, J. Houillon — 1695, J. Cornuault — 1737, J. Poupart — 1740, C. Canesson — 1764, N. Franquin — 1764, J.-D. Houzelot — 1791, C. Guiot. Depuis le rétablissement du culte: — MM. J.-D. Houzelot (suprà) — J. Housselot — J.-B. Génin — N. Henrion.

<sup>(1)</sup> Le jour de Pasques 1617, quatre-vingts soldats du régiment de la Tour-d'Auvergne, sous les ordres du duc de Bouillon, s'embusquèrent dans le bois du grand Failly, vis-à-vis d'Imbley, arrivèrent à Dombras pendant la messe, mirent le feu à l'église, brûlèrent deux jeunes gens, massacrèrent le maire Lambotin et son fils, pillèrent les maisons et emmenèrent cinquante-deux prisonniers. Le curé Dieppe leur échappa.

Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Avouerie : celle des anciens sires de Sancy;

Ordre temporel.

593

Patronage à la collation du chapitre de la cathédrale de Verdun; — dixmage appartenant au même; — entretien du chœur et des bâtiments à la charge du même. — Anciennes fondations: les censes de Saint-Brice — de la Cure — des Trépassés.

#### Anciennes divisions civiles.

Ordre politique

Ancienne cité de Trèves, sur la limite de celle de Metz; puis de Verdun, à partir de 634; — royaume d'Austrasie, empire Germanique; — ancien pagus du bas Waurense;

Comté de Verdun d'abord, et transitoirement du Barrois; puis du Luxembourg;

Châtellenie: en 1726, Dombras dépendait de celle de Longwy; Haute justice du Chapitre de Verdun, seul seigneur du lieu, dans les derniers temps; — arrière-fief: la Réauté.

## Avant la rédaction des coutumes générales.

Ordre judiciaire.

Loi des anciennes coutumes de Sainte-Croix.

Mesures de : pour les liquides, la pinte et la pièce de Beaumont; — pour les grains et autres matières sèches, le boisseau de Bar; — pour les bois et les terres, l'arpent de Billy.

Indication de l'étalon local : l'arpent de 120 perches, la perche de 16 pieds.

# Après la rédaction des coutumes perticulières.

Coutume de Beaumont, en 1276;

Assises de l'évêque;

Cour supérieure, idem;

Ancien bailliage de Verdun;

Ancienne prévôté de Merles, ensuite de Mangiennes, ensuite de Marville (1). Les derniers capitaines prévôts ont été: — A.

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de : (Voir l'art. Detut.)

Durand, sieur de la Godardière - 1713, S. Bouchelet -1723, N. Holdrinet avec N. Georges, comme procureur fiscal - 1727, H. Mauclerc - 1735, B. Cuny avec C.-A. Collignon, comme lieutenant.

**Transformations** politiques et

En 1276, Dombras dépendait de la châtellenie de Longwy. ponuques et juridictionnelles. Ferry III, due de Lorraine, ayant vendu cette châtellenie a Henry III comte de Bar, en 1292, avec énonciation spéciale de Dombras (1); Robert, successeur de Henry, engagea Dombras aux ducs de Luxembourg pour 10,000 th. Par un accord de 1337, Jean de Bohême et Edouard de Bar s'étaient engages à la garde, en commun, de la ville et comté de Verdun. Plus tard la sauvegarde sut ainsi réglée par le roi Jehan.

> Tant en son nom qu'en celui des comtes de Luxembourg ses successeurs, il prenait les ville et communauté de Verdun sous sa protection spéciale, promettant de les garder, tous en général et chacun en particulier, leurs biens, limites et territoires, comme s'ils étaient ses propres hommes. — En cas de discorde et d'émeute, dans la cité de Verdun, le roi-comte était tenu de s'y rendre en personne, ou de déléguer un seigneur muni de sa pleine autorité. - Le roi devait constituer un lieutenant ayant résidence à Verdun, lequel était tenu de faire exécuter les décisions des juges locaux ou de rendre justice à leur refus. — Tous les accords et traités de paix, arrêtés à Verdun, devaient être soumis au gardien et revêtus de son pareatis. — Le comte attestait que ni lui ni ses successeurs ne pourraient se démettre de la garde, ni la transmettre à d'autres, ou y associer aucuns

<sup>(1)</sup> Cette cession, faite pour 28,000 petits tournois, comprenait : Ansembourg; Audun; Ametz; Cons; Cosnes; Crüne; Dombras; Fontois; Gorcy, Galdrange; Gerouville; Gomery; Halanzy; Latour; Luxembourg; Mezembach, Mercy; Mortemart; Messancy, Morfontaine; Montquintin, Montmedy; Niepers; Othange; Putlange; Rodange; Septfontaines; Solæuvre, Saint-Léger; Sponberg; Sancy; Torgny; Tréfort; Viller; Vance, Xoney ... c'est à dire beaucoup de droits plus ou moins litigieux.

adtres, sans le consentement et la volonté des Citains. Pour reconnaissance de cette garde, nommée salvement dans les anciennes chartes, les bourgeois s'engageaient à payer annuellement, par chaque feu solvable, 18 deniers de petits tournois, au jour de la Saint-Martin d'hiver. - Enfin, dans le cas où le comte de Luxembourg aurait guerre à soutenir, les Verdunois s'abligeaient de marcher à son secours, excepté contre l'empéreur, contre le roi de France, et contre leurs alliés.

Oct accord fut ratifié, par le due Wenceslas, le 1º avril 1357; il fut exécuté jusqu'en 1551, époque où le roi très-chrêtien se saisit de Verdun et de plusieurs autres places fortes, jusqu'alors en la possession des ducs de Luxembourg. Alors les militaires de -Dampvillers s'emparèrent de Dombras, Merles, Moirey, Gibercy, Putvillers, Escurey, et d'une vingtaine d'autres villages du chapitre de la cathédrale des Claves, lequel n'en recouvra la possession que par le traité virduno-austro-espagnol du 8 octobre 1607.

Maisons seigneuriales, leur origine, leurs armoiries et leur extinction.

Au temps du comte Arnould II de Chiny, tout le versant des Ordre séedal. hauts de Metz, de Longwy à Briey, d'Arancy à Etain, était sous la dominance d'une branche collatérale de la famille de ce prince. Cette maison était celle des cadets de Walcourt-Duras, transplantés sur la Fentsh, vers la fin du douzième siècle, alors que, par le mariage de Godefroid de Namur avec Ermenson I;, le Namurois fut réuni au Luxembourg.

Cinq membres de cette famille avaient étendu leurs possessions sur les terres tréviroises de l'Othain, du Loison, de la Thinte, et notamment d'Arancy à Sancy. (V. supra, l'article Delut.) C'est pour cela que l'appellation de de Domobrio, Dombras, est donnée à Wigericus dans les Ch. de 1095, 1096, 1123. Cette occupation se maintint sous les cinq prélats de Chiny qui, de 1131 à 1286, occupèrent le siége de Verdun.

On trouve les descendants de Wéric indivisionnaires, au cours du douzième siècle, de la forêt de Mangiennes; on les trouve presque tous, entraînés, par le comte Louis III et l'évêque Adal-



béron, à s'en désaisir pour la fondation de l'abbaye de Châtillon. Ainsi, Pierre de Dumbraz et Haymon son frère (Ch. de 1156), avaient donné aux nouveaux moines et la belle cense de Hendeville, et quatre manses à Pillon, et la généralité de leurs droits sur Wiberstap, lieu du premier établissement.

Pierre de Dumbraz eut d'abord un fils appelé Dudinus, puis une fille prénommée Odela. Celle-ci paraît avoir épousé Haibert, avoué de Mangiennes. Pierre de Dumbraz avait eu pour femme, paraît-il encore, la sœur de Wauthier de Dun châtelain de Pierpont. Tout porte à croire qu'il donna naissance aussi à Alexandre de Delut, et que du mariage de celui-ci avec Emmelotte de Wal-les Sorbey (Ch. de 1239 et 1251) serait né Willaime de Delut, dont la fille aurait épousé Colart des Hermoises, premier du nom (V. Delut, p. 508).

A partir de ce moment, plus de seigneurs particuliers de Dombras; plus aucun autre maître que le chapitre de la cathédrale virdunoise, dont les droits néanmoins s'effacèrent longtemps, pour ne renaître qu'en 1607 par la réintégration mentionnée plus haut.

Canton BOM de Spincourt.
Commune de Bouvigny. (1360.)

domum piissimæ Mariæ? (Ch. de 1236, 1252, 1285, 1292,

<sup>(1)</sup> On n'a écrit Dommarie qu'au commencement de ce siècle, alors que les vieux souvenirs s'effaçaient, et que la révolution s'opérait autant dans les mots que dans les idées. Tous les actes officiels des temps antérieurs portent Domp-mary, et, plus anciennement, on trouve Damp-marium. Plus attentifs que nous, nos ancètres avaient le bon sens de conserver soigneusement les traces des origines étymologiques, et ils se gardaient bien d'éliminer ce P, principe phonateur de l'appellation celtique des ancins py, du pays. De là il arrive qu'aujourd'hui on ne comprend plus rien à la situation des quelques localités qui étaient autrefois

Section de la commune de Bouvigny.

Sur la rive gauche de l'Othain (V. suprà, p. 203).

Céologie.

Assis nûment sur le bradfort-clay et sur l'oolithe inférieure, formations jurassiques qui reposent, sans moyen, sur les marnes supérieures du lias, et qui sont le principe de la consolidation du groupe des étages du Jura, le territoire de Domp-mary, ainsi que presque tous ceux du bassin de l'Othain, arrête puissamment l'infiltration des eaux des versants des hauts de Metz: il se trouve à la cote 240, là ou la perméation des terrains de l'ancienne Curie marcétanienne (le comté de Mercy) se trouve domptée, pour s'exprimer ainsi, par le corn-brash, qui saillit sur l'autre versant. (Voir au mot Dombras.) Le plateau de Dompmary, cote 272, est ainsi posé à la dominance des mares, de l'Othain: il y dompte le cours intérieur des eaux.

Domp-mary était anciennement la mère paroisse des trois hameaux de Dommarie, de Bouvigny et de Baroncourt: il en est resté la section la plus importante, puisqu'en 1847 la population comparative était de: 83 habitants à Dommarie, 50 à Baroncourt et 29 seulement à Bouvigny.

Celui-ci avait eu la préséauce à cause de son oratoire primitif, consacré à saint Martin. Ce saint était même autrefois le patron de toute la mère paroisse; il patronait cette église à laquelle l'évêque Henry de Winton annexa une chapelle, en 1124, en consacrant les deux autels de Masmelliponte et de Baroncourt. Alors seulement, alors, ainsi que le bon saint Remy de Domremy la canne, le vieux saint Martin dut céder le pas à la Mère, cette puissante reine reconnue bientôt dominatrice de tous les saints, domptrice du démon, et dont le vocable effaça l'antique patronage des convertisseurs des py Gaulois.

reliées par de vieilles chaussées. Nous ne voyons plus que les lieux présents; et nous oublions que l'œuvre d'un millier de siècles les a sans cesse transformés. Mais la main de l'homme et l'action même si puissante du temps, cette main cette action n'ent altéré que l'écorce du globe, et la constitution du sol démontre la persistance du sens des lieux dits.

Ainsi qu'à Baroncourt, aux termes des chartes citées en tête, l'abbé de Châtillon était senl présentateur à la oure, et il était en outre décimateur pour le tout. Il tenait ses droits des prélats fondateurs de son abbaye et des seigneurs codonateurs de l'ancienne maison de Chiny (Voir le aurplus à l'article Bouvignes).

Canton de Spincourt. DOMPREMY LA CANNE; Domus sancti Remigii in cannis? (1). (Ch. de 1235, 1258, 1385, 1409. V. l'art. Armincourt, p. 42).

Burney of the same of the first of the same of the sam

والإراجاء والإراج والأربي وأراني ورواح ورواح والمراجا

Nota. — Après avoir été église mère, l'oratoire de Domremy n'était plus qu'une annexe de la cure de Saint-Gorgon d'Haudelaucourt.

Sur l'Othain supérieur.

Ecarts anciens: la cense de la Folie (V. Vaudoncourt, infrà) et l'ancien fief de Rickegny (Ch. de 1247, 1260, 1342).

Topographie.

|        | tance   |      | canton                     | 19 miles | 4.464257 |
|--------|---------|------|----------------------------|----------|----------|
| du cho | ef-lieu | de ( | arrondissement département | 0        | 6        |

Orientation, par rapport à Montmédy, S. S. E.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 254 à 282 m.

# Etage, groupe et sous-groupes (2).

Géologie,

1º Etage jurassique inféricur, formation oolithique de l'époque secondaire — bradfort-clay.

فالهرية الأراجع لانجوار ويتأيم ويعملون يهي المامالة

<sup>(1)</sup> Etymologie et appellations successives: doit-on dire Domus sancti Remigii in cannis? ou Domnus Remigius in canis? le sens est complétement différent. Qanne signifie roseau, en hébreu: en latin, en français, en celtique, même traduction—san, en hébreu, a un tout autre sens: can signifie conjoindre ce qui est vacillant—cana, canas, canas, assembler, affermir, réunir, aggréger. (Diction. hébr. de Lat., p. 54.) La constitution géologique résout la question dans cette acception.

<sup>(2)</sup> Voir la Stat. geol. de M. A. Buytenira, p. 77, 597.

DOM 529

Cette formation est celle qui domine sur tout le bas versant oriental de l'Othain; 2º placée sur les marnes supérieures du lias, elle est le sous-sol du bradfort-clay lequel règne à la superficie du territoire de Dompremy: elle est composée de calcaires simples et de calcaires marneux, alternant avec des marnes plus ou moins argileuses. Ses assises ont une épaisseur totale de 260 à 280 m., et leurs alternances une puissance de 200 à 220; le tout est dirigé du nord-est au sud-ouest par une pente de 1/45 environ.

L'assise du groupe jurassique ne commence à s'affermir sur le lias des hauts versants de Mercy que par la conjonction du bradfort-clay avec les son des sous-groupes moyen et supérieur qui manquent complétement à Domremy le vieux.

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales et les traditions. (V. les art Amermont, p. 24; Armincourt, p. 42; et Bouligny, p. 190.)

**Origines** 

La curtis d'Armincourt et le vieil oratoire, Domus, de Saint-Reiny, in canis, furent donnés au comte Renauld de Bar par l'évêque Henry de Blois, dit de Winton, en 1124, pour prix de l'assistance que ce comte lui avait prêtée, et au moyen de laquelle il comprima la résistance qu'opposait les Citains de Verdun à son intronisation.

Nom du fondateur : inconnu; — causes : idem; — charte d'affranchissement : aucunes traces de concession.

Erection n commune.

c.

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1823 : Territoire. 308 hect. 96 a. 10 cent.

Nombre des maisons: 23.

| Jardins et chènevières                 | 1 h    | . 59 a | ı. 11 |
|----------------------------------------|--------|--------|-------|
| Prés et pâtures fauchables             | 48     | 33     | 55    |
| Terres labourables                     | 250    | 81     | 35    |
| Superficie non imposable               | 8      | 22     | 9     |
| Cours d'eau: l'Othain, sur un parcours | de 540 | mètre  | 8.    |

Usines: un moulin.

Revenu net imposable: 6,589 fr.

Terrains communaux..... 4 4 4

54

| Notions agric. | Prix de l'hectare de terre | 1 <sup>re</sup> classe 2,000 fr. |
|----------------|----------------------------|----------------------------------|
|                |                            | 2° classe 1,500                  |
|                | . —                        | 3° classe 1,200                  |
|                |                            | 4° classe 1,000                  |
|                |                            | 5° classe 800                    |
|                | — pré:                     | 1re classe 3,000                 |
|                |                            | 2º classe 2,000                  |
|                |                            | 3° classe 1.500                  |

Cultures générales : blé et avoine.

Notions indust. Professions les plus habituelles : cultivateurs pour un tiers, manœuvres pour le surplus.

Administration. Noms des maires: — 1803, F. Saillet — 1815, J.-P. Poirez — 1827, F.-H. Saillet — 1832, N.-F. Quillot — 1840, J. Thomas — 1851, N.-F. Quillot — 1858, J. Thomas.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : en 1726, 14 feux, plus 1 à la Folie; — d'après le recensement de 1837 : 98 habitants; — en 1847 : 103; — en 1857 : 83.

D'après les archives communales, à partir de 1713; — d'après les archives judiciaires, à partir de 1765, série complète.

# Anciennes divisions ecclésiastiques.

Ordre spirituel. Diocèse de Verdun, sur les marches de celui de Metz; — archidiaconné de la Woebvre (1); — doyenné de Saint-Pierre d'Amelle (2); — cure priorale : celle de Saint-Gorgon de Haudelocourt; — annexes et dessertes : celles de Domremy et de Dompmary.

Ancien prieuré : celui de Saint-Pierre d'Amelle ;

Ancien hermitage : celui de Sainte-Marguerite de Norroy le sec, au lieu dit la Malgrée;

Oratoire primitif : celui de Saint-Remy d'Amelincourt; Eglise matriculaire : celle de Domremy;

<sup>(1)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de : (Voir l'art. Amelle, p. 18.) — (2) Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de : (Voir idem, p. 18.)

DOM 531

Noms des patrons : saint Gorgon, à Haudelocourt; saint Remy, à Domremy. Nota. St Gorgon était le patron de Briey.

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église : reconstruite en 1772;

Noms des curés ou vicaires, les plus anciennement connus, antérieurement à l'ordre actuel : ? de 1775 à 1791, *Thiébault*; A partir de 1803 : MM. (Voir *Houdelaucourt*).

Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Avouerie des anciens comtes de Bar et Briey;

Ordre temporel.

Patronage à la collation alternative des abbés de Châtillon et de Saint-Pierremont;

Dixmage au prosit des mêmes, en y adjoignant : 1° les dames de la Congrégation de Verdun; 2° les coseigneurs locaux de la maison Jacob Boncourt de Joudréville et de celle de Blâmont; Entretien du chœur et des bâtiments, à la charge des mêmes.

### Anciennes divisions civiles.

Anciennes cités de Trèves et de Metz, sur les limites du Ver- Ordre politique. dunois ;

Royaume d'Austrasie, puis de Lotharingie, puis empire Germanique;

Ancien pagus des basses Wabvres, chef-lieu Gondrecourt; Ancien comté de Ricuin, en Verdunois et pays Messin; Duché de Bar, puis de Lorraine — Barrois non mouvant; Haute justice de Joudreville;

Fief et arrière-fief, la Folie, qui relevait de la châtellenie de Longwy, et qui était une haute justice des seigneurs de Vaudoncourt, justice indépendante de celle de Domremy.

### Avant la rédaction des coutumes générales.

Loi de Beaumont.

Ordre judiciaire.

Mesures de: pour les grains, les autres matières sèches et les liquides, *Bar-le-Duc*; — pour les bois et les terres, *idem*. Indication de l'étalon local: l'arpent de 80 perches; — la perche de 20 pieds.

Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Saint-Mihiel:

Assises de la châtellenie de Briey, dont relevait Norroy le sec:

Cour supérieure des grands jours de Saint-Mihiel; ensuite cour souveraine de Nancy; puis Parlement de Metz, après 1775;

Ancien bailliage de Briey, ensuite de Saint-Mihiel, et puis d'Etain, jusqu'en 1751;

Ancienne prévôté d'Amermont; ensuite celle de Norroy le sec (1), jusqu'en 1697 - suppression - puis rétablissement en 1729:

Ancienne justice seigneuriale de Gondrecourt-Joudreville.

Transformations politiques et

Amermont était l'ancien chef-lieu des lieux dits à la Mère en juridictionnelles, Piennois. Amerval, Norroy le sec, Bouligny et Domremy la canne ont suivi les destinées de l'ancien Piennois barrisien (Ch. de 1246, 1312'. -- En 1456, le fief de Pienne était, pour un quart, aux comtes de Bar, et, pour le surplus, aux sires de Blâmont à cause de Briey (Voir p. 196, suprà). — En 1597, le quart passa à la Lorraine, par réunion du Barrois, et les trois autres quarts furent confisqués sur la maison de Blâmont. C'est alors qu'Amermont et tout le pays de la Mère, autrement dit de Lamare, furent ascensés aux Boncourt de Joudreville et aux Roton, desquels ils arrivèrent aux Faillonnet et de ceux-ci aux Bousmare, leurs alliés. — En 1648, réunion des trois évêchés à la France, par le traité de Munster. - En 1697, à Riswick, cession définitive, y compris les portions chiniennes et luxembourgeoises de la mouvance du Barrois. — De 1633 à 1698, point d'organisation fixe; guerres incessantes; dévastations conti-

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de : (Voir Amermont, p. 27; et Bouligny, p. 195.)

Le prévôt gruyer de cette époque était J.-B. du Veuf, et son substitut M. Gallois de Bonvillers près Briey, auteur de la famille Gallois de Billy et de Bonvillers de Verdun, alliée aux de Hagen de Loison.

nuelles; les populations sont en fuite; les villages sont détruits. Le duc Charles IV continue à faire nominalement actes de souveraineté; sa cour souveraine est errante comme lui. — En 1661, par le traité de Vincennes, rétablissement de l'autorité ducale. — En 1683, Louis XIV établit un présidial à Longwy, pour Montmédy, Carignan, Etain, Briey et autres pays ci-devant Luxembourgeois et Chiniens. — En 1685, bailliage à Longwy. — En 1698, rétablissement du duc Léopold; création de la prévôté de Norroy le sec; elle est reconstituée par le duc François, en 1730.

Maisons seigneuriales; leur origine, leurs armoiries et leur extinction.

La maison de Faillonnet était indivisionnaire de la terre et Hist. léodale. seigneurie de Domremy la canne, avec les abbayes de Saint-Maur (les dames de la Congrégation), de Châtillon, et de Saint-Pierremont (V. Jacob Boncourt à l'art. Vislosnes).

Christophe de Faillonnet, prévôt d'Hatton-Châtel, fut annobli, le 8 juin 1598, avec concession d'armoiries portant : d'azur, à une rose d'argent, au chef d'or, chargé de trois fleurs de lys, d'or, en fasce. Il devint ainsi la souche nobiliaire des Amermont, des Amerval, et des Lamarre ou de la Mère du Piennois (Voir Robinet de Cléry, p. 400).

En (?), Nicolas de Faillonnet écuyer, seigneur de Domremy la canne, marie sa fille Suzanne à Henry Bousmare, avocat à la cour souveraine de Lorraine, auteur du Commentaire sur la coutume de Saint-Mihiel, dont deux filles et un fils, que nous retrouverons ailleurs. — En (?), Henry de Faillonnet, seigneur de Meraumont, marie sa fille Barbe à Charles-François Bousmare, chevalier, conseiller d'Etat de Léopold Ier, seigneur de Sommedieue et de Chantereine.

C'est de ce mariage qu'était issu Henry-Charles-Ignace Bousmare, seigneur de Joudreville, président à mortier au Parlement de Metz, lequel a été annoté article Bouligny, p. 193.

Ces familles ont encore de nombreux représentants.

Norroy le sec porte : coupé, de Lorraine simple — et d'argent, à un arbre sec, au naturel.

Amermont avait été érigé en baronnie, par le duc Léopold, le 17 mai 1725. Les barons de Cons étendaient leur dominance sur partie de Domremy la canne.

Cantons de Dun et de Stenay.

**DOULX** (le comté de ; *Dulcomensis comitatus*, et la forêt du *Doelet* (Ch. de 973. Voir l'article *Cesse*, page 312).

La forêt du Dieulet, ou plutôt d'Oelet (1), n'est plus qu'une faible remanence des terrains broussailleux qui, de Douzy au

A l'époque, encore si rapprochée de nous, des étymologies de jeux de

<sup>(1)</sup> Le D hébraïque qui se nomme daleth; le D celtique qui s'appelle duir; le D arabe, ou persan, qui se nomme dal, emportent avec eux l'idée de... issu de... renant de... déduit de... C'est tantôt notre génitif français, tantôt l'ablatif'latin. Cette préfixe formative correspond, chez nous, au déterminatif ou locatif beth, en hébreu. C'est pour cela qu'au point de vue sensible et figuratif les hébreux donnaient au nom de cette lettre le sens que nous attachons au mot porte, comme étant l'issue de toute habitation. Dans tout mot précédé du signe déductif, pour avoir le corps principal de l'idée, il faut donc en séparer la lettre D. Ainsi, dour signifie flamme, séparez le D vous avez d- our, c'est-à-dire issu de our, mot qui signifie feu; la flamme n'est-elle pas issue du feu?... Ainsi, encore, om signifie amas de toute matière épanchée en forme de boule: - de om se déduit : dom, radical de domus, radical de dôme, couverture des huttes primitives en forme de coupole; — dom n'emporte avec lui qu'une issue du corps total de l'idée. Tous nos mots se déduisent ainsi de l'hébreu. Il en est de même des mots : dulcis en latin, doux en français : ces mots se déduisent des mots hébreux oul, oule, aoule, oul ou ul, mots qui signifient tout ce qui est nourri de lait - oule, aoule, c'est l'enfant à la mamelle; c'est tout objet issu du principe doux, et puissant à la fois, qui soulève et fortisse le nourrisson - doul ou dulcis ne sont donc encore que des idées déduites du principe de douceur doelet se déduit de même de oelæti, appellation des peuples pasteurs venus du grand plateau asiatique, dont les descendants vivent encore, comme leurs ancêtres, autour du mont Imaüs (Voir Renan et les cartes de l'Indostan).

nord, de *Doulcom* au sud, montant au grand *Bel de Cornay*, formaient autrefois le parcours des peuples *Oeulætiques* transmigrés chez les Belges et les Gaulois.

Le massif, qui a persisté sur nos territoires de Beaufort et de Cesse et dont sont usagères les communes de Cesse, de Beaufort, de Stenay, et de Laneuville, n'est plus, quant à la Meuse, que de 1,651 hect. 72 ares, parfaitement aménagés sous les Condé, et tombés maintenant du patrimoine du duc d'Aumale dans les mains de quelques riches particuliers. Au nombre de ceux-ci est M. Drappier, actif et puissant industriel, membre du Conseil d'arrondissement, et maire actuel de la ville de Stenay.

DOULCON; de aulà Comitis? Dulco-mense Castrum? (1) Conton de Dun. (Ch. de 1155.) — La Tour du Comte sur la Meuse, au confluent de l'Andon.

Sur des sources qui affluent à la Meuse.

Ecarts: les fermes de la *Brière*, de *Jupilè*, et de *Proiville*. Nota. — Autrefois cette paroisse avait pour annexes les *deux Cléry*.

A 100 100 100 1

mots, tels que: Roma ridet, Romery, Ranarum curia, Rancourt, Latus mons, Laymont, etc... à cette époque on traduisait Dieulet par Deus lætus, ou par le Dieu laid. Combien de gens persistent encore dans ces absurdités !

<sup>(1)</sup> Etymologie et appellations successives : Doulcom, Doulcon, Doulcon: ces mots sont œulœtiques (V. supra l'art. Doulx, p. 534). — Oul, douceur et puissance du lait — com, radical de toute idée d'aller ensemble ou de comitence.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 177 à 216 mètres, près de la *Brière*.

## Étages, groupe et sous-groupes (1).

1º Etage jurassique moyen; formation coralienne de l'époque secondaire; — oxford-clay — coral-rag: cet étage a une puissance de 210 m. environ, dans le bas, et de 120 à 150 m., dans le haut.

2º Etage jurassique supérieur; formation dite portlandienne de la même époque; — calcaires à astartes. Ce groupe se compose d'assises argileuses alternant avec des bancs calcaires gris et blancs, à texture variable; sa puissance offre une épaisseur de 130 à 140 mètres.

Ces deux étages s'inclinent du nord-est au sud-ouest, par une pente de 1/50 environ. Placés au-devant et à la naissance du terrain crétacé, qui commence à Aincréville, ils y déterminent les bords du bassin de la craie dans le pourtour du Dormois. Sur les pentes et dans les fonds, près de la Meuse, sont des bandes alluvionales recouvertes de sables et de graviers. A Dun, et surtout en amont de cette ville, ces dépôts se composent de fragments de roches vosgiennes qui s'élèvent de 150 à 200 m. au-dessus du niveau de la rivière : le plasond de la vallée, qui n'est que de 500 m. près de Liny, s'élargit de 2,500 à 3,000 m. en amont de Doulcom et de Dun. A l'altitude de 216 m. est un mamelon occupé par la ferme de la Brière, autour de laquelle l'oolithe ferrugineuse forme un demi-cercle, en dehors duquel est Doulcom, et dont la courbe se dessine sur les rampes de petit Cléry, de Jupile, de Babiemont et de la Chaourderie.

Origines probables.

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales, et les traditions :

Ce qui a été dit aux articles Aincréville, p. 8; Babiemont,

<sup>(1)</sup> Voir la Stat. géolog. de A. B., p. 78, 81, 92, 100, 101, 103, 108, 597.

p. 106; Brière, p. 258; Brieulle, p. 261; Chassogne, p. 331, prouve, suffisamment, qu'avant les Romains la population du Dulcomensis pagus était œulætique, c'est-à-dire, composée de peuplades pastorales transmigrées de l'ombilic de l'ancien monde, autrement dits les Oeuletes de l'Imaüs.

La position spéciale de *Doulcom*, sur la grande voie de Metz à Rheims, et le sacellum de Jupile, *Jovis pila*, y ont immanquablement assigné l'établissement d'une curie. Aussi le mot la Cour a-t-il persisté, dans cet emplacement, jusqu'à nos jours.

Archéologie.

Babiémont était, il est probable, la porte (bab), porte d'accès vers les montagnes; Doulcom (dont la première lettre signifie porte d'issue, en hébreu) devait être celle du bas (1).

Nom du fondateur: Gobert V, sire de Dun; et Richard, sire de Proiville.

Erection on commune.

Causes : le départ pour la croisade du treizième siècle.

Date de la charte d'affranchissement : 1277 (V. l'art. Dun).

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1834: 857 h. 1 a. 89 c.

Territoire.

Nombre des maisons: 61.

| Jardins et chènevières       | 5 h | . <b>39</b> a | а. 43 с.   |
|------------------------------|-----|---------------|------------|
| Prés et pâtures              | 91  | 58            | 69         |
| Terres labourables           | 615 | 13.           | 19         |
| Vignes                       | 14  | 4             | 98         |
| Bois                         | 83  | 51            | 90         |
| Landes, friches et pierriers | 26  | 35            | <b>7</b> 5 |
| Superficie non imposable     | 20  | 97            | 93         |

Cours d'eau : l'Andon, sur un parcours de 19 kil.; — le ruisseau des Archets; — et diverses sources déposant des incrustations calcaires: ces incrustations sont tellement abondantes à Jupile qu'elles y arrêteraient la roue du moulin, si l'on n'avait soin de les briser fréquemment.

<sup>(1)</sup> Une charte de l'an 1387 prouve qu'alors une fauconnerie ducale avait été établic à Doulcom; elle sut cédée par Jean de Brieules à Jacquemin Bernard de Dun, sire de Dannevoux et de Vilosnes.

Usines: un moulin — deux huileries.

Revenu net imposable: 15,974 fr.

#### Biens communaux.

Bois dit la Cahourderie ...... 42 h. 19 a. 00 c.

(plus 3 h. 69 ares, indivis avec Villers devant Dun, au lieu dit les Rappes de la Cahourderie)

Terres et terrains vains et vagues. 18 45 00

Contenance totale des terrains communaux: 60 h. 64 a. 10 c.

Not. agricoles.

| Prix commun de l'hectar | e de terre : 1 <sup>re</sup> classe 3,200 f. |
|-------------------------|----------------------------------------------|
|                         | 2º classe 2,500                              |
|                         | 3° classe 1,300                              |
|                         | 4° classe 400                                |
|                         | 5° classe 150                                |
| _                       | de chènevière 3,500                          |
| <i>'</i>                | pré : 1 <sup>re</sup> classe 4,000           |
|                         | 2° classe 2,000                              |
|                         | vignes 700                                   |
|                         | bois 1,200                                   |

Cultures générales : blé, orge, avoine, plantes fourragères.

Après ceux de Saulmory, Sassey, Milly, Lions, le territoire de Doulcom est un des plus productifs du canton de Dun: mais c'est ici qu'on peut dire que tant vaut l'homme, tant vaut la terre, car cette production exceptionnelle n'est que le résultat des soins intelligents et infatigables des cultivateurs de Doulcom.

Notions industrielles.

Professions les plus habituelles : cultivateurs, manœuvres et vignerons.

Administration.

Noms des maires: en l'an IX, L. Leclerc — en l'an XI, J.-B. Watrin — 1813, N. Leplomb — 1831, J.-N. Etienne — 1854, F. Thiéry.

Population.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : une centaine d'habitants; — d'après le recensement de 1837 : 230; — d'après celui de 1852 : 250; — en 1857 : 225.

Tenue des registres. D'après les archives communales, à partir de 1671, avec lacunes; — d'après les archives judiciaires, à partir de 1673, série à peu près complète. DOU 539

## Anciennes divisions ecclésiastiques.

Diocèse de Rheims; — archidiaconné de Champagne, sous le Ordre spirituel. titre de Saint-Médard de Grandpré (1); — doyenné de Saint-Giles de Dun (2).

Cure priorale : celle de Saint-Pierre de Doulcom;

Annexes et dessertes : celles de grand Cléry, petit Cléry, et Proiville;

Prieuré: celui de Saint-Giles de Dun;

Hermitage : celui de Saint-Leu à Chassogne? tradition incertaine.

Oratoire primitif : celui de Saint-Agnan d'Aincréville?

Eglise matriculaire : celle de Doulcom;

Noms des patrons : saint Pierre, à Doulcom; saint Laurent,

à grand Cléry; saint Vincent, à Cléry le petit;

Noms des curés et vicaires, les plus anciennement connus, antérieurement à l'ordre actuel (V. grand Cléry, p. 398). — A partir de 1803: F. Lallemand — 1808, H. Godet — 1811, N. Moulbeaux — 1822, l'abbé Grandjean — 1830, B. Lesanne — 1838, J.-B. Gueusquin — 1843, H. Chibeaux. — Curé actuel: 1850, Etienne Nickel.

Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Avouerie des comtes de Grandpré;

Ordre temporel.

Patronage à la collation du prieur de Saint-Giles et des sires de Proiville et de Villers devant Dun;

Dixmage au prosit des mêmes;

Entretien du chœur et des bâtiments à la charge des mêmes.

Anciennes divisions civiles.

Ancienne cité de Durocortorum Remorum, Rheims;

Ordre politique.



<sup>(1)</sup> Ressort de cette archidiaconné sur les décannats de : (Voir Aincréville, p. 8.) — (2) Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de : (Voir idem.)

Royaume de Lotharingie, sur les limites douteuses de l'Austrasie et de la Neustrie:

Anciens pagi du Dolomensis et du Stadunensis;

Ancien comté de *Doulx*; baronnie de *Dun-Apremont*, après avoir dépendu du *comté de Grandpré*;

Duché du Barrois mouvant, puis de Lorraine;

Ancienne châtellenie de Dun, laquelle, avant 1260, comprenait les fiefs pairies de Clarey le grand, Cunel, Esnes, Montigny, Proiville, Lions et Vilaisnes.

Avant la rédaction des coutumes générales.

Ordre judiciaire

Loi de Vermandois-Rheims;

Mesures de *Grandpré*, dans le principe; ensuite : pour les grains et les autres matières sèches, *Bar*; — pour les bois et les terres, *idem*.

Indication de l'étalon local : l'arpent de 100 perches, le jour de 80 perches, et la perche de 18 pieds 1 pouce 6 lignes.

Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Saint-Mihiel;

Anciennes assises des six pairs de la châtellenie de Dun et de ceux de Grandpré;

Cour supérieure des grands jours de Saint-Mihiel; juridiction contestée par le présidial de Sens;

Ancien bailliage de Varennes; puis de Saint-Mihiel; puis de Clermont, séant à Varennes, sous la maison de Condé;

Ancienne prévôté de Dun (1).

## LES PREMIERS COMTES DU DOULMOIS.

Ordre féodal. La Tour de Doulcom, improprement dite Tour de Dun, sub-

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de : Clarey le petit, Milly, Murvaux, Mont et Sassey, en outre des autres villages de la châtellenie mentionnés ci-dessus (V. Aincréville, p.10).

sistait encore sur la sin du dernier siècle (1). Etait-elle sur l'emplacement ou aux abords de l'enceinte de l'ancien *Dulcomense castrum?*... après examen approsondi des opinions pour ou contre, cette question doit être résolue assirmativement (2).

La chronique d'Alard, abbé de Ligny, écrite en 1155 (3), contient des indications qui ne permettent guère d'en douter. Cette chronique présente le tableau sommaire des principaux faits accomplis, de l'an 860 à 1020, dans les anciens comtés Carlo lotharingiens, dits: Remensis, le Remois; Castricium, le Castrois; Stadunensis, l'Astenai; Retectensis, le Rethelois; Porciensis, le Porceannais; et Dulcomensis, le Doulmois.

En 925, quatre comtes sont bénéficiaires de ces sous-pagi : Manassés tient le Porçois; Marc, le Doulmois; Gharin, le Castrois; et Regnauld, le Rosois.

Marc est un chevalier de la cour du roi Raoul de Neustrie. Il a vaillamment défendu la France, sous Eudes et sous Robert de Paris, contre les invasions des hommes du nord. Pour prix de

<sup>(1)</sup> Elle était occupée par les employés de la régie des fermes royales. Ces gardiens étaient : en 1690, Arnould dit Coffrard et Husson Prothain — 1735, François Auguste — 1749, Jean Rousselle — et en 1783, Jacques Lavigne.

<sup>(2)</sup> C'est l'opinion, fortement motivée, de M. Denain, auteur d'une Histoire manuscrite de Stenay. Cette œuvre, qui part des temps mérowingiens et se poursuit, sans lacune, jusqu'en 1788, se compose de deux forts volumes in-4°, dont un tout entier rempli de chartes et de pièces justificatives : elle paraît avoir été composée avec le concours du savant bénédictin D. Cajot de Verdun. Nous avons eu la chance de nous en procurer une copie, et lui faisons de nombreux emprunts. Ce résumé sommaire, année par année, des événements du pays, travail qui doit être unique, est, à nos yeux, tellement précieux, malgré les incorrections du style, que, si nous avions l'opulence de son propriétaire, nous n'hésiterions pas, soit à le faire imprimer, soit au moins à en faire don à une des bibliothèques publiques du département; ce serait un acte de bon citoyen.

<sup>(3)</sup> Le texte tout entier de cette chronique se trouve dans le P. Lelong, Histoire de Laon, et dans nos Chron. des Ardennes et des Woepvres, t. I, p. 296.

ses services, Raoul lui a fait épouser Julie, fille unique de Thiéry le Bref comte du Doulmois: à la mort de celui-ci, en 930, le roi lui confère le bénéfice de son beau-père. Ce Marc est surnommé Peigne-Porcs, à cause de sa férocité envers les vaincus. Il devient gouverneur de l'Astenensis et du Stadunensis, et il réside, tantôt à Doulcom, tantôt à Stenay. Il marie sa fille unique Gilla à Gharin, dit Bras de fer, fondateur de Mézières, lequel était fils d'Erlebault et d'Isabelle Moore. Marc décède en 960; sa femme Julie ne meurt qu'en 1004. Alors le Doulmois est envahi par plusieurs prétendants. Au nombre de ceux-ci est le comte d'Ardenne Hermann, un des fils de Godefroid l'ancien. Cet Hermann fonde le comté de Grandpré; il s'empare du Dulcomense castrum, et il détruit de fond en comble le manoir de Julie.

Voilà l'histoire traditionnelle de Doulcom.

Réduit au rôle de simple village, sous la dominance du château de Dun, Doulcom perdit toute qualification féodale et n'offrit plus que des métayers pour les censes de Proiville, de Jupile et de la Brie, ces restes des cultures établies dans l'ancienne curie romaine de l'Andon.

Les admodiateurs de ces censes ont tous fait souche de bonnes et riches familles de l'époque actuelle; en voici les noms:

A Jupile, métairie devenue la propriété des Rouyer, c'est-àdire des abbés et du lieutenant général de ce nom : de 1725 à 1763, Jacques Leroy — de 1743 à 1791, Laurent Leroy, époux de Marguerite Vesseaux. Anne, l'une des filles de cet admodiateur, épouse Pierre-Louis, seigneur en partie de Laroche le bruly, arrière-fief de la baronnie de Murault; et leur fils Laurent est né, à Jupille, le 27 août 1777. Cette ferme appartient maintenant aux Lamacq de Dun.

A la Brière: en 1736, Nicolas Beauzée, époux de Marguerite Renault — en 1751, Nicolas Thiébaut, second mari de la même — de 1783 à 1791, Jean Pigeart, époux de Marie-Anne Barthélemy: leur fils Charles-Henry fut, en 1791, tenu sur les fonds de baptême par les derniers seigneurs du fief des de Lacour-Pavant de Monthairon. Ce nom Pigeard est

peu favorablement noté dans les souvenirs galants des habitants de Dun.

A Proiville, sur la fin du quinzième siècle: Jean Herbin, époux de Didon-Lamacq — en 1684, Ponce Beauzée, époux de Nicole Thiébault — en 1713, Ponce Lamacq, époux de Anne d'Yrée — en 1737, Louis Lamacq, époux de Marie Thiébault — en 1746, J.-B. Thiébault, époux de Barbe de Germainville — en 1751, Pierre Jacquemet, époux de Barbe Lamarc — en 1790, Nicolas Etienne, époux de Anne-Marie Jacquemet — et 1791, J.-B. Etienne, époux de Marie Drouet.

L'abbé J.-F. Rouyer, chanoine de la cathédrale de Verdun, de 1721 à 1780: il était, par sa mère, de la maison de Bazailles — L'abbé Nicolas Rouyer, chanoine-chantre et vicaire général de la cathédrale de Senlis: il fut enterré à Doulcom le 12 septembre 1779, en présence de ses neveux Brice Lamacq de grand Cléry et Guillaume Lamacq de Dun.

Personnages importants.

Le lieutenant général Augustin Rouyer, né, en 1737, à Dun. De 1762 à 1791, il tint la lieutenance générale de tous les bailliages de la province du Clermontois. Successeur des Sommerance, 1673 - Mauleuvrier, 1679 - Saillet, 1684 - Courcelle, 1695 — Armonvaux, 1699 — Deschamps, 1735 — Mirgeon, 1737 — Deschamps, 1741 — Dupré, 1761.... en 1762, Augustin Rouyer devint un des personnages les plus importants du pays. Il avait épousé, d'abord, Marie Anne-Idelette Robinet, qui lui transmit, paraît-il, ses droits sur Jupile et petit Cléry; et il se remaria, à Vilosne, le 22 novembre 1784, avec Marie-Anne-Louise-Florentine, fille de très-haut et trèsillustre seigneur M. S. Jacques-Charles-Marie comte des Offy de Czerneck, magnat de Hongrie, chevalier de Saint-Louis, maréchal des camps et armées du roi (+ à Vilosnes, le 6 septembre 1785), seigneur, en partie, de Vilosnes, conjointement avec les de Palud et les de Pouilly, et de dame Marie-Louis-Hellotte de Vidame, En 1791, M. Rouyer fut institué président du tribunal du district de Stenay, ayant alors compétence sur la presque totalité de l'arrondissement de Montmédy : il est mort, à Dun, le 18 avril 1813. On verra son origine nobiliaire à l'art. Dun. Canton de Monifaucon. DRILLANCOURT; de... r... ill... an Curtis.

Section de communc. — Sur le ruisseau où s'élargissent les limites des terrains d'annexion de deux auciennes curtes du Chapitre de Montfaucon. C'était la mère église des deux villæ (V. Cuisy, p. 443, et Gercourt... infrà).

Cant. de Dun.

DUNES (les)... de l'ancienne mer des Wabvres — le Dunois, Duninse; in dunis situm, dans ses rapports avec l'Asteninse, le Staduninse, et le Veroduninse (1).

On donne le nom de *Dunes* aux petits monticules de sable, on de coquilles brisées, qui semblent servir de hornes aux rivages de la mer sur les côtes plates de l'Océan: ils y forment de petites chaînes, adossées le plus souvent aux terrains couverts de bois, et moins abaissés, qui les suivent dans l'intérieur des terres, et leur configuration varie avec celle des mêmes terrains. Ces dépôts sablonneux semblent augmenter, de jour en jour, sur nos côtes maritimes; mais il en est d'anciens, consolidés aux époques probablement contemporaines du diluvium. Tout indique que les coteaux des *Woepvres* ont été dans ce dernier cas.

Orographie.

Les côtes Wabvriennes, qui se dirigent parallèlement à la plaine dè ce nom, appartiennent à la deuxième ligne saillante des montagnes du Barrois (2). Elles se projettent des Vosges, et elles viennent aboutir aux environs de Stenay. Elles atteignent, moyennement, une hauteur de 150 m. au-dessus du sol de la

<sup>(1)</sup> Si, site, éminence; supposition en général — oun, unification, puissance de la force (coa) de coaction — doun, de uno omne, détermination puissante et justesse des efforts de l'unification des parties dans le tout — on, plénitude — iam, mer — ets, bois — mets, à partir de... bornes — iametz, à partir des bornes du passage de la mer.

<sup>(</sup>Dict. hébr. de Lat., p. 3, 23.)

<sup>(2)</sup> Stat. géolog., p. 7.

plaine. Des contreforts, nombreux, moins élevés, étroits, et souvent escarpés sur les flancs, se détachent, à angle droit, de la masse principale; ils s'abaissent ensuite et se fondent dans la plaine, à la distance de 1 ou 2 kil. Cette chaîne présente des pentes, de plus en plus rapides, à mesure qu'elle s'avance vers le Duninse. La mer, comme l'indique le mot iam, une mer intérieure aurait-elle donc passé dans le bassin actuel des bois (ets) de Jametz? voilà ce qu'attesteraient la géologie et l'ethnologie.

Et pourquoi pas? raisonnons froidement d'après les faits acquis. Les divisions topographiques se sont, immanquablement, établies, puis stabilisées, d'après des rapports intimes entre le sol habité et les incolations primitives. Ces rapports ont dû se traduire, immédiatement, dans le langage par des causes, aujourd'hui effacées, mais qui étaient les résultantes de l'action incessante d'unification des dialectes: ces causes se sont oblitérées, comme les aspérités du sol s'effacent, de plus en plus, par l'activité dévorante de ses habitants plus nombreux. C'est là, suivant toute apparence, ce qui résulte de la concordance universelle des linéaments des mots les plus simples avec le site extérieur et surtout avec le comportement physique des localités. Cherchons en la preuve dans le Duninse.

A l'altitude de 181 m., au-dessus du plasond de la Meuse, ou de 340 m. au-dessus du niveau de la mer, s'élève un cône, dont la base repose dans la nappe d'inondation des argiles oxfordiennes, cette argile primitive, limon des êtres post diluviens, puis de leurs détritus, débris des entités autresois animées. Au-dessus de cette couche argileuse émergent le coral-rag, puis l'oolithe ferrugineuse, puis l'oxford-clay, de l'étage jurassique moyen... cet étage dont, de gradin en gradin, le groupe se relève, en face des terrains crétacés du Staduninsis, sur les barres qui séparent les Woepvres supérieures des dunes de l'Asteninsis et du Veroduninsis. Ce cône, pris à Dun, à sa partie médiane, est entouré d'un cordon d'oolithe ferrugineuse. Comme étreint dans une ceinture de fer, il soulève, à Dun, son épaule, en dessinant une petite sile argileuse presque ronde, et,

Géologie.

son autre épaule, plus relevée que la première, il la projette sur cette côte Saint-Germain, dont la calotte surplombe la rampe de Lions devant Dun (1).

Comme le dénote le mot Doun qui, hébraïquement parlant, indique l'action puissante d'unification des efforts du soulèvement qui a brisé le groupe jurassique, entre Vilosne et Brieules, en amont, et entre Dun et Sassey, au débouché de la Meuse... comme le dit le mot doun, cette dualisation des étages a conservé la couche superficiaire identique dans tout le Duninse, mais elle a placé celui-ci en discordance avec le Staduninse. Ainsi Fontaine, qui est bien près de Dun, est sur le portland et les calcaires à astartes, comme Haraumont, comme Sivry, et plusieurs autres villages du Veroduninse; aussi ceux-ci, et notamment Fontaine, n'ont-ils jamais fait partie du Duninse. Au contraire, Vilosne, bien qu'à quatre lieues de Dun, Vilosne qui, comme Dun, est en majeure partie sur le coral-rag, se trouve à l'étiage de la nappe d'inondation argileuse; et, malgré les intermédiaires, Vilosne toujours fut rattaché au Dunois, encore que celui-ci soit parsemé d'enclaves virdunoises, telles que celle de Liny. Les mêmes divergeances différencient les territoires Duniens des crêtes du Staduninse, dans la formation crétacée... et, cependant encore, Landreville et Bolandre se rattachaient culminemment, ainsi que Cunel, à la châtellenie des Dunes, parce que, sans doute, Cunel, Landreville et Bolandre placés, comme Dun, sur le coral-rag, bien qu'ils fussent au milieu des gaults, avaient leur assise en rattache à la portion orientale du Dunois. C'est pour cela, très-probablement, qu'après tant de révolutions politiques, les pairies féodales du Duninsis étaient Dun, Lions, Clarey, Pouilly, Landreville et Vilaisne, et que le Dunois s'étendait de Vilaisne à Jametz: par la loi des pesanteurs spécifiques et celles du niveau et des pentes, le Dunois allait - de vià Asniæ des launi champenois aux bornes de la mer intérieure du bassin des Wabres, c'est-à-

<sup>(1)</sup> Voir la Stat. géolog. de M. A. Buv., p. 598, 610, 636, 600.

dire à Jam-ets. Sont-ce là des inductions hazardées? notons les toujours; c'est de l'ensemble de celles-ci et des autres qu'on arrivera à la certitude des aperceptions.

DUN; Dunum castrum.

Cant. de Dun.

Ville capitale de la baronnie et du comté de ce nom, aujourd'hui chef-lieu de canton.

Sur la rive droite de la Meuse. -

Ancienne annexe: Milly.

Distance du chef-lieu de  $\begin{cases} \text{canton......} & 0 \text{ myr. 0 kil.} & \text{Topographie.} \\ \text{arrondissement....} & 2 & 5 \\ \text{département.....} & 6 & 8 \end{cases}$ 

Orientation, par rapport à Montmédy, S. 1/4 S. O.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer : de 176 à 292 m.

# Etage, groupe et sous-groupes (1).

1º Etage jurassique moyen, formation coralienne de l'époque secondaire; — oxford-clay inférieur et moyen: pierre à chaux hydraulique; — oolithe ferrugineuse; — coral-ral.

Géologie.

L'oxford-clay a une puissance d'environ 210 m.; sa pente est de 1/45 à 1/50; l'oolithe ferrugineuse, qui le recouvre à mi-côte, a une épaisseur totale de 10 à 20 m. et une pente de 1/50; ensin, le coral-rag, posé sur l'oolithe, a une épaisseur totale de 120 à 50 m., avec la même pente; le tout est incliné vers l'ouest, ou O. N. O. Cette formation se compose d'un mélange de lits calcaires ou siliceux, dans le bas, puis de marnes et de calcaires empâtant des grains de fer de forme oolithique, dans le milieu, et ensin de calcaires blancs jaunâtres ou gris, dans la partie supérieure. Le cordon oolithique entoure circulairement

<sup>(1)</sup> Voir la Statist. géolog. de A. Buv., p. 81, 92, 100, 101, 105, 108, 598.

le cône du coral-rag, dont la tête le surmonte et domine tout le Duninsis.

2º Alluvions, sables et graviers.

Sur les pentes, et dans les fonds près de la Meuse, sont des bandes alluvionales, plus ou moins larges, recouvertes de sables et de graviers: en amont de Dun ces dépôts sont composés de fragments de roches des Vosges, et ils s'élèvent quelquefois à 150 et même 200 m. au-dessus de l'étiage du fleuve. Le plafond de la vallée, qui n'est que de 500 m. vers Lini, s'élargit de 2,500 à 3,000 m. en aval de Dun et de Doulcom.

Erection.

Nom du fondateur du château : Godefroid IV dit le grand, comte de Verdun, de Stenay, et duc de basse Lotharingie.

Causes: l'obligation de repousser, vers l'an 1049, les entreprises de *Thiéry*, évêque de Verdun.

Date de la charte d'affranchissement : 1277, par Gobert V, sire de Dun et d'Apremont.

#### HISTOIRE DE DUN.

Première période.

La terre de Dun sous les premiers comtes de Bar et d'Ardenne (de 986 à 1066).

Béatrix de Bar. La terre de Dun n'apparaît comme possédée limitativement et héréditairement que dans le cours du dixième siècle: avant cette époque, Dun n'apparaît, dans les vieilles chartes, ni comme une villa, soit mérovingienne, soit carlovingienne, confiée aux soins d'un villicus, magister rural chargé de la garde des troupeaux... ni comme un oppidum, soit gaulois soit romain, élevé en face des occupateurs du Doulmois... ce n'est — ni un prædium entouré de son cortile, dans lequel (comme à Lions, prædium arei) fermentent les travaux de l'esclave, les désirs avides d'un métayer, ou les soins d'une fermière veillant sur les couvées de sa basse cour (cortis); — ni un bien de campagne, bonum villare (comme à Brandeville, comme à Jametz, comme à Peuvillers), où le nombre des bonniers s'accroît par le bruli des ajoncs et per

le débochement des forêts; — ni un dominium (comme à Fontaine, domus Fontana, Ch. de Pépin et de Plectrude de l'an 701), où le pouvoir du maître, dominus, se détermine par la maison, domus, qui domine baronialement l'espace usucapé, indominicatus.... c'est une terre, dans l'acception générale du mot; c'est celle des Dunes... c'est une des cinq parts, Dun, Rouvres, Sampigny, Courcelles, Malaumont, possédées à titre héréditaire par une princesse barrisienne, par Béatrix, la seconde des filles de Frédéric II (décédé le 7 août 1086, sans hoirs mâles) et de Mathilde de Bourgogne. La petite-fille du roi Lothaire de France a reçu ces terres en dot, en épousant le duc de basse Lotharingie, Godefroid IV, cemte d'Ardenne et de Verdun.

Mais les dunes sont disputées à l'héritière par un prélat. Thiéry le batailleur, évêque des Claves, nanti du testament d'un comte Frédéric, de l'an 997, prétend les faire comprendre, au détriment des époux, dans le legs universel à son église, comme partie intégrante du Virduninsis.

C'est pour défendre les propres de sa femme, et au soutien de ses prétentions personnelles, que le grand duc sit établir, paraîtil, un oppidum sur le promontoire, en face de l'Asteninsis, du Staduninsis et du Veroduninsis; le mettant ainsi à l'abri, et des courses épiscopales, et des invasions des occupateurs de Rethel, de Grandpré, de Sainte-Menehould, de Clermont et de Doulcom... occupateurs, tour à tour, alliés, ou adversaires, de l'ambitieux prélat de Verdun.

Le Castrum dunum s'élève donc en 1053; ses fortifications rudimentaires s'achèvent en 1055 : alors Godefroid en confie la garde à Alo de Clermont, sire de Donnevoults, comte de Doulx, guerrier indomptable qui, avec ses parents les sires de Sainte-Menchould, de Grandpré, de Rethel, de Crépy sur Oise, n'avait cessé de soutenir les prétentions des contes d'Ardenne sur le comté de Verdun, à l'encontre de la donation qui les en avait, disaient-ils, dépouillés.

En 1063, Béatrix de Bar marie sa fille Mathilde, enfant unique de son premier lit avec le marquis Boniface de Toscane;

Mathilde de Toscanne. elle l'unit à Godefroid V dit improprement le Bossu, son beaufils issu d'un premier mariage de son second mari; et, en dot, elle donne à l'épouse et la terre de Dun et celles de Rouvres, de Sampigny, de Courcelles, et de Malaumont.

DUN

Mathilde est mise au ban de l'empire en 1066: ses domaines sont confisqués, pour cause de félonie; l'empereur Henri IV les concède à l'église des Claves. Dun passe, par diplôme impérial, aux mains de l'évêque Thiéry. Alors Alo se soumet; il rentre même au giron épiscopal: car Mathilde, qui a besoin d'argent pour soutenir la querelle du pape, ratifie l'acte de son dépouillement; Dun est abandonné, et le Duninsis devient Verdunois. L'abbaye de Juvigny, Jametz, Murvault avec la forét de Wabvre, Peuvillers enfin, vont avoir le même sort; Mouzay et Stenay sortiront aussi des mains de leur légitime propriétaire, pour devenir l'objet de luttes incessantes entre le dépouillant et les dépouillés. Voilà la première phase des accroissements verdunois et des sous-inféodations wabvriennes dans les bassins de la Thinte, de l'Azennne, et du Loison.

## Deuxième période.

Dunum castrum sous les comtes-évêques de Verdun, sous la seconde dynastie Barrisienne, et sous la haute vouerie des Alauniens (1) (de 1066 à 1140).

Alo de Dannevoux et Clermont. Alo est haut voué du château de Dun; à ce titre il a portion dans le domaine utile de la châtellenie. Ce fut là le principe de la seigneurie directe de ses descendants.

Proscrite des terres d'empire, son ancienne maîtresse Mathilde est en Toscane, d'où elle remue l'Europe pour la cause de la papauté. Son beau-père Godefroid le grand est mort à Bouillon, en 1069; Godefroid le bossu, son mari, meurt assas-

<sup>(1)</sup> Lon, launi, mots celto-hébraïques, dont l'un indique le sol, l'autre les habitants des terrains délaissés par les anciennes inondations; — al, article unique en hébreu; — alauni, les habitants du lon de la Meuse; — catalauni, les habitants de l'autre côté du lon; les Axoniens.

siné, à Anvers, en février 1076; enfin, elle perd sa mère Béatrix en mars même année. L'évêque Thiéry dispose alors de ses biens et il les inféode à ses créaturés. De là les annelets sur champ d'argent dans les armoiries de ce temps.

Alo meurt sur la sin de 1076; il laisse trois sils: — Gauthier, autrement dit Wauthier — Adelo — Frédéric. Ce sut le premier qui lui succéda: — Adelo, le puiné, devient châtelain de Chauvancy et sous-voué de Saint-Hubert, sous la haute vouerie de Godefroid de Bouillon et d'Arnoux II de Chiny (Ch. de 1086); — le dernier sils, Frédéric, devint vicomte de Toul (Ch. de 1069 et 1070).

Galterus de Duno épouse Azelina, fille d'Azo, sire de Villy Waultier de Dun et de Blagny près Ivoy. C'est lui qui, en 1094, conjointement avec sa femme et sous le concours de plusieurs seigneurs des basses Wabvres (1), a établi le prieuré de Saint-Giles dans le faubourg de la ville de Dun. La même année il avait souscrit à la charte de Godefroid de Bouillon portant restitution en faveur de Saint-Dagobert de Stenay, et Godefroid l'avait établi sous-voué de cet autre prieuré : à ce titre, il accède encore à la charte de 1096, au profit du même établissement. Avide, comme tous les voués de cette époque, il veut mettre la main sur les terres, serfs et vassaux, que les dames d'Andenne possédaient à Sassey, bien qu'ils fussent sous sa sauvegarde. Son entreprise est réprimée par le duc de Mosellanne Thiéry, aux assises d'Huy, en l'an 1105.

Cependant, élu à l'évêché de Verdun, en 1117, Henry de Blois, dit de Winton, n'avait pu prendre possession de l'autel de sa cathédrale: repoussé par les Citains, il avait fallu que le prélat recourut à l'intervention de Renault comte de Bar, qui était alors vicomte de la cité. Après son intronisation sanglante, en

<sup>(1)</sup> C'étaient Herbert ou Heybert, avoué de Mangiennes; Warin ou Guérin d'Apremont; Lambert; Warnier de Colmey, père de Leudon de Failly; Romare de Romont; Milon de Gondrecourt; et Eibert de Rumigny en Tierarche.

4122, Henry restitua à Renault partie du patrimoine de Mathilde, et dès-lors Dun et son haut voué repassèrent sous la suzeraineté du Barrois.\*

Vauthier de Dun meurt en 1135; il laissait deux fils et une fille: Ponsard — Raoul — Aleyde.

Ponsaro de Dun.

Ponsard lui succède et il vécut jusqu'en 1179. Ce châtelain figure, comme donateur, avec Seybert de Dun, probablement son fils, dans les chartes de Châtillon des années 1186, 1163, et suivantes. Son frère Raoul se sit prêtre et il mourut, très-probablement sans postérité, dans ses fonctions d'officier cubiculaire de l'évêque Adalbéron de Chiny: on le trouve à la charte de sondation de Châtillon.

Aleyde de Dun.

Soit que les enfants de Ponsard... Seybert, Richer et Richard... fussent trop jeunes, soit pour toute autre cause politique, ce fut Aleyde, ou plutôt ce fut son mari, qui recueillit le bénéfice de la haute vouerie de Dun. Elle porta cette vouerie au plus puissant seigneur des hautes Woepvres. De 1135 à 1140 Aleyda de Duno devint femme de Gobert V, sire de Briey-Apremont, plus ordinairement dit Gobert III d'Apremont (1). Dun devint alors le titre de la sirerie baronnie de Dun-Apremont, sous la relevance immédiate du Barrois. La branche de Seybert de Dun, celle de Richard, celle de Richer fils de Ponsard, et peut-être bien les souches plus anciennes d'Adelo de Chauvancy et Clermont, et de Frédéric vicomte de Toul, ont poussé des rejets qu'il est difficile de découvrir, mais qui, évidemment, ont élé le principe des séreries-pairies de la châtelleme de Dun.

Ainsi, à la charte de Belval de 1159, figure Richer de Dun fils de Ponsard; c'est un sire de Landreville qui portait ce nom en 1277... celui-ci était-il fils de Richer de Dun? — ainsi, en 1179, Richer et Richard concourent avec leur père Ponsard

<sup>(1)</sup> D. Calmer et quelques généalogistes de la maison d'Apremont donnent à ce seigneur le n° d'ordre 111°, ce qui a établi une confusion inextricable dans les annales de cette illustre famille. Nous conserverons cependant cette numération.

à la donation aux moines de la Chalade par Thomas le sourd, par Mathilde sa femme, et par Vyard leur fils. — Ainsi encore, le même Richer de Dun et sa femme Mathilde et leur fils Jean figurent, avec d'autres enfants, à la charte de 1182, par laquelle ils confirment à l'abbaye de Belval une cense à Wiseppe, terre donnée par leur père et que celui-ci avait voulu reprendre déloyalement.

Enfin, on trouve encore *Ferry* de Dun.

Les armairies de cette famille sont restées inconnues.

## Troisième période.

La châtellenie de Dun et ses pairs sous les sire d'Apremont (1140 — 1137).

Gobert, châtelain d'Apremont (Gobertus Asperimontis castelnanus, Ch. de 1160, 1168) Vo du nom, était fils de Gobert IV († 1140) et d'Hadwide de Joigny-Joinville-Courtenay. Il était petit-fils de Thiéry de Briey et d'Hadwide d'Apremont; il avait fait partie des premières croisades. A son retour, en 1120, au lieu de Kaigle, qui d'abord avait meublé son écu, il avait adopté la croix, d'argent, sur champ de gueules, avec tenants deux sauvages; puis, pour devise parlante, un mont escarpé surmonté de lauriers, où se lisaient ces mots: per aspera montis quærenda. En 1135, en premières noces, il épouse, Aleyde de Dun, fille de Waultier et petite-fille d'Alo: cette châtelaine lui apporta l'avouerie des Dunes, dont les héritiers naturels, encore trop jeunes, n'avaient pu être investis. Aleyde eut d'abord une fille, Azeline, qui, vers 1150, fut mariée à Gauthier ou Vaultier, fils de Pierre, petit-fils de Symon, châtelain des trois castels de Mirvaulx, de Bréheville et de Murault : Aleyde eut ensuite un fils, auquel fut donné le nom de son père, lequel mourut en 1159 Voici Gobert II. Encore un mot sur son père: Gobert Ier assiste, en 1142, à la fondation de l'abbaye de Châtillon par l'évêque Adalbéron de Chiny. En 1149, avec son neveu Hugues de Muscey, de la famille de Chiny, il avait accordé

Gobert 1er 1140.

aux nouveaux moines un libre passage sur les terres de Con-flants (1), dont ceux-ci avaient déjà un germe d'inféodation (V. la Ch. de 1209). Il s'était adjoint à tous ses coseigneurs voisins pour enrichir la manse du couvent (Ch. de 1156, 1163). Ainsi, en 1156, avec sa femme Aleyde, avec Wauthier son beau-fils, cùm filiastro Waltero, il transmit aux religieux leurs droits terriens indivis dans la curie de Mangiennes, sur le lieu du premier établissement: puis, en 1156, toujours avec sa femme, avec son gendre, et à l'adjonction de son fils Gobert et de ses beaux-frères Ponsart et Seybert, il concède encore à ces moines leurs droits dans la corvée de Mangiennes et sur le ban de Hendeville, près de Pilon.

Gobert II 1159. Aleyde de Dun étant décédée vers 1159 (2), Gobert I<sup>er</sup> se remaria dans la famille la plus puissante alors de la contrée; c'était celle de Chiny: en 1168, il prit pour seconde femme Ide, fille du comte Albert et d'Agnès de Bar; de plus elle était nièce de l'évêque Adalbéron; ensin elle était sœur d'Arnoux, qui bientôt occcupa le siége épiscopal de son oncle; 1172 à 1181 (3). Cette dame donna à Gobert I<sup>er</sup> trois ensants, dont nous ne citerons que deux, successivement sires de Dun.

Le premier enfant du second lit, nommé Gobert comme son père et comme son frère consanguin, ne fut sire de Dun, par droit héréditaire, qu'après la mort de son aîné du premier lit : car Gobert II, après la mort d'Aleyde, avait été investi de la succession maternelle, sous la mainbournie de Gobert Ier; mais

<sup>(1)</sup> Ce Gobert, avec Thiéry de Romont son frère, avec Gobert son fils, figurent à la charte de Rangeval de 1152.

<sup>(2)</sup> Avant sa mort elle avait donné une rente en grains à l'abbaye de Belval. Cette donation fut confirmée par son mari, alors époux de Ide de Chiny, et par son fils, en présence de Ponsard, de Richer de Dun, et de Guerin d'Apremont.

<sup>(3)</sup> En 1179, Gobert d'Aspremont, Wauthier de Mirvaulx, Evrard d'Orne, Albert de Clermont, Lieutard de Jametz, etc., assistaient à l'accord d'Agnès de Bar et d'Henry son fils avec le Chapitre de Verdun.

ce Gobert II mourut avant son tuteur, et il transmit au fils du second lit le titre qu'il n'avait eu que nominalement. De là l'erreur des historiens.

Gobert III devint donc châtelain à sa majorité: comme son frère et prédécesseur, il décéda sans enfants. La mort investit son puiné de toute la succession fraternelle, y compris les domaines de la provenance d'Aleyde, moins ceux cependant des petits-neveux de cette dame, c'est-à-dire les fils de Ponsard et de Seubert, qui formèrent les souches des maisons pairies de Dun.

Gobert III 1168.

> Geoffrois 1189.

Le second fils de Gobert Ier et de Ide de Chiny (1) se nommait Geoffrois: à la mort de son frère Gobert III, en 1189, il devint sire châtelain haut voué de Dun, et, au décès de son père, en 1191, il se trouva, en outre, châtelain propriétaire de la baronnie d'Apremont. Ce Geoffrois ne survécut que peu de temps à son père. En 1175, il avait épousé Elisabeth de Dampierre qui lui donna trois enfants : cette dame étant morte, vers l'an 1188, Geoffrois se remaria avec Lorette de Chiny, fille du comte Louis III dit le Hierosolymitain: il se croisa avec son beaupère, en 1189; et il mourut en Palestine, en 1192, sans laisser d'enfants de son second lit. Nous ne citerons que deux de ses fils: Jean, qui fut évêque de Verdun de 1217 à 1224, puis évêque de Metz de 1224 à 1238 — et Gobert (V° du nom, comme baron d'Apremont, et IVe du nom, comme sire de Dun).

Gobert, IVe de Dun, fut un des plus illustres chevaliers de Gobert IV. dit le son temps: il succéda aux charges, dignités et emplois militaires, de ses ancêtres, vers l'an 1108; et, comme ses aïeux, il se disait princeps et custos omnium loci Asperimontis pertinentium. C'est à cette époque qu'il épousa Julianne du Rosois, fille de Roger II comte de Tierarche et d'Alix d'Avesne; elle était dame de Chaumont en Porceanais: Gobert lui constitua en douaire la châtellenie de Dun. Il possédait l'avouerie de la

Bienheureux 1192.

<sup>(1)</sup> La charte de 1159, pour Belval, pourrait faire croire que Ide de Chiny fut femme de Gobert II et non de Gobert Ier. Les dates repoussent cette confusion.

montagne de Saint-Vanne à Verdun à titre héréditaire; cette dignité lui venait du fameux auteur de sa race, ce Gobert I<sup>re</sup> si célèbre dans les fastes verdunois. Il avait, en 1209, reçu l'inféodation de la terre de Conflants, indivise entre le Barrois, l'évêché de Metz, et le Luxembourg.

Des l'année 1201, on voit figurer Gobert le bienheureux, avec Julianne, dans une charte de donation, en faveur de l'abbaye du Mont-Dieu: mais, constamment en guerre, il ne parut que rarement à Dun Pendant ses longues et fréquentes absences. c'était l'évêque Jehan son frère qui gérait l'avouerie de ses châtellenies. C'est ainsi qu'en 1215, Johannes episcopus Virdunensis, dominus de Asperomonte et Duno, vices gerens, accorde à l'abbaye d'Andenne propriétaire de l'église de Sassey, une charte à l'encontre des prétentions du sire de Proiville (Richard, fils de Ponsard et frère de Richer de Dun, Ch. de 1230), charte par laquelle sont reconnus les droits des Béquines sur différents villages, et notamment à Tailly : le différent avait été soumis à l'arbitrage de Wuitier chevalier de Wellenes (Vilosnes) et de Hunald, bourgeois de Dun; le prélat ordonna que leur rapport serait déposé ès mains de la dame de Dun, pour son exécution. Notre châtelaine Julianne scella cette charte de son pareatis.

En 1218, Gobert IV concourut, avec Odon abbé de Belval, à la fondation du village de Beauclair, et il stipula que cette commune serait placée sous la juridiction de sa châtellenie de Dun.

En 1226. il prend part à la croisade dirigée par le roi Louis VIII contre les Albigeois; — en 1227, il aide son cousin-germain, l'évêque Raoul de Torotte, à comprimer la mutinerie des Citains de Verdun; — en 1228, avec sa femme Julione, il cède aux moines de Belval, entre Brieules et Cunel, la terre de Briaculei; puis il part pour la Palestine avec l'empereur Frédéric II; mais, indigné de la conduite de ce méprisable monarque, il l'abandonne, et il revient en Lorraine défendre ses possessions qu'Henry comte de Bar avait envahies; — en 1231, il contraint ce prince à lui concéder l'inféodation partielle de

la châtellenie de Briey; — en 1237, toujours avec Julianne, il accorde aux dames d'Andenne une charte recognitive de leurs droits sur Proiville, sur Andevanne, et sur Tailly; — enfin, désenchanté des grandeurs, en 1240, il quitte tout, voire même sa femme; il va se réclure au monastère de Villier en Brabant; finalement il y meurt, vers 1263, en odeur de sainteté, dit-on. On le croit né à Dun, aussi bien que le pape Etienne IX. Sa femme lui avait donné de nombreux enfants; ce fut sa postérité qui, de siècle en siècle, porta, dans le monde entier, le renom d'Apremont.

Nous ne nous occuperons, ici, que de l'aîné de ses enfants et du puîné qui, l'un après l'autre, dominèrent à Dun.

Geoffrais II, sire d'Aprement, déjà comte de Sarrebrück par son mariage, en 1235, avec Lorette, fille de Simon II et de Lorette de Lorraine, celle-ci fille du duc Ferry et d'Agnès de Bar, Geoffrois devint sire de Dun, à la retraite de son père (1240); déjà, à partir de 1235, lui et ses frères avaient été, par leur père, associés au gouvernement d'Apremont et des autres sies de famille. La même année, Geoffrois est maintenu, par le comte Henry, dans son avouerie sur toutes les terres qu'avait l'abbaye de Gorze dans le Barrois; - en 1243, il fait hommage à Jacques de Lorraine, évêque de Metz, pour sa terre d'Apremont; — en 1248, prêt à partir pour la terre sainte, il scelle une donation pieuse, sur son moulin de Marvezia, au profit de Notre-Dame du prieuré d'Apremont, - puis il va rejoindre Saint-Louis en Palestine : il y meurt, sans postérité, en janvier 1250, après avoir, testamentairement, institué son frère Gobert héritier de ses terres, à l'exception d'Apremont, châtellenie sur laquelle le douaire de sa veuve était établi.

Gobert, V° de Dun et VII° d'Aspremont, succéda à son frère Geoffrois II, en 4250: il vint s'établir à Dun. Son premier soin, de concert avec son frère Jean alors prévôt de Montfaucon, fut de régler le douaire de leur mère Julianne et d'améliorer le sort de leurs vassaux. C'est lui qui les fit naître à la vie communale (V. infrà); il est le premier bienfaiteur de tout le canton de Dun.

Geoffrois II 1240.

Gobert ▼ 1250. Homme de haute prudence, Gobert fut l'arbitre des différents les plus graves du siècle où il vécut.

Déjà, en 1244, il avait tranché celui qui lui était personnel pour la seigneurie de Stenay; elle était alors occupée par Renaud de Lorraine, frère puîné du duc Mathieu. Bientôt après, il en régla un bien autrement considérable : c'était celui du comte de Bar, alors en guerre avec Thibault roi de Navarre et comte de Champagne, au sujet de l'hommage que réclamait celui-ci, hommage que l'orgueilleux Henry lui déniait : ce fut à l'arbitrage de Gobert V, et d'Eustache de Conflants connétable de Champagne, que fut soumis ce conflit avant qu'il fut porté au tribunal de Saint-Louis.

En 1251, Gobert V, avec sa mère Julianne, affranchit la commune de Lions devant Dun; — la même année, Gobert et Julianne se rendent pleiges et cautions envers Thibault de Champagne, pour le relief de la tierce partie de leur terre de Chaumont en Porceannais et de ses appendices, dont Brieules faisait partie; — en 1269, Gobert s'entend avec Simon abbé de Gorze, pour l'affranchissement de Mouzay, et ils donnent à ce village les mêmes lois qu'à Beaumont. Enfin, de plein accord avec les pairs de sa châtellenie, les sires de Clarey, de Vilaisnes, de Proiville, de Landreville et de Lions, sous l'attache de son frère Jehan prévôt de Montfaucon, c'est Gobert V qui a affranchi Dun et tous les villages du Duninsis.

Le duc Ferry III de Lorraine et l'évêque Laurent de Metz étaient en guerre, à la suite de la capture de ce prélat, en 1273, dans l'affaire de Marsal; ils choisirent encore Gobert pour arbitre, et ce fut lui qui régla les conditions de la paix qu'ils conclurent en 1278. Gobert mourut quelques temps après; il était alors au plus haut degré d'honneur et de considération.

Gobert V avait épousé, en 1258, Agnès de Coucy: cette dame décéda en 1277; elle l'avait rendu père de cinq enfants: Gobert, qui mourut en bas âge — Geoffrois, qui suit — Thomas, sire de Chaumont en Porceannais — Elisabeth, mariée à Frédéric II de Linange — et Mahaut, épouse de Simon de Sarrebrück, sire damoiseau de Commercy.

Sa seconde femme sut Marie de Belrain, dont il n'eut pas d'enfants.

Avant de passer à son successeur, il faut donner le texte de sa charte pour *Dun* (1).

Geoffrois III du nom de Dun, VIIº d'Apremont. Ce seigneur succéda à son père en 1284.

Geoffrois III

La même année, il affranchit Wiseppe et Saulmory; ce fut comme bien tenant de Julianne son aïeule qu'il accomplit cet acte de suzeraineté; car ces villages étaient de mouvance champenoise; ils étaient véromanduens, et ils avaient appartenu aux anciens sires du Rosois et de Porcean. Toujours sont-ils restés du ressort de la baronnie du Thour et Montcornet. La petite prévôté de Villefranche sur Meuse était sous la même juridiction. C'est à Ribemont sur l'Oise qu'il faut aller chercher ses premiers seigneurs dominants.

En 1285, comme sire d'Apremont et de Dun, Geoffrois affranchit Montigny, où les deux mouvances se confondaient.

La même année, avec sa sœur Mahault dame de Commercy, il assiste et fait prouesses à la célèbre passe d'armes donnée par Louis IV de Chiny, en face du manoir de Gérard de Loos, dans la prairie de Chauvancy-le-Château.

En 1288, avec Gérard de Loupy et avec la plupart des seigneurs des basses Vabures, il concourt aux délibérations internationales pour le règlement des limites germaniques et françaises, au sujet de la mouvance des abbayes de Montfaucon et de Beaulieu en Argonne, abbayes que Philippe-le-Bel revendiquait à l'encontre du comte de Bar Thibault II.

Geoffrois, en 1280, avait épousé Elisabeth de Quievraing. Fille aînée du baron Nicolas et de Julienne de Loos, cette princesse était petite-fille du comte Arnoult III de Loos et Chiny. Ce mariage avait fait du sire de Dun-Aspremont un des plus

<sup>(1)</sup> L'abondance de matière nous force à ajourner la transcription de cette charte qui n'a jamais été éditée et qui fut ignorée de tous les historiens.

puissants haut vassaux de l'empire. Aussi, en 1295, Geoffrois put-il conclure, pour son aîné, une alliance princière, en la personne de Marie de Bar, fille de Thiébault II et de Jehanne de Tocy.

En 1296, le sire de Dun règla les droits des moines de Belval et ceux des habitants de Beaufort sur Wiseppe et sur le Bostan de Boulain. En 1299, il déclare que les hommes du prieuré de Saint-Giles sont affranchis de sa taille, bien que, seul, comme avoué, il eut droit de garde sur ce prieuré.

En 1301, traité de Bruges. Trahi par le sort des armes, Henri IV de Bar est contraint de se déclarer homme lige du roi de France; Geoffrois se soumet à sa suite, et, en 1302, il fait hommage à Philippe le Bel pour ses fiess de Brieules, de Dugny et des deux Monhairons

Geoffrois périt à la bataille de Courtray le 11 juillet 1302: il eut une postérité nombreuse; elle s'est répartie en cinq maîtresses branches: celle de Dun-Buzancy-Amblise, éteinte en 1550; — celle de Sorcy-Rombise-Nanteuil, que nous retrouverons ailleurs; — celle de Coulome et Sorcy, éteinte en 1652; — celle de Vandy-Saint Loup-Laneuville-Lambresle, éteinte, à Montmédy, en 1761; — et celle de Brétainville-Saint-Laurent, qui se représentera, en son lieu, à Marville où est enterré son dernier représentant.

Apremont-Lynden florit encore en Belgique et dans les Pays-Bas.

Apremont-Dun-d'Amblise portait : de gueules, à la croix d'argent, en mémoire du voyage de Geoffrois Ier, en Egypte, où il mourut en 1250 (V. suprà).

On ne connaît pas d'autres armoiries à la ville de Dun, sauf le sceau prévotal que nous décrivons ci-dessous (1).

<sup>(1)</sup> C'est une tour maçonnée de sable, à la porte d'argent : elle est couronnée et dentelée de cinq crénaux, surmontés du pennon de l'ancienne baronnie, avec ces mois : sceau de Dun le château. L'auteur du Manuel est possesseur de ce sceau.

Gobert VIº du nom de Dun, VIIIº d'Apremont. Il était fils aîné du précédent.

Gobert VI 1305.

En 1305, il réalise son mariage avec Marie de Bar, et il devient ainsi beau-frère du fameux Pierre de Bar, sire de Pierfort et Boucquemont.

La même année, il divise en deux communes Mont et Sassey qui, jusqu'alors, n'avaient formé qu'un seul ban. — La même année, aussi, il transige avec Pierre de Bar, son beau-srère, sur leurs droits indivis à Sécheprez et à Fromeréville. Il sanctionne, en 4315, une donation par Jehan de Mouzay et par Helwis sa semme au prosit des moines du prieuré de Dun. — En 4318, il traite avec son neveu Edouard Ie, comte de Bar, au sujet de leurs droits dans la seigneurie des Dunes, dont quelques portions alors ne relevaient pas du Barrois. — En 1319, il sonde la collégiale d'Apremont. — En 1326, il approuve la vente de portions du sinage de Lions devant Dun, par Renault sire de Lions, à Jehan de Chaumont: ensin il meurt, la même année, laissant viagèrement à sa veuve la jouissance intégrale de Dun et de sa chastellerie.

Geoffrois IVe du nom de Dun, IXe d'Apremont, fils unique du précédent. Attention à celui-ci!

Geoffrois IV 1326.

Aussitôt qu'investi de l'hoirie paternelle Geoffrois règle le douaire de sa mère. Avec les château, forteresse et chastellerie des Dunes, Geoffrois cède à la douairière ce que son père avait tenu en fief à Dugny, à Ancemont, et aux deux Monhairons.

Il épouse, en 1327, Marguerite du Saulcy, dame de Jametz.

Il en a deux fils: Gobert qui suit et Ferry, plus une fille prénommée Marie.

En 1325, il établit cette fille avec Olry de Fénétranges, et il la dote des terres d'Aulnois et de Vertuzey. — La même année, il approuve une donation au profit du prieuré de Saint-Giles. — En 1346, il fait construire la vénérable église de Notre-Dame, paroisse actuelle de la ville de Dun. Heureux s'il n'était mémorable que par cette fondation!

En 1354, il arrive au faîte de la puissance et des honneurs.

Par diplôme du 22 mars 1356, confirmé le 18 janvier 1357, l'empereur Charles IV (maison de Luxembourg), en récompense de son dévouement à l'empire, érige sa baronnie d'Apremont en fief salique et masculin, transmissible d'aîné à aîné, à l'exclusion des filles, et relevant immédiatement de l'empire; l'empereur y attache même les droits réguliens et celui notamment de battre monnaie sur tous métaux. Ce fut cette faveur qui perdit la maison d'Apremont. Aussitôt Geoffrois appelle de Namur le monayeur Lambert, et il ouvre à Dun un atelier monétaire. De cette officine sortirent en petit nombre des pièces d'or, d'argent et de cuivre (1), au coin et à l'effigie du baron qui fit publier sa monnaie, en pleine foire, et dans tous les marchés de la ville de Dun. Mais, au bout de quelques années, le métal manqua avec le crédit, et l'atelier dût se fermer par l'épuisement de la caisse obérée par d'énormes emprunts.

En 1363, Geoffrois augmenta cependant encore ses domaines en achetant d'Agnès de Boncourt ce que celle-ci possédait à Boncourt, à Mandres, à Forbelvezin et au Pont. Puis, entraîné à la dérive, il naufragea dans la tourmente politique dont voici les causes et le résultat.

Henri IV de Bar était décé dé en 1344. De son mariage avec Iolande de Flandre, ce prince laissait deux fils en bas âge, qui recueillirent, l'un après l'autre, les états de leur père, et dont la mainbournie contestée à leur mère, par Jeanne de Tocy leur aïeule, souleva l'orage dans lequel devait sombrer la barque des Apremont. Robert, le plus jeune des deux comtes, était

<sup>(1)</sup> L'auteur du Manuel a eu en mains, pendant quelques jours, une pièce d'or, trouvée sur la côte Saint-Germain, qui provenait de cette fabrication. C'était une trouvaille inestimable pour les numismates, en raison de son excessive rareté. A su courte honte, il doit avouer qu'ignorant alors cette valeur il a laissé échapper la précieuse médaille; elle est allée se fondre au creuset d'un orfèvre de Stenay. — Il est douteux que désormais se représente la preuve aussi authentique d'un établissement qui a été mis en doute par quelques historiens.

encore mineur quand Edouard II, son aîné, lui laissa sa couronne, en 1351. Soutenue par la France, la régente Iolande se maintint, dans la tutelle, contre la compétition de Jeanne de Tocy, laquelle était aussi aïeule maternelle de Geoffrois d'Apremont. Iolande sit plus; elle conclut le mariage du jeune Robert avec Marie de France, fille du roi Jehan et de Bonne de Luxembourg. Non-seulement elle obtint pour lui des lettres de dispense d'âge; mais elle parvint à faire ériger le barrois en duché. Alors elle se retira à Clermont, près de Varennes, terre qu'elle tenait en douaire ainsi que celle de Vienne-le-Château. Le premier acte souverain que sit le nouveau duc de Bar, par édit du 9 juin 1357, fut d'enjoindre à tous ses baillis et chastelains d'avoir à reconnaître sa mère pour régente, et de lui obéir en tout ce qu'elle leur commanderait : mais, cédant aux suggestions de Pierre de Bar son beau-frère. Geoffrois d'Apremont s'y était refusé. Indépendant, suivant lui, comme vassal immédiat de l'empire, et comptant trop sur l'appui des forces germaniques, Geoffrois arma contre son seigneur dominant; il avait même ouvert aux troupes impériales sa forteresse d'Apremont. En cela, il avait encouru la commise de ses siefs barrisiens, et de Dun, notamment, dont portions notables étaient de la relevance du Barrois.

Robert, soutenu par la France, réunit promptement une armée; et, avec le concours de la garnison de Stenay, il s'empara du château de Dun et il établit des commissaires pour régir la châtellenie en son nom.

C'est en cet état que Geoffrois IV décéda en 1362, laissant à ses deux fils Gobert et Ferry une dette de 90,000 florins envers Wenceslas, grand duc du Luxembourg.

Le mariage de Robert de Bar projeté avec Marie de France le 4 juin 1364, et qui assignait Dun pour douaire à la fille du Roi, ce projet s'était réalisé le 13 juin 1365 : maintenant les confiscations prononcées contre son défunt vassal, le Duc de Bar confirma à sa femme le fief des Dunes et tout ce qui en dépendait. Alors Gobert VII fit de vains efforts pour recouvrer les possessions paternelles. Il avait épousé Jeanne du Saulcy de

Gobert VII 1362 Jametz. Pour solder quelques impériaux, il engage au prince barrisien Affléville, Aix et Gondrecourt qui dépendaient alors de sa comté d'Apremont; puis il réunit ses troupes. Mais, malgré le concours de ceux des seigneurs de Jametz, qui étaient de la mouvance Virduno-Luxembourgeoise (1), Gobert succomba. En 1377, fait prisonnier par Robert, il ne fut reçu à merci qu'à la condition que les fiefs paternels restant confisqués, ceux de provenance extra barrisienne seraient échangés contre l'abandon de la terre de Bronelle, plus les moulins de Stenay. Ce traité est du 15 juillet 1377. Il fut sur les instances de Geoffrois, fils de Gobert, modifié par celui du 30 janvier 1381, lequel concéda à Gobert et aux siens, en échange de Bronelle, la terre et seigneurie de Buzancy, et en lui maintenant néanmoins les moulins de Stenay.

## Quatrième période.

La chastellerie de Dun sous les derniers ducs de Bar (de 1377 à 1500).

Geoffrois V et Gobert VIII le dépouillé.

Gobert VII, dernier baron de Dun-Aspremont, accablé de

<sup>(1)</sup> Jametz relevait alors de deux mouvances différentes. D'un côté. pour la portion anciennement Virduno-Chinienne, se trouvaient les Failly, de la branche de Jametz-Marville, qui sont aujourd'hui représentés par les Failly champenois, notamment ceux de Villemontry. De l'autre côté, pour la portion Chino-Arlunienne, étaient les du Hâtois de Margny et Viller devant Orval, souche Evodienne des du Hautois-Nubescourt. Cette division remontait, paraît-il, à Marguerite de Jumetz, veuve de Frusté de Failly, dont partie des droits avait passé à Marquerite de Manonville, et de celle ci à la maison de Florenges, dont l'héritière Jehanne de Lenoncourt, fille de Colart et de Lise de Florenges, avait épousé Jean de Marley seigneur du Saulcy, père de la femme de Geoffrois IV de Dun. Quant à la portion des anciens du Hatois, elle leur échappa à la suite de la bataille de Nancy, par les inféodations nouvelles accordées par le duc Réné. Cette phrase obscure de notre histoire sera éclaircie à l'article Jametz. Là est le nœud de la descendance actuelle des vrais Failly.

ses disgrâces, se retira du monde : par son testament de l'an 1380, il avait légué à son fils Geoffrois, issu de Jehanne du Saulcy de Jametz, sa terre d'Apremont, celle de Buzancy avec les moulins de Stenay. Geoffrois V, la même année, ratifia le traité de son dépouillement; et il ne tarda guère à perdre aussi son comté. Wenceslas de Bohême s'en était emparé, en 1377, pour garantie des 90,000 florins qu'il avait avancés à son père : et, le 10 octobre, Geoffrois conclut avec Hue d'Autel, qui prit à son compte cette somme, un traité par lequel, nonobstant la constitution salique du fief d'Apremont, il transféra la baronnie d'Apremont à sa fille Jehanne, enfant de trois ans, fiancée à Jean d'Autel, enfant de cinq ans; ce qui fut fait au détriment de son propre sils, Gobert VIII, qui, en sin de compte, se trouva dépouillé et de Dun et d'Apremont. Ce Geoffrois mourut en 1391, après avoir, en 1389, fait nommer Jean du Saulcu son beau-père tuteur du jeune Gobert réduit à ses droits sur Buzancy et sur Amblise. C'est là où la descendance du dernier seigneur de Dun s'éteignit en 1550.

En érigeant les chasteaux et chastelleries : du Pont et de Le duc Robert Mousson — de Briey — de Sancy — de Longwy — de Longuion - d'Étain - de la Chaulcie - de Sathenay - de Trougnon — de Toulon — de Condé-sur-Muzelle — de Marville - de Errency - de Conflants..... sous le titre de marquisat de Pont-à-Mousson, en faveur d'Edouard III leur fils ainé, Robert de Bar et Marie de France y avaient ajouté les châtel, ville et chastellerie de Dun, qui étaient du douaire de la duchesse; et, dès lors, les bailliage et prévôté de Dun, érigés par édit du 14 décembre 1399, ressortirent à la cour des grands jours de Saint-Michel, que le duc Robert avait reconstituée quelques mois avant.

Dès l'année 1387, Robert et Marie, celle-ci comme Dame de Dun, avaient consirmé les franchises de cette ville (1). Le 2



<sup>(1)</sup> Cette charte recognitive et celle originaire furent homologuées à la Chambre des comptes, à Paris, le 19 avril 1660.

décembre 1394, ils sanctionnent la vente faite à Bernard Jacquemin de Dun et Vilosnes, à Jean de Brieules, de la Fauconnerie de Doulcom.

En 1402, Robert et Marie transfèrent à Dun, dans l'église paroissiale, les deux chapelles du vieil Moutier (Heligsgaudium) qui, avant cela, était à la porte de leur château, et ils dotent les nouveaux autels des dixmes de Brieules. Ces chapelles étaient sous les vocables de sainte Catherine et de saint Nicolas. Ce fut cette dotation, avec celle du Prieuré de Saint-Giles, qui, en 1611, servit à la fondation des pères Minimes de Dun et de Stenay.

Trois religieux desservirent ces autels; l'un d'eux obtint le titre de curé primitif de la ville, avec droit de nommer aux cures de Lions et de Murvaux.

Edouard III de 1411 à 1415. ¿ Louis Cardinal de Bar 1415. [q

Edouard III ayant été tué à Azincourt, en 1415, ses états échurent à son oncle Louis dit le Cardinal de Bar, qui était alors évêque de Verdun, après avoir occupé le siège de Chaalons. On a dit, à l'article Dannevoux, p. 493, les précautions que prit ce prélat pour maintenir la couronne ducale sur sa tête, et pour en assurer la survivance à son neveu Réné d'Anjou. On le voit soutenu, notamment, par Jacquemin Lamothe de Viller devant Orval, baron de Vilosnes et Dannevoux, et prévot de Varennes.

Le 14 octobre 1417, Louis donne Dun et sa châtellenie à sa sœur Bonne de Bar, épouse de Waleram, comte de Ligny et Saint-Pol, pour en jouir usufructuairement; puis il se démet de son duché, en faveur de René, et il meurt, à Varennes, le 23 juin 1430.

Bonne de Bar 1430. Devenue Dame de Dun, en même temps que de Vienne-le-Château, Bonne donna, le 1er juillet 1425, ses grands bois, grandes et petites rappes, à la commune de Mont, qui les possède encore aujourd'hui. Elle mourut en 1436.

Réné d'Anjou 1436. Obligé de faire face aux dépenses de la lutte pour sa couronne de Lorraine, Réné empruntait de toutes mains : un de ses bailleurs de fonds était *Jehan*, alors sire de *Brieules*, fils, très-pro-

bablement, de Jacquemin sire de Lamothe (1) et de Dannevoux. A côté de lui étaient les Saulcy de Jametz, réclamant les droits des héritiers de Jehanne, épouse de Geoffrois VII d'Apremont. En 1446, le 26 novembre, Réné d'Anjou engage la moitié de Dun et de ses dépendances, moitié litigieuse, à Jehanne fille de Colart du Saulcy, sire de Jametz et de Florenges; cette cession lui fut faite à l'occasion de son mariage avec Robert de Lamarck, fils du seigneur de Sedan. Cet engagement donna lieu, jusqu'en 1494, à des hostilités sérieuses, qui ne prirent fin que par l'arbitrage du Roi de France Charles VIII. Alors, et depuis 1483, Jehan des Armoises était capitaine prévôt de la place de Dun: il la défendit vaillamment, et son gendre Jehan, marquis de Rivière, lui succéda vers l'an 1500. (V. plus loin les autres gouverneurs de Dun.)

## Cinquième période.

Dun sous les ducs de Lorraine (de 1500 à 1641).

Après la lutte entre Charles-Quint et François Ier; après la Le duc Antoine main mise de Henri II de Valois sur le Verdunois; après les succès de la France, dans la campagne de 1551 contre le Luxembourg...., le duc Antoine de Lorraine avait été amené à mettre en dépôt, aux mains du Roi T. C., les places de Dun et de Stenay. Le duc d'Enghien en devint alors gouverneur; le vicomte d'Etoges, François d'Anglure, baron de Givry, en fut prévôt et gouverneur; il eut sous lui Guillaume de Gongnel de Grand-Cléry, puis Guillaume d'Orey et François de Lafontaine, sires de Mouzay et de Charmois, puis Henry de Housse et Jean d'Allamont. Avant cela, Dun, en 1533, avait soutenu un mémorable siège contre les anglais à la solde de Charles-Ouint.

<sup>(1)</sup> Ce mot Lamothe, qui signifie champ des morts, en hébreu, était le nom d'un fief, dont il sera question à l'article de Nepvant — il ne faut pas le confondre avec celui, près de Joinville, dont le siège est resté si fameux.

Occupations espagnole et française.

Stenay ayant été pris, en 1552, par les impériaux, puis remis à Henri II de France, Dun repassa, alternativement, sous les lois de la France et des princes de Lorraine, jusqu'à ce qu'en 1632 Louis XIII en devint de nouveau protecteur et dépositaire : le gouvernement en fut alors confié au comte de Lamberty, ayant sous lui : le commandant de la Serre, — le commandant de la Renouillière, — les prévôts Robert de Henriet, Robert de Gratinot, sire de Jupille; — les lieutenants Jacques Lamy, Pierre de Mouzay, Pierre de Grégeois sire de Chaudenay et d'Andevanne, tous exerçant, à la fois, les fonctions civiles, militaires et financières, dans toutes les marches de la frontière occupée.

C'est dans cet intervalle que se produisent plusieurs siéges et attaques infructueuses contre le château de Dun.

Siéges du château de Dun. A l'altitude 181 mètres au-dessus du plasond de la Meuse, la place de Dun était presque imprenable, et par sa position escarpée et abrupte, et par sa tour massive, et par les huit forts dont son château était muni. En 1591, Henry de la Tour, vicomte de Turenne, duc de Bouillon, l'avait cependant occupée, par surprise, au profit du Roi de France; mais elle avait été rendue au duc Charles III de Lorraine, en 1595; et, depuis, elle avait suivi les destinées de Stenay. Louis XIII en ordonna la démolition en 1642: avant et après la visite du maréchal de Créqui, cette démolition fut opérée sous la direction de François Thiébault, seigneur de Saint-Euruges, gouverneur depuis 1636 et de Stenay, et de Dun, et de Jametz.

Voici en quoi consistaient ses fortifications:

Le fort Saint-Gilles, à l'est, vers Milly; — le fort de la Cavalerie et celui de Brieules, au sud; — le fort de Doulcom, à l'ouest; — le fort de Stenay, au nord; — le château Saint-Germain, vers le Chesnois de Fontaine, se relevant à l'altitude de 392 mètres; — le Vieux Château, au sommet de la rampe, en face de Sassey. Tout cela était relié par les fronts de Liny, de Milly, de Saint-Giles, de Stenay, de Croix, avec projection des cornes de Liny, de Soujumon et de Milly.

On y accédait par quatre portes : celle dite la porte aux Che-

vaux; la porte Saint-Martin, yers Brieules; la porte Sainte-Marguerite, vers Stenay, près de la chapelle de ce nom; et la porte de Milly. — A la ville haute, la place d'Armes et quatre casernes pour l'infanterie; leurs bâtiments entouraient l'éclise paroissiale et celle des Minimes; - sur le flanc des rampes nord-ouest, une caserne de cavalerie et deux pour l'infanterie; - sur le flanc de la rampe sud-ouest, deux casernes de cavalerie; - à la ville basse, dans l'isle de la Meuse, cinq casernes de cavalerie autour de l'église Saint-Claude et de cinq pâtés de maisons; - enfin, près de la grande écluse, une redoute dans la nappe d'inondation. La ville basse n'avait pas de murailles du côté de la Meuse; elle se rattachait à la forteresse par deux remparts peu élevés, bordés de ravins ou fossés, qui, partant de la rivière au nord et au midi, formaient les portes Sainte-Marguerite et Saint-Martin, et se prolongeaient jusqu'à la ville haute. On accédait au vieux château par la porte de Milly, et par la poterne dite de la Porte aux chevaux.

Capitaines gouverneurs de Dun : Robert de Gratinot, sire de Jupille, de 1552 à 1573; - de Craone et le capitaine Claude, de 1585 à 1592; — Jean de Mouzay, en 1592; — Gauthier de Grandmaison, autrement dit Gault de la Cassagne, sire de Saint-Laurent, de 1595 à 1632; — de Cadenet, sire de Brieules, de 1632 à 1612. (V. leurs successeurs infrà.)

#### Sixième période.

Le comté de Dun sous les princes de Condé (de 1648 à 1789).

Par lettres patentes données à Paris en décembre 1648, Louis XIV.... en récompense des services rendus à lui et à duc d'Enguien. l'Etat par le Prince de Condé, — en considération des victoires remportées par lui sur les ennemis du Royaume, - des places qu'il avait conquises sur eux, - du haut point de gloire auquel il avait porté les armes de la France, - du repos et de la paix universelle obtenus par ses succès, etc., etc., lui fait don des terres, comtés et seigneuries de Stenay, Dun, Jametz, Clermont en Argonne, et des domaines et prévostés de Varennes et des Montignons. Ce don est fait en vertu du transport à ce

Louis II de Bourbon.



570 DUN

monarque par le duc Charles de Lorraine, par les traités de Paris et de Saint-Germain en Laye, des 29 mars et 2 avril 1641: aux termes des lettres la donation est faite, pour, par le prince donataire, ses hoirs et successeurs, jouir du tout, à perpétuité, en tous droits de propriété et justice, sous la simple réserve des droits régaliens, de ressort et de souveraineté, et, sauf appellations au Parlement de Paris.

La justice sera désormais rendue au nom du nouveau Duc du Clermontois et par les officiers qu'il instituera, sauf pour les cas royaux, à l'égard desquels le monarque établira un juge et un procureur dans chacun des bailliages. Toutes villes, châteaux et forteresses construits en dites terres et seigneuries sont comprises dans la cession : le Roi se réserve seulement la provision des charges de gouverneurs, la direction et l'entretien des forces armées.

Dun fut dès-lors sous le gouvernement militaire et juridictionnel des officiers dont les noms suivent :

François Gouyon, marquis de la Moussaye et de Nogeant, gouverneur-bailly, grand gruyer, successeur du sieur de Thibault et de Louis de Béthune, comte de Charost, celui-ci comme garde scel et grand gruyer — Nicolas Bouton, comte de Chamilly, comme lieutenant de Roi — Antoine de Mellon, seigneur de Beaufort, comme major — Robert de Henriet, comme lieutenant-général et prévost particulier de Stenay — Claude Thiéry, comme procureur du roi au baillage des deux prévostés — Jacques Adam et Jacques Arnoullet, greffiers.

Au marquis de la Moussaye succédèrent : le comte de Marsin, en 1651 — le baron de Beck (pour l'Espagne), en 1652 — Nicolas d'Anglure, comte de Bourlemont, marquis de Buzancy, baron de Saint-Euruge (pour la France), en 1654 — le sieur de Manimont, ex-gouverneur de Jametz et de Marville, en 1655 — Jules de Joyeuse, comte de Grandpré, en 1690, — puis, après plusieurs intérimaires, le comte de Roncherolles, en 1761.

Ces chefs du gouvernement militaire et les gens du bailliage résidaient à Stenay. Sous eux, à Dun, étaient les gens de la prévôté mentionnés plus bas.



## Histoire religieuse.

#### LE VIEUX MOUTIER ET LA ROCHE DE SAINT-EGESILES.

Le Vieux Moutier, près du dolmen de Milly, est, indubitablement, le berceau de la chrétienté des Dunes. Son emplacement est indiqué par une grande croix, sous de beaux arbres, au-dessous de l'ancienne porte de Milly, sur le front de la citadelle vers Stenay. Son oratoire primitif était ainsi, comme le dit la charte de 1094, sous les murs du Castrum.... ecclesia in honore sancti Egidii in suburbio Dunensis castri constructa (1).

Giles de la Roche, Vander Gesilus, était, dit-on, fils du comte Walchise, beau-frère d'Anschises père de Pépin d'Herstal, celui qui eut pour femme Waldrade, sœur de Pepin l'ancien dit de Landen (2). Il était né à Verdun et il y avait de vastes domaines patrimoniaux. Il se retira de la cour de Dagobert, en 628; il entra en religion, se mit sous la direction de Baldéric fondateur du monastère de Montfaucon; puis il se retira à la limite de l'Austrasie et de la Neustrie (3); là il édifia un petit monastère auquel il donna le nom de Heligengaudium. Ce fut le principe du vieux Moutier de Dun.

Waultier ou Gauthier, second haut voué de Dun, donna une forme nouvelle à ce noyau d'établissement.

En 1094, Waultier cède aux humbles religieux, qui habi-

Légende.

Fondation du prieuré.

<sup>(</sup>i) Voir le texte de cette charte aux Chron. des Woepvres, t. II p. 365. Voir, en outre, la pierre de Milly et le monastère d'Heligaugium, p. 429. — Wande signifie roche en allemand; au génitif wander.

<sup>(2)</sup> WASSEBOURG, t. I, f' 108. Nous verrons, à l'article Fontaine, que Pépin et Plectrude furent, en 701, donateurs des premiers domaines du fond primitif de la manse épiscopale de Verdun.

<sup>(3)</sup> Tous les documents historiques démontrent que la pierre de Milly était une borne austrasienne, sur la grande voie de Meta à Rheims (Voir notamment D. Henriquez).

572

taient aux pieds de son donjon, il leur donne sa chapelle castrale, capellam in castro Duni sitam; il leur cède en outre: - l'alleud de sa femme à Villy, allodium nostrum indominicatum de Villeio, c'est-à-dire la hache de Villy, entre Blagny et Ivoy, avec toutes les dépendances... sicut munitum est pratis atque campis, tant cultis quam incultis, cum nemoribus et fregationibus; - il y comprend cent quarante têtes de serfs de l'un et l'autre sexe; - il y ajoute trois moulins sous son coteau de vigne, à Dun; - plus un moulin à Sassey; il y annexe ses droits et prérogatives de justice, et notamment ceux sur les étrangers à hospitaliser dans le bourg de Saint-Giles, et sur les foires et marchés. A cette charte concoururent Azélina sa femme, fille d'Azo sire de Blagny, ensemble plusieurs seigneurs (V. suprà). Ceux-ci ont donné le terrain où est assis le couvent; les autres y ont ajouté un pré sur la Meuse: le sire de Colmay Varnerus donne encore une vigne au Fay de sa terre de Failly; enfin, en 1093, l'archevêque de Rheims Ramoldus accorda sa sanction au nouvel établissement.

En 1402, Robert de Bar et Marie de France concédèrent au prieuré de Saint-Giles les dixmes de Brieules, pour la fondation de deux chapelles, celles de Saint-Nicolas et de Sainte-Catherine, établies, alors, dans l'église priorale de Notre-Dame de Dun: puis toute la dotation, tant ancienne que successive, passa aux Antoinistes, quand ils obtinrent la régie des hôpitaux du Barrois. C'est alors que l'église de Saint-Claude fut fondée dans l'isle de la cité.

### Anciennes divisions et état ecclésiastiques.

Ordre spirituel. Diocèse de Rheims; — grand prieuré de Saint-Germain de Montfaucon, autrefois chef-lieu des chrétientés de l'Argonne; ensuite archidiaconné de Champagne, sous le titre de Saint-Médard de Grandpré; — doyenné rural de Saint-Giles de Dun (V. Aincréville, p. 8).

Cure priorale de Notre-Dame, érigée, en 1346, par Geoffrois IV. Le prieur de Saint-Giles en était curé de droit : cette prérogative, avec celles de présentation et de collation, pasDUN 573

sèrent aux *Pères minimes*, comme il est dit plus bas. On voyait dans cette église une tombe, en marbre noir, qui portait, dit-on, le millésime de 1287 et qu'on croyait être celle de *Simon de Clermont*, vassal du comte de Champagne *Thibaut V* (suivant acte de reprise de 1245).

Curés doyens des deux derniers siècles : en 1661, P. Caussin — 1655, J. Brasselet — 1687, J.-B. Desbans — 1722, L.-C. David — 1740, J.-B. Delmont — 1762, J. Validire — 1784 à 1791, N. Lambert.

Prieuré.

L'ancien prieuré, placé sous la porte de Milly, n'existe plus depuis longtemps, non plus que la chapelle castrale de Saint-Giles, qui l'avait remplacé. L'église des Minimes, sur la place de la ville haute, à l'orient et sur la même ligne que la paroissiale actuelle, a également disparue; on la voit encore sur le plan du siége de 1533. Voici son origine:

L'ordre des Hospitaliers de Saint-Antoine, en Dauphiné, érigé en abbaye en 1297, avait été déclaré chef d'un grand nombre d'hôpitaux. Cet ordre devait sa naissance à la tradition qui disait : que saint Giles natif d'Athènes, mort, en 550, sur les rives du Rhône, près de Saint-Césaire d'Arles, avait été élevé par une biche qui l'avait nourri de son lait.

En 1385, le 26 juin, le bon duc Robert avait accordé à F. Besançon, supérieur de cet ordre, les maisons-Dieu, maladreries et hôpitaux de sa ville de Bar et de toute sa duché du Barrois. D'un autre côté, les Pères minimes s'étaient établis en Lorraine, en 1473. Orion chanoine de Toul, alors bénéficiaire du prieuré de Saint-Giles, offrit de s'en démettre, pour les introduire à Dun, ce qui fut accepté : le prieuré était déjà transformé : le 7 juin 1402, Robert de Bar et sa femme avaient, comme dit est plus haut, fondé deux chapelles, celles de Saint-Nicolas et de Sainte-Catherine, en l'église du vieux Moustier, qui alors était près de leur château. Ces chapelles, ils les avaient doté, notamment, des dixmes de Brieules, et ils s'en étaient réservé la collation. Ce fut cette dotation, avec celle du prieuré de Saint-Giles, qui, plus tard, furent la prébende du dernier établissement.

La cession comprenait, notamment, par indivis avec l'ancien domaine ducal de Dun, les trois quarts du tonlieu, vente et hallage de la foire Saint-Giles, plus les moulins et battants, plus la moitié du droit de passage des ness et bateaux, aisances et dépendances, biess, cours d'eau, chaussées, écluses, glacis, et ce en tous droits de propriété (1). La cession Orion comprenait aussi le droit de nommer aux cures de Dun, de Lions, et de Murvaux.

Le dernier supérieur des Minimes de Dun était le P. Poirel, au moment de la révolution.

Hospice Saint-Claude. Le germe de cet établissement était dans la charte du châtelain Wauthier de l'an 1094, portant érection du prieuré. Sa
maladrerie avait été dotée par les anciens seigneurs du pays, et,
notamment, par Warin, sire de Murvaux. C'est de celui-ci que
venait la cense en lieu dit Warinvaux. Cense et maison-Dieu
étaient propres à la ville, quand, en 1408, un F. Geoffroy,
supérieur des Augustins de Bar remplaçants des Antoinistes,
obtint, subrepticement, de la duchesse Marie de France sa pénitente, la concession de la maison-Dieu des Dunes et le gagnage
y attaché. Mais le duc Edouard, mieux éclairé sur les droits
respectifs, fit justice aux habitants, en révoquant l'acte surpris à
la duchesse : sa sentence est du 14 janvier 1409. A la ville
basse existait une chapelle annexée à la maladrerie dite de Warinvaux.

A la fin du dix-huitième siècle, l'hospice était administré par : le curé Lambert; le prévôt Sonrier; Henriquez, procureur fiscal; Gauthier, maire; Petit l'aîné, syndic; et Godet, receveur trésorier.

Les chapelles dotées, dans les diverses églises, étaient : celle

<sup>(1)</sup> Ces droits furent rachetés par le duc Charles de Lorraine, des mains de D. Lafrique, provincial de l'ordre, par un échange du 26 mai 1609, et la dotation des chapelles, avec l'ancienne dotation du prieuré de Saint-Giles, servirent, en 1611, à la dotation des Pères minimes de Stenay.

du Rosaire — celle des Trépassés — celles des Saints: Giles — Nicolas — Eloy — Claude — Hubert — celle des arbalétriers de Saint-Sébastien — et celles des Saintes-Catherine et Marguerite. La chapelle de Sainte-Marguerite était près de la porte de ce nom, débouchant vers Stenay. La chapelle Saint-Claude était dans l'île, entre le pont de la Payette et celui de la Tour; les autres étaient dans les deux églises de la ville haute (1).

#### Anciennes divisions civiles et juridictionnelles.

A l'exemple des évêques de Verdun, le duc Réné de Bar Ordre temporel. avait prétendu, en 1436, que Dun et le Clermontois était dans la mouvance de l'empire. Jehan, son successeur, tenta pareillement de soustraire cette province à la souveraineté des rois de France; mais ces prétentions n'empêchèrent pas Charles IX de proclamer, dans ses patentes de 1564, que le Clermontois dépendait de sa couronne, en vertu, notamment, des stipulations du traité de Bruges de l'an 1301, et de l'acte de reprise d'lolandre de Cassel de l'an 1373. En politique, la question est toujours restée dans le domaine de la controverse. C'est le droit du plus fort qui, seul, l'a tranchée.

Charles IV de Bar et Lorraine s'étant allié avec les ennemis de la France, le duché de Bar, le comté de Clermont, ainsi que Dun et Stenay, furent saisis et placés en commise. Charles les vendit au roi par le traité de Liverdun de 1632: mais cette cession forcée ne devint définitive que par celui de Paris, de

<sup>(1)</sup> Noms des vicaires et chapelains, sauf une lacune dans les registres du siècle dernier: — J. Houart — L. Lecomte — N. Grandjean — A. Blé — J. Haumont — P. Haumont — J.-B. Levesque — J. Villy — J. Mouton — J. Bogud — J. Mauclerc — J. Jardot — J. Jacquesson — J. Lalouai — J. Pinguis — M. Mauclerc — N. Bauny — C. Simon — J.-B. Duchesne — N. Hocmelle — J. Husson — A. Rousseau — F. Colard — J.-F. Faucheux — P.-R. Poulet — C. Bertèche — N. Neveu.

1641. Enfin, en 1649, le Clermontois passa au prince de Condé. Tout resta flottant, dans l'administration locale, pendant un long provisoire; l'organisation définitive fut difficile et lente. Enfin, par lettres-patentes du mois de janvier 1677, le prince de Condé supprima les trois bailliages: 1° de Clermont, qui comprenait la prévôté de Varenne et celle des Montignons: 2º de Stenay. qui comprenait celle de Dun; 3° de Jametz, qui dépendait de Sedan. Le duc du Clermontois en établit un seul, pour siéger à Varenne, et il voulut que ce bailliage connut de toutes les appellations, tant en matière civile que criminelle, des prévôtés de Clermont, Stenay, Dun, Jametz, des Montignons, de Vienne le châtel, et de toutes les hautes justices, maîtrises particulières, et gruries du Clermontois. Cette juridiction fut mise sous la lieutenance de Robert de Henriet de la Vallée, écuyer, seigneur de Sommerance et Bourvaux, et sous la procure générale de Claude Thiéry, seigneur de Franchecourt.

Magistrature.

Dun conserva ses prévôts particuliers, qui furent notamment: Prévôts: en 1571, J. Bertignon — en 1592, Gilles-Jacquesson — en 1630, J. Senocq, puis son frère — en 1702, C. Crétot, qui devint ensuite lieutenant-particulier — en 1703, Rebert-Jeannot l'aîné († 1725), époux de Marie Brasselet — en 1712, R. Jehannot le jeune, époux de Marguerite de Lo de Sedan — ensin, N. Sonrier, qui était encore en fonctions à l'époque de la révolution. Ces prévôts furent, successivement, sous la lieutenance générale de Philippe Deschamps, de Philippe-Audouin Deschamps, et d'Augustin-Rouyer des Offy.

Procureurs fiscaux: en 1675, H. de Milly, époux de Jeanne Bertaut — 1685, A. de Milly, époux de Germaine Lavyarde — 1708, J.-Gabriel Robinet, époux de Marguerite de Milly — en 1740, L. Blondelet — en 1750, N. Frignet-Jacquel — 1775, N. Blondelet — enfin, J. Henriquez était procureur du roi et fiscal à l'époque de la révolution.

Greffe.

Gressiers de la prévôté: en 1675, N. Saleur, époux de Marguerite Pierron — 1696, P. Petit, époux de Barbe Binarmont — 1697, F. Bauger, époux de Marguerite Simon — 1704, A. Salleur, époux de Barbe Robert — 1716, A. Her-

bin, époux de Françoise Baudoux - 1718, F. Poupin, époux de Jehanne Thiéry - 1721, N. Guiot, époux de Marie Grandjean et de Marie-Thérèse Hugot - 1727, J. Grandjean, époux de Anne Henriquet - de 1781 à 1791, N. Gauthier était receveur des consignations.

Notariat.

Notaires - procureurs : en 1616, N. Régnier et R. Brasselet - 1690, F. Creplot, époux d'Anne Marius - 1693, J. Piedfort, époux de Marguerite Millet - 1694, A. de Milly, époux de Germaine Laviarde - 1696, H. Bayart, époux de Catherine Simonin - 1697, P. Petit, époux de Barbe Binarmont et de Marie-Henrion - 1700, L. Thiébault, époux de Barbe Moreaux - 1710, H. Creplot, époux de Barbe Froidaux - 1718, P.-A. Aublin, époux de Jeanne-Marie Piedfort - 1721, P. Henriet, époux de Catherine de Recicourt ou Arzicourt - N. Godinet, époux de Marie-Marquerite Remy de Varennes - 1727, P. Petit, époux de Jeanne Richard -1727, F. Vassé, époux de Jeanne Istant — 1784 à 1791, Aublin — Percheron — Mellot — Guiot — Hodez, qui étaient, à la fois, notaires et procureurs - Leseiller et Petit le jeune, procureurs.

Maltrise.

Maîtrise des eaux et forêts : Sonrier, maître particulier et lieutenant; - Blondelet, maître particulier et lieutenant honoraire - Henriquez, procureur fiscal - Marin, garde marteaux - Gauthier, greffier - Gillet, arpenteur. - En 1712, R. Parmentier, fils de Charles et de Catherine de Milly, était garde marteaux des trois comtés de Dun, Stenay et Jametz; il avait eu pour femme Catherine Herbin-Baudoux.

Gauthier, maire - Petit l'aîné, lieutenant et syndic. Eche- Administration vins: Aublin — Allain — Crespy — Petit le jeune — Drouet - Sinot. Conseillers: Chibeaux - Percheron - Jacquet -Garrez — Leseiller — Marot — Gorcy — Faisant.

municipale.

Compagnie d'arquebusiers; elle était commandée par Percheron capitaine, avec Parmentier pour lieutenant.

Les maires les plus anciennement constatés sont : — en 1675, A. Brasselet, avec T. Poncignon pour lieutenant - en 1692, N. Chevillard, spoux de Jeanne de Viller - en 1698, H. Millet, époux de Marie Grandjean — en 1701, J. Rouyer, époux de Marie Millet.

Avant la rédaction des coutumes générales.

Ordre judiciaire. Loi de Beaumont (Ch. de 1277).

Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Saint-Mihiel.

Au procès-verbal de rédaction, commencé le 23 octobre 1571, on trouve: — dans l'ordre du clergé... le prieur de Dun J. Vicaire, avec les curés où vicaires des paroisses de : Doulcom, Dun, Labrie, Milly, Cunel, Montigny, Mont, Murvaulx, Vilosnes... — dans l'ordre de la noblesse... les sires de Vilosnes et Gratian de la Vaux de Sassey; Robert de Gratinot capitaine de Dun, sieur de grand Cléry en partie... — dans l'ordre du tiers état... les maires et syndics de : Doulcom, Henry Chaillon; Dun, Nicolas de Lattre et Henry Millet; grand Cléry, J. Brisevin et J. Richard; Lions, J. Godet le jeune; Vilosnes, J. Ternard. On y trouve aussi Jean Bertignon alors prévôt de Dun, et Adrian Perceval receveur et gruyer de la prévôté.

Ce travail ne s'acheva que lentement et il ne s'ut homologué que le 23 juillet 1609.

Anciennes mesures: le boisseau, la pièce et la pinte du *Bar-rois*. L'arpent étant de 100 perches, le jour de 80 perches, et la perche de 18 pieds 1 pouce 6 lignes.

#### LES ANCIENS CITAINS DE DUN.

Familles titrées. Quelques familles tenaient à Dun les premiers rangs, dans les siècles derniers (1).

C'étaient: — Cat du — Cat dreux ou Cartrex — Cassagne

<sup>(1)</sup> Toutes ces familles se rattachent, de plus ou moins près, avec celles de robe, d'épée, de finance, ou de grurie, qui, pendant les deux

ou de la Chassaigne - Chahanat - Fauche ou Faucheux -Fresnel ou du Fresne — Gentil — Gratinot — Henriquet ou Henriquez - Jeannot ou Jehannot - Milly - Robinet -Rouyer - Salse - Senocg - Simon, etc.

On pourrait v comprendre aussi les Guioth, les Lanlume, les Marius et plusieurs autres, dans les rangs de la haute bourgeoisie annoblie, tous faisant souches des vieux lignages verdunois tombés en roture, pour faits de marchandise.

Cat du, en allemand der Cat (les du Chat?) (1), d'où les Les du Chat. appellations: Catdenet, ancien gouverneur de Dun et de Bricules; Chaudenay, et peut être bien les Chadenet, qui comptent les Senocg au nombre de leurs alliés... Jean Gentil de Cadenet avait été annobli le 5 février 1519, avec armoiries portant : de gueules, à une croix unie d'or (V. Houfalise et d'Hoffelize).

Catd-reux... les Chartreux ou le Chartreux d'Ornes? Cette famille portait : d'azur, à la fasce d'argent, chargée en cœur d'une croix ancrée de gueules, et accompagnée de trois étoiles d'argent, 2 et 1; cimier: une étoile de l'écu. Cette armoriation semble indiquer que quelques-uns de ses membres descendaient

derniers siècles, sont nées, se sont établies, se sont alliées, se sont soit éteintes, soit sépulturées, à Montmédy, à Stenay, à Marville, à Jametz, à Damvillers, à Montfaucon, familles dont le plus grand nombre, admis au Parlement de Metz, ou dans les principaux siéges inférieurs, ont obtenu leur annoblissement et ont fait souche des maisons acluellement les plus honorables des Ardennes, de la Meuse, de la Moselle, de la Meurthe, de la Marne et des Vosges. Presque toutes ont perdu les anneaux généalogiques de leurs origines et de leurs alliances : ce sont ces anneaux que le Manuel rattachera successivement; il renouera ces fils oublieusement voilés par le nuage des temps révolutionnaires et par la dispersion des documents.

(1) Les deux derniers membres de cette famille ont été enterrés dans le chœur de l'église de Dun, en 1722. Ailleurs on fera voir leurs rapports avec les le Du Chat de la Moselle, cette grande famille parlementaire alliée aux d'Hoffelise et autres maisons de la plus haute noblesse du pays.

de cet ancien gouverneur Catdenet (1), qui, après la mort de sa femme, s'était fait chartreux (V. Brieules, p. 275): leurs origines seront mieux précisées à Neuville en Verdunois. On a déjà cité cette famille au mot Damvillers; elle aurait pu l'être aussi au mot Anglemont; enfin elle reviendra encore aux mots Forges et Morimont.

Chassaigne.

Cassagne, ou de la Chassaigne de la Tour des Granges, à Cierges: Gault ou Gauthier de la Chassaigne était seigneur de Chassogne et de Saint-Laurent (2). (Voir aux mots Tour des Granges et Stenay.)

Chahanay.

Chahanay, famille alliée aux des Armoises, aux Sampigny, aux Dompmartin, aux Lénoncourt, aux Germiny, aux du Chastelet. Elle s'était fixée en Lorraine, du temps de Réné d'Anjou; elle portait : d'argent, à deux lions léopardés de sable. On la retrouvera dans diverses localités du Verdunois (3).

Fauche (de la), le Faucheur et les Faucheux.

Faucheux.

François Faucheux fut annobli le 12 novembre 1712, avec concession d'armoiries portant : d'azur, à une bande d'argent, portant trois croissants, de sable, à trois roses, d'or, en haut, et une quatrième en bas. — En 1693, Jean Faucheux, écuyer, était seigneur de Beaumont et époux de Barbe Bourdoire de Brieules sur Bar. — François François, de la même famille, avait épousé Gabrielle Lacour de Jupile. Les derniers Faucheux étaient des gendarmes-gardes du corps, chevaliers de Saint-Louis, qui paraîtront plus loin et notamment à Vilosnes.

Fresnel.

Fresnel ou du Fresne - de Maucourt.

En 1661, Jean-Philippe du Fresnel était gouverneur-capi-

<sup>(1)</sup> François-Maurice Cartreux, capitaine-prévôt-gruyer de la baronnie de Rumigny et de la prévôté de Villefranche sur Meuse, époux d'Idelette Mariez (veuve de J.-B. Robinet de Stenay?), a été enterré dans le chœur de l'église de Dun, en 1722.

<sup>(2)</sup> Gault de la Chassaigne a été enterré dans le chœur de l'église de Dun, en 1700.

<sup>(3)</sup> Un des gouverneurs de Dun, du nom de Chahanay, a sa tombe armoriée dans l'église de Dun.

taine-prévôt de Dun. Cette famille reviendra à l'art. Maucourt. Gentil, ou les Gentils, de Mont et de Tailly.

Gentil.

Jean Genty, né à Dun, clerc juré de la prévôté de Sathenay, fut annobli, le 5 février 1519, avec concession d'armoiries portant : de gueules, à une croix alaisée d'or, au chef parti, tranché, et taillé, d'argent et d'azur : ses descendants s'allièrent aux God et aux Godherr... de Forges, de Dannevoux, de Vilosnes et d'Herbemont; ils étaient seigneurs de Tailly. Giles-François de Gentil, auteur de ceux qui existent encore, est né à Mont devant Sassey, le 8 novembre 1696. On retrouvera les Gentil à leur gîte natal, au milieu de l'immense famille des Godet de Mont et de Sassey, leurs anciens vassaux... ces anciens scrfs de la majesté divine (god) du temple de Mont. (God signifie grandeur divine, majesté, en hébreu.)

Guioth, ou les anciens Gui des temps gothiques (1).

Guioth.

Nicolas Guioth, ancien maire royal de Marville, fut annobli, le 20 novembre 1697, avec concession d'armoiries portant: d'argent, à trois étoiles de gueules en tête, et au chevron de même en pointe, N G. Il avait épousé Jeanne Cordier, nièce de l'archidiacre Marius de la cathédrale de Verdun (2); — il se remaria avec Jeanne Georges, fille d'un prévôt de Stenay; — il établit

<sup>(1)</sup> Oth, en hébreu, signisse note... ce qui sert à l'annotation des races. C'est le signe générique des noms neutres et des noms propres du pluriel féminin; — Guioth, littéralement, signisse les Gui de l'Othain. Ce nom est très-commun dans les anciennes chartes des pays où le celtique-teuton a persisté, et notamment dans le sinus de Othe à Longuion. L'h aspiratif était une note universelle que l'euphonie a fait disparaître du gosier, et que l'écriture a retranchée, sans se rendre compte de son importance comme signissication.

<sup>(2)</sup> A l'article Montmédy, on retrouvera les Marius et les Guioth-Marius alliés à diverses familles notables telles, notamment, que les Cholet de la Crouée, les Bigeon de Courcy, les Fossy, les Tabouillot, les Ledoux, les Gérard, etc. — On retrouvera aussi les Guioth, à Stenay, à Montfaucon, dans les charges qui conduisaient à l'annoblissement. De là, sans doute, ceux qu'on trouve seigneurs fonciers à Villy et à Froumy, dans le canton de Carignan.

plusieurs de ses ensants à Dun; — Anne Guioth, sille du premier lit, devint semme d'Etienne Henriquet, en 1687: de cette union provinrent les Henriquet-Laplume et les Laplume-Guioth: un des frères de Nicolas sut probablement la souche des Guiot-Grandjean, des Guiot-Hugot, des Guiot-Noel, et autres de ce pom qui existent aujourd'hui.

Granges. Gratinot. Granges (de) de Penguion (V. Cassagne, suprá).

Gratinoth, ou des Gratiers, de Jupile et grand Cléry.

Jean Gratinoth de Dun était clerc juré au bailliage de Stenay et de Dun, en 1594: il avait été annobli par le duc Anthoine, le 5 mai 1481, avec concession d'armoiries portant: d'azur, à la bande d'or, surmontée de deux coquilles d'argent, et en bas, d'azur, à une rose au naturel. C'est son frère, Jean Robinet l'ancien, très-probablement, qui, sous le nom de Jean de Brieules, fournit au duc Réné II les fonds de divers emprunts indispensables à son établissement dans la Lorraine et le Barrois (1): Ferry d'Herbemont et lui en obtinrent, notamment, l'engagement du village de Baalon (V. suprà, p. 104). C'était, paraîtit, un des premiers Robinet (V. Clery le grand, p. 400).

Henriquez.

Henriquet et Henriquez.

Cette famille se disait d'origine espagnole: peut être bien descendait-elle, en esset, de Robert de Henriet, lieutenant de la prévôté de Stenay et de celle de Dun en 1624. A cette époque, les officiers lorrains étaient remplacés par des Espagnols; les agents de la Lorraine avaient été expulsés en 1596; Gérard des Scalles, Robert de Henriet son srère, devinrent lieutenant du bailliage, sous Simon de Pouilly. C'est aussi à cette époque que l'on trouve Georges Guioth (de Marville?) et Jean Gratinoth, tous deux elercs-juré, avec Mengin Masson, garde scel de cette juridiction (2). Les srères Henry

<sup>(1)</sup> Voir Dunont, Hist. de Saint-Mikiel, t. I, p. 144.

<sup>(2)</sup> C'est ce Mengin-Masson, du Mont sous le châtel, en face de Dun, qui fut, indubitablement, la souche de la famille prévôtale de Marville, dont il a été fait mention à l'article Delut, p. 512.

Robert et Gérard des Scalles furent maintenus en charge et annoblis le 13 juin 1501, par le duc Réné II, avec concession d'armoiries portant : d'argent, à quatre angles dentelés : dans le premier, d'azur, une poire de bon chrétien, d'or; - dans le deuxième, de gueules, un éperon d'argent; - dans le troisième, comme au premier; — et dans le quatrième, comme au second. Cet annoblissement dormit, pour fait de la marchandise, chez les Henriquet petit-fils (icus, ici) d'Henry, qui se livrèrent au commerce dans la ville de Dun... Nota. Iq a le même sens en hébreu que icus en latin... Ils s'allient à d'autres familles, soit du même état, soit de magistrature, d'épée, de robe et de sinance; et, de là, dans les deux derniers siècles, les Henriquet-Guioth, les Henriquet-Philbert, les Henriquet-Cordier, les Henriquet-Laplume, les Henriquet-Herbin, et autres plus récents, qui signèrent enfin Henriquez, en recognition, paraît-il. de leurs aïeux.

Jeannot, ensuite Jehannot, appellation annotative des nombreux Jean devenus prévôts à Dun, à Juvigny, à Jametz, à Montmédy, etc. (V. ces mots, infrà).

Jean Jeannot était prévôt de Dun et juge royal de Brieules. Il fut annobli, le 16 octobre 1628, avec concession d'armoiries portant: flanqué, — l'angle de droite, d'or, à un lion d'azur; — l'angle de senestre, d'azur, à un lion, d'or; — les angles d'en haut et d'en bas, 2° et 3°, de gueules, à trois bandes de droite à gauche (1). (V. dans l'église de Thonne le prez.)

Jehannot.

<sup>(1)</sup> Il ne faut pas confondre cette famille avec celle de Jehannot de Beaumont, lieutenant ginéral au bailliage de Clermont, lequel portait : d'or, au chevron de gueules, accompagné, en pointe, d'une rose de même, au chef, d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.

Ensin, Jehannot-Briolleux portait : écartelé, — au 1er de gueules, à trois bandes, d'or; — au 2e d'or, au lion couronné, d'azur; — au 3e d'azur, au lion couronné et contourné, d'or; — et au 4e de gueules à trois barres d'or. Cette armoriation était celle de Gabriel Jehannot gruyer des quatre prévôtés à Montmédy. Nous retrouverons celui-ci dans les alliances nobiliaires de l'inqumérable parenté du bienheureux Pe-

De Jean, trois fils: — Jean Robert, né en 1639 — Augustin — Joachim. Augustin, en 1705, épouse Marie-Françoise Midrouet, fille d'un lieutenant particulier au bailliage de Sedan. — Joachim devient prévôt de Juvigny et il épouse Claire Python. Ils se retrouveront sous d'autres rubriques; revenons à l'aîné.

Jean-Robert Jeannot devient prévôt de Dun et juge de Brieules, au lieu et place de son père encore vivant : c'était en 1674. En 1675, il épouse Marie Brasselet, fille du maire royal et nièce du curé de la ville de Dun : il en a deux fils, Robert et Augustin; il décède en 1725. — Augustin devient prévôt de la collégiale de Montsaucon, en 1717; il mourut, en 1740, chanoine de la cathédrale de Verdun. — Robert Jeannot, ll' du nom, ou Jeannot le jeune, obtint l'office de son père, en 1712. La même année il se marie à Marguerite Lo de Sedan. A partir de ce moment il signe Jehannot, il est mort en 1735 et il fut inhumé, près de son père, dans l'église paroissiale de Dun.

Les autres Jeannot se retrouveront aux articles Juvigny, Jametz, Montmédy, Montfaucon et Thonne le pré.

Mauciere.

Mauclerc, famille aujourd'hui alliée aux de Chamisso. Malus-Clericus figure dans les plus anciennes chartes du comté de Chiny. Jean Malclerc, gouverneur de Commercy, en 1636, avait épousé la fille de J.-B. Taillefumyr, seigneur de Lahayville en Woëpvre; il portait : de sable, à deux jumelles d'argent. (V. à l'article Merles, infrà, et à la section arrondissementale de Commercy.)

Milly.

Milly. Cette famille se trouvera à sa place au village dont elle porta le nom.

Robinet.

Jean de Brieules, ou Jean Robinet l'ancien, est un person-

Fourier de Mathaincourt. Voir notamment à l'article Juvigny et celui de Thonne le pré. L'arbre généalogique de ce saint personnage a ses principales souches à Verdun. Consultez le travail de l'abbé Deblaye. Voyez Fourier-Jehannot-Crochart, 1751; et Fourier-de Bacourt. en 1757.

585

nage historique dans les annales de la maison d'Anjou, en Lorraine et Barrois. Trésorier du duc Réné II, ce fut lui qui pourvut, mainte et mainte fois, aux emprunts nécessités par la lutte de ce prince avec Vaudémont et avec ce grand téméraire qui succomba à l'étang Saint-Jean. A la mort de Réné, en 1408, Jean Robinet était gruyer du duc dans ses châtellenies de Dun, de Stenay, de Jametz, de Marville et autres. L'emploi de la grurie avait, alors, une importance énorme. Toutes les sources des impôts se trouvaient taries; la plupart des domaines étaient engagés, et l'administration des forêts constituait un fief de dignité qui, par lui-même, opérait l'annoblissement (1).

Jean Robinet, ou Jean dit le petit riche (homo di roba), était alors un des plus importants du pays. Aussi, sur les registres de l'échevinage des huit jurés (2) chargés de la justice, dans le ressort des deux châtellenies, trouve-t-on: Jean Robinez de l'an 1380 à 1383—ensuite Lambert Robinet (sans doute son fils), de

<sup>(1)</sup> Nous avons plusieurs lettres patentes qui le déclarent positivement ainsi, pour diverses fonctions. Les lettres d'annoblissement, dans le Barrois et la Lorraine, ne commencèrent qu'à partir de 1582 : elles sont trèsrares avant Réné II. La possession d'un fief, soit allodial, soit de dignité, constituait, alors, l'état nobiliaire, lequel n'était encore manifesté que par des armoiries : celles ci remontent à l'an 1240 pour les anciens lignages du comté de Verdun. Aussi beaucoup de familles, maisons très-nobles, ne prenaient pas le de : exemple les Senocq, dont il va être question ci-dessous : les autres n'ont reçu la particule que dans les deux derniers siècles.

<sup>(2)</sup> Ces jurés étaient élus trisannuellement; i's étaient pris, non pas seulement dans la ville, mais dans toute l'étendue circonscriptionnelle de la cité. Ainsi, Philippe de Dun, Thiébault de Dun, figurent, en 1399, en 1410, dans l'échevinage des huit jurés de Stenay. Ces jurés cumulaient toutes les branches de juridiction: de là l'importance des clercs jurés qui, comme on le verra, parvinrent presque tous à l'annoblissement. Ces huit furent portés à quarante dans les siècles suivants. On était ainsi homme quarante à Stenay, homme quarante à Dun, homme quarante à Marville, etc.; et tous ces hommes quarante constituaient l'ensemble de la justice du pays.

l'an 1400 à 1403, de 1415 à 1418, de 1435 à 1438, et de 1442 à 1445 — ensuite *Colin Robinet*, lieutenant de maire, de 1493 à 1498 — ensuite *Jean-Baptiste Robinet*, maire en 1653, 1655, 1672, 1673 — ensuite *Jean* et *Nicolas* les Robinet, en 1669, 1670, 1673, 1676, 1677.

A partir de ce moment les Robinet sortent de Stenay; on peut les trouver dans les fonctions, soit fiscales, soit prévôtales, soit du barreau, soit de la magistrature, successivement, à Dun, à Varennes, à Conflants en Jarnisy, à Etain, à Saint-Mihiel, à Metz enfin, où aujourd'hui sont leurs derniers descendants. Suivons les sur les registres des deux paroisses de Stenay et de Dun.

En 1675, Jean Robinet (nº 2) habite à Pouilly; il a épousé Catherine Hennequin, d'Aix? dont quatre enfants: Jean Gabriel (nº 1) qui suit — Jean-Baptiste — Henry — Marguerite.

Nota. Jean Robinet, marié en 1710 avec Jeanne Millet de Varennes, fut, il est probable, un cinquième enfant.

Jean Gabriel (nº 1), né vers 1675, épouse, à Dun, en 1703, Marguerite de Milly; elle est fille du procureur fiscal Augustin de Milly et de Germaine Laviarde; elle est sœur d'un chanoine de Montfaucon. Jean Gabriel succède aux fonctions de son beaupère; il meurt en 1740; sa veuve en 1775; tous deux sont enterrés dans une des chapelles de l'église paroissiale de Dun. — Jean-Baptiste, frère de Jean-Gabriel, avait épousé Catherine Thomas de Milly: maire de Stenay, en 1673, il fut enterré dans le chœur de l'église paroissiale de cette ville, en 1674. Son fils Jean-Baptiste, avocat en parlement, fut uni à Françoise Stévenot et il mourut à Stenay en 1695: sa fille Marguerite avait épousée, en 1694, Jean-Baptiste de Milly, fils de Thomas. Sa veuve fut enterrée à Dun, en 1706; elle avait 83 ans.

Henri Robinet (1), avocat en Parlement, autre frère de Jean-Gabriel, épouse, à Stenay, en 1710, Jeanne de Milly († 1769);

<sup>(1)</sup> Cet Henry Robinet paraît avoir épousé, successivement, Marguerite, puis Jeanne de Milly.

elle était fille du lieutenant-colonel Jean de Milly et d'Isabelle Catreux. De ce mariage naquirent : en 1710, Augustin-Grégoire Robinet — en 1711, Germaine — en 1715, Jeanne-Claude — en 1718, Antoine — en 1719, Marguerite — en 1722, Anne-Marguerite — en 1723, Jeanne-Marguerite — en 1724, Jean-Baptiste — en 1724, Louis-Ignace — en 1726, Jean-Baptiste (n° 2) — en 1727, Pierre-Jean-Etienne — en 1732, Marie-Angélique — en 1734, Apolline (1).

Marguerite Robinet, sœur de Jean-Gabriel, épouse, en 1694, à Stenay, Jean-Baptiste de Milly, fils de Thomas de Milly.

Du mariage de Jean-Gabriel (nº 1) avec Marguerite de Milly, deux fils: Jean-Gubriel et Jean-Baptiste (2).

Jean-Gabriel Robinet (n° 2), naquit à Dun, le 1er décembre 1703; il y décéda en 1764, après avoir eu deux femmes : la première était Marie-Apolline Chape de la Hernière, qu'il épousa avant 1734 : elle était fille de Charles Chape de la Hernière receveur des finances d'Etain et de Catherine de Jarny; elle était issue des Olry de Conflants et sœur de Marie-Charlotte-Thérèse de Jarny, semme de Julien Chape des Cottils gressier au bailliage de cette juridiction : ils eurent quatre enfants : en 1734. Marie-Marquerite-Apolline, tenue sur les fonds de baptême, à Dun, le 26 juin, par son aïeul paternel Jean-Gabriel (n° 1) et par sa tante Marguerite Robinet veuve de Milly - en 1736, Antoine-Charles, tenu par son oncle Antoine Robinet et par sa tante maternelle Marguerite-Françoise de Jarny, épouse de Vignoles de Germonville - en 1749, Charles-Louis-Ignace, tenu par Louis-Ignace du Ban, seigneur de Rekigny, président de l'élection de Sainte-Menehould, et par Marie-Charlotte-Thérèse de Jarny, femme de Jalien Chappe des Cottils d'Etain - en 1740, Jeanne-Catherine Robinet.

<sup>(1)</sup> Celle-ci épousa, en 1750, le fils de Louis de Maucourt, seigneur de Saint-Germain, et de Jeanne Daudez de Stenay.

<sup>(2)</sup> Ce Jean-Baptiste Robinet, en 1726, était époux d'Idelette Mariez de Stenay, nièce d'un chanoine de Montsaucon et du curé de Stenay.

Jean-Gabriel Robinet (n° 2), se remaria, en 1754, à Saint-Miliel, avec Marguerite-Angélique, tille d'Alexandre comte d'Amerval et de Marie-Thérèse-Reine comtesse du Puy de Saint-Miliel: cette dame est décédée à Dun, le 3 juin 1777. Son acte de mariage constate que Jean-Gabriel était écuyer, conseiller du roi, contrôleur ordinaire des guerres et seigneur de Cléry en partie. De cette seconde union naquirent, à Dun:— en 1757, Anne-Jean-Gabriel Robinet (n° 3); son père est qualifié écuyer, seigneur de grand Cléry en partie, dans l'acte de baptème; l'enfant est tenu par son aïeul paternel, alors avocat au bailliage de Clermont, et par sa tante Anne-Catherine d'Amerval— en 1758, Jean-Gabriel-Alexandre— et, en 1759, Marguerite-Apolline-Angélique-Joseph, à laquelle sa sœur consanguine donna ses prénoms.

Anne-Jean-Gabriel fut le père du conseiller actuel de la Cour impériale de Metz. — Son frère, Jean-Gabriel-Alexandre, décéda, le 12 janvier 1839, doyen des conseillers de la Cour de Metz; il a laissé deux fils, qui sont existants (1).

Rouyer.

Rouyer (V. l'art. Doulcom, suprà, p. 543, et l'article Vilosne, plus bas).

Cette famille était d'origine anglaise. Son auteur, Adrian de Monclot, près Londres, portait, en 1532 : de gueules, à un chevron jumeau d'argent, entouré de trois ancres de même, deux en chef et un en pointe (2). Fuyant la persécution religieuse, ses fils Jean et Cuny furent accueillis dans le Clermontois.

Cuny le Royer de Monclot devint sire de Courupt et du bois Japin terre de Beaulieu; il eut trois sils: — Sébastien, agent

<sup>(1)</sup> L'un est chef de bataillon du génie à Metz; l'autre est premier avocat général à la Cour impériale d'Alger.

<sup>(2)</sup> Ceci résulte d'un acte de notoriété des Chambres d'Angleterre, signé Adolphe Butler, un des ancêtres, il est probable, du sous-préfet de ce nom, qui a laissé de si bons souvenirs dans l'arrondissement de Montmédy.

DUN 589

diplomatique en Allemagne — Florent, médecin du duc de Lorraine (Charles III) — Claude, lieutenant particulier de Nomeny, auquel le duc accorda des lettres de reconnaissance de noblesse, en 1605. De Sébastien naquirent Humbert et Jean I<sup>or</sup>, celui-ci capitaine prévôt de Saarverden. — De Jean I<sup>r</sup>: François et Jean II — De François, naquit Charles-Henry, aquel le duc Léopold accorda, le 5 juin 1730, des lettres patentes de baron. Cette famille n'était plus connue que sous le nom de Langlois (Voir p. 295, deux chanoines de ce nom, lesquels étaient oncles des derniers Rouyer de Dun); Augustin était fils de François Rouyer, lieutenant général d'épée du bailliage de Verdun, en 1723.

Salse (Pierre de), époux de Jehanne de Saint-Quentin: celleci est enterrée dans l'église de Dun, à la date du 1er mai 1770. Cette famille se représentera à l'article Milly. Jehanne était dame de Cierges (V. suprà, p. 380).

Senocq, du lignage d'Estouffs des citains de Verdun; branche établie à Dun. En l'an 1600, cette famille, par deux dè ses membres François et Christophe, avait obtenu des lettres de reconnaissance de noblesse, avec consécration de leurs armoiries anciennes, portant: mi parti, deux alérions d'or, en champ de sable, à dextre; et des fleurs de lys d'or, sans nombre, en champ de gueules, à senestre. Alors les Senocq de la branche aîné s'implantèrent à Dun.

François (n° 1) avait épousé Didon de la Horgne de Damvillers: un de leur fils, prénommé Nicolas, se maria à Barbe-Marius de Marville, et il en eut deux fils: — François (n° 2)— et Jean. Tous deux prirent femme à Dun; ces femmes étaient sœurs et elles étaient filles de Thévenin Jacquesson, capitaine de la bourgeoisie de Dun. François, né à Verdun en 1551, épousa Jeanne, et son puîné Jean fut conjoint à Catherine, laquelle était l'aînée. Ils se trouvèrent ainsi beaux-frères du prévôt Gilles Jacquesson, qui fut tué au siège de Dun, en 1592. Ces deux Senocq vécurent longtemps dans cette ville; ce sont eux qui firent ériger à leur beau-frère, sous la date du 15 mars 1602, la tombe en marbre noir qui se voit encore dans l'église

Salse.

Seneca.



paroissiale de Dun. Jean devint capitaine prévôt, après son beaufrère et son frère; il mourut à Dun, le 22 janvier 1630, et il fut inhumé près de ceux-ci et dans le même tombeau (1).

La postérité des Senocq a donné de nombreux magistrats que nous retrouverons, dans les mêmes fonctions, à la veille des tempe révolutionnaires, notamment à Montmédy (2).

Simon. Cette famille se retrouvera à Epinonville et à Mont-faucon.

Simon.

Aublin, originaire de Bourg, dans la baronnie de Rumigny; d'où: Aublin-de Laque; Aublin-Mothué; Aublin-Piedfort (3).

Ancienne bourgeoisie. Baudelot, médecin; d'où : Baudelot-Richard; Baudelot-Froidos — Bantquin-de Milly — Bayard-Brasselet; Bayard-Simonnin — Beaufort — Bionne (de) — Blondelet-Charrue — Boitard-de Cercey — Brasselet..

Chevillard-Milly (de); Chevillard-Vernusson — Collinet. Créplot, ancienne famille prévôtale de Sivry; d'où: Créplot-Marius; Créplot-Froidos.

Crétot, originaire de Stenay; d'où: Crétot-Raulin; Crétot-Baudelot.

<sup>(1)</sup> Cela résulte de l'inscription finale où se lisent ces mots : « Ci-gist » aussi Jean Senocq, natif de la cité de Verdun et des anciens lignages » d'icelle; il mourut le 22 janvier 1650. »

<sup>(2)</sup> Nous avons dit, ailleurs, que ce mot Senoq, en hébreu le plus pur, signifiait littéralement interprête du sens de la loi — sen, radical de sanhédrin, sénat, senex — oq, loi. Quand donc voudra-t-on chercher la solution des difficultés linguistiques à leur source unique, c'est-à-dire dans le mécanisme de la langue des Hébreux?

<sup>(3)</sup> Ils furent les ancètres du Directeur de l'enregistrement et des domaines de ce nom.

Cette liste pourrait être beaucoup plus étendue, mais les noms omis ici reviendront ailleurs; et il faut y joindre, notamment, tous ceux mentionnés dans cet article comme ayant rempli des emplois dans la cité. Nous n'avons d'ailleurs poursuivi le dépouillement des registres que jusqu'en 1791.

Duclos - Glavet - Dhirson - Duclos - Drouet - Souin.

Froidmont (Arnould de) époux de Marguerite Jacquemet inhumée, dans l'église, à l'âge de 108 ans. — Doffoil, famille sortie de Stenay et qui se retrouvera à Liny.

Garrez - Georges-Lamacq - Gérard-Leseiller - Germont-Rouyer; Germont-du Bois de Viller; Germont-Prévost - Germainville - Godet - Godinet-Remy - Gorcy-Peschenard - Grandjean-Henriquet - Guiot, voir suprà.

Herbin, médecin; famille notariale de Verdun qui se retrouvera à Montmédy; d'où: Herbin-Brasselet; Herbin-Piedfort; Herbin-de Jourland; Herbin-Poncignon; Herbin-Badoux — Henriet-d'Arzicourt — Henrion-Renard.

Jupinet, un des plus anciens noms de la contrée, nom qui se rapporte évidemment aux traditions historiques du temple de Jupile.

Lacour (V. à l'art. Jupile et Viller, infrà) — Lamacq (V. les art. Cléry et Doulcom, suprà, et Jupile, infrà) — Langlois-Etienne (V. Rouyer, suprà).

Laplume, famille notariale de Verdun, dont des branches ont été annoblies, et qui se retrouvera à Marville et à Montmédy; d'où : Laplume-Henriquet — Liégault-de la Tramée — Lemixte, chirurgien — Lebecque-de Recicourt — Lechien-Petit — Leseillier-Liégault.°

Malmaison — Mauclerc, famille magistrale de Commercy, de Mouzon, de Varennes, de Sainte-Menehould; d'où: Mauclerc-Leseillier; Mauclerc-Rouyer; Mauclerc-Godart; ce nom reparaîtra souvent — Maucourt (Voir cet article, infrà), dont Maucourt-Robinet de Cléry.

Raulin — Renard-Guillaume — Richard-Laviarde — Riclot-Trichot, famille échevinale de Verdun — Robert-Rousse-let; Robert-Binarmont.

Parmentier-de Milly; Parmentier-Herbin; Parmentier-Haumassel — Petit-Binarmont; Petit-Henrion; Petit-Toussaint — Peschenard-Houet, originaire de Sedan et de Mouzon.

Poncignon, chirurgien; famille des plus anciennes, elle se re-

trouve presque partout, et notamment à Montmédy; d'où : Poncignon-Leclerc; Poncignon-Jupinet — Poupin-Thiéry. Saleur-Pierron; Saleur-Robert — Simon-de Froumy.

Thiébault-Moreaux, famille notariale qui sera citée fréquemment, notamment à Stenay et à Montmédy (V. en 1399).

Warin-Henriquet — Walet-Radelle — Vernusson-Brasselet — Vivin-Macklot.

Faits révolutionnaires

Verdun et Stenay étaient tombés au pouvoir des Prussiens: trente mille hommes, commandés par Clairfayt, campaient aux approches de Dun; la majorité des habitants s'était réfugiée dans les bois. Ceux qui étaient restés, sous la protection de cent cinquante gardes nationaux, durent accueillir l'ennemi et satisfirent forcément à ses réquisitions. Le comité de salut public leur en fit un crime : trente-cinq habitants, enmenés à Paris, furent décrétés d'accusation. C'étaient : P. Aublin, membre du Conseil général; J.-P. Lefèbvre, ex-procureur de la commune; H. Destivaux, officier municipal, homme de confiance de l'ancien fermier général d'Hivry: N. Renaudin, municipal; E. Hocmel, id.; L. Godet, id; J.-F. Gauthier, id.; P. Jacquet, id.; J.-F. Mellot, notaire; M. Grenet, ex-contrôleur des actes; N. Bouy et M. Bassinet, commissaires de police; H. Pognon, doven des sergents; L. Cheppy, chamoiseur; P. Bernard, brasseur; L. Bony, tisserand; N.-J. Bouchier, cultivateur; J.-B. Noailles, greffier du juge de paix de Nouart; L.-A. Leo, préposé; J.-B. Cousin, cultivateur; J.-B. Bobé, limonadier.... puis treize femmes, en tête desquelles la dame Faucheux née F. Henriquet, puis sa fille Victoire et la dame de Bregeot née M.-F. Rochart.

Ces grands coupables comparurent les 7, 8 et 9 vendémiaire an III, devant le tribunal criminel révolutionnaire de la Seine.

Aublin, Regnaudin et la femme Jacquet y furent condamnés à mort; Lefebvre, Pognon, Cheppy, Bouchier, Léo, Coffin et Bobé, à la détention; les autres furent relâchés, à l'exception de la dame Faucheux et de sa fille qui furent retenues comme suspectes, en raison de l'émigration des sieurs Faucheux père et fils.

Le tribunal criminel de la Meuse sévit, à son tour, contre quelques habitants de Dun et des environs.

François Chaudron de Brieules, la dame des Offy de Vilosnes, le sieur de Maucourt de Dun, Jacquet Pérignon, id.; Pierre Simon, id.; Marie Ribon de Lion devant Dun, échappèrent cependant au fatal couteau.

Etienne X ou Frédéric d'Ardenne, fils du duc Gozelon et frère du grand duc Godefroid de basse Lorraine, est né, dit-on, au château de Dun. Il fut élu pape en 1057 et il mourut l'année suivante; il avait été archidiacre de Liége.

Personnages célèbres ou notables.

Ponsignon (Etienne), bénédictin de Saint-Venne, auteur du livre de l'Institution des Curés.

Saleur (Jacques), cordelier à Nancy, auteur de la Clef ducale de la maison de Lorraine (1663), ouvrage rempli de réveries et fables, mais remarquable d'érudition.

Henriquez ...., antoniste, auteur de l'Abrégé chronologique de l'Histoire de Lorraine (1775).

Henriquez (Jacques), curé-prieur de Sorcy (né en 1728?), auteur de plusieurs ouvrages sur la chasse, la pêche et les eaux et forêts. Cet ouvrage est souvent cité, dans le nouveau Code des chasses, par notre si estimable et regrettable compatriote le conseiller Gillon de Nubécourt.

Rouyer (Nicolas), mort à Dun, en 1770, et enterré à Doulcom, sa patrie; il fut pendant quarante années vicaire général de Sens.

Rouyer (Thiéry), vicaire général de Rheims.

On a déjà cité Rouyer (Augustin) à l'art. Doulcom, p. 543.

Lamacq (G.-F.), chef d'escadron en retraite, officier de la Légion d'honneur, époux de H.-F. d'Arodes de Tailly, décédé à Dun, le 11 avril 1852.

Né à Dun, cet officier distingué servit, successivement, dans les 8°, 7° et 13' régiments de cuirassiers, où il fut un modèle de la plus rare intrépidité: à la bataille de Saragosse, en 1808; à l'affaire de Margadel; à celle de Benicarlos et d'Alcala, en 1810; au combat de Castailla, en 1812; aux sièges de Lerida, de Tortose et de Valence; à la bataille de Hanau; à

la journée de Mont-Saint-Jean, il opéra des faits d'armes tellement prodigieux qu'on les croirait empruntés à nos vieux romans de chevalerie: dans le cours de la campagne de 1814, l'Empereur le nomma chef d'escadron sur la position même emportée par son élan, grade qui ne lui fut confirmé qu'en 1830. C'est alors que, retiré dans sa ville natale, couvert d'honorables blessures, M. Lamacq devint membre du Conseil général de la Meuse, en 1835; il y fut, suivant son désir, remplacé en 1842 par M. Godet, juge de paix du canton de Dun, lequel, à son tour, l'a été par M. Alexandre de Saint-Balmont.

# Dun, chef-lieu de canton.

Aujourd'hui, Dun est chef-lieu d'un des bons cantons des basses Wabvres. Ce canton comprend 18 communes (1), dont la population agglomérée est de 8,112 habitants, répartis sur une surface de 16,993 hect. 36 ares 33 cent, dont plus d'un quart est en biens communaux (2). Cette superficie a été cadastrée avant 1835. Le chissre d'habitation est celui recensé en 1857. La population était, en 1847, de 9,075 habitants, et en 1837 on n'en comptait que 7,924 : celle de la ville sera indiquée plus bas, p. 598.

Statistique vicinale.

Du sud au nord, le canton est traversé, dans sa plus grande longueur, par la route impériale n° 47, de Verdun à Sedan. Il n'est desservi que par un seul chemin de grande communication; c'est celui qui, de Dun, se dirige vers Laneuville, par la rive gauche de la Meuse, après avoir traversé cette rivière au bac de Sassey. Ceux qui étaient destinés à relier Dun avec Marville, Damvillers ou Montfaucon, ont été frappés par des inter-

<sup>(1)</sup> Aincréville, Brieules, Cléry le grand, Cléry le petit, Doulcom, Dun, Fontaines, Haraumont, Liny, Lions, Milly, Mont, Montigny, Murvaux, Saulmory et Villefranche, Villers devant Dun et Vilósnes.

<sup>(2)</sup> Ces communaux étaient, en 1845, d'une contenance totale de 4,747 heet. 23 ares 42 cent., afforestée ou plantée en majeure partie. Le peu de friches restantes décroît très-sensiblement.

DUN 593

dits militaires, lesquels, tout permet de l'espérer aujourd'hui. seront levés, successivement, dans un avenir plus ou moins prochain.

Quant aux chemins vicinaux ordinaires, ils sont au nombre de 67, qui donnent un développement total de 104,600 m.

La ville de Dun est le siège d'un décannat rural, d'une jus- Etablissements tice de paix, d'un commissariat de police et d'une brigade de gendarmerie : elle possède un hospice, un bureau de bienfaisance, de belles usines, des tanneries renommées; il s'y tient plusieurs foires et de nombreux marchés. Le poisson de la Meuse y abonde et il y est excellent; le gibier de même; enfin, la vie y est peu chère, comparativement aux autres localités.

Erigée en 1346 (V. suprà, p. 561), époque de la transition du roman, modifié par l'ogive primaire et secondaire, au style flamboyant, l'église paroissiale de Dun est, après celle de Mont le Châtel devant Sassey, un des monuments les plus remarquables de la contrée. Des pilliers encore lourds et empatés soutiennent des arceaux appartenant à l'ogive primaire; mais l'ornementation marche progressivement et l'arc en tiers point se dégage avec pureté des formes embryonnaires : quelques tombes remarquables, telles sont celles de Chahanay et des Senocg; celle aussi du curé Desbans, inhumé le 28 septembre 1720; un pilier de confrérie... offrent des détails curieux. La chapelle de la Vierge, à gauche du portail du sud, est vénérée pour des miracles attestés par la tradition. Toutes les anciennes cloches ont été fondues; les trois qui les remplacent ont été levées par MM. Rouyer, ancien lieutenant général; Nicolas Aimont, maire; et Noël Godet, adjoint.

Le temporel de cette église et les dotations de ses chapelles attestaient autrefois de la piété et des largesses des anciens seigneurs et des princes qui ont résidé à Dun. La cense de Saint-Giles, celle de la fabrique des Trépassés, les dixmes de Brieules et autres concessions terriennes fournissaient largement, tant aux somptuosités du culte, qu'au confortable de la cure priorale, et à l'entretien des vicaires et de nombreux chapelains: tout cela a sombré sous le flot révolutionnaire.

Culte.



On a donné, plus haut, les noms de quelques-uns de ces anciens prêtres; voici ceux des curés à partir du rétablissement du culte: en 1803, Saudet — en 1856, Pierrot — en 1860, Perignon — en 1861, M. Fleuret; — vicaires: MM. Grandjean, Chibaux ...?

Justice.

Après la loi du 27 vendémiaire an X, portant réduction des justices de paix, le canton de Dun, qui en avait trois placées l'une à Dun, l'autre à Brieules, l'autre à Montigny, n'en a plus eu qu'une siégeant au chef-lieu. En voici les titulaires successifs:

Juges de paix... en l'an X, E. Charpentier — en l'an XII, G.-A. Leseiller; puis J.-B. Giles — 1824, F.-M. Chibeaux — 1842, P.-N. Godet — 1844, M. le baron Offenstein, fils aîné du général de ce nom.

Suppléants... en l'an X, J.-B. Gilles et Jacques Destez — en l'an XII, J.-P. Deville et P. Hervieux — 1819, J.-J. Daubrébis et F.-M. Chibaux — 1820, J.-F. Beaufort — 1822, J.-B. Doffroil — 1853, N. Paris de Viller devant Dun; ces deux derniers sont encore en fonctions.

Grefüers... en l'an X, N. Minin — en 1808, J.-B. Gauthier — 1853, S.-P.-N. Didiot... titulaire actuel, M. Villé.

Notaires... M° Vincent, successeur de Doffoil, qui l'était de Guiot... — M° Rossignon, successeur de Fourcard, qui l'était de son frère (V. plus haut les anciens tabellions).

Huissiers en exercice... Sommeiller, successeur de Louis — Thiébaut, successeur de Laurent et de Richard.

# Conseils administratifs.

M. Alexandre-de Saint-Balmont, membre du Conseil général, en remplacement de Godet, qui avait remplacé Lamacq.

M. Doffoil, conseiller d'arrondissement, en remplacement de Sauce, qui avait remplacé M. Godet...?

Maires... en l'an IX, M. Drouet — en l'an XI, B.-N. Aimont — 1808, A. Rouyer — 1814, J.-F. Beaufort — 1815, L. Lombal — 1824, R.-F. Piedfort, chevalier de la Légion d'honneur — 1835, J.-N. Macquart — 1849, N. Grandjean — 1855, M. Macquart, déjà cité et encore en fonctions.

Agents municipaux et adjoints... R. Massette, J.-B. Simon,

|                                                                  | -                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| JF. Renaudin, JB. Gilles, JF. Beaufort, B. Lapasque,             |                     |
| A. Grapin, BN. Aimont, FM. Chibeaux, M. Lagrue.                  |                     |
| Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1835:    | Territoire.         |
| 640 h. 68 a. 79 c.                                               | •                   |
| Nombre des maisons: 261.                                         | _                   |
| Jardins et chènevières                                           |                     |
| Prés et pâtures fauchables 20 34 64                              |                     |
| Terres labourables 296 25 83                                     |                     |
| Vignes 46 83 19                                                  |                     |
| Bois 167 26 84                                                   |                     |
| Landes et friches                                                |                     |
| Superficie non imposable 56 66 96                                |                     |
| Cours d'eau : la Meuse.                                          |                     |
| Usines: un moulin, une scierie, établissements hydrauliques      |                     |
| importants, dont le propriétaire actuel, M. Baudson, a déve-     |                     |
| loppé les moteurs avec une intelligence qui le place au rang des |                     |
| industriels les plus distingués.                                 |                     |
| Revenu net imposable: 20,829 fr.                                 |                     |
| 100 tona net imposable : 20 1020 ii.                             |                     |
|                                                                  | Biens               |
| Bois 42 h. 19 a. 00 c.                                           | Biens<br>communaux. |
| Bois                                                             |                     |
| Bois                                                             |                     |
| Bois                                                             |                     |
| Bois                                                             | communaux.          |

tanneurs, bateliers.

industrielles.

Population.

En 1784, 300 feux, c'est-à-dire, de 12 à 1,300 âmcs; — d'après le recensement de 1837, 1,048 hab. — d'après celui de 1847: 974; d'après celui de 1857: 923.

Tenue des registres. D'après les archives communales, à partir de 1675, presque sans lacunes; — d'après celles déposées au greffe, à partir de la même époque, mais avec une lacune de près de 50 ans (de 1727 à 1792).

Canton de Spincourt. DUZEY; Duzeium; nova villa der zee; — Neuweiler, en allemand (1). (Ch. de 1153, 1226, 1231, 1234, 1247, 1262, 1270, 1277, 1280, 1281, 1290, 1292, 1295, 1315, 1328, 1429, 1446, 1451, aux carthulaires de Châtillon.)

Sur la rive gauche de l'Othain, en face de Nouillompont. Contrées historiques : la nouelle de Neuwé — le bois Bru-

nehauld — Warphémont — Murcort.

Topographie.

| -                           | 1              | Δ      | N 1 '1 |
|-----------------------------|----------------|--------|--------|
| Distance<br>du chef-lieu de | canton         | U myr. | 5 kil. |
|                             | arrondissement | 3      | 5      |
|                             | département    | 7      | 0      |

Orientation, par rapport à Montmédy, S. E.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 228 à 293 mètres, au bois de *Warphémont*.

# Étages, groupe et sous-groupes (1).

Géologie.

- 1º Etage oolithique, formation jurassique moyenne, de l'époque improprement dite secondaire bradfort-clay.
  - 2º Etage coralien, formation jurassique moyenne oxford-

<sup>(1)</sup> Etymologie et appellations successives: Duzei, Duzeium. — Zée signisse brisement, séparation, soit dans l'intérieur, soit dans l'étendue de la terre, par rapport aux eaux — Zéeland, pays, terre séparée du continent par le brisement opéré au zénith; de là encore le mot zuider zée, etc.

<sup>(2)</sup> Voir la Stat. géol. de M. A. Buvignier, p. 78, 598.

clay inférieur, d'une épaisseur de 210 m. — Sur ce sous-sol sont le bradfort-clay et l'oolithe inférieure (1).

Cette formation est entièrement argileuse dans les deux tiers inférieurs; au-dessus, elle se mélange de lits calcaires ou argileux, qui finissent par prédominer; le lambeau qui s'étend sur le terrain colithique se relève à 293 m. au bois de Warphemont.

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales, et les traditions :

Origines communes de Duzey et de Muzeray

Nouillompont et Duzey se touchent: l'un est à droite, l'au-et de Muzeray. tre est à gauche par rapport à l'Othain. Pourquoi donc Nouillompont était-il de la châtellenie de Longwy, du bailliage de Longuion, de la prévôté d'Arancy? pourquoi était-il Trévirien? pourquoi, au point de vue spirituel, Houecourt, sa cure primitive, était-elle à l'alternative du chapitre de St-Maxe de Bar et des abbés de St-Pierremont? pourquoi, d'un autre côté, Duzey, bien que pareillement Trévirien d'origine, était-il de la châtellenie de Mangiennes, du bailliage de Verdun, et de la prévôté de Dampuilers, dans les temps les plus anciens? Ce n'est pas l'Othain seul qui a tranché ces contrastes, c'est la nature elle-même, et voici comment:

Nouillompont repose sur l'étage oolithique; l'oolithe inférieure est au sous-sol; le bradfort-clay se montre à la superficie. Duzey est assis sur le bradfort-clay et sur l'oolithe inférieure; mais le coral s'y superpose, et c'est l'oxford-clay qui émerge. Il en est de même à Muzeray. L'Othain coule à la limite de deux principes constitutifs identiques dans leur cause, mais brisés dans leurs effets: l'un qui tend à lier.... l'autre qui incline à détacher (V. Arancy, p. 45). D'un côté, à l'est, c'est la dépression qui s'opère sur le versant d'entre Saint-Pierre Villers et Nouillompont; — de l'autre... de Duzey à

<sup>(1)</sup> Nous disons improprement secondaire parce que la classification par époques primaire, intermédiaire, ou de transition, secondaire, tertiaire, diluvienne et postdituvienne, ne paraît plus en rapport avec les notions approfondies des géologues les plus avancés.

Muzeray, de Muzeray à Peuvillers... le sous-sol s'incline, toujours d'avantage, sous l'envasement des argiles d'oxford. Duzey,
comme le dit ce mot (de uz ei), est à l'entrée de la coupe géologique qui, à partir de M-uz-eray, forme le rebord du vase de
ce limon argileux qui, de l'autre côté de la Thinte, va se limiter
à L-us-ey. Duzey et Muzeray, de par la nature du sol, appartiennent donc tous deux à l'ancienne Curie maginiensienne.
Nouillompont, au contraire, étant à la dépression extrême des
terrains d'annexion de l'ancienne Curie marcétanienne; Nouillompont est une négation du ouillage des terrains de transition
qui, avant l'éruption volcanique, consolidés d'abord par la chaleur (om, en hébreu, omah, muraille brûlante), se sont ensuite
brisés sous le pli de l'Othain.

Nata. — Toujours le z indique un brisement.

Archéologie.

Le mot Wiberstap, qui se trouve dans la première charte de Châtillon, indique qu'une tape romaine existait sur l'Othain, et était indiquée par la pile (probablement surmontée d'une statue de Mercure), qui a laissé son nom au village de Pilion (V. suprà, p. 305). La voie austrasienne, ou keim, devait descendre de Muzeray, à Murcort sous Rure et Warphemont, et elle passait, inmanquablement, près de la source qui fait rouler le moulin de Mercameix (mar-keim).

Voilà ce qu'était, il est très-probable, Neuweiler ou la nova villa du zée, un siècle après la fondation de Châtillon. Qu'était-elle précédemment? des mazures... la charte de 1270 les mentionne... des mazures éparses de loin en loin, des mazures apparaissant comme de petites isles, le long du keim en ruine de la chaussée Brunehault, chaussée dont le bois supérieur perpétue le nom, aussi bien ici que près de Romagne et près de Damvillers. On sait que les Romains appelaient leurs maisons des isles, et l'union de ces isles (uille) a formé le groupe des habitations dont le mot villa fut ensuite l'expression conjonctive et la généralisation.

A la même altitude, cote 244, au-dessus du niveau de la mer; sur le même étage du groupe jurassique (celui dit coralien et bradford-clay inférieur, groupe dont les assises les plus

basses apparaissent, disloquées, presque partout, par l'uration des feux souterrains), à la même altitude et sur ce même étage sont, d'une part, Murault, au versant oriental du zée ou lac de l'Azenne et de la Thinte, et Murcort, d'autre part, au versant ouest du zée du Loison et de l'Othain. Murault, ancien mur volcanique du crataire de Mont-Auberon et de la côte de Horgne sur Dampvillers. - Murcort, manifestation persistante de l'uration de la fournaise, dont la bouche devait être au sommet du cône de Warphemont (1), et dont l'ancien lieu dit Bures fixe la base, au-dessus de Duzey. C'est entre ces deux points, Murault et Murcort, qu'avait été établi le Keim de la chaussée austrasienne dite de Brunehauld. Après avoir franchi la Thinte à la franche sault, dans les bois de Lissey et de Peuvillers, la chaussée (Damp-uillers) atteignait la rampe du Ramerudis castellum (Merald) : aprês l'avoir contournée, le keim accostait le rapide du castrum romanum de la côte Auberon; il redescendait par le chemin dit de la Reine blanche; il suivait la tranchée dans le bois des Moines; il passait le Loison à Mangiennes; il rampait à la cote 244 dans la contrée des Murgis, et il arrivait au bois Brunehauld, sous la bouche même (phe, en hébreu) du volcan éteint de Warphémont (cote 293): ensuite, après avoir traversé Murcort, dans les laves refroidies de la fournaise (cour, cort ont cette signification en hébreu, aussi bien que les mots cortile, cor, en latin), la chaussée arrivait au pont du Ram (Rampont); elle traversait le long des gauen et des masures éparses sur les bords de la route; enfin, à Mercameix ou Markeim, le Keim franchissait les mares de l'Othain, pour atteindre Longuion d'une part, et pour, du versant de Bure, passer dans la curie de Mercy (Marcetum).

Voilà ce que nous apprennent la géologie, la topographie, les tracés de diverticules et le langage des *lieux dits* sur les temps primitifs de *Duzey*. De l'an 1153 à 1270, les moines

<sup>(1)</sup> Phe signifie bouche, ouverture, en hébreu. (Dict. hébr. de Lat., p. 97.)

avaient brûlé, défriché, assaini: entre les mains de leurs pionniers les mares s'étaient étanchées; elles étaient devenues de bons prés et d'excellentes terres (ce territoire est encore aujourd'hui le plus fertile du canton; c'est celui où la terre est au plus haut prix): le long du keim des maisons se groupèrent; le cours de l'Othain fut rectifié; un nouveau pont fut construit; et, en 1270, une nouvelle ville, avec manoir seigneurial, existait là où maintenant n'est plus qu'un très-petit village, dont la population s'est portée aux alentours du nouveau pont. Voilà pourquoi Duzey n'avait que 13 feux en 1726, tandis qu'il en existait 83 à Nouillompont.

Erection de Neuweiler. La création de la nueve ville de Duzey est consignée dans la Ch. de 1270 (1).

Après la fondation de Châtillon, dans sa charte commémorative de l'an 1153, l'évêque de Verdun Adalbéron de Chiny, sous l'attestation de son neveu Albert primicier de la cathédrale, qui bientôt lui succéda; sous celle de l'archidiacre des Woepvres, André; sous celles de Paganus de Muscey sire de Perpont — d'Albert, fils d'Haybert, avoué de Mangiennes; — et de Warnier de Colm, un des premiers sires de la Faille, Adalbéron rappelle que Sigardus de Duzeio, châtelain de Chauvancy en 1214, sa femme Ermengarde, et leur fils Ulric de Billy (qui devint avoué de Mangiennes et qui mourut prévôt de Marville en 1252) ont, de sa propre main, aulmoné aux religieux de Wiberstap (Pilon) tous les terrains, soit incultes, soit en nature de bois et de prés, qu'ils possédaient indivis avec lui... in longâ villâ (der zée)... le long du Keim, des mares (mercamé) de la Thinte à l'Othain... seit Exweiller bis Putzweiller... (V. Hontheim, dipl., t. III, p. 5.)

Le prélat ajoute que les donateurs ont cédé aux moines... et e droit de *gerbage* sur les terres en culture... et celui de *par*tage dans la récolte des prairies. Cette donation s'accroît, ra-

<sup>(1)</sup> Voir le texte aux Marches, de M. J., t. II, p. 558.

pidement et de toutes mains, notamment par des chartes octroyées en 1226, 1231, 1234, 1247, 1262, etc.

Cent ans après l'établissement du castellulus (V. suprà, p. 305), on trouve le territoire du Zey ainsi possédé: l'évêque en est suzerain pour le tout; il en est terrien pour les deux tiers... l'autre tiers est à Erars de Brie, indivisément avec Simon, châtelain de Perpont et avec Watier et Warion enfants de ce dernier. L'abbaye de Châtillon y possède quatre-vingts jours de terres arables... ces terres lui proviennent des dons de Jean Adam, avoué de Duzey, et de Marion sa veuve (acte de 1229) — de Jacob Oulrias, avoué de Mangiennes (actes de 1239 et 1249) — et d'Adam de Duzey fils (acte de 1246). Au nombre de ces accroissements sont les cortili de Murcort et de Bures, sous le bois de Warphemont, et y compris le bruly des broussailles du Keim de Brunehauld.

Avec le concours de l'abbé de Châtillon, et sous le seing tant de celui-ci que de l'abbé d'Orvaux, l'auesque Robert et les sires de Brie et de Perpont mettent le tout en commun, pour en faire une nueve ville, qu'ils déclarent à la franchise de la loi de Bialmont aux conditions qui suivent : l'abbaye prélèvera le quart des terrages et du produit du four bannal; tout le surplus des droits utiles sera à l'évêque pour deux tiers, et aux coseigneurs pour le surplus. Les charges et coutances seront supportées dans la même proportion. Chacun retient, à part, cependant, ce qui append à son manoir, terres, prés, mazures et jardins y adjacents. Erars se réserve la masure à son la maison le châtelain, et le pré du Fraisnel, et celui de la Nouelle, et celui d'Higneypré, et le pasquis le chastelain - Simon conservera sa maison, la grange, la bouverie, le jardin sur l'Othain, ensemble de nombreux quartiers de terre, au Bourdel, au Jardinet, au Meix-Laurent, au Peinge, à Sorel, sur la Nouelle, sur le Bruel; enfin les prés à la grande Nowe. Toutes ces réserves ne tarderont pas à accroître la manse abbatiale par des concessions successives, dont les plus récentes sont celles de 1423, 1425 et 1429, par Hue d'Autel-Apremont-Gondrecourt, alors coseigneur de Duzey. C'est ainsi que l'abbé de Chátillon était, en définitive, seul présentateur à la cure, seul décimateur sur tout le finage, moins la maison et dépendances au châtelain de *Neuwé?* (V. au mot *Eurantes* la Ch. de 1206).

Résumé.

Noms des fondateurs: Robert, E9° évêque de Verdun — Erard de Brie — Simon de Perpont et ses fils.

Causes: l'extension des cultures et celle de la population.

Date de la charte d'affranchissement : 1270 (1).

Territoire.

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1823 : 577 h. 49 a. 30 c.; elle se décompose ainsi :

Nombre de maisons: 17.

| Jardins et chènevières                    | 2 h.      | 70 a.     | 17 c. |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| Prés et pâtures fauchables                | 67        | 84        | 15    |
| Terres labourables                        | 318       | <b>62</b> | 12    |
| Bois                                      | 178       | 16        | 80    |
| Superficie non imposable                  | 10        | 16        | 6     |
| La queue de l'étang est comprise dans les | s prairie | 8.        |       |
| Cours d'ann · l'Othain                    |           |           |       |

Cours d'eau : l'Othain.

Revenu net imposable: 12,177 fr. 00 c.

#### Biens communaux.

Bois, dit de Duzey..... 92 h. 54 a. 25 c.

L'Etat avait le sol du bois dit de Nouillompont et la commune en avait les produits, mais Duzey a racheté les droits domaniaux. Le bois de Warphemont contient 110 hect. 58 ares, pour la portion de Nouillompont; plus 92 h. 54 a. 25 c., pour celle de Duzey.

Autres terrains communaux.... 24 77 60

Contenance totale des terrains communaux: 117 h. 31 a. 85 c. Prix commun de l'hectare de terre : 1<sup>re</sup> classe.... 3,000 fr.

Not. agricoles.

- 2° classe.... 2,400 - 3° classe.... 1,700 - 4° classe.... 1,200 - 5° classe.... 800

- chenevière...... 3,800

<sup>(1)</sup> Voir le texte aux Chron. de M. Jeantin, t. II, p. 179.

- pré.... 3,500, 3,000 et 2,000 - bois........... 5,000

Cultures générales : blé, orge, avoine.

Territoire excellent; sieur de terre à froment dont la qualité ne cède qu'à l'excellence des produits de Nouillompont et de Pillon.

Professions les plus habituelles: cultivateurs et manœuvres. D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle, en 1726: 13 feux; — d'après le recensement de 1837: 81 hab.; — de 1847: 79; — de 1857: 77; — de 1861: 97.

Notions industrielles. Population.

D'après les archives communales, à partir de ...?

Tenue des registres.

— d'après les archives judiciaires, à partir de 1668, avec quelques lacunes.

Noms des maires: en l'an XI, L. Proth — 1813, Ch. Aubry Administration. — 1816, J.-F. Mutelet — 1830, J.-F. Dombal, jusqu'à présent.

## Anciennes divisions ecclésiastiques.

Diocèse de Trèves, primitivement; ensuite de Verdun; — Ordre spirituel. archidiaconné de la Woëvre (1); — doyenné d'Amelle (2); — cure de Saint-Quentin de Duzey.

Abbaye inféodataire: celle de Châtillon; — église matriculaire: celle de Duzey; — nom du patron: saint Quentin. Ce saint était celui de la curie de Saint-Mard et notamment de Châtillon aux sources du Ton, village dont les dixmes et le patronage appartenaient aussi aux moines de Châtillon sur Othain.

Epoque de reconstruction de l'église : 1718.

Noms des derniers curés connus, antérieurement à l'ordre actuel : 1668, J. Lavigne — 1693, E. Mangin — 1702, F. Henrion; L. Geoffrois — 1707, F. Paulgnon; N. Gérard — 1708, F. Henrion — 1737, N. Jandinot — 1745, E. Tour-

<sup>(1)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de : (V. l'article Amelle, p. 18.) — Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de : (Voir l'article Amelle, même page.)

606 DUZ

neux — 1749, G.-J. Gault — 1763, N. Lallouette — 1776, F. Fremiot — 1776 à 1791, L. Perrin. Curés depuis le rétablissement du culte: aucuns (V. Nouillompont).

Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Ordre temporel. Avouerie des anciens sires de Briey et Perpont, et des voués de Billy;

Patronage à la collation de l'abbé de Châtillon;

Dixmage au même, en totalité, comme concessionnaire des deux tiers qu'avait l'évêque, et du tiers qu'avaient les sires de *Briey* et de *Perpont*, en 1270; cure à portion congrue;

Entretien du chœur et des bâtiments à la charge du même.

#### Anciennes divisions civiles.

Ordre politique. Ancienne cité de Trèves; ensuite ressort de Verdun;
Royaume d'Austrasie; ensuite de haute Lotharingie; empire
Germanique;

Ancien pagus du bas Waurense;

Comté de Verdun, pour partie, et de Briey pour le surplus; Duché de Lorraine pour partie, après la réunion du Barrois; Haute justice de l'évêque de Verdun, seul suzerain; Arrières-fiefs: le fief la Neuwé et les censes de Châtillon;

Avant la rédaction des coutumes générales.

Ordre judiciaire. Loi de Sainte-Croix de Verdun;

Mesures de: pour les grains, Verdun; — pour les liquides, Beaumont, ensuite Bar; — pour les terres, Verdun;

Indication de l'étalon local : l'arpent de 100 perches, la perche de 20 pieds.

Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Beaumont, à partir de 1270; Cour supérieure de Verdun; Ancien bailliage de Verdun; — ancienne prévôté de Mangiennes (1); — ancienne justice seigneuriale de l'évêque de Verdun; — justice foncière de l'abbaye de Châtillon.

## Maison seigneuriale.

La Neuwé (Neuweiler) de Duzey paraît être le lieu titulatif du marquisat des Renouard de la haute Wale, cense aux moines de Châtillon et qui fut le berceau des anciens Wales d'Artaize et de Sorbey. C'est de leur alliance avec une de haute Wale que les de la Neuvais devinrent seigneurs de Billy. (V. le procès-verbal de réformation de la coutume de Verdun, du 3 février 1743.)

Renouard de la Neuvais.

La famille Renouard était, croit-on, originaire de Bretagne; elle figure, dans l'armorial de Lachenaye des bois, comme portant : d'argent, à la quinte feuille percée de yueules. Elle a donné, successivement, au Parlement de Metz, plusieurs conseillers : Jean-Jacques, n° 1... le 2 avril 1635 — Réné... le 5 janvier 1638 — Jean-Jacques, n° 2... le 8 novembre 1658 — Jean-Jacques, n° 3... le 24 octobre 1720... et autres. C'est celui-ci qui, le premier, porta le surnom de la Neuvais : il avait épousé, en secondes noces, en 1731, une dame de haute Wale: par elle il fut aux droits des anciens sires de Billy. Ce magistrat devint puissamment riche; il laissa 100,000 \*\* valeur de cette époque, à chacun de ses enfants.

Ce fut son fils aîné Jean-Claude... conseiller secrétaire du roi, audiencier en la chancellerie de la cour souveraine, qui, à la date du 23 août 1742, obtint l'érection de ses fiefs au titre de marquisat. Il avait épousé Barbe Gehot, d'Aix près Etain, fille de M. Gehot, prévôt de la connétablie et maréchaussée de France à Verdun : celui-ci était seigneur de Senon et de Gouraincourt, par sa femme née Hennequin (2), V. infrà. Cette famille s'est

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de : (V. les articles Billy et Mangiennes.)

<sup>(2)</sup> Martin de Renouard de la Neuvais, seigneur de Billy († 13 août 1788), a laissé quatre filles : Mariv-Elisabeth, dame de Pidancet-

propagée, paraît-il, dans le Verdunois et dans le Clermontois. Voir aussi les de Nouion de Wé, à l'article Nouillompont.

Canton
de Montfaucon.
Commune
d'Epinonville.

ÉCLISEFONTAINE (1), hameau dépendant de la commune d'Epinonville, sur la fontaine qui lui donne son nom.

Entre Cierges et la Grange au bois, au nord, Charpentry et Verry, au sud, est une étroite languette de gault et sables verts: elle saillit sur le calcaire portlandien supérieur, sur les marnes à griphées virgules, sur le coral-rag et le portland inférieur, à l'altitude de 221 m. près d'Ivoiry, et de 171 près de Verry: émergeant des marnes à gryphées virgules à l'est, et submergeant la gaize à l'ouest, le terrain du hamcau est à l'altitude de 231 m., au petit bois, d'où sort la fontaine éclissante d'Epinonville. Cette superposition du coral et du portland sur les gaults... cette poussée du gault sur la gaize; cette pressée, ensin, du plus lourd des étages sur les eaux intermédiaires refoulées par la compacité de la gaize expliquent leur échappement, par éclise, à la rive orientale du petit bois. Là, de temps

Coincy — Marie-Catherine, dame Mangin de la Belle-Tanche, mère de Marie-Catherine-Rose, épouse de Nicolas-Victor Clercx d'Aigremont-Wuroux, et aïeule de MM. Charles Clercx, établi en Belgique; Joseph Clercx, conservateur de la bibliothèque de Metz; et Victor Clercx; et les dames Talbot de Verdun et Diesche, celle-ci en secondes noces épouse de Coulanges (V. infrà, l'article Ecouviers).

Les Clercx d'Aigremont portent : d'argent, à l'aigle au vol éployé de sable, armée, allumée et lumpassée de gucules, aux pattes et au bec d'or. Ces armoiries démontrent leur descendance des anciens Walcourt.

<sup>(1)</sup> Ec, radical hébraïque de tout ce qui éclate, de tout mouvement d'échappement, d'éclissement; éclusement, éclosement, etc.; il a la même signification que ec, ecce, en latin. Voici! voilà! sont des échappements spontanés de la voix à l'aspect d'un phénomène plus ou moins éclatant. (Dict. héb. de Lat., p. 3, 26.)

immémorial, se sont construites quelques cabanes des anciens serss de l'abbaye de Montfaucon.

Eclisesontaine, Emorieux, Ivoiry, soulevés simultanément au point d'épaississement, négatif des oon jurassiques (ep-in-on), sont indissolublement unis par la nature à la constitution terrienne de Span-ulphi villa. Voir plus loin les mots Emorieux, Epinonville, etc.

Légende.

L'épanchement de la fontaine de Saint-Baldéric était attribué à un miracle : ce saint, dit la tradition, s'était échappé de la cour d'Austrasie pour résister aux sollicitations du roi Sigébert son père, qui résisfait à son désir de se consacrer à Dieu. S'étant douté qu'il était poursuivi, et alors que les envoyés étaient prêts à l'atteindre, Baldéric pria Dieu de le dérober à leurs yeux : aussitôt la terre s'affaissa autour de lui, le terrain se creusa en entonnoir, un épais brouillard déroba le fugitif à ses persécuteurs, et il put accomplir son dessein à Montfaucon. Le trou, d'ou s'échappèrent ensuite les eaux, est de forme à peu près circulaire; il a aujourd'hui une vingtaine de mètres de diamètre à son évasement, sur une profondeur de cinq à six: il donne issue à une source éclissante, qui ne tarit jamais et dont l'eau est excellente; elle est à peu de distance d'Epinonville, entre ce lieu et Ivoiry. On lui attribue des qualités curatives, et les vieillards citent des miracles qui s'y serait opérés, même dans le dernier siècle, notamment au sujet d'un acte impie du nommé Gérard d'Avocourt.

ECOUVIERS; anciennement Escowyrs; è...s...co...uiiers (1). (Ch. de 4183, 1248, 1269, 1270.)

Canton le Montmédy

<sup>(1)</sup> Etymologie et appellations successives: Escouiers, Escouyrs, Ecouviez, Econviers. La particule exclusive é, és, éz, domine dans cette appellation, sous laquelle se découvrent des idées d'effroi, d'éponvante,

Ancienne annexe de la cure de Monquintin (1).

Sur le ruisseau qui vient de Couvreux et qui s'unit à la basse Wyre et au Ton,. en amont de leur confluent dans la Chière.

Topographie.

Distance du chef-lieu de  $\begin{cases} \text{canton,} & 0 \text{ myr. 9 kil.} \\ \text{arrondissement,} & 0 & 9 \\ \text{département,} & 9 & 3 \end{cases}$ 

Orientation, par rapport à Montmédy, N. 1/4 N. E.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 180 à 295 m.

# Etages, groupe et sous-groupes (2).

Géologie.

1º Etage liasique, formation marneuse et calcaire de l'époque improprement dite secondaire; elle est placée entre les grés infraliasiques et les calcaires sableux du lias — marnes moyennes — calcaires ferrugineux — marnes supérieures.

2º Etage oolithique, formation jurassique de la même époque — oolithe inférieure.

La languette quasi elliptique, sur laquelle est le village de Monquintin, forme un plateau qui est le plus relevé de ceux

de mauvaise fâme; celles attachées, il est probable, aux anciens malandrins, dont une des contrées porte encore le nom.

<sup>(1)</sup> Monquintin: ce mot n'est jamais écrit avec un t dans les anciennes chartes; ce serait un contre sens en étymologie. Voir les preuves plus bas.

<sup>(2)</sup> Voir la Stat. géolog. de M. A. Buv., p. 72, 74, 75, 127, 169, 171, 173, 598, 630, 634.

Nota. — Escouviers, au lieu dit Honesûte, étant, pour tout le département de la Meuse, le point de départ, le plus élevé, de l'inclinaison des étages de l'oolithe, l'auteur du Manuel a dû faire ressortir toutes les particularités géologiques et linguistiques de cette remarquable localité. Aucune n'exige autant de développement.

En renvoyant toujours à notre excellente Statistique géologique meusienne, nous devons dire ici, une fois pour toutes, que les progrès de cette science en ont modifié la nomenclature, quant aux époques présumées de formation.

que circonscrivent les communes d'Ecouviers, de Thonne la lon et des deux Verneuil: ce plateau, au lieu dit Honesûte, est composé de bradford-clay et d'oolithe inférieure; l'un et l'autre sont entourés par une bande étroite de calcaire ferruqineux: ils forment ainsi, superficiairement, une sorte de presqu'île ou d'île qui recouvre la formation la plus basse du terrain liasique, à son affleurement dans le nord du département. De là, peut-être, les appellations Coverii, Couvreux, E-coverii. Ecouviers. C'est, en effet, ce terrain qui couvre et découvre, il est probable, les grands mammifères des formations triasiques et penéenes, tels que crocodiles, hipopotames, mastodontes, dinotheriums, éléphants, rhinocéros, aurochs, bœufs sauvages, bisons, cerfs gigantesques, et autres antérieurs à l'apparition de l'homme sur la terre, dont les plus récents se montrent accidentellement dans les bassins de la Wyre et du Ton (1). (V. plus loin.)

Le point saillant du territoire d'Escouviers est honesûte; il forme l'extrémité culminante de la contrée dite le haut lon, ou lon le haut : cette appellation, pure celtique, semblerait indiquer qu'aux temps des soulèvements volcaniques, il se serait élancé, à la cote 295, une languette oblongue de bradfort-clay et d'oolithe inférieure, émergeant au milieu des marnes supérieures du lias et des calcaires ferrugineux, épanchés dans les bassins, calcaires dont les gisements sont aux sources de la Wyre et du Ton. Cette saillie, ou sûtée (sû, sûthyas, en sanscrit), s'isole complétement du plain des étages jurassique et hercynien, qui se contradossent... de Longwi à Longuion et à lon les Villers,

<sup>(1)</sup> L'auteur de ce livre en possède des ossements énormes, à demipétrifiés. Ils ont été exhumés du ban de la commune d'Icourt, en amont de la chaussée (dam) de Dampicourt à Saint-Mard. — Il conserve aussi des fragments dorsaux très-curieux de scrpents, découverts parmi les pétrifications, remarquablement exceptionnelles, du territoire de Breux. La contrée d'Ephant, au territoire d'Ecouviers, indiquerait que le souvenir des gisements de ces animaux s'y était perpétué (V. infrà.)

d'une part... de la corne d'Alon à Baalon près Stenay, d'autre part. Le hé hébraïque exprime que la saillie est en dehors de cette formation.

Etablissement.

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales et les traditions:

Escouviers n'apparaît dans les chartes qu'à partir de 1248. Alors le comte Arnoul III de Chiny acheta de Failbert, abbé de Saint-Symphorien de Metz, les droits que ce prélat tenait de Vernon de la Vaulx, sire de Marville, Rupt... et autres villages de la Faille, entre les deux Failli et Dombras... sur le territoire des deux Verneuil et sur les terrains voisins formant la pointe extrême de l'Arluninsis dans le Verniacinsis: dès lors-Escouviers est devenu limite, par rapport au comté de Chiny, comme Escurey en était la pointe extrême, par rapport à l'évêché de Verdun.

Le premier châtelain connu du manoir était Foulques d'Arlon, sire d'Escouviez, frère d'Henry de Mirowalt (Ch. de 1220). Ce Foulques, par l'effet de la cession, devint homme d'armes de la châtellenie de Marville: il y était astreint à plusieurs mois de garde au château. Cette obligation ne cessa qu'en 1561.

Indication des fondateurs probables : les moines de Saint-Symphorien de Metz, de concert avec les anciens comtes d'Arlon.

L'abbaye d'Argentfontaine et l'abbé Failbert d'Escouviers (Ch. de 1183 (1) et 1248).

Origines vraisemblables. A l'époque où le christianisme prit racine sur les coteaux de la Wyre, du Ton, de la Thonne et de la Chière, une petite Celle, abbatiola, reçut un solitaire, dont le nom est resté incertain (2); sa cellule était, dit-on, dans le bois des seigneurs d'Es-

<sup>(1)</sup> Voir le texte aux Marches, de M. J., t. II, p. 612.

<sup>(2)</sup> Etait-ce Quintinus martyrisé, à Vermand, par ordre du préset Rictiovare, le 31 octobre 303? était-ce Raymond, un de ses disciples, dont l'hermitage est dans le bois d'entre Escouviez et petit Verneuil?

d'Escowyrs et de Monquintin; ce bois est celui du Fays. Au nombre des domaines légués, en 634, par le duc Adalgisiles, sur les rives de la Crüne, de la Chière, de la Wure et du Ton, tant à la cathédrale verdunoise qu'au Xenodochium de Sainte-Agathe de Longuion et aux lépreux de la ville de Metz, se trouvait un quart in Fatidiliago villâ... de là l'indivision du quart, au bénéfice de Saint-Symphorien de Metz. dans le patronage de l'église et dans les dixmes des deux Faillis: de là aussi la seigneurie directe de l'abbé Failbert, en 1248, sur les Verneuil et sur le ban de Saint-Brice, à Thonne la lon; de là, peut-être bien encore, l'indication de terra abbafail, qui se trouve au nombre des domaines confirmés, en 1183, par le pape Lucius III, à la collégiale de Longuion. Cette cellule, dont la contrée dite al Gott rappelle l'existence, au-dessus de l'emplacement de l'ancien château d'Escouviers, fut, il est très-probable, le principe de l'abbaye d'Arge-Fontaine (1), sous l'oratoire de Saint-Quentin; oratoire qui fut mère-église de Dampicourt, de Montquintin, Couvreux, Escouviez, Mathon, Beauregard et Aigremont (dénombrements de 1589 et 1603).

Les notions étymologiques sont tellement oblitérées qu'on ne peut plus se rendre compte du sens primitif de ces appellations bizarres, qui donnent un cachet si gothique au territoire d'E-couviers et aux alentours de Monquintin.

C'est ici qu'il conviendrait pourtant d'interroger la géologie et l'essence des êtres, et d'établir, avant tout, ce qu'en celtique, comme en hébreu, comme en teuton, comme en gau-

était-ce saint Médard, son successeur, en 550, aux évêchés de Vermand, puis de Noyon, lequel apôtre est patron de Saint-Mard, et qui sut régionnaire? Ce qu'il y a de certain, c'est que la coutume du Vermandois a constamment régi Marville et les rives de la Chière, en concurrence avec celle dite de Sainte-Croix de Verdun; c'est encore que les Verdunois étaient une transplantation de Veromanduens.

<sup>(1)</sup> L'appellation argent fontaine est faussée, comme celle de Monquintin; autrefois ce mot s'écrivait sans nt; il est géologique, comme presque tous les lieux dits.

lois, comme en walon notamment, on appelait le lon (1) d'une contrée, par rapport à ses habitants, les anciens launi. Essayons! plus tard l'évidence se fera.

Orographie.

De Gerawé (cote 180), contrée d'Escouviers qui confine au gué du Ton pour aller à Torgny... au Fayel de Couvreux (cote 334) près Thonne la lon... du Fays aux sources de la Thonne (cote 340)... et de Sompthonne à Gérimont (cote 309) et au promontoire sur Gérouville... étudiez bien la disposition des étages : de Gérawé à Gérimont est une ligne de calcaires liasiques et d'oolithe inférieure (oon lithos), ligne qui longe les hautes fores (2), et qui se relève du Verniacinsis vers l'Arluninsis des anciens Orolauni. C'est cette ligne oolithique, placée à l'étiage du Ton et de la Thonne, entre le vide (lo) des deux bassins et le haut-lon (nom d'une des contrées d'Escouviers) qui se relève, près de Monquintin, sur le plein (on) du plateau; c'est sur cette ligne limitatrice des inondations post diluviennes qu'ont dù s'établir les premiers launi de cette localité. Voilà le lon... les fossiles sont là pour le démontrer.

Ontologic.

Au bas de la contrée dite la Malandrie... emplacement autrefois fameux, à n'en pas douter, d'un coupe gorge de malandrins... au bas de ce lieu de mauvaise fâme... et entre la contrée du terme et la rivière... en face enfin de la morte eawe, est
une étroite prairie qui a conservé l'appellation hébraïco-celtique
d'Ephan. Nota. Traduisez ce mot par lézard ou serpent saurien. Composé des marnes supérieures du lias, ce terrain, suivant les géologues, est celui qui clôt l'ère des reptiles et qui ouvre
celle des grands mammifères antédiluviens. Aussi des ossements gigantesques se sont-ils montrès presque intacts dans les

<sup>(1)</sup> En hébreu, lo signifie le vide, le rien — on, signifie le plein, le tout — locativement, lon veut donc dire à la limite du vide et du plein. Les launi devaient être des hommes établis le long des terres, au bordage des eaux, sur les premières alluvions.

<sup>(2)</sup> C'est l'expression des anciennes chartes; elle correspond à l'idéa foris-iri, les gens du dehors, et non pas au mot forèt.

pétrifications du bassin liasique des marnes et calcaires ferrugineux de la Wyre, tandis qu'on ne recueille plus que de rares vertèbres de sauriens, au milieu de curieus coquilles, dans les calcuires sableux du lias, qui composent le fond du bassin de la Thonne, lequel est plus relevé que ceux de la Wyre et du Ton (1).

Ces débris de mastodontes (?), éléphants marins (?, mammifères de toutes espèces, qui se manifestent dans les couches liasiques de la Wyre, en remontant — de Saint-Mard — à Longuion — à Longwy — à Lon la ville... ces débris semblent
indiquer que ce lon, après la retraite des eaux, a dû être le plus
anciennement habité... d'une part, par les hommes du nord...
d'autre part, par ceux du sud... à leur apparition, soit contemporaine, soit successive, dans le bas Walon. Aussi toutes
les appellations de ce bassin sont-elles, d'un côté, celto-teutogermaniques (2), et, de l'autre, celto-galliques et walones... les
unes et les autres plus ou moins romanisées. Toutes sont d'ailleurs hébraïques, quant aux radicaux. On ne peut trop insister
sur la coïncidence de ces remarquables particularités.

Ainsi, au sommet, sur le territoire d'*Ecouviers*, vous trouvez le *haut lon*: cette contrée correspond, par sa constitution géologique, à la corne d'Alon, territoire de *Thonne la lon*; — à côté

Eph-ant, en hébreu correspond aux idées qui suivent: — phant, ou fant — ephant, ou efant — éléphant, ou elefant...

Ce sont des idées successives pour exprimer, progressivement — l'être ensanté par la terre, antée — l'être phénoménal porté antérieurement par des pieds et du genre saurien... eph-ant... (ephah, signisse vipère, serpent). Si, à cette série d'idées, on ajoute celle d'étévation, on a : el-eph-ant... (aph, signisse nez, trompe d'un animal élevé sur des pieds monstrueux). (Diction. hébr. de Lat., p. 8, 3, 7.)

<sup>(2)</sup> Ger signisse étranger, en hébreu — Gerawé, le gué de l'étranger — Gérimont, le mont qui va vers l'étranger — Gégouville, etc.

Wath, Walhes, Wala, Waelach, rendent la même idée dans les dialectes de la Germanie. De chaque côté de la rencontre des deux sysèmes orographiques de la Chière, les peuples se traitaient respectivement d'étrangers.

est honesûte correspondant au terrain de somme Thonne; — puis viennent les Em-oth, éminence correspondante aux étages de l'Othain; — au-dessous du haut-lon est le Terme, dont Limes près Gérouville reproduit la signification; — puis Ephan, — puis Esclarwé, — puis Gerawé; — au-dessous du Fayel et du champ d'Ardenne sont Lambury et la bosse d'Escorée. Tous ces mots ont une physionomie hybride, qui tranche avec celle des lieux dits de l'autre versant.

Ici, au nord, le mot lon est en tête... là, au sud, il est à la queue.

Escouviez, Couvreux, Monquintin, Mathon, Houdrigny, Dampicourt et Icourt, Berchiwé, Viller la loue, Meix devant Virton, Limes sur la marche de Gérouville, tous les lieux dits expriment des limites géologiques; et, de tout temps, en effet, ces villages ont séparé les peuples de l'Arluninsis de ceux de l'Evodiensis et du Verniacinsis; toujours cette contrée a divisé les dialectes et les races des anciens Tréviri du Longvioninsis, d'avec les races et les dialectes des Remi, des Veroduni, des Veromandui... en d'autres termes plus précis, le pays Thyois du Roman pays.

Argefontaine en bas, Monquintin en haut, pourraient bien être cette terre d'abbafaill, où s'exprimait une idée native celle du passage des couches métallifères de la plaine aux concrétions pierreuses de la montagne, là où sont les bornes naturelles des deux bassins meusien et mosellan (1) (V. l'art. Alon, p. 11).

<sup>(1)</sup> On, employé en hébreu dans son sens naturel, signifiait trésor, richesses, plénitude de tous les biens: Mon en est l'idée la plus extensive appliquée à la personnalité humaine; c'est pour cela que mon est la manifestation absolue de la main mise du moi sur un objet. Cette idée est le point de départ de notre mot monnaie. Moneta vient de maa, étendre, verbe hébraïque qui, en sanscrit, a la mème signification que ductitité; de là aussi les mots metil, barre, lingot, métal étendu (par le marteau ou par la fusion) — de là aussi, mane, mana, pièce de monnaie en hébreu... mna en grec. L'argent, par des éruptions et combinaisons chimiques primitives, s'est étendu dans les couches argileuses; de là

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1848 : Territoire. 430 hect. 31 a. 65 cent.

Nombre des maisons: 43.

| Jardins et chènevières            | 51 | ı. 3 <b>2</b> a | a. 79 d | c. |
|-----------------------------------|----|-----------------|---------|----|
| Prés et pâtures fauchables        | 71 | 79              | 59      |    |
| Terres labourables                |    |                 |         |    |
| Bois                              | 68 | 84              | 90      |    |
| Landes et friches                 | 0  | 25              | 90      |    |
| Etangs, noues et routoirs         | 0  | 4               | 20      |    |
| Superficie non imposable          | 11 | 61              | 27      |    |
| Cours d'eau · la Wyre unio au Ton |    |                 |         |    |

Cours d'eau : la Wyre unie au Ton — le ruisseau de Couvreux.

Usine: un moulin.

Revenu net imposable: 8,915 fr., d'après les anciennes sousrépartitions; et présentement : 11,307 fr. 63 c.

| Bois du Fays                     | 37 | 69 | 0  | Biens<br>communaux. |
|----------------------------------|----|----|----|---------------------|
| Terres, terrains vains et vagues | 15 | 38 | 23 |                     |
| (maintenant défrichés)           |    |    |    |                     |

Contenance ancienne des ter. communaux 54

Prix moven de l'hectare de terre : 4re classe, 3,000 f.; 2º cl., 2,400 f.; 3° cl., 1,500 f.; 4° cl., 900 f.; 5° cl., 660 fr. — de pré: 4 re cl., 4,000 f.; 2 cl., 3,600 fr.; 3 et 4 cl., 3,000 à 2,000 f. — de bois : 1<sup>re</sup> cl., 2,000 f.; 2° cl., 1,600 fr.

Notions agricoles.

Le froment d'Ecouviers est d'une qualité supérieure, surtout par son poids. Cela provient-il du calcaire ferrugineux?

Professions les plus habituelles : cultivateurs et manœuvres. Notions indust. Noms des maires : en l'an IX, H. Hinque - 1808, G. Noi- Administration.

zet - 1825, J.-B. Loreaux - 1835, J. Jacques - 1849, Loreaux-Lhotel. Nota. Hinque est un des plus anciens noms du pays de Chiny.

arges en grec, argentum en latin. Ces mots viennent de arag et argan, en hébreu... argon est un cossre rempli de trésors... enfin, quin, dans Monquintin, exprime en hébreu la racine de toute quintessence, c'est le nid (qen) de toute essenciation. (V. Dict. hébr. de Lat., p. 8, 26, 27, 65, 66, 67, 114. — V. EICHHOFF, p. 166, 329.)

Population.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : une vingtaine de feux — en 1837 : 149 hab. — en 1847 : 224 — d'après le recensement de 1857 : 208 hab.

Tenue des registres. D'après les archives communales, à partir de 1704, avec de grandes lacunes; — d'après les archives judiciaires: un petit cahier ne contenant que quelques années. (V. à la cure de *Monquintin*, où sont les registres principaux.)

## Anciennes divisions ecclésiastiques.

Ordre spirituel.

Diocèse de Trèves; — archidiaconné de Sainte-Agathe de Longuion, Longvionensis (1); — doyenné de Longuion, et primitivement d'Arlon, sous le vocable de saint Donat (2).

Cure: celle de Montquintin, sous le vocable de saint Médard; — annexes et dessertes : celles d'Ecouviers et de Couvreux;

Abbaye suzeraine: celle de Saint-Symphorien de Metz, avant 1248; — Celle: celle d'Abbafail, dite l'abbaye d'Argent-fontaine; — hermitage: celui de Saint-Raymond, dans les bois de petit Verneuil; — oratoire primitif: celui de Saint-Symphorien; — église matriculaire: celle de Montquintin; — chapelle: celle de al Got, au-dessus de l'ancien château; une contrée porte son nom, mais elle n'existe plus.

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église : elle a été reconstruite en 1858.

<sup>(1)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de : (V. Avioth, p. 74.)

<sup>(2)</sup> Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de : Arancy, Bled, Chesnois, Ethe, Etalle, Epiez, Failly le grand, Failly le petit, Flabeuville, Fresnois la montagne, Han devant Marville, Han devant Perpont, la Grandville, Monquintin, Meix, Hontigny sur Chière, Mussy la ville, Rouvrois, Robermont, Ruette, Rouvrois sur Othain, Saint-Mard, Saint-Léger, Sainte-Marie, Saint-Pierre Viller, Saint-Pancrey, Sorbey, Signeulx, Virton, vieux Virton, Viller sur Sémois, Viller le rond, Villette, Ville et Houdelemont.

<sup>(</sup>V. Номтивім, Dipl., t. III, p. 4, quant à celui d'Arlon.)

Noms des derniers curés connus, antérieurement à l'ordre actuel : Voir à *Montquintin*; — en 1697, J. *Lambert*, curé de Montquintin; — en 1705, J.-P. *Foisset*; — en 1769, M. *Pierard*. Sous l'ordre actuel : Voir *Verneuil le grand*.

Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Avouerie des sires de Monquintin, voués de Juvigny et de Ordre temporel. Châtillon (Ch. de 1263, 1269, 1270);

Patronage à la collation de l'abbé de Châtillon (Ch. de 1269 contenant donation par Rauss et Jehanne de Monquintin);

Dixmage au même, pour la totalité, sur Monquintin;

Entretien du chœur et des bâtiments, à la charge de l'abbaye de Châtillon.

## Anciennes divisions civiles.

Ancienne cité de Trèves; — royaume d'Austrasie et Lotha- Ordre politique. ringie; empire Germanique; — anciens pagi de l'Arlunensis et du Longagionensis; — comté de Chiny; marquisat d'Arlon; — châtellenie de Marville, et antérieurement de Saint-Mard et Virton; — duché: mi-partie de Bar et de Luxembourg; Haute justice des sires de Dampicourt et de Monquintin; Fiefs et arrières-siefs des comtes de Suys et des sires de Breux. Les gens d'Escouviers ne furent déchargés qu'en 1561, du devoir féodal d'aller, avec leur seigneur, fournir leur service militaire au château de Marville et d'y conduire leurs pres-

## Avant la rédaction des coutumes générales.

tations. (V. aux archives de cette ville, layette d'Aigremont.)

Loi de Beaumont, à cause de la châtellenie de Marville; Ordre judiciaire. Mesures de : pour les grains et les autres matières sèches et pour les liquides, Montmédy; — pour les bois et les terres, idem. Celles de Saint-Lambert avait été régulatrices dans les temps anciens.

Indication de l'étalon local : 80 perches au bonnier, la perche de 20 pieds.

Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Chiny, puis de Luxembourg; — assises des grands jours de Marville; — cour supérieure, idem; — ancien bailliage de idem; — ancienne prévôté de Montmédy (1).

Maisons seigneuriales, leur origine, leurs armoiries et leur extinction.

# LES ANCIENS SIRES D'ESCOUVIERS.

Aigremont-Dampicourt — Gérimont de Breux. (Voir les articles Azanne et Sommazanne, p. 85, 97.)

Hist. féodale.

Aigremont près de Dampicourt, au revers de Sompthonne, est sous la falaise de Monquintin. Cette terra Abbafall (Ch. de 1183) est topographiquement, géologiquement, ethnographiquement et féodalement, quant aux bassins du Ton et de la Thone, ce qu'Anglemont près de Dampvillers a été au sommet de l'Azenne, par rapport aux bassins de la Thinte et de l'Othain.

Appellation topographique, Aigremont rappelle les temps anciens où le mot ager (2) était donné par les Romains à une campagne toute entière peuplée de Launi: — ager Orolaunensium, Arlon; — ager Virtonensium, Virton; — ager Virdunensium, Verdun... A Sommazanne comme à Sommethonne, on trouve les derniers rameaux de la même famille: celle des du Faing de Jamoigne, celle des Suys et des Ruitz de Monquintin.

En l'an 1342, d'une part, c'était Louis d'Aigremont (3), che-

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de : (Voir Avioth, p. 77.)

<sup>(2)</sup> Ager se compose de deux radicaux hébraïques, ag et er — er, pointe du soc de la charrue — ag, activité génératrice qui aggère, qui agit, avec le fer, pour ouvrir, pour écarter, pour fertiliser.

<sup>(3)</sup> La maison d'Aigremont-Dampicourt n'a aucun rapport avec les d'Egremont de grand Failly, dont il sera question aux articles Fresnois et Marville. Ceux-ci descendent de Bernard d'Ansans, écuyer, seigneur

valier, qui, pour quatre-vingts livrées de terre, à petits tournois, à prendre sur les fores (1) de Marville, et pour quarante autres livrées sur le terrages de St-Laurent et de Selières, se déclarait homme lige du comte de Bar, Henry IV; — en l'an 1612, c'était Jehan d'Orchainfaing, seigneur d'Aigremont, Espiez et autres lieux et Claude de Laistres, sire de la Malmaison, qui, d'autre part, faisaient hommage aux ducs de Luxembourg et de Lorraine, l'un comme comte de Chiny, l'autre comme comte de Bar, pour leurs fiefs mouvants de Marville, et notamment du manoir de Charancy (V. maison de Laitres, plus bas).

Les d'Aigremont - Dampicourt sortaient d'Alexandre de Breux, époux d'Iolande d'Orchainfaing, dame d'Aigremont, Mathon, Vance, Chantemelle, Mesnil et Dampicourt.

Alexandre était fils de Baudoin de Breux, époux de Salomé de Failly femme en premières noces de Jean de Lafontaine, prévôt de Marville et sire de Sorbey; elle était dame de Mantheville sur Chière et de Viller le rond sur Othain. Ce même Alexandre était petit-fils de Jean de Breux dit de Tassigny, sire de la Crouée, fief d'estoc de Lamouilly, mort en 1594, époux de Françoise de Cugnon, dame de Ethe et de Belmont près Virton: il était arrière-petit-fils d'Henry II de Breux, époux d'Agnès de Tassigny, dame de Sapogne, de Margut et de Nepvant près Stenay. Henry II de Breux, sire de Brouenne, était fils de Hugues de Breux, mort en 1480, gouverneur du Luxembourg, et de Jehanne du Hatois, dame de Jamais (ancienne maison de Failly), auparavant veuve de Henry de Prouvy, sire de Margny près Orval.

Enfin, Hugues de Breux et son frère Henry Ier, dont on voit le sarcophage dans l'église d'Avioth, étaient fils de Louis du

d'Egremont et Moulasse, officier au régiment de Boufflers, époux de Reine de Lenoncourt, et de Simon François d'Ansans, leur fils, né à Stenay le 18 août 1691.

<sup>(1)</sup> Ce mot fores vient de foris... ce qui est en dehors. C'est, disons-le encore, un contre sens de le prendre dans l'acception de forêt.

Faing de Jamoigne, époux d'Alix d'Estalle, morte en 1421, celle qui reposa, avec son fils, dans la même tombe vide aujour-d'hui de leurs os. (V. du Faing de Jamoigne, article Bouligny, p. 193.)

Voilà comment Escouviez, féodalement, topographiquement et territorialement, remontait à Etalle, et formait la pointe extrême de l'Arlunensis dans le Verniacensis, plusieurs siècles après Vernon de la Faulx, autrement dit de la Vaulx.

Maison Gerimont. Les Gérimont de Breux avaient, il est probable, leur manoir près de l'ancien temple gallo-romain de Geromont, en face de Gerouville. Tout donne à croire qu'il était mentionné dans la charte de Louis V de Chiny, de l'an 1270, au lieu dit Geraumont, village disparu par la peste, à la suite des guerres des subséquents siècles, fléaux qui alors ont dépeuplé toutes nos contrées (1).

Sur l'écu du baron de Roberti, sire de Robermont et aîné de cette famille, se voyait, en champ d'or, une branche de sinople, à trois grappes de raisin, au naturel; son cimier était un lion naissant de gueules, couronné, armé et lampassé d'azur. C'étaient les armes de Margul-Tassigny. Roberti fut un des derniers rameaux de la branche d'Aigremont-Dampicourt, Montquintin, Menthon, Couvreux et Escouviers.

Ce rameau fut tranché par la hache révolutionnaire, en la personne de Martin-Mathieu-Joseph d'Aigremont-Cheoux, et de sa femme Marie-Josèphe de Gérimont, qui périrent le 4 mars 1794, et ne laissèrent que des filles et petites-filles, notamment les dames de Prost et de Nonancourt (2).

<sup>(1)</sup> L'auteur du Manuel y a constaté, sous le bois de Morfâme, un champ d'incinération; — écrire ce mot morte femme, ou la femme morte, est un énorme contre sens, qui se commet, cependant, pour bien d'autres contrées ainsi désignées.

<sup>(2)</sup> Il est certain que Godefroid du Faing d'Aigremont-Gérimont, époux d'une de Nonancourt d'Izel, a eu plusieurs enfants et notamment une fille, Marie-Catherine, établie à Longwy; c'est d'elle, il est pro-

Maison de Suvs.

La maison Suys d'Escouviers, Couvreux, Montquintin, sous la dominance de Dampicourt, est très-ancienne : elle descendait, il est probable, de Raus, sire de Montquintin, marié à Jehanne, fille d'Hugues, sire de Mirvault, et de Cunégonde, dame d'honneur de la comtesse Ermesinde de Luxembourg, laquelle Cunégonde, en 1243, avait acheté la dixe de vieux Virton à Fulcradus, miles de Verteri Vertumpno, fils du chevalier Arnoul et père de Conon et Barthélemy. C'est ce Raus et cette Jehanne de Mirvaux, qui, par leur charte de 1269, avaient donné un muid de froment à prendre sur leurs dixmes de Montquintin, plus le droit de patronage de l'église, plus la pâture et la dîme de tous les terrains cultivés à Dampicourt, Menthon et autres bans annexés à l'abbaye de Châtillon. Ils étaient du lignage d'Estouffs et d'Azenne, c'est-à-dire de cette indomptable race des voués de Juvigny, qui excitèrent si longtemps les Citains de Verdun contre leurs prélats : ils tenaient la clef des routes; aussi les armes des Suys ou Stuys, alliés aux Neuforge du Luxembourg, étaient-elles d'azur, à trois serrures d'or. Adam de Menton, dit de Schultz, était, au quinzième siècle, capitaine-prévôt de Soleuvre et il avait épousé Marguerite de Stuys. On a vu, à l'article Azenne, Marie-Claire comtesse de Suys, dame de Montquintin, Dampicourt, Couvreux et Escouviers, tenir sur les fonds de baptême, en 1754, son neveu François-Joseph de Jaubert, l'illustre général français, moissonné prématurément sur les lauriers du champ de bataille de Nervinde, en l'an 1793 (V. p. 97).

Les ruines du château d'Ecouviers, qui avait été brûlé par un sire de Breux, ont complétement disparu depuis un demisiècle. La bosse d'Escorée qui le portait est une contrée historique du territoire de ce village: placée sous la chapelle d'Al-Gott, entre les sections de Gerawé et d'Elarwé, expressions indicatives des gués de la Clarière et du pays étranger, en face

bable, que proviennent les aliénations au profit des Robert et autres derniers seigneurs fonciers d'Escouviers (V. infrà).

de Torgny et de Velosnes... cette bosse se protubérant entre la Malandrie à l'est, le champ d'Ardenne à l'ouest, sous le haut lon, sous le haut Fays et sous les essarts des anciens seigneurs de Dampicourt et de Montquintin... la tour d'Escouviers était admirablement placée pour le détroussement des passants. Les Escouffiers de la Thonne et les Estouffiers de la Thinte étaient de même race, et les Malandrins de Virton n'avaient pas, au moyen âge, meilleure fâme que les malandrins d'Ivoy. On en a eu les preuves aux mots Azanne et Somme-Azenne, plus haut.

Maison de Laittres.

Arnould de Laittres, descendant des anciens paraiges de Metz, fut ensuite au nombre des seigneurs de Bazeilles et Escouviers. Devenu maître de Saint-Mard, par son mariage, le 4 mars 1468, avec Françoise de Lutz, fille d'Erard et de Francoise du Mesnil, il transmit ces seigneuries et celle de Messeimcourt à son fils Jacques, qui épousa Louise d'Allamont, fille de Jean-Joachim sire de Malandry et de Marie de Pavant. A Escouviers, la contrée dite Malandrie perpétue le souvenir de son union avec cette fille des anciens Malandrins. De Jacques de Laittres, Escouviers et Bazeilles passèrent à son fils Nicolas, seigneur de Saint-Pancray, lequel, en 1573, épousa Nicole de Naves; mais leur union fut stérile, et l'hoirie maritale passa à la sœur de Nicolas, c'est-à-dire à Anne de Laittres, dame de Landrezécourt, première femme de Philippe de Wal, seigneur de Rossignol, Neumasnil, Viller le rond, fils de Jean capitaine prévôt de Chauvancy et de Jacqueline de Lamacle de la Morte eawe; laquelle Jacqueline était fille de Didier de Wal et de Marguerite d'Ivoiry, dame de Noers ou Noelda et de la Morteau. Ici se trouve le point de rattache des Ivoiru verdunois avec les anciens Wales-Bazeilles et avec les de Laittres de Saint-Mard et Virton. Anne de Laittres étant morte en 1607, elle transmit ses droits à ses enfants Mathieu et Marguerite de Wal, qui les transmirent : aux de Wal-Sterpigny - aux de Wal-Lardenois de Ville - aux de Wal-d'Anthine-de Maillen - aux de Wal de Crisgnée - aux de Wal de Beck - et aux de Wal de Baronville, d'une part; aux Waha-de Laittres, d'autre, lesquels, enfin, aliénèrent Escouviers quand ils se retirèrent définitivement en Belgique, après la conquête des Français.

Laittres portait : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée de quatre annelets de même, trois en chef, un en pointe. Cette maison est maintenant représentée par M. T. J. G. de Laittres du Rossignol et sa sœur et par M. le comte Van der Straten de Cherizey près Metz, leur neveu.

Les derniers seigneurs fonciers d'Escouviers ont été les des Robert, et, au nombre de leurs successeurs, soit par les femmes, soit par les collatéraux, se trouve un des noms les plus célèbres de notre révolution. Ræderer (Pierre Louis) de la Moselle, né à Metz, le 15 février 1754, de Pierre Louis Ræderer, seigneur d'Escouviers, Sancy, Trouville, Brunville et Avillers, et de Marguerite Gravelotte (Montmédienne?)... Ræderer, de la Constituante et qui resta pur de tout excès, pendant la période révolutionnaire, pour de là arriver aux dignités les plus hautes de l'empire, Ræderer doit donc, avec les des Robert, clore l'histoire de la petite localité d'Escouviers.

Nicolas des Robert, capitaine d'une compagnie franche de cent hommes, fut commissionné par Louis XIV d'un prevet d'aide-major capitaine des portes de la place de Montmédy, sous le gouvernement de M. Gédéon de Vassinhac-Imécourt et sous les lieutenants de roi des Haulles et du Rozoy: il y mourut vers 1732(1). Il avait épousé Catherine Gobert-Bauduoin, dont la tante, ou la sœur, Anne était femme de Sébastien Lambin de Dampvillers, gruyer des quatre prévôtés: cette Catherine Gobert mourut le 5 décembre 1737, à Montmédy. Nicolas des Robert eut d'elle: Jean-Baptiste, vers 1694 — Louis, en 1703 —

Famille des Robert.

<sup>(1)</sup> Henry, Robert, et Gérard l'Escailles, en 1501; Claude Robert, en 1609, et Henry Robert, en 1724, figurent sur l'état des annoblis du Barrois. Ce dernier se retrouvera ailleurs (V. Tronville et Guerpont); le second était de Mirecourt. Le second appartient à la châtellenie de Stenay; il portait, ainsi que Henry et Gérard ses frères: d'argent, à quatre angles dentelés; dans le 1°r, d'azur, une poire de bon chrétien d'or; dans le 2°, de gueules, un éperon d'argent; dans le 3°, comme au 1°r; et dans le 4°, comme au 2°.

Louis-Benoît, en 1705: il eut aussi des filles, dont l'une prénommée Catherine fut mariée, en 1721, à Ulric de Frédéric, capitaine au régiment suisse d'Hessy; dont une autre, Marie-Nicole-Scholastique, devint femme d'Henry d'Argent, seigneur de Vinery et de l'Etang, un des quatre cents chevaux-légers de la garde du roi; ensin, Eléonore-Nicole était encore de la même lignée. Cette famille quitta Montmédy après que Jean-Baptiste, l'aîné, ingénieur des fortifications de la frontière, eut été transféré à Thionville, d'où les rejettons des des Robert se propagèrent à Metz, où ils sont restés.

Ræderer, sire de Escouviers, Sancy, Avillers, Brunville, Trouville, portait les armes des Gravelotte, c'est-à-dire, d'argent, au saule de sinople arraché: son fils le sénateur, avait le blason des faits principaux de sa carrière politique: écartelé — au 1°, d'azur, au miroir d'or, entrelacé d'un serpent au naturel, signe des comtes-sénateurs de l'empire — au 2°, de gueules, à la tête de lion, arrachée et lampassée d'or, signe des ministres impériaux — au 3°, l'écu des Gravelotte — au 4°, d'azur, échiqueté d'or, signe des conseillers d'Etat.

Ensth, dans les tout derniers temps, on voit encore Louis-Florent Macquart, qui fut le dernier prévôt de Jametz, porter le titre de seigneur foncier d'Escouviers.

Canton de Damvillers. ECUREY; è Curid (1).

Nota. — Peuvillers était autrefois annexe de la paroisse d'Escurey.

Sur le ruisseau de la Bondefontaine : ce ruisseau formait la limite entre le Trévirois (pays de Chiny et de Luxembourg) et le

<sup>(1)</sup> Etymologie et appellations successives : è Curiá (Maginiensi), Escurey, Ecurey.... è, préposition locative : au vis-à-vis de... à l'opposite de...

Verdunois; il descend de la contrée dite la Bonde trauée (1) et il va se jeter dans la Thinte à Peuvillers et à Beuenmont.

Nota. — La petite Lissey, bien que contiguë, ne fait pas partie du village d'Ecurey.

|                | canton                     |   | 5 k. |
|----------------|----------------------------|---|------|
| Distance       | arrondissement             | 2 | 6    |
| du chei-neu de | arrondissement département | 6 | 7    |

Orientation, par rapport à Montmédy, S.-S.-O.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 210 à 379 m.

# Etage, groupe et sous-groupes (9).

1º Etage jurassique moyen, formation coralienne de l'époque secondaire — oxford-clay inférieur et moyen — oolithe ferrugineuse — coral-rag.

Géologie.

Topographie.

A Ecurey, on extrait au-dessus de l'oolithe ferrugineuse un calcaire gris ou bleuâtre, grénu, dur, contenant de petits fragments de coquilles triturées et presque arrondis. Près du chemin qui conduit à Bréheville, se rencontre un calcaire blanc, à oolithes fines, rondes ou oblongues; il est recouvert par des hancs à polypiers qui supportent un calcaire blanc, crayeux et friable avec des calamophyllia, monthivaltia, etc. Enfin, les argiles d'oxford forment la partie superficiaire d'Ecurey à Peuvillers;

<sup>(1)</sup> Dans les miciennes chartes, bonda est synonime de borne. A partir de (mi ou min) l'onde cammence, pour l'homme, le monde habité; — bonde, suivant la construction grammaticale hébraïque et dans son acception la plus étendue, est ce qui cesse d'être onde : c'est la borne de l'ondulation des flots. Non procedes amplius, a dit le Créateur à la mer... ici se brisera l'orgueil de tes flots. La bonde trquée (petra pertusa) est indiquée, dans le manuscrit de saint Venne, comme un des points rentrants de la limite, en 397, de l'ancien comté de Verdun. Au temps de Vernon de la Vaux, sire du Verniacinsis, les anciens sires du Fai de Delutz étendaient leur domination de Es-curiâ, près Dampvillers, à Escorcia, près Dampicourt.

<sup>(2)</sup> Voir la Stat. géologique de M. A. Buv., p. 257, 259, 598.

tandis que le coral-rag émerge sur la montagne d'Ecurey à Haraumont, où il atteint la cote 398. La formation coralienne composée de l'oxford-clay par dessous, de l'oolithe ferrugineuse au milieu, et du coral-rag, le plus mauvais de tous les sous-sols, par-dessus, se trouve, à Ecurey, à l'affleurement des calcaires à astartes de Crépion, de Beaumont, de Haumont, de Louvemont, de Samoigneux, de Brabant, de Sivry et de Haraumont, c'est-à-dire en relation avec les phénomènes volcaniques de Murvaux et de Murault.

Origines

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales et les traditions: Voir les articles *Brandeville*, p. 222 et *Bréhéville*, p. 233.

Nom du fondateur : inconnu; — causes : elles sont ignorées.

Date de la charte d'affranchissement : celle pour Sivry, de l'an 1578 (1).

Territoire.

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1831, dont le travail a été modifié par la sous-répartition de 1848: 692 hect. 26 ares 90 c.

Nombre des maisons: 153.

| Jardins, chènevières                      | 13 h.   | 18 a. | 31 c.     |
|-------------------------------------------|---------|-------|-----------|
| Prés et pâtures fauchables                | 26      | 14    | 95        |
| Terres labourables                        | 347     | 90    | 48        |
| Vignes                                    | 34      | 46    | 85        |
| Bois                                      | 234     | 44    | <b>30</b> |
| Clairs chênes et oseraies                 | 24      | 06    | 30        |
| Landes et friches                         | 0       | 25    | 70        |
| Superficie non imposable                  | 11      | 80    | 01        |
| Cours d'eau : le ruisseau de la Bonde for | rtaine. |       |           |
| Usines: un moulin et une tuilerie.        |         |       |           |
| Revenu net imposable: 12,879 fr. 44 ce    | nt.     |       |           |
| Bois, dits les Grands bois                | 229 h.  | 19 a. | 00 c.     |
|                                           |         |       |           |

# Biens communaux.

<sup>(1)</sup> Voir le texte dans les Chroniques de M. JEANTIN, t. II, p. 293.

Ancienne contenance des ter. communaux: 413 h. 94 a. 29

Prix commun de l'hectare de terre : 1<sup>re</sup> classe, 2,500 fr ; Notions agric. 2° cl., 2,000 f.; 3° cl., 1,500 f.; 4° cl., 800 f.; 5° cl., 150 f.; - de chènevière. 3,000 fr.; - de pré: 1<sup>ro</sup> cl., 2,500 f.; 2° cl., 1,000 f.; — de bois, 1,500 f.; — de vignes: 1<sup>re</sup> cl., 3000 f.; 2º cl., 400 fr. Ces prix varient suivant les positions.

Ecurey ayant beaucoup de terres de montagne, dont le soussol est coralien, son territoire, comme celui des finages voisins. est un des moins productifs du canton de Damvillers: il est préférable, cependant, à ceux de Flabas, de Crépion, d'Etraye, de Chaumont, de Gibercy, de Ville et de Moirey. Ses vignes sont également inférieures à celles de Brandeville, Bréhéville, Lissey et Reville.

Professions les plus habituelles : cultivateurs, manœuvres, vignerons.

Noms des maires : en l'an X, P. Loret — an XIII, J.-B. Administration. Lemarchal — 1819, F. Richard — 1830, J.-N. Lemarchal — 1848, N. Richard — 1860,

Mº Péchenard, successeur de Ponsardin, qui avait remplacé Notariat. Lardenoy.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle, en Population. 1726: 70 feux; — d'après le recensement de 1837: 609 hab.; - en 1847 : 633 ; - en 1857 : 539.

D'après les archives communales, à partir de? — d'après les archives judiciaires, à partir de 1681, avec lacunes.

## Anciennes divisions ecclésiastiques.

Diocèse de Verdun; — archidiaconné de la Princerie (1); — Ordre spirituel. doyenné de Chaumont (2); — cure de Notre-Dame d'Ecurey; - annexe et desserte : celle de Peuvillers; - hermitage : celui de Salpy? — oratoire primitif: celui de Saint-Clair à

<sup>(1)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de : (V. Chaumont, p. 343.) - (2) Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de: (V. idem, p. 341.)

Fontaine; — église-mère : celle de Molville, peut-être bien? Noms des patronnes : la Vierge en son assomption, à Ecurey; — sainte Gertrude, à Peuvillers.

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église : à la voûte est le millésime de 1541.

Noms des curés, les plus anciennement connus, avant l'ordre actuel: en 1681, J. Diepes — 1737, P. Rouyer — en 1758, J. Menusier — 1761, N. Gillant — 1781, P. Chollet — 1783, N. Garrez, jusqu'en 1792: vicaires: F. Damloup, P. Fallet, N. Guiot, P. Chollet, N. Garrez, F. Chapiron, F. Vignon, J. Roberi; sous l'ordre actuel: 1803, F. Chapiron — Bigot — Huet — Philippe — Martinet, aujourd'hui archiprêtre à Montmédy — Thumerel — Martin — Georges, curé actuel.

# Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Ordre temperel. Patronage à la collation du chapitre de la cathédrale de Verdun; — dixmage au profit du même; — Entretien du chœur et des bâtiments à la charge du même.

Nota. Ce qui justissa l'appellation è Curià c'est que, quant à Peuvillers, le patronage et les dixmes se partageaient entre le chapitre, pour moitié, et l'abbaye de Saint-Maur collatrice et décimatrice de Mangiennes et Billy, pour l'autre moitié.

## Anciennes divisions civiles.

Ordre politique. Ancienne cité de Verdun; — royaume d'Austrasie, puis de Lotharingie, puis empire Germanique; — ancien pagus du Veroduninsis; — comté et vicomté de Verdun; — terres de Chapitre; — haute justice des chanoines de la cathédrale.

## Avant la rédaction des coutumes générales.

Ordre judiciaire. Loi dite les coutumes de Sainte-Croix de Verdun.

Mesures de : pour les grains et autres matières sèches, le quartel de Damvillers; — pour les liquides, la pièce de Bar et la pinte de Damvillers; — pour les bois et les terres, Charny. Indication de l'étalon local: l'arpent de 120 perches, la perche de 16 pieds.

Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Luxembourg pour la petite Lissey; de Verdun pour Ecurey; — assises de l'évêché; — cour supérieure du présidial de Verdun, ensuite parlement de Metz; — ancien bailliage de Verdun; — ancienne prévôté de Sivry, précédemment celle de Mangiennes, et subséquemment celle de Merles (1); — ancienne justice seigneuriale des prévôts du chapitre.

EMBAGNEUX (les) du grand et du petit Commun (2). Les archers du bois d'Arc (Ch. de 1163, 1669). Wiserium cum omne. V. les art. Amelle, p. 15; Arc sur Orne, p. 35.

Canton de Spincourt. Communes d'Amel et de Senon.

Les Ambagneux d'Amelle et de Senon sont un exemple, trèsrare en France, des anciennes institutions sociales sur l'indivision forcée et la substitution indéfinie de la propriété, relativement à certains biens. La forêt du petit Commun, territoire d'Amelle, et celle du grand Commun, territoire de Senon, sont,
depuis longtemps, rentrées sous l'empire de la règle générale
qui régit les biens communaux. Mais le bois proprement dit des
Ambagneux est resté possédé privativement par une aggrégation
de quelques privilégiés placés, exceptionnellement, sous le bénéfice d'une association à laquelle les jurisconsultes ont donné la
qualification de société taisible, et qui se gouverne par ses propres lois. Evidemment cet état de chose remonte aux immunités
des anciens archers de l'Ornel chargés de la défense du passage
des ponts.

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de : (Voir Capitule des manses, p. 291 et 292).

<sup>(2)</sup> On devrait écrire Ambagneux, Ambanieri; les Baniers de deux bans unis sous une seule bannière. Ambo, ce mot latin, qui signifie deux membres du même corps, en mouvement alternatif, vient de l'hébreu: am, union de — bo, marche. — (V. Gram., de Lat., p. 92.)

Pendant la minorité du comte Edouard II (1345-1352), la régence de ses Etats était aux mains de sa mère Yolande de Flandres, et le pays était dévasté par Pierre de Bar, cousin au cinquième degré du prince mineur, et qui en réclamait la mainbournie pour sa mère Jeanne de Tocu.

Les arbalétriers de Senon et d'Amelle, sous le commandement de Geoffrois d'Apremont et de Jean de Conflants, et les arquebusiers de Marville institués le 12 avril 1345, enfin les archers placés sous la conduite de Jehan de Billey, avaient repoussé les bandes de Pierre de Bar, et, cependant, main mise avait été faite, par les officiers de la régente au bailliage d'Etain, sur le domaine des Ambagneux.

Il fallut une charte du 2 juillet 1351 pour leur en prononcer main-levée. Cette charte fait connaître l'existence, notamment, des hommes de *Roumain*, ou *Remasnil*, village qui disparut alors, avec beaucoup d'autres détruits à cette époque de perturbation: car, de 1348 à 1349, une peste universelle avait désolé la Lorraine, le Barrois, le Verdunois, tout le Luxembourg et un tiers de la population sombra dans cet abîme de calamités.

Les archers de l'Ornel rendirent, plus tard encore, d'éminents services. On en trouve plusieurs, cités avec distinction, à l'affaire de Ligny (1368): là ils se dévouèrent pour sauver le duc Robert, tombé dans l'embuscade des Messins, avec Raoul de la Tour, avec Jehan de Sorbey, Robert des Hermoises de Delut, Jacques et Collignon d'Espinal de Cons, Fery de Dun, Jean du Chastelet, Jehan de Villers, Thiéry de Bellefontaine, Jacomet de la Ferté, Gérard de Marcey, Lambelet d'Ivoy, Husson de la Wal, Alexandre de Virton, Josse d'Apremont, Erars et Jean de Watronville, Bastin de Sorbey, Finck de Housse, Thirion et Jehan du Saulcy, Jehan d'Estaules, Pierson d'Amey, Beaudouin de la Tour, Henry de Boulanges, Hennequin du Wey archer, Guillemin archer, Jeantin archer, le Wallex archer, Pernet archer (1). (V. Leantin, aux art Billy et Rarécourt.)

<sup>(1)</sup> D. CALMET, Hist. de Lorraine, t. III, p. 384.

EMORIEUX; — è...M...orii.

Hameau dépendant de la commune d'Epinonville. — Treize habitants.

Canton de Montfaucon. Commune d'Epinonville.

A l'altitude de 221 m. sur le contreversant de l'Andon, et à la rampe des pentes vers la Buanthe, est une petite source alimentée par les eaux pluviales d'entre le bois *Emont* (1) et le col de Montfaucon; elle coule sur les marnes à gruphées virquies qui longent, à l'ouest, les quults d'Epinonville, dont l'épaississement la dirige d'Ivoiry, au sud, sur le village de Verry: là elle conflue avec la Buanthe, au vis-à-vis de la papeterie, entre Cheppy et Charpentry.

V. suprà, à l'article Eclisefontaine, p. 608, et plus bas aux articles Epinonville et Ivoiry.

ESCANUCE (2), ou la banquise de Muscey, près Longuion. - Les Lescamoussier, aux bans d'Artaise et Sorbey. (Ch. de et de Longuion. 815, 4160, 4183, 4323, 4556, 1559, 4565, 4566, 4573, 1579.)

Cantons de Spincourt Commune de Sorbey.

<sup>(1)</sup> Em, mère - onthos, êtres naissant de l'oon dans la plénitude des ondes - mor... m... à partir de - or, lumière venant de l'orient. (Dict. hébr. de LAT., p. 6.)

E-morii... à partir du coteau du bois Emont, où sourdit la fontaine de Brise guelle, les Emorii sont, d'un côté, à l'orient, les êtres morts dans les révolutions des soulèvements jurassiques, et, de l'autre, les êtres naissants dans l'épaississement de l'immense bassin de la craie.

<sup>(</sup>V. Brothier, d'après Elie de Beaumont, p. 73).

<sup>(2)</sup> Cette désignation topographique, in pago scammuse, se trouve dans la charte de Louis le Débonnaire, de l'an 815, relativement à la banquise d'entre la Moselle et la Meuse : elle était limitative de l'ancien Scarponnensis, et elle s'appliquait, notamment, à ce qu'on nomme le saut de Pagny. Cette désignation est devenue l'appellation générique des Escamoucieri, dont la famille Lescamoussier avait conservé la qualifi-

A Sorbey, comme sur toutes les anciennes marches, il existait deux seigneuries bien distinctes et de mouvances originairement opposées. — Le petit seigneuriage, au brisement de la montagne par les eaux de la Chière, c'est-à-dire Artaize; — le grand seigneuriage, au dévallement des basse et haute Wales sur l'Othain. C'est du premier, dit le ban d'Artaize, dont il sera question ici.

Le ban d'Artaize, alias de Muscey, était sous la châtellenie de Longwion (1) et sous la haute dominance de celle de Longwy, dont les ducs de Lorraine, aux droits des comtes de Bar, étaient seuls seigneurs, en vertu du traité de 1276. Comme Muscey, Artaize avait dépendu de la manse épiscopale des Claves, au mérite de la cession, par Hillin archevêque de Trèves, en 1160, à Albert de Mercy. L'église de Verdun revendiqua vainement ce domaine, et son évêque Nicolas Psaume ne put qu'obtenir l'inféodation d'Artaize en faveur de son beau-frère Jehan de Lescamoussier, n° 1.

Ce petit seigneuriage était un appendice composé de quelques habitations éparses sur le versant de Noers à Sorbey, en dehors de la banquise du castrum de Mucei... e scamuse oppido (2).

La banquise de Mussy. Mussy (castrum Muceium, Ch. de 1160; oppidum Muscei,

cation. Les Emoleurs du Clermontois étaient dans le mème cas. Nous trouverons les descendants de ceux-ci dans l'arrondissement de Verdun.

<sup>(1)</sup> Le grand seigneuriage de Sorbey, sous la châtellenie d'Arancy, était, au contraire, du ressort de Marville, dont les ducs de Bar et de Luxembourg étaient souverains par indivis. L'histoire ancienne des mouvances de Sorbey serait inintelligible sans cette distinction.

<sup>(2)</sup> Scam, en celto-gaélique et aujourd'hui encore en anglais, signifie dispersion; scam houses, habitations dispersées — scamma, arêne sablonneuse dispersée par les vents; en latin, scammum, banquise, élévation de terre entre deux cours d'eau... telle est la position de Mussy, Musceium, et celle des rares habitations, telles que la basse Wale et la haute Wale, qui se construisirent, sur les atérissements, vers la mer intérieure de Jametz.

bulle de 1183)... Mussy, entre Wachemont (cote 293) et Noers sous la basse Wale (cote 260 à 296), Mussy n'est rien autre chose qu'une longue et étroite banquise arénacée des atérissements anté-diluviens de la Moselle (Musella), dans le delta de la Chière et de l'Othain. Sur la pointe extrême de la languette, vers le précipice de Noers, était l'oppidum séparé de la petite Sorbey (Sorberiolum, Ch. de 1183) par le brisement opéré à Artaize.

C'est là où, pendant plusieurs siècles, ont relui, simultanément en sens contraire, le croissant féodal des Tassignot de Croix-Fery de la Fontaine-Harnoncourt, d'une part... et celui des Lescamoussier, de l'autre (1).

Au commencement du dix-septième siècle, Jehan dit de Bar était clerc juré, gardeur du scel du tabellionage de la prévôté de Virton (Ch. du 12 novembre 1406), prévôté dont le gouverneur était alors Henry ou Dideric des Wales, seigneur de Wal, Viller le rond, Rossignol, et Fresnois, époux de Marguerite d'Ivory, dame de Noers et de Lamorteawe. Ce Jean, citain de Verdun, fut, paraît-il, le chef annobli de la maison magistrale dite de Bar, qui portait : d'azur, à une étoile d'or, accompagnée de trois croix pommetées et fichées de même, deux et un; ensuite barré d'or (V. suprà, p. 390). Ses enfants, après lui, furent distingués par le surnom d'Escamoucieri, en raison de leur position à Muscey, et ils y devinrent bientôt d'importants personnages, près de la famille prévôtale des Lafontaine de Marville et Sorbey, dont ils ne tardèrent pas à être les alliés.

Jehan de Lescamoussier (n° 1), était né à Bar; il avait épousé

Maison Lescamoussier.

Maison de Bar.

<sup>(1)</sup> Les camoussier portait : de gueules, à un croissant montant d'argent, surmonté d'une étoile d'or... armes de dignité magistrale chez les citains de Verdun.

Tassignot de Croix et les autres sires de Sorbey, de la maison chevaleresque d'Azenne, portaient : d'azur, à un croissent d'argent, surmonté d'une étoile de même. A l'article Sorbey on verra les causes de cette transformation des émaux.

Catherine Guioth du lignage d'Estouss (V. suprà, p. 388). Il était surnommé l'Escamousse (Ch. du 9 juillet 1428), et son petit-fils, ou arrière petit-fils, Jehan II est dit le Camoussier par son neveu Fery de la Fontaine, dans un acte du 14 septembre 1556. Alors les surnoms, on le voit, se tiraient encore de la position géographique dans telle ou telle localité.

Du mariage de Jean (n° 1) et de Catherine Guioth, naquirent: Jean II? — Jacques — Jeanne — et Elisabeth (1). Jacques épousa Marguerite Briseur, fille de Georges sire de Virolai, contrôleur général des fortifications et maître des monnaies de Lorraine, et d'Anne Génin de Verdun. Ce Jacques, par décret du duc Anthoine, du 19 novembre 1521, avait obtenu de suivre la noblesse de sa mère, celle des Guioth; il portait, en conséquence: d'azur, au chevron d'argent, accompagné en chef de deux roses d'or, et en pointe d'une étoile de même: il était seigneur de Tonnoy (2). Cette branche est restée sur les rives de l'Ornain; revenons à celle fixée sur celles de la Chière et de l'Othain.

Jehan II épousa Marguerite, fille de Pierre Psaume, prévôt de Tilly, habitant de Chaumont sur Aire, annobli le 9 juillet 1549, et de Didiere Morelle. Il devint ainsi le beau-frère du célèbre évêque Nicolas Psaume, et ses armoiries se contrecroisèrent avec le croissant des anciens sires de Sorbey. En 1565,

<sup>(1)</sup> Jehanne, en 1520, épousa Robert Gervaise, contrôleur de Varennes et des Montignons. Son beau-père Waultrin avait été annobli le 4 juillet 1481. — Elisabeth fut semme de Luc Platel du Plateau, châtelain de Bar, originaire de Flandres, annobli le 23 mai 1550. Ils ont encore à Bar-le-Duc quelques rejetons. (V. l'art. Loisey.)

<sup>(2)</sup> Un de ses fils, Louis de Lescamoussier, comparut à la recherche de la noblesse de Bar par le hérault d'armes Richier, en 1581, tant en son nom qu'en ceux de Gaspard son frère — de sa sœur Anne, femme de François sire de Mézières — de sa nièce Catherine, alors veuve de Jacques sire de Fleury — de sa nièce Hélène, femme de Louis Joly de Bar — et de sa nièce Jehanne, épouse de Louis Petitjean, écuyer, sire de Jenneville ou Gennoville, canton de Montfaucon.

Jean de Lescamoussier était lieutenant général de l'évêché de Verdun: cette famille entra ensuite dans les alliances de la maison de Roucy: elle paraît s'être éteinte, à Saint-Mard, avec la seconde femme de J.-B.-A. de Gerlache de Waillimont; c'està-dire, Perrine-Marie-Louise de Roucy, fille du baron Arnoud et de Charlotte de Lescamoussier.

EPINONVILLE; è Spanulphi villa (1). (Mns. de Saint- Canton de Montfaucon Venne de l'an 897.)

Sur le versant d'Ivoiry à la Buanthe.

Ecarts: les hameaux d'Ivoiry, d'Eclisefontaine et des Emorieux.

Distance du chef-lieu de  $\begin{cases} \text{canton......} & 0 \text{ myr. 5 kil.} & \text{Topographie.} \\ \text{arrondissement....} & 4 & 3 \\ \text{département......} & 6 & 6 \end{cases}$ 

Orientation, par rapport à Montmédy, S. S. O.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer : de 138 à 265 m. au-dessus d'Ivoiry.

## Etages, groupe et sous-groupes (2).

1º Etage jurassique supérieur, formation dite portlandienne Geologie, de l'époque improprement classifiée secondaire — marnes à gryphées virgules — calcaire portlandien.

<sup>(1)</sup> Etymologie et appellations successives: Spanulphi villa; Epinonville. — Ep, radical de toute idée d'épanchement et d'épaississement. L'épine (oe, en hébreu) est l'épanchement végétative de la séve, dont l'épaississement orbiculaire sur l'écorce devient bois (ets) — i, isle — in, sur, dans — ol, sable — oon, l'ovule du sable, dont se composent les roches jurassiques. Epusum et Ivoy, Epinonville et Ivoiry, Eparges... toutes les appellations similaires progressent, linguistiquement et géologiquement, dans l'ordre des mêmes idées. De là le mot épis de apha, épaissir, etc. (Dict. hébr. de Lat., p. 8, 8.)

<sup>(2)</sup> Voir la Stat. géolog. de M. A. Buv., p. 81, 84, 86, 87, 598.

2º Etage du qault, s'épaississant de plus en plus vers l'ouest. Les calcaires portlandiens ont, dans la Meuse, une inclinaison de 1/77 à 1/85 du N.-E. au S.-O.; leurs assises diminuent d'épaisseur, à mesure qu'elles s'étendent du S. vers le N. du département, où elles se terminent en biseau. Au S., l'épaisseur est de près de 180 m.; mais cette épaisseur décroît rapidement par la retraite des assises supérieures : la puissance du calcaire portlandien n'est plus que de quelques mètres à Varennes et elle s'annulle à Epinonville. A partir de là, au contraire, l'élément néocomien s'épaissit sensiblement; il croft, de crête en crête, et il marche vers la craie. Le territoire d'Epinonville forme, superficiairement, une longue et étroite presqu'île de sables verts émergeant des marnes à griphées virgules. Si le groupe était complet, le sous-sol devrait offrir des marnes et calcaires à astartes reposant sur le coral-rag; mais cette intermédiation faisant défaut sur le portland, il y a négation de l'oon, au principe même de l'épaississement du terrain néocomien. ... ep-in (o) on-villa.

Origines.

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales, les légendes et les traditions (V. les art. Cuizy, p. 443; Eclisefontaine, p. 608, Emorieux, p. 633; et Montfaucon, plus loin.

Légende.

La tradition rapporte que saint Baldéric étant mort à Rheims, près de sa sœur l'abbesse sainte Bove, son corps y fut enterré, bien qu'il eut assigné le lieu de sa sépulture dans son oratoire de Saint-Laurent à Montfaucon. Pour accomplir la volonté de leur fondateur, quelques-uns de ses moines enlevèrent le corps nuitamment, mais ils furent vigoureusement poursuivis par des Remois. Sur la point d'être atteints, ils suspendirent leur pieux larcin aux hranches d'un arbre, dans le bois, près du lieu dit Ivoiry? puis ils se cachèrent dans une caverne, au lieu dit Epinonville; de là le mot Span-ulphi villa (1). Ce fut de cette

<sup>(1)</sup> Span-ulphi villa signifie, littéralement, la ville du secours de l'empan. Il suffit d'ouvrir un dictionnaire anglais ou allemand pour se convaincre de l'exactitude de cette traduction, qui se rapporte à la sus-

grotte que le corps fut retiré quelque temps après, amené en grande pompe à Montsaucon, puis mis au tombeau sous le vocable de saint Laurent. En 841, sous l'évêque Heymon, la châsse fut transférée à Verdun pour la soustraire aux profanations des Normands. On mentionnera ailleurs ses autres pérégrinations (†).

Noms des fondateurs : inconnus; les moines de Montfaucon, indubitablement.

Erection en commune.

Cause probable : la dévotion des pèlerins à la grotte où fut déposé le corps de saint Bauldry.

Date de la charte d'affranchissement : il n'en existe aucune. Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre et la sous-répartition de 1844 : 1,406 h. 35 a. 78 c.

Territoire.

Nombre des maisons: 106.

| Jardins et chènevières     | 18 h. | 85 a. | 40 c.     |
|----------------------------|-------|-------|-----------|
| Prés et pâtures fauchables | 92    | 41    | <b>59</b> |
| Terres labourables         | 1180  | 53    | 13        |
| Vignes                     | 9     | 33    | 48        |
| Bois                       | 82    | 47    | 60        |
| Landes et friches          | 01    | 29    | 28        |
| Superficie non imposable   | 21    | 35    | 30        |

Cours d'eau : les sources d'Ivoiry, dans un parcours de 6 k. jusqu'à la Buanthe, sous Verry.

Usines: une huilerie.

Revenu net imposable: 25,269 fr. 9 c.

pension du corps de saint Baldéric aux branches d'un arbre, pour le dérober aux recherches des Remois... et toujours l'hébreu est au fond de l'expression! voyez span, en anglais! Indubitablement, la géologie démontrera qu'avant le soulèvement pyrénéen l'Espagne a été une terre en suspension dans l'épanchement des couches de sa formation. Nous mon trerons aussi, ailleurs, que l'appellation Robert-Espagne, inexpliquée jusqu'ici dans le Barrois, prend son origine dans un sens identique à celui que nous indiquons.

<sup>(1)</sup> Voir Mémorial de Dadon, dans les Chron. de M. J., t, I, p. 327.

— V. aussi Wassebourg, t. I, fo 174. — V. encore la procession de Jouy, aux Chron. de M. J., t. I, p. 333.

Biens communaux.

(aujourd'hui défrichés ou plantés en majeure partie)
Contenance ancienne des ter. communaux: 634 h. 27 a. 50 c.

Not. agricoles.

Prix moyen de l'hectare de terre: 1° classe, 2,000 f.; 2° cl., 1,500 f.; 3° cl., 1,000 f.r; 4° cl., 700 fr.; 5° cl., 250 fr. — pré: 1° cl., 4,000 f.; 2° cl., 2,100 f. — vigne: 1,200 fr. — bois: 2,000 fr.

Cultures générales : blé, orge, avoine; — cultures spéciales : plantes fourragères, légumineuses.

Notions industrielles.

Professions les plus habituelles : cultivateurs, manœuvres, quelques vignerons, des sabotiers, des charcutiers.

Administration.

Noms des maires: En l'an X, A. Chardin — 1816 P. Perrin — 1822, P.-N. Charpentier — 1829, A. Chardin le jeune — 1837, P. Morin-Perrin, ... à 1860 — maire actuel, M. N. Charpentier.

Population.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : 310 hab. — d'après le recensement de 1837 : 429; — d'après celui de 1847 : 416; — en 1857 : 412; qui se répartissent ainsi : à Epinonville, 165 — à Ivoiry, 131 — à Eclisefontaine, 103 — aux Emorieux, 13.

Tenue des registres. D'après les archives communales, à partir de 1669; — d'après les archives judiciaires, à partir de *idem*, série à peu près complète.

## Anciennes divisions ecclésiastiques.

Ordre temporel.

Diocèse de Rheims; — archidiaconné de Champagne; — grande prévôté de Montfaucon (1); — doyenné de Saint-Germain de Montfaucon (2); — cure : celle de Saint-Baldéric d'Epinonville, dite la grande paroisse; — annexe et desserte : celle de Saint-Nicolas d'Ivoiry.

<sup>(1)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de : (V. Aincréville, p. 8.) — (2) Composition de ce doyenné comprenant les paroisses de : (Voir Cuisy p. 443.)

Abbaye suzeraine : celle de Saint-Germain de Montfaucon. Oratoire primitif : celui de Saint-Nicolas, à la chapelle d'Ivoiry?

Eglise matriculaire : celle d'Epinonville;

Noms des patrons : saint Baldéric, à Epinonville - saint Nicolas, à Ivoiry.

Noms des derniers curés connus: antérieurement à l'ordre actuel: en 1669, P. Gigy — 1683, J. Collin — 1711, B. Millet — 1755, J.-F. Neveux — 1759, N. Bourlois — 1765, A. Perrin — 1789, P. Sillet — 1791, J-B. Caumont — 1794, Gérardin. Sous l'ordre actuel: en 1803, Monet — 1810, Périn — 1816, Vatelot — 1822, Javelot — 1829, Duc — 1844, Gelhay — 1845, Maréchal — 1850, Malavoix — 1859, Buvelot, curé actuel.

Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Avouerie des comtes de Grandpré et de Rethel (V. la Ch. de Ordre temporel. Godefroid le grand, en 1060); — patronage à la collation du chapitre de Montfaucon; — dixmage au profit des chanoines; cure à portion congrue; — entretien du chœur et des bâtiments à la charge des mêmes.

#### Anciennes divisions civiles.

Ancienne cité de Durocortorum Remorum, Rheims; — Ordre politique. royaume de Neustrie, sur les marches de celui d'Austrasie; — ancien pagus du Dolomensis Ch. de 893); — duché de Champagne; — baronnie de Grandpré; — haute justice des grand prévôt, doyen, chanoines et chapitre de la collégiale de Saint-Germain de Montfaucon, seigneurs tréfonciers, haut, moyen et bas justiciers (V. les transactions des 12 août 1509, 29 septembre 1607 et 30 juin 1659)

Avant la rédaction des coutumes générales.

Loi de Vermandois.

Ordre judiciaire.

Mesures de : pour les grains, les autres matières sèches et les liquides, Montfaucon; — pour les bois et les terres, idem.

Indication de l'étalon local : l'arpent de 80 perches, la perche de 19 pieds 8 pouces.

Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Vermandois-Rheims; — cour supérieure du présidial du grand bailliage à Rheims; — ancien bailliage de Vermandois; — ancienne prévôté de Montfaucon 1); — ancienne justice seigneuriale des prévôts du chapitre, par leurs délégués; — justice foncière des maire, échevins et syndic perpétuel du lieu; ils étaient à la nomination du chapitre, sur la présentation des habitants.

## Maisons seigneuriales.

Le chapitre de l'insigne collégiale de Saint-Germain de Mont-faucon ne paraît pas avoir jamais détaché la moindre parcelle de son tréfonds. Aussi n'a-t-on souvenir d'aucun manoir féodal à Epinonville, et aucune famille laïque ne doit avoir eu le privilége d'être inhumée dans le chœur ou dans les chapelles de son église. Seulement les registres paroissiaux, aux dates de 1685, 1717, 1724, 1728, 1731, 1743 et 1717, relèvent l'existence, à Ivoiry, de quelques familles titrées; telle, notamment, que celle des Laisnel-Labranche d'Ivoiry. Cette famille est assistée, dans ses actes de l'état civil, par des Lescamoussier, des la

<sup>(1)</sup> Composition de cette prévôté comprenant les localités de : (V. Cuisy, p. 443., Les prévôts seront indiqués à l'art. Montfaucon. Quant aux derniers lieuteuants généraux du présidial de Rheims, les voici d'une manière plus complète que précédemment : en 1669, P. Béguin, seigneur de Chaalons sur Vesle — 1693, L.-C. Béguin, seigneur de Coegny et de Chaalons sur Vesle — 1732, J.-A. Béguin, seigneur de Coucy, Chaalons sur Vesle, Requincourt et Fossez — 1764, J.-S. Lévéque, seigneur de Pouilly, Arci-Ponsart et Bouilly — 1779, J.-S. Lévéque, seigneur des mêmes lieux et de Burigny 1787, N.-L. Jouvant, intérimaire — 1789, A.-R. Sutaine du Vivier — 1790, J.-R. Gérard, juge président au tribunal du district de Clermont.

Chevardière, des Saucourt, des Champville, des de Forges, des de Vassaux. On y trouve aussi des Robinet En 1685, le chevalier Jean de Sainctignon d'Avocourt et sa sœur Anne-Louise y tiennent sur les fonds de baptême un enfant Barthélemy de Bourlois.

Ivoiry pourrait bien avoir été primitivement un fief indépendant : car, en 1450, on trouve une Marguerite d'Ivoiry, épouse de Didier de Wal, seigneur de Wal, Viller le rond, Rossignol et Fresnois, de la maison comtale de Chiny; et cela à l'époque où Vilosnes était dans le domaine des auteurs des de Croix, des Lafontaine, des Lescamoussier de Sorbey. En se rappelant aussi que Dugny et les deux Monthérons ont appartenu, en 1301, à Geoffrois III de Dun, et qu'ils avaient passé, en 1326, à Marie de Bar, douairière de Gobert VI, on se demande si la muison d'Ivory de Dugny n'a pas eu des points intimes de rattache que ses représentants paraissent ignorer) avec les d'Ivoiry d'Epinonville sous Montfaucon et les Lescamoussier d'Artaize-Sorbey (V. suprà). Cette question sera approfondie à l'article Ivoiry; et il en a déjà été dit un mot à l'occasion des de Laittres d'Escouviers-Lamorteauxe et Bazeilles, dont un membre, en 1724, était grand prévôt de la collégiale de Montfaucon.

Les armes d'Ivoiry sont gravées sur les arceaux de l'admi-Ivoiry de Wal. rable petite église, autrefois seigneuriale, de Saint-Mard; église rebâtie, en 1636, par Philippe de Laittres, seigneur dit lieu, d'Allondrelle et de la Malmaison, capitaine de cette prévôté unie à celle de Virton, église qu'il fit édifier dans le parc de son château. L'écu d'Ivoiry y figure au nombre de ses trente-deux quartiers de noblesse, dans sa descendance maternelle par les Waha, et dans l'ordre qui suit : de Wal Ivoiry — Lamorteau — Noirefontaines — Laittres — Lutz — Allamont — Pavant. Ivoiry portait alors : d'argent, au lion d'azur, armé, lampassé, et à la queue fourchue. Après avoir été Chinienne, cette maison a passé, partiellement, dans la Bourgogne, sur la fin du treizième siècle; puis une partie de ses membres est revenue en Champagne, d'où elle s'est, par alliance

avec les Bourgeois du Cherais, implantée dans le Vérdunois et notemment à Dugny (1).

#### Personnage notable.

Lesnel d'Ivoiry (Jean-Louis), né à Epinonville, le 4 février 1725, fils de Louis et de Catherine de Forges, et petit-fils du capitaine Jean Lesnel d'Ivoiry et de Anne Labranche, fut maire de la ville de Lyon, sur la fin du dix-hantième siècle, et il y périt révolutionnairement.

Canton de Spincourt. BYON, ou Eston; E-stonum (2); ancienne succursale d'A-melle: Stadonis villa? (Bulle de 1049.)

Sur le plateau de la plaine, près de l'ancien Piennois.

Ecarts anciens: le hameau d'Ornel — le moulin d'Amelle. Nota. — Ornel est maîntement de la commune de Gincrey.

Topographie.

| Distance        | canton         | O myr. | 8 kil. |
|-----------------|----------------|--------|--------|
| du chef-lieu de | arrondissement | 4      | 5      |
|                 | département    | 5      | 7      |

Orientation, par rapport à Montmédy, S. S. E.

Affitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 245 m. 1 263, au signal du télégraphe.

<sup>(1)</sup> M. le baron de Benoist, député de la Meuse, est, par sa mère, petit-fils d' élexis-Claude d'Ivory, époux de Anne-Hyacinthe-Jeanne le Bourgiois du Chérais; celle-ci fille de Jacques-Dominique, seigneur de Mairy, et de Marie-Barbe-Françoise des narouins.

<sup>(2)</sup> Etymologie et appellatious auecessives : Stonum, Estonum, et, dégage du teth, commence à spécifier la limite de l'attache conjunctive à sa figuration la plus étroite : c'est le radical du concept d'étroitesse, dont le file plus fin réalise l'idée sensible; de là eten, pour dire étoupe, etoun, fil, en hébreu; — on, plénitude; idée générale du plein; — oon, ovule des infiniments petits — on... ah! (Divt. hébraīq. de Lat., p. 55, 5, 26.)

## Etages, groupe et sous-graupes (1),

1º Etage colithique, on jurassique inférieur — bradfordclay — calcaire gris colithique. Géologie.

2º Etage jurassique moyen, formation coralienne — oxfordclay inférieur

Couches superficiaires: à l'est, le bradford-clay et l'oolithe inférieure — à l'ouest, le corn-brash et le forest-marble.

Le village est assis presqu'à la limite étroite de ces deux couches; il est en dehors, conséquemment, de l'étiage du plan de l'ancien Piennois. Le corn-brash et le forest-marble, dont la formation est très-développée dans le nord du département, où elle a une puissance d'environ 60 m, disparaît au sud d'Étain: à Etain, cette couche est sur l'étroite limite des argiles d'oxford, sous lesquelles elle s'immerge à l'ouest; le contraire arrive à Eton; ici l'étroitesse du corn-brash et du forest-marble reste en émergence, par rapport à l'oolithe inférieure du territoire de Bommarie; de là la différence étymologique et géologique des mots Etain et Eton — Eton est presque à l'étiage du plein des Thonnes — Etain est presque à l'étiage du vuide de l'Othain (2).

<sup>(1)</sup> Voir la Stat. géel. de M. A. B., p. 77, 217, 220, 582, 597, 599.

<sup>(2)</sup> Rien ne démontre plus mathématiquement la réalité des causes des appellations primitives, en les interprétant par les radicaux de l'hébreu, que l'opération suivante: prenez deux localités, dont le nom est identique et placées, oui ou non, sur la même formation, bien qu'elles soient séparées par l'étendue d'un ou de plusieurs bassins: prenez Eton, par exemple, sur le corn brash, sous lequel, à l'est, plonge l'oobithe inférieure; et prenez la montagne d'Eton, au village de Bréheville, à l'endroit où l'oolithe ferrugineuse plonge, à l'ouest, sous le corat-rag; l'une et l'autre de ces localités sont aux deux points opposés des bords extrêmes de la nappe d'inondation des argiles d'oxford du bassin de la Thinte. . jetez un coup de niveau, l'étage marquers 240 et quelques mètres, aux deux points extrêmes de la ligne de jonction de l'émergeance oolithique. Prenez Étain au sud, et au nord prenez l'uie de l'Othain, sous l'ille-es-Cloye, et vous aurez le même résultat quant aux

| Origines.   | D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales, et les |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
|             | traditions. (V. l'article Amelle, p. 15 et 21.)                  |
|             | Nom du fondateur : inconnu; - causes : idem;                     |
|             | Date de la charte d'affranchissement : on n'en connaît pas.      |
| Territoire. | Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1823,    |
|             | 1,110 h. 44 a. 29 c.                                             |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            |

Nombre des maisons: 107.

| Jardins et chènevières     | 10 h.     | 3 a.      | 60 c |
|----------------------------|-----------|-----------|------|
| Prés et pâtures fauchables | <b>57</b> | <b>78</b> | 14   |
| Terres labourables         | 540       | 51        | 1    |
| Bois                       | 444       | 33        | 46   |
| Clairs chênes              | 43        | 44        | 12   |
| Landes et friches          | 0         | 80        | 90   |
| Superficie non imposable   | 13        | <b>53</b> | 06   |
| Usine: une huilerie.       |           |           |      |

Revenu net imposable: 22,268 fr.

Biens communaux. Notions agric.

Prix commun de l'hectare de terre : 1° classe, 5,400 fr.; 2° cl., 4,500 f.; 3° cl., 3,000 f.; 4° cl., 1,500 f.; 5° cl., 900 f. — de pré : 1° cl., 6,000 f; 2° et 3° cl., 4,500 et 2,000 f. — de bois : 6,000 fr.

Cultures générales : blé, orge, avoine et quelques navettes.

Les terres sont peu inférieures à celles de *Pillon*, de *Rouvrois* et de *Nouillompont*; elles sont d'une qualité soit égale, soit supérieure, à celles des autres communes du cauton.

Notions indust.

Professions les plus habituelles : cultivateurs, manœuvres, bûcherous, charpentiers, maçons, tisserands, chanviers, scieurs en long, mairiniers, charrons

Fossiles.

Dans les assises inférieures du sol se trouvent des fossiles assez abondants, tels que serpules, belemnites, trigonies, et des coquilles appartenant aux genres corbules, astartes et nucules.

cotes du niveau. L'inclinaison des étages rendra compte, dans ce second exemple, de la diversité des couches superposées. Ces fossiles se reproduisent avec des dents, des érailles, et des vertèbres de poissons, dans un petit lit de lumachelle. au Fays d'Ornel, à la profondeur de 12 m. Il y a aussi quelques veines de lignites (!).

Noms des maires : en l'an VIII, J.-B. Collignon — 1807, H, Administration.

Pierson — 1815, J.-B. Collignon — 1832, J.-P. Toussaint

— 1834, F.-J. Déjarny — 1838, J.-F. Toussaint — 1848,

F. Balthazard — 1852 à 1861, F.-J. Déjarny.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : en 1726, 77 feux; — d'après le recensement de 1837 : 501 hab.; en 1847 : 428; en 1857 : 385 — en 1861 : 400.

D'après les archives communales, à partir de..? — d'après les des registres. archives judiciaires, à partir de 1763, série complète.

### Anciennes divisions ecclésiastiques (V. Amelle, p. 13).

Diocèse de Verdun; — archidiaconné de la Wabvre; — Ordre spirituel. doyenné de Saint-Pierre d'Amelle; — cure : celle de Saint-Martin d'Amelle.

Abbaye suzeraine : celle de Gorze; — prieuré : celui d'A-melle.

Saint Martin pour la cure, saint Jean-Baptiste, à Eton.

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église : elle a été reconstruite en 1840.

Noms des anciens curés, antérieurement à l'ordre actuel (V. Amelle, p. 19) Noms des vicaires à Eton: en 1763, J.-L. Berthelot — 1767, Marchal — 1778, F.-R. Pergent — 1781 à 1791, Ayet. Depuis 1803, N. Turba, remplacé par F. Turba.

#### Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Avouerie : celle des voués du prieuré; — patronage à la col-Ordre temporel. lation du prieuré d'Amelle; dixmage au profit du même; — entretien du chœur et des bâtiments à la charge du prieuré.

<sup>(1)</sup> Voir la Statist. géolog. de la Meuse, p. 220.

#### Anciennes divisions civiles.

Ordre politique. Ancienne cité des Articlaves; Verdun; — royaume d'Austrasie; empire germanique; — ancien pagus du Vaurense, ou des basses Wabvres; — ancienne châtellenie de Gondrecourt, sous la dominance des barons d'Aprement; — marquisat de Spincourt; — duché de Lorraine, après la réunion du Barrois; — haute justice du marquis de Spincourt, seigneur haut, moyen et bas justicier; — sies et arrières-sies : ceux d'Afséville, d'Aix, Dincourt, Bourvaux.

### Avant la rédaction des coutumes générales.

Ordio judiciaire. Avant le partage du comté de Verdun entre l'évêque Richer et le comte Renault de Bar, loi dite les coutumes de Sainte-Croix et les mesures du Verdunois; — après le partage, les lois et mesures du Barrois non mouvant.

Mesures de : pour les grains, les autres matières sèches et les liquides, le boisseau, la pinte et la pièce de Bar; — pour les bois et les terres, idem.

Indication de l'étalon local : l'arpent de 80 perches, la perche de 19 pieds. Nota. A Amelle elle avait quatre pouces de plus.

## Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Saint-Mihiel, Barrois non mouvant; — cour supérieure des grands jours de Saint-Mihiel; puis celle de Nancy; — ancien bailliage de Saint-Mihiel, puis d'Etain.

Maisons seigneuriales; leur origine, leurs armoiries et leur extinction.

Ordre téodal. Eton faisait partie du marquisat de Spineourt, érigé par lettres patentes du duc Léopold, du 12 avril 1723, en faveur de Pierre Louis Joseph comte des Armoises, comme descendant de la famille de Jacques de Villeneuve et de Philippine d'Anneville et de Mahault d'Aspremont: cette érection eut lieu en échange de sa part de la terre de Commercy, dite de Sarrebruck. Le marquisat fut composé des lieux et villages de: Spincourt, Eton, Gouraincourt, Houdelaucourt, Saint-Pierre Vil-

lers et Saint-Supplet, sous la réserve des seigneuries particulières de la mouvance de l'évêché de Verdun, et sous la prévoté épiscopale de Dieppe, dont Aix, Icourt, Bourvaux, Grimaucourt, Haudrecourt, Moulainville, Moranville, Maucourt, Mageville, faisaient partie.

# LES DERNIERS SEIGNEURS D'ETON ET DE GOURAINCOURT.

La famille Hennequin, d'Aix, était originaire de Trayes en Champagne. Oudinant Hennequin fut annobli, le 23 juillet et sebot d'Eton 1359, par le régent de France, Charles duc de Normandie, et Gouraincourt. avec armoiries portant : vairé, d'or et d'azur, au chef de gueules, chargé d'un lion passant.

Hennequin d'Aix

Tout indique qu'après le mariage de Marie de France, fille du roi Jehan et de Bonne de Bohême (celle-ci fille du célèbre Jehan l'aveugle, comte de Luxembourg), avec Robert duc de Bar, Oudinant serait venu se fixer dans le Barrois.

Aix et Affléville son annexe, châtellenie de Gondrecourt sur Othain . . Aix, Affléville et Gondrecourt, sous la dominance des d'Apremont de Nonsart (reprises de Jean de Briev en 1245) ... Aix, Affléville et Gondrecourt ayant été cédés, en 1377. au duc Robert par Gobert VII de Dun (V. suprà, p. 564). Oudinant Hennequin recut l'infécdation partielle d'Aix, d'Eton et de Gouraincourt (1) Cette famille, qui s'allia aux d'Ec-

<sup>(1)</sup> Pour connaître l'origine des droits des Hennequin et des Jehes sur Aix, Eton et Gouraincourt, comme de seux des de Bollemont sur Affleville, il saut consulter les actes de reprises, aveux et dénombrements cités par D. Caluar, dans sa Notice de la Lorraine, à l'article Affléville : il fant ensuite prendre l'arbre généalogique des des Armoises el celui des Gustine; en partant de François de Custine sire de Lombut, premier pair de Rochefort, marié à Idelette de Nice (et non pas Didette Denis), fille de Guillaume de Nice et de Réatrix des Armoises; dont quatre files : Hélène, mariée à Jean-Humbert de Moiry, près Ivois, et de Ilcultz, à qui elle porta la pairie de Rochesort - Jeanne, successivement semme de Giles d'Yve et Jambline et d'Adrian de

quevilly, aux de Boinville, aux de Soindre, aux d'Hozon, aux Dampmartin, aux du Perez d'Espagne, devint rapidement puissante dans le Barrois : elle établit ses cadets dans les dignités capitulaires de la cathédrale verdunoise, et elle unit ses filles aux plus influents des Citains de Verdun (V. Capitule des manses, p. 297).

Le chanoine Hennequin. En 1685, vivait à Verdun un chanoine nommé Jeon Hennequin; il avait succédé à son oncle Chrétien Pierron (des Hermoises), celui-ci fils de Claude, petit-fils de Simon des Hermoises et de Jehanne Dicourt (1), qui figurent aux rouleaux du lignage de Laporte en 1548 (V. suprà, p. 297 et 386). Ce bénéficier à grosse prébende, à sa mort en 1725, laissa une succession opulente à ses neveu et nièces : ceux-ci étaient le ha-

Namur — Agnès, femme de Christophe des Armoises de Delut, dont la fille Ctaude épousa Fery da Failty dit de Quart — et Anne, épouse de Jacques Baron de Lutz, seigneur de Neuville en Verdunois (V. Delut, p. 509) Toutes ces descendances ont été déplorablement confondues et dénaturées par l'ignorance des positions locales et par de vicieuses dénominations. Ces familles, ainsi que celles des de Reumont et des Gorcy, avaient eu des droits sur Afféville et ses dépendances, à cause des Armoises de Delut. Le chanoine Chretien Pierron des Hermoises, oncle de Jean Hennequin, tenait ses droits, il est probable, de la femme de Fery de Failly, qui avait pour surnom de Quart, parce qu'il portait, pour cimier, un bonnet carré placé de quart, chargé des annelets épiscopaux, indicatif de ses s'evoirs comme citain de Verdun.

(1) Quelques personnes nous demandent pourquoi ces longues listes de chanoines de la page 294 à 301; pourquoi cette énumération confuse de citains de Verdun de la page 585 à 391...? elles leur ont para des hors d'œuvre dans notre section de Montmédy. Ces observations, si peu réfléchies, sont bien au cachet d'un siècle qui a brisé misérablem nt la trame des fils historiques, et qui ne veut pas croire qu'un nom, soit de lieu, soit de personne, qu'une date près de ce nom, sont bien souvent le moyen certain de les rattacher au ponrtour du réseau : ces fils, en les renouant au nord, nous préparons leur rattache, au sud, à l'est et à l'ouest du département.

noine Paul Marc Hennequin (1723) et les dames Jehaut ou de Jehot et de la Croix. De là le titre de seigneur d'Eton et de Gouraincourt, en partie, que porta N. de Jehot, seigneur d'Aix (Eix, ou plutôt Aisches), prévôt de la maréchaussée de France à Verdun, dont la fille Barbe épousa Jean-Claude Renouard de la Neuvais, seigneur de Billy en partie. Cette famille a, chez nous, pour représentants actuels, MM. Clercx de Metz et autres du même nom (1).

Au-dessus de ces arrières-fiess dominaient les marquis de Spincourt; et sous eux, à Afstéville, venaient encore les de Jacques et les de Hurlaux de Saint-Denis (2).

A côté, sur le territoire de Dommary, s'en trouvait un autre, le sief des Thiéry de Beuwingen. En 1615, le 2 avril, Jean Thiéry, avocat à la Cour de Saint-Miliel, avait repris d'Henry dus de Lorraine ce qu'il tenait aux seigneuries d'Affléville et de Dommery, par acquisition d'Antoinette de Lacour. veuve d'Hercule de Laforêt de Beuwing, sous la date du 22 décembre 1615. Ce Thiéry portait : d'azur, au chevron d'argent, cantonné, en chef, de deux étoiles d'or, et, en pointe, une tête de Léopard de même; cimier : une tête de léopard d'or, entre les deux pennes de l'écu. Ces armes étaient, immanquablement, celles de Thiédérick de Noirefontaine, sire de Hagen ou du Buisson, époux de Jeanne de Condé, aux droits de Claude des Hermoises sa grand'mère, dont Jean Thiéry était descendu.

<sup>(1)</sup> M<sup>me</sup> Clercx, née Mangin de la Belletanche, mère du savant bibliothécaire messin, possédait encore, en 1828, deux anciennes censes fiefves aux finages d'Eton et de Gouraincourt.

<sup>(2)</sup> La mère du général de Bollemont, seigneur d'Afféville, était une Cambray de Longwy, fille d'une Hur'aux d'Aix et Afféville, qui se rattachait, immanquablement, à André-Guilloume Hurlaux, dit de Saint-Denis, chanoine de Verdun en 1763, et sœur, il est probable, de Charles-François Hurlaux d'Aix et Afféville, parrain d'un de ses enfants, le 25 septembre 1781. Cette famille Hurlaux était parente du grand chancelier de France de Chiverny.

Canton de Damvillers. BETRATE; E-stratis, Extrà eis (stratis) (1).

Ancienne annexe de Dampvillers, et autrefois succursale de Wavrille.

Sur le versant sud-est du ruisseau qui afflue à la Thinte.

Topographie.

| Distance        | canton         | 0 myr. | 2 kil. |
|-----------------|----------------|--------|--------|
| du chef-lieu de | arrondissement | 2      | 7      |
|                 | département    | 6      | 3      |

Orientation, par rapport à Montmédy, S.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 242 à 316 mètres.

# Étages, groupe et sous-groupes (3).

Géologie.

- 1º Etage jurassique moyen, formation coralienne de l'époque improprement dite secondaire oxford-clay coral-rag.
- 2º Etage portlandien calcaire à astartes du jurassique supérieur.

La constitution de ce territoire dissère de celle de Danvillers en ce que Etraye étant plus au sud-ouest, les strates port-landiens, qui émergent, sont à l'extrémité des assises coraliennes qui s'immergent sous eux, et à l'étroite limite des argiles oxfordiennes qui recouvrent tout le bassin. Comme Etain, comme Etan, sur le corn-brash, Etraye, sur l'argile d'oxford, est à l'extrême et étroite stratification de l'étage de l'oolithe ferrugineuse et du coral qui plongent en dessous. Il est extrà eis stratis. Le pli, qui sillonne profondément l'extrà tactus des deux étages, légitime physiquement l'appellation d'étroite raye.

Origines.

D'après les chartes, les monuments, les vicilles annales et les traditions :

Les origines d'Etraye, l'érection de ce village, ses fondateurs, les causes de son établissement, sa charte d'affranchisse-

<sup>(1)</sup> Rtymologie et appellations successives : Estrées, Estraits, Estrays, Étrays (V. Eton, p. 644) Et signific étroitesse, en hébren.

<sup>(2)</sup> Voir la Stat. géolog. de M. A. Buvic., p. 78, 79, 81, 84, 599.

ment, ce qui concerne l'ordre spirituel, l'ordre temporel, l'ordre politique, l'ordre judiciaire, son histoire et ses transformations sociales... tout a été dit à l'article Dampvillers, p. 462 à 479.

Le chemin de communication de Dampvillers à Verdun se dirigenit autrefois sur Etraye: cette voie étroite, stretta via, suivait le pli des deux étages, de citrà montem ad ultrà, dans le versant de Molleville, d'où, par le bois de Morfâme, elle alfant joindre Saumognieux.

Archéologie vicinale.

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1831, rectfilé par la sous-répartition de 1848 : 799 h. 25 a. 72 c.

Territoire.

Nombre de maisons : 55.

| Jardins et chenevières     | <b>5</b> h | . 45 a | . 8 c |
|----------------------------|------------|--------|-------|
| Prés et pâtures fauchables | 34         | 15     | 72    |
| Terres labourables         | <b>269</b> | 12     | 31    |
| Vignes                     | 9          | 54     | 96    |
| Bois                       | 220        | 23     | 70    |
| Landes et friches          | 4          | 85     | 15    |
| Superficie non imposable   | 62         | 89     | 80    |

'à cause d'une portion du hois de l'Etat, dit la grande Montagne, qui s'étend sur Etraye et qui n'est point contribuable.

Cours d'eau : le ruisseau qui prend sa source sous la haute montagne, et qui porte la désignation des gros Prés.

Revenu net imposable: 8,929 fr. 00 c.

Bois, ...... 220 h. 22 a. 70 c.

Biens communaux.

(V. les procès-verbaux-d'abornement des 1<sup>er</sup> août 1681, 21 novembre et 17 décembre 1727.)

Terres et terrains vains et vagues... 78 12 36 Valeur approximative des ter. communaux: 298,350 fr. 60 c.

Le territoire d'Estraye est de moindre valeur, en moyenne, que celui de Damvillers; la proportion serait d'un quart audessous environ : mais il faut distinguer entre les terrains au sud-est du pli séparatif des deux étages portlandien et coralien, et ceux qui sont au nord ouest de cette ligne : ceux-ci qui remontent vers les bois de la haute Montagne, par leur situation et par la constitution même du sous-sol, sont nécessairement inférieurs aux terrains argileux qui reposent sur le portland. Cette

Notions agricoles.

distinction prend naissance sous le bois d'Haumont (cote 335); elle suit la ligne de plissement qui se contourne entre les bois de Consenvoie et celui d'Ormont, et se déroule entre celui de la grande Montagne et ceux communaux d'Etraye.

Notions industrielles.

Professions les plus habituelles : cultivateurs, manœuvres, vignerons et bûcherons.

Ordres spirituel, temporel, politique et judiciaire. L'église d'*Etraye* est sous le vocable de saint Jeun-Baptiste; son patronage appartenait à l'abbaye de Metloch, qui se l'était réservé par l'acte de vente à Jean roi de Bohême, de l'an 1324. Depuis, par arrangement entre le comte de Luxembourg et l'évêque de Verdun, Etraye fut maintenu sous le doyenné de Chaumont, comme il l'était déjà au temps de l'évêque Adalbéron de Chiny. Le roi de France en devint enfin seul seigneur et décimateur.

Ce village était régi par la coutume de Luxembourg — mesures de Damvillers; l'arpent de 80 perches, la perche de 19 pieds 10 pouces.

Population.

D'après les documents antérieurs au div-neuvième siècle : en 1726, 25 feux; — d'après le recensement de 1837 : 227 hab.; — en 1847 : 218; — en 1857 : 187 hab.

Tenue des registres. D'après les archives communales (V. *Dampvillers*); — d'après les archives judiciaires, à partir de 1793.

Canton de Spincourt. EURANTES (les); Urantes (Ch. de 1206 et 1252).

Sur le ruisseau de ce nom. — Le bois du Deffois de Rouvrois (1).

<sup>(1)</sup> Ce mot Defois signifie défense, mode ou moyen de protection : on trouve difesa, deffens, deffais, deffois, employés, en ce sens, dans les vieux glossaires et dans les romans de chevalerie. Terre de deffois, deffue, signifie, tantôt terre des infidèles, tantôt pays défendu. Le sire de Perpont était surnommé Paganus; il était encore payen, paraltil, et c'est pour cela que l'archevèque de Trèves lui avait, en 1160, ea-

Gobert Ier de Dun-Apremont et Huques de Muscey étaient, en 1149, copropriétaires de Conflants, près d'Etain, et de notables portions sur les versants de l'Othain et dans la curie de Mangiennes: ces portions, non encore délimitées, leur étaient disputées par les évêques et de Verdun et de Metz et par les comtes de Bar et de Luxembourg, leurs cosuzerains (Ch. de 1149 pour Châtillon). Le domaine des Eurantes appartenait alors à la maison de Briey. De là l'appellation de pré Gobert donnée aux brulis d'Araney. Gobert transmit ses droits à Raymond de Briey, époux de Colette de Naives de Constants; de Raymond ils passèrent à Raymond II et à Jean, dont les héritiers en vendirent leurs parts à Effignon dit le Wole de Tichemont, auteur de Franque de Housse : quant au surplus, de Raymond II il arriva à Jean de Briey nº 3, et de celui-ci à Erard I' de Briey, sire de Homecourt, Houecourt, et qui fut le chef de la branche de Briey dite de Duzey. Le bruly des Eurantes était donc en sa possession à la fin du douzième siècle, et il avait pour voisine Isabelle de Marville, dame d'Arancy, mère du dernier Waleram de Montjoie. Par sa charte de novembre 1206, Erars de Brieg, se qua issant de sire de Betenpiere (Betenstein, Betinvilliers sous Homecourt, berceau des Bassompierre), vend à Mado Ysabiel de Bar, dame de Marville, son bois que on dit. . om Diffois, qui est entre Enverande et Rouroit, en lui garantissant la possession de tous ses droits sur les bois de Mabegienne en quoi les droits susdits puissent consister, soit le tout, soit la moitié, soit le tiers, soit toute autre portion Cette vente est scellée par le comte de Bar qui est, dit le vendeur, son sire souverain. C'est le fils de ce sire de Betenstein, c'est-à-dire Erars II, qui fonda Duzey en 1270, conjointement avec ses copartiaires de Perpont et avec le concours de l'auesque Robert de Verdun (V. suprà, p. 602).

Les expressions de la charte de 1206 expliquent la promis-

levé l'oppide de Muscey, pour le donner à l'évêque de Verdun Albert de Marcey de la maison de Briey.

cuité des enclaves de l'immense forêt de Mangiennes et des rapports des ascensitaires de Billy, par exemple, tant avec les sires de la haute Wale (prévôté de Mangiennes), qu'avec ceux de Briey établis aux bruly des Eurantes prévôté de Longuion) (1). De là aussi la dominance seigneuriale des Betenstein et des la Neuwé, à Billy, à Duzey, à Muzeray, par indivision avec les évêchés de Verdun et de Metz, et sous la suzeraineté des terres communes de Marville et d'Arancy. Aussi des rapports de famille ont-ils toujours existé entre les capitaines prévôts de Jametz, de Marville, de Billy et du ban des Eurantes. La famille des Chonet en est un exemple frappant : cette famille a eu sa source à Billy, à Morhaigne, enfin à Lopi-

<sup>(1)</sup> Ces questions si confuses s'éclairent, très-souvent, par les origines ou les tenants et aboutissants des bois, soit nationaux, soit communaux, soit privés. Les bois d'Arancy sont de provenance diverse : les arrentements, sur le ban de Longuion, et les cantons dits le petit Gambois, le grand Gambois, le fond de la Tuilerie et le trou de Longuion, sont de concession Barro-luxembourgeoise, mentionnée au titre du 8 juin 1536. Les patrimoniaux, sur le ban d'Arancy, et les cantons dits le haut Bois et sous les Bois, proviennent d'alienation du domaine Barro-lorrain et de l'abbaye de Saint-Pierre, par contrats de 1265 et du 20 anût 1566. Le Langouriaux était possédé, à titre d'ascensement, par les propriétaires de la forge de Lonigneuls, suivant acte du 19 décembre 1570, et il provenait des moines de Châtillon. Tous ces bois avaient été abornés le 19 juin 1761, par Nicolas Mengin, procureur fiscal à la maît ise d'Etain, agissant sous l'inspection du prévôt d'Arancy de Wal, seigneur haut justicier de Fermont, moyen et bas justicier du siel de la Fontaine Saint-Martin. Les tenants et aboutissants assistant à ce bornage étaient : - l'abbaye d'Orval, par son économe de Villancy, à cause du pré Habelet, ainsi nommé pour avoir appartenu à un seigneur de Perpont et de Sorbey - le chevalier de Gorcy, comme seigneur du l'icou - les sieurs de Cabouilly de Metz, à cause de leur bois du Roussieux ascensé par le domaine - et les sieurs Jean Eurard, vicomte de la Fontaine-d'Harnoncourt et André de Pouilly-Cornay, comme propriétaire du bois de la Suque, aliéné du domaine, au profit de leur auteur Ferry de la Fontaine seigneur de Sorbey.

gneules, et ses maîtresses branches surent à Arancy et à Bellefontaine: elle y sit saisceau, par ses quatre stèches signratives du
bois de l'Arc, lequel était aussi du domaine d'Ysabiel de Bar
dame d'Arancy, bois dont la sausse pucelle Jeanne d'Arc des
Hermoises aliéna la propriété au prosit des membres de la samille,
originairement suédoise, Chonet de Bollemont; il en est peu
qui aient autant mérité les souvenirs du pays. C'est donc ici le
lieu d'indiquer les causes de son illustration; suum cuique.

A la source des Eurantes, on a assisté à la naissance pour ainsi dire de l'agriculture (V Arancy, p. 45). En extirpant les épines et les ronces, en triant les rapailles, en incinérant les hautes herbes et les chardons, en uréfiant le sol, les défricheurs trévirieus des hauts de Metz ont créé les cultures de ce côté-ci des monts... de urantibus arantes in Aranceyo citrà fiuntur coloni (1). Voilà le rude labeur de l'homme... depuis Arancy sur la Crüne jusqu'à Gibercy sur la Thinte. . de Pillon à Mangiennes dans les marécages de Billy... in metganis... chez les maraîchers, et dans les moeres de Flabas.

Sous les Eurantes, autour des Eurantes — à Lopigneules — à Perpont — à Longuion — à Morhaignes — au Haut fourneau, quelques siècles après, on assiste aux débuts de nos industries : le foulage des laines, le drap, le fer, la poterie, reçoivent leurs premières formes, et les arts, les sciences, la littérature les suivent de près.

Ce sera l'œuvre-initiale d'une famille, dont les membres sont encore nombreux aujourd'hui, mais œuvre dont la mémoire cependant s'ensevelissait dans l'oubli. Cette œuvre, revivitions-là.

Tant vaut l'homme tant vaut la terre! Un évêque de Verdun, un cointe de Bar, un roi de Bohème, au quinzième siècle,

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Charue est un nom propre resté fort commun à Arancy et aux alentours. Ce mot est la traduction de eth, en hébreu (ethn-iq-us; l'homme (ish) de la charrue. C'est ici l'appellation ethnique du genre humain, condamné au rude labeur de fatiguer la terre, lae-thi... d'extirper du sol les ronces (tribulos), les épines et les chardons.

s'unissaient, chez nous, pour demander le minerai d'argent aux terres sulfureuses du marais de Mangiennes: ils en avaient fondu à Senon, à Billy, quelques billettes, monnayées à leur coin à l'a-'telier de Murault : puis le manque de bras, l'absence de capitaux surtout, avaient fermé l'officine à Damvillers, comme à Dun. Mais, au dix-septième siècle, un homme viendra des mines de la Suède; cet homme initiera un autre prélat à ses conceptions utilitaires; un rudiment de forges s'élèvera sur l'étang d'Azanne; l'opiniâtre labeur du forgeron, en 1670, transformera, à Lopigneuls, un moulin de moines en fours à puddler, en moules à marchandises... plus tard la magnifique usine de Perpont couvrira de ses draps les soldats de toute la France; les hauts fournaux de Longuion rivaliseront avec ceux d'Hayange, de Moyeuvre, etc.; la papeterie de Mainbotel, sous les abondantes sources de Fontois, ouvrira à l'écrivain le champ de la pensée. cette fille libre du génie qui devait éclore, si brillamment, sous les épais et humides ombrages des charbonniers du Blanc Etoc (1). Voilà les grands effets d'une bien petite cause, l'établissement, à Billy, d'un hôte étranger nommé Schoenen!..... lui, ses enfants, ses petits-enfants y auront, au moins, contribué en grande partie! Parlons donc encore des Chonet, et commençons par la famille d'Arancy qui s'y rattache initialement.

Maison d'Arancy - Saint-Hillier.

Arancy, aux seize, dix-sept et dix-huitième siècles, fut le titre d'une maison magistrale, qui passa rapidement des honneurs du bailliage de Saint-Mihiel et du présidial de Verdun aux sièges de la Cour supérieure du parlement messin.

A partir de 1715 jusqu'en 1743, sur tous les registres paroissiaux des communes verdunoises, on trouve les cotes, signatures et paraphes d'Etienne Joseph d'Arancy, qui avait succédé: à

<sup>(1)</sup> Le spirituel auteur des Deux Jendres, le rédacteur si piquant et si prosond de la Minerve, l'académicien hors de ligne, le littérateur à la pensée si fine et si précise, M. Etienne, c'est tout dire, a, nous assure-t-on, passé les premières années de sa jeunesse dans la régie des forges du Haut fourneau (V. cet article infrà).

J. Gérard (de Marne Boncourt?), 1671 — à J. Lebourgeois (du Cherais?), 1678 — à F. Pinguet, seigneur de Suzemont, Mancieules, Bethainvilliers, baronnie de Fontois, 1689. Ces traces disparaissent, sous une organisation nouvelle, en 1743, pour faire place au seing du lieutenant général Jehannot de Beaumont. Qu'était-ce que ce magistrat?

Etienne Joseph était fils d'Etienne conseiller au parlement en 1692, qualifié, en 1715, seigneur de Dombasles, premier échevin de l'hôtel de ville de Verdun, lequel avait épousé Barbe Vaillant, et qui portait : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles d'argent, et en pointe d'une rose de même. Il était lieutenant particulier au bailliage de Verdun dès 1715; il avait épousé, à Metz, Jeanne Guichard-Clément, le 17 décembre 1715, et il décéda en 1750, ou peu après. Sa sœur aînée Jeanne-Monique, née à Verdun le 4 mai 1693, mariée, en la même ville, le 17 septembre 1715, s'y était unie au conseiller Louis Georgin de Mardigny (1).

A cette époque, 1691, vivait à Verdun un chanoine nommé Henry de Saint-Heillier (V. capitule des manses, p. 294). Ce riche prébendier descendait, tout l'indique, d'Etienne de Saint-Heillier, lieutenant au bailliage de Saint-Mihiel, en 1520, et il devait être neveu d'Antoine de Saint-Heillier, pareillement chanoine, en 1669, lequel en 1708 était chancelier de la cathédrale de Verdun (V. idem, p. 300). Leurs prébendes étaient dans les basses Wabvres, et ils ont dû peser près de l'évêque pour l'utilisation de ses eaux du haut fourneau. C'est la conclusion

<sup>(1)</sup> C'est de cette union que : par Alexandrine Milet-Saint-Boursaut de Waillicourt — ensuite par Bathilde du Jaulnay, leurs mère et aïeule, proviennent Paul et Laurent Georgin de Mardigny... le premier, ingénieur en chef des ponts et chaussées actuel de la Meuse, et époux d'Antoinette Durand fille unique de Charles et de Anne-Hortense de Tinseau; le second, marié à Charlotte Hyacinthe Abram de Zincourt (V. Biog. du parl. de Metz, p. 6 et 194. V. aussi Milet de Saint-Boursaut, écuyer de Vaudoncourt, en 1426).

à tirer de l'alliance contemporaine d'un de Saint-Heillier avec une de Chonet. Alors Etienne était prévôt d'Arancy.

Le père d'Etienne d'Arancy (1), le grand-père conséquemment, d'Etienne Joseph, était issu, tout l'indique, de Marie Chonet de Billy, fille aînée de Pierre Schonen et de Barbe le Curé, issue d'un Miles, laquelle Marie devint épouse de Théodore de Saint-Heillier, médecin de la reine de France Anne d'Autriche... fils ou petit-fils du lieutenant général Etienne de Saint-Heillier (2). Voilà le premier nœud entre d'Arancy et Chonet.

D'Etienne Joseph d'Arancy et de Jehanne Guichard nacquit Joseph-Etienne, conseiller au parlement de Metz, en 1740, qui épousa Marie Marthe Lefèbure de Ladonchamps, et qui donna le jour à Victor Augustin d'Arancy, conseiller en 1786, lequel s'établit en Autriche: il y sit l'éducation des enfants du prince de Schwartzemberg, et il revint mourir à Metz en 1832. En lui s'éteignit, paraît-il, le nom d'Arancy (3).

Mais notons bien l'alliance des Saint-Heillier avec les Chonet c'est déjà la science mariée à l'industrie.

Maison Chonet de Billy.

En 1634, Charles IV, qui s'était rendu suspect à la cour de

<sup>(1)</sup> Cet Etienne d'Arancy ne descendait-il pas de Laurent Bidal d'Arancy, notaire impérial, en la ville d'Etain, en 1402? On peut le présumer, car l'acte qu'il authentique, le 29 août, est relatif aux domaines de Saint-l'ierre Villers et de Nouillompont, et il était remplacé par Joan-Etienne, en 1628. Cette famille était alliée aux Hainzelin, clercs jurés d'Arancy. Les clercs jurés sont des premiers annoblis.

<sup>(2)</sup> Etienne de Saint-Heillier figure, le 14 février 1520, aux assises des grands jours de Marville tenues : 1° par Claude d'Orley, seigneur de Linzier et de Monquintin, justicier des nobles du duché de Luxembourg, comme président pour le duc de Luxembourg, et par son conseiller assesseur Nicole de Nave... 2° par Gérard d'Avillers, seigneur de Gincrey et de Malatour, bailly de Saint-Mihiel, comme président pour le duc de Bar, et par son lieutenant particulier Etienne de Saint-Heillier.

<sup>(3)</sup> On connaît encore Antoine Aubry d'Arancy, conseiller notaire, secrétaire du roi en la chancellerie du Parlement de Metz, en 1729, et qui obtint des lettres d'honneur en 1751. A-t-il laissé des descendants?

France par les liaisons qu'il entretenait avec Gaston frère du · roi et avec les Austro-Espagnols, fut déponillé de ses Etats. Une bande de Suédois, commandée par le duc de Saxe-Weimar. ayant joint l'armée royale, vint, en 1635, prendre ses quartiers dans les trois évêchés; elle stationna, notamment, dans le Verdunois, dont l'évêque François de Lorraine participait à la résistance de son frère : cette bande ravagea la province; elle y mit la famine; elle y fut suivie de la peste, à tel point, qu'en 1636, toutes nos maladreries étaient pleines, et qu'à Etain, Herméville, Sivry, etc., les dixmes ne suffirent plus aux chanoines de la cathédrale pour payer la portion congrue à leurs curés.

L'armée française, commandée par le gouverneur de Verdun. ayant subi un échec devant Thionville, en 1639, et Picolomini s'étant rendu maître de Gondrecourt et de Bouvigny, les impériaux se rendirent dans la prévôté de Mangiennes. Son château fut assiégé; il fut pris, pillé et brûlé, une première fois, au mois de juin 1639: alors le châtelain était Claude Roton, capitaine prévôt et gruyer de l'évêché. Ce commandant était l'un des neuf enfants de noble Nicolas Roton, conseiller citain de Verdun, directeur pour la France des fortifications de cette ville, et époux d'Ursule Badoux de Bar-le-Duc.

Charles IV et François de Lorraine s'étant soumis, les Suédois se retirèrent; mais il en resta quelques-uns qui déjà s'étaient installés dans les emplois de la localité. Au nombre de ceux-ci fut Pierre Schoen (schonen, ou le beau), capitaine-lieutenant-commandant, dont la descendance prit le nom de Chonet. appellation ethnique des le Beau.

Pierre Schoen se sixa donc dans la prévôté de Mangiennes, et, Pierre Chonet. sous le nom de Bel hoste, son sils aîne François en devint clerc ou le bel hoste. juré. A partir de l'invasion suédoise, et dans l'intervalle de la première prise du château de Mangiennes, en 1633, sous le châtelain Claude Roton, jusqu'à la ruine finale de cette forteresse, en 1677, sous son petit-fils Joseph Roton, on voit croître et grandir rapidement la maison jurée des premiers Chonet. Une fois assis au foyer de la France, le bel hoste vécut avec distinction; il fit donner à ses fils une éducation supérieure; il les fit étudier

et les éleva avec soin; il leur procura des alliances nobles et des établissements avantageux (expressions littérales des lettres du . 18 juin 1716, et il fut ainsi le digne auteur de la famille du général de division d'artillerie, Charles de Bollemont. Le nid de cette famille est à Billy; mais, après avoir occupé les hauts emplois à Mangiennes, à Jametz, à Montmédy, c'est à Arancy qu'elle doit jeter son plus vif éclat. Elle a donné au pays, nonseulement des militaires et des magistrats d'épée et de magistrature, mais encore elle lui a fourni ses premiers industriels (au Haut-Fourneau et à Lopigneul), comme aussi des médecins célèbres et des chirurgiens distingués:

Pierre Schoen avait épousé, en 1635, Barbe le Curé (1). De ce mariage trois garçons et trois filles : François — Jean I<sup>et</sup> — Simon — Marie — Marie-Théodore — Marie-Scholastique. Ces deux dernières furent religieuses aux Annonciades de Saint-Mihiel. Leur sœur aîné devint femme de Théodore de Saint-Hilier, médecin de la reine de France. Cette alliance fut, indubitablement, le principe de l'élévation prompte des fils du suédois : suivons les à leurs débuts.

François, l'aîné des trois sils, se sit capucin : il fut un membre

<sup>(1)</sup> Qu'était-elle? son acte de décès du 29 juillet 1689 porte, en trois on quatre lignes, et sans autre indication, qu'elle fut inhumée en présence de deux de ses fils, Jean capitaine prévôt et gruyer, Simon, alors lieutenant de la prévôté... cet acte n'en dit pas d'avantage, et les lacunes des registres, à Billy et communes voisines, font obstacle à plus ample vérification sur ce point. Mais de nombreux indices en font une ascendante des Caré dits de Villeneuve et une descendante du chevalier Fery dit du Quart, citain de Verdun du lignage d'Azennes, lequel portait pour cimier un bonnet caré. Cette maison de Quart, qui se trouve, postérieurement, dans les lignes des de Failly et des de Reumont, était ainsi blasonnée: d'argent, aux cinq annelets d'azur, 2, 2, 1; cimier, un casque fermé, surmonté d'un bonnet carré chargé des annelets de l'écn. Elle était alliée aux Lafontaine de Marville et aux de Lutz. Barbe était, tout l'indique, une Milet, descendante des Miles de Murault (V. infrà, sous ce mot).

distingué dans son ordre, sous la désignation de P. Joachim. Avant d'endosser la bure, c'est lui qui, paraît-il, sous le surnom de François le Belhoste, authentique, comme clerc juré et contrôleur, de la prévôté de Mangiennes, le contrat de mariage de Marie-Agnès, fille du capitaine prévôt Claude Roton et de Françoise Watronville, avec Nicolas Jacob seigneur de Boncourt et d'Immonville; on y trouve sa signature, sous la date du 3 janvier 1659. Ce fut encore, il est probable, à sa position cléricale, jointe à l'alliance de sa sœur et aux rapports industriels de leur père avec l'évêque propriétaire de l'étang du Haut-Fourneau, que les deux autres frères, secondés par les Saint-Heillier, durent leurs emplois militaires, financiers et honoritiques, alors que la France, libérale envers ses partisans, terrible contre les résistances, mettait sa main puissante sur les trois évêchés (1652).

Simon, le plus jeune des trois frères, était à l'époque du Chonet-Liégeois décès de la mère commune, lieutenant de prévôt sous le commandement de Jean qui, en 1687, avait succédé au capitaine Nicolas Paulgnon seigneur de Billy. Simon épousa Catherine Liégeois: il devint la souche des Chonet chirurgiens, dont un petits-fils, après avoir été attaché au grand chancelier Daguesseau, devint seigneur engagiste de la terre de Lissey (V. p. 180, 243, suprà) (1).

de Billy.

<sup>(1)</sup> Cela devient évident par l'acte de mariage, sous la date du 23 janvier 1766, entre J.-B.-L. Chonet chirurgien, fils de Nicolas maître en chirurgie et de Jeanne Philippot, et petit-fils de Simon et Elisabeth Paulgnon-Milet. Cela résulte aussi de l'acte de baptême de leur fils, acte où Jean Chonet, seigneur de Lissey, figure comme grand oncle paternel de l'enfant. Enfin la filiation de cette branche s'établit par les actes des 1er août et 15 septembre 1669, 5 mars et 25 mai 1671, 4 mars 1684, 9 août 1742, 25 mars 1744, 27 mai 1746 et 6 janvier 1748. Ce doit être à elle que se rattachaient : Louis Jeantin, prévôt de Billy de Mangiennes et de Damvillers; - Louis Jeantin, époux de Jeanne Chonet, celle-ci fille de Simon, mort juge à Verdun, vers 1800. Cette branche est encore existante chez les descendants des Chonet-Paulgnon, Chonet-Perignon, Chonet-Moreau, Chonet-Lecomte, etc.

Occupons-nous, maintenant, de la branche aînée, et suivonslà, successivement, à Morhaigne, à Viller les Mangiennes, à Lopigneules, à Jametz, enfin à Arancy: l'histoire des familles montmédiennes l'exige impérieusement.

Chonetle Bréton

Jean Chonet, l'ancien, fut le plus important des trois frères : de Mangiennes, il naquit à Billy, paraît-il, le 7 mai 1645; il se maria à Verdun, le 11 octobre 1667, et il mourut, probablement à Billy, le 28 août 1728. On le voit, successivement, dans les positions suivantes:

> En 1682, il est admoniateur de la seigneurie de Billy. Cette terre était alors indivise, tant par hoirie que par ascensement, entre les Paulgnon de Billy, les Barrois de Morhaigne, les la Neuvais de Duzey et les Bassompierre de Bettstein, sous Fontois. - En 1687, en remplacement de Nicolas Paulgnon décédé, Jean Chonet devient capitaine prévôt gruyer de Mangiennes, par lettres de provision de l'évêque Hypolite de Bethune, du 15 novembre même année. - Alors il acquiert la maison forte et le fief de Viller les Mangiennes, par acte de Richard notaire du 20 février 1691. — Puis la seigneurie de Morhaigne, par acte, idem, du 3 décembre 1692 (acte de reprises du 16 novembre 1718). — Puis le moulin et le sief de Lopigneules (acte de reprises du 2 avril 1717). - En 1693, le 14 août, il avait été institué conseiller du roi et maire royal de Billy, suivant patentes de Louis XIII, entérinées au Parlement de Metz le 2 septembre suivant. - En 1716, le 18 juin, Jean Chonet, deux de ses sils et deux de ses petits-sils, sont annoblis par le duc Léopold, avec concession d'armoiries portant : V. suprà, p. 181) (1).

<sup>(1)</sup> C'est par erreur que cet annoblissement et ces armoiries ont été attribués à Jean Chonet, seigneur engagiste de Lissey.

Nota - En faisant ici cette rectification nécessaire aux articles Arancy, Bellefontaine et Bollemont, nous devons en consigner une autre, relativement aux contenances territoriales d'Arancy, où les renseignements, à nous donnés, ne tenaient pas compte des portions superficiaires non imposables. Voici les chiffres cadastraux, chiffres qui, à partir de

Les quatre flèches, en faisceau, et la devise vis unita fit fortior furent le parlant emblême de l'union des efforts des quatre membres restants de la famille, pour atteindre le but qu'ils avaient poursuivi, en commun, par leur opiniatre industrie. Car, après avoir établi son gendre Dany, mari de sa fille aînée, à l'usine naissante du Haut-Fourneau, Jean Chonet, dès le principe, admodiait des moines de Châtillon leur fief de Logigneules; il y plaçait son fils aîné, en 1670, et il jetait ainsi les fondements de cette fortune qui le rendit maître et seigneur et de Morhaigne et de Viller les Mangiennes, puis enlin de Lopigneules (acte de reprises du 2 avril 1817).

Jean Chonet l'ancien et Jeanne le Bréton (1) avaient eu quatre fils et deux ou trois filles : Claude-Louis Francois -Charles - Louis-Marie - Anne - Anne-Marie et peutêtre encore Marie-Thérèse, épouse de Jean le Morin.

A son décès, en 1728, le plus jeune de ses fils l'avait précédé au tombeau. Commencons par celui-ci.

Louis-Marie était mort dès l'année 1716; il était époux d'Hé- Chonet - Jeannot lène Marguerite Jeannot, sille de Joachim, prévot gruver de Juvigny, et il avait laissé une fille unique, Marie-Scholastique, laquelle fut mariée, à Montmédy, le 21 novembre 1734, à Pierre Michel Marchand du Mailly, ingénieur du roi. Ce Louis-Marie avait été, successivement, directeur des forges de Mangiennes, avec son beau frère Dany régisseur de l'évêché de

de Juvigny.

la seconde livraison, ont été et désormais seront seuls consultés : bâtiments, 176 maisons — jardina et vergers, 20 h. 74 a. 72 c. — prés et pâtures fauchables, 181, 76, 62 - terres labourables et superficie des propriétes bâttes, 1429, 67, 62 — bois, 213, 47, 93 — friches, 6, 38, 98 - superficie non impossible, 163, 45, 5. Contenance totale, 2,015 h. 50 a. 92 c.

<sup>(1)</sup> Elle descendait, il est probable, de Jean Breton, ou le Bréton, clerc juré et notaire au tabellionnage de Bar, en 1600; lequel paraît aussi avoir été un des »ncètres du vénérable M. Breton, décédé président de chambre à la Cour impériale de Nancy. Jehan Breton, bailly d'Ancerville, fut annobli le 31 décembre 1631.

Verdun, puis de celles de Lopigneules acquises par son père des moines de Châtillon; puis il était à son décès seigneur en partie de Morhaignes (V. à ce mot, infrà).

Chonet-Lomboeuf de Viller-

Claude-Louis, l'aîné des quatre sils, mourut en 1729. Il avait les Mangiennes, été avocat en parlement ; à la mort de son père, il devint. comme aîné, seigneur du fief de Viller-les Mangiennes. Il avait épousé Jeanne Lombæuf, écart de Thierville, près Verdun? -Il en eut deux sils et cinq silles : Jean-Baptiste, né à Murvaux le 21 avril 1697, et qui eut pour parrain son grand-père le prévot Jean Chonet - et Claude-Louis nº 2.

> Jean-Baptiste fut brigadier des gardes-nobles en Toscane et il mourut sans postérité. Claude-Louis nº 2 épousa ...? il resta dans son fief de Viller-les Mangiennes: il n'eût, paraît-il, que des filles, dont l'une dite Marion et dont l'autre prénommée Marie-Thérèse devinrent les mères ou aïeules des Aymart dits de Viller, des Caré dits de Villeneuve, et des Lambin de Lombæuf et Murault. (V. ces mots infrà.) Ce fut Claude-Louis nº 1 qui, en 1704, fit construire les forges de Lopigneules acquises des moines de Châtillon.

> François, le deuxième des sils de Jean Chonet l'ancien, sut prévôt gruyer et chef de police à Arrancy. C'est lui qui est mentionné, dans les lettres de confirmation de noblesse de la famille du 28 janvier 1731, avec son frère Charles et avec les deux fils en bas-âge de Claude-Louis, alors prédécédé. Après un mot sur son puîné, on reviendra à lui.

Chonet-Gelhay de Morhaigne et Lopigneules.

Charles Chonet, escuyer, capitaine prévôt et maître particulier des eaux et forêts du comté de Jametz, était né en 1677, l'année dite vulgairement des Allemands. Il avait épousé Reine Pierrette de Gelhay; elle était petite-fille du colonel de Gelhay, gouverneur de Longwy, et elle était nièce du Baron de Croix de Sorbey. Ce fut en considération de cette alliance que l'annoblissement de son père et de ses descendants eut lieu; il en est fait mention expresse dans les lettres de 1716. Charles prit donc d'abord le titre de seigneur de Morhaigne; puis il y ajouta le sief de Lopigneuls, et il mourut à sa forge en 1731. Son corps fut rapporté dans la chapelle royale de Jametz; ses os re-

posent dans la tombe qui plus tard recut sa veuve : il avait eu trois fils et trois filles: 1º Charles François Alexandre mort curé, à Senon, en 1763; 2° Jean Charles, né à Jametz le 5 février 1717, et dont le sort nous est inconnu; 3º Louis, capitaine des cuirassiers de l'impératrice reine, et qui fut créé baron par François Ier; 4º Marie Jeanne; 5º Hélène Marquerite; 6° et Jeanne Françoise furent les filles de Charles de Chonet et de Reine Pierrette de Gelhau: la dernière des trois. baptisée à Jametz le 6 février 1714, avait eu pour marraine sa tante Marie Thérèse Chonet de Viller-les Mangienne, laquelle leva sa nièce avec le bel-oncle de celle-ci François Dany de Billy, alors receveur-général de la terre et baronnie d'Ornes, directeur de la forge du Haut-Fourneau, lequel, comme on l'a dit plus haut, avait épousé Anne Marie Chonet, sixième enfant de Jean nº 1 et de Jehanne le Bréton. - Ces filles se retrouveront dans plusieurs des familles nobles de Montmédy.

François Chonet, le deuxième des fils de Jean l'ancien et de Jeanne le Bréton, naquit à Billy, le 20 décembre 1674; il fut annobli, comme il a été dit, en 1716; il portait le titre d'écuyer seigneur de Morhaigne; il fut investi des fonctions de capitaine prévôt gruyer d'Arancy, et il se maria, le 31 mai 1703, avec Marie de Prudhomme (1), fille d'un ancien président de l'échevinage de Mézières, laquelle, entre autres biens, lui apporta la terre de Bolmont, commune de Reuilly les Potés, canton de Renvez: il mourut, à Arancy, le 12 novembre 1740, en laissant trois enfants:

L'aîné fut le chef des Chonet dits d'Arancy (V. suprà) — le cadet fut celui des Chonet dits de Bollemont — le troisième fut (?)... peut-être le découvrirons-nous plus loin.

Chonet-Prudhomme d'Arancy.

<sup>(1)</sup> Cette samille Prudhomme se trouve dans la descendance séminine des derniers Milet, chevaliers de Murault (V. à ce mot, infrà). François Chonet avait eu pour prédécesseurs: Watrin Thomassin, capitaine prévôt gruyer et receveur d'Arancy, en 1609 — François Thomassin, de 1228 à 1601 — Etienne et Élienne Joseph d'Arancy.

Chonet de Bollemont-Cambray de Viller la Montagne.

Léopold Dieudonné Chonet, deuxième fils de François, né à Arancy, de Marie Prudhomme, le 8 juillet 1710, était avocat au parlement en 1731 : il devint coadjuteur de son père en la capitainerie prévôté et grurie d'Arrancey, vers 1736; il en everça les fonctions comme adjoint jusqu'en 1740, puis comme titulaire jusqu'en 1751, époque de la suppression des prévotés : alors L.-D. Chonet fut transféré à la lieutenance générale civile et criminelle du bailliage de Viller la Montagne; c'est là qu'il mourut : son corps repose dans le chœur de l'église du chef-lieu C'est Léopold-Dieudonné qui, le premier, ajouta à son nom de famille la distinction nobiliaire de Bolmont ou Bollemont. Il avait épousé, le 19 janvier 1739, Anne Cambray de Longwy, fille de Charles et de N Hurlaux ou Hurault (1), qui mourut, le 3 janvier 1785, à Viller la montagne. De ce mariage naquirent huit enfants.

Chonet de Belletontaine. L'aîné fut François Charles Robert, qui naquit à Arrancy le 30 août 1744: il devint seigneur de Bellefontaine, par son mariage avec Pauline Sophic Mallac de Palaisse de Ronvroi-sur-Othain; il fut l'aïeul paternel de la dame Deschanges et des frères de Bollemont de Bellefontaine et de Montmédy.

Chonet - Ayrault de Domchery.

Le second fils fut Nicolas Chonet de Bollemont, 1er avocat en parlement, bailli de Dompchery et de Floing, époux de Marie-Eléonore Ayrault.

Chonet de Bollemont-Raux de Thonne le prez.

Le troisième fils et cinquième enfant de Léopold-Dieudonné naquit, à Arancy, le 20 janvier 1749: il reçut le prénom de Charles; il se maria, le 13 novembre 1780, à Marie-Thérèse Raux, fille de Pierre Raux, seigneur en partie de Thonne le Prez et de Françoise Olry. Le contrat porte qu'il était sei-

<sup>(1)</sup> Cette dame était, probablement, de la famille de André-Guil-taume Hurlault de Saint-Denis, chanoine de Verdun en 1765, lequel était parent du grand chancelier de France, de Chiverny; et la seigneurie d'Affiéville dût être soit apportée par elle, pour partie, dans la maison de son mari, soit recueilli dans la succession du curé d'Affiéville, Charles-François Hurlaux.

gneur d'Afféville en partie. Sa notice biographique va suivre.

Le fils ainé du général de Bollemont naquit, à Arancy, le 25 septembre 1781: il reçut les prénoms de Charles Louis François Marie, de son oncle Hurlault, curé d'Aix et Afféville, et de sa tante Murie Eléonore Ayrault, épouse du bailli Nicolas Chonet de Domchery. Le second fils du général fut Alexandre, qui naquit, à Arancy, le 3 juillet 1788, et qui fut tenu par le célèbre et illustre Alexandre Berthier, alors simple capitaine commandant le régiment d'artillerie de Metz: Berthier parraina le fils de son camarade avec Marie Anne Chonet de Bollemont, tante paternelle de l'enfant. Alexandre Chonet de Bollemont fut membre du Conseil général de la Meuse jusqu'en 1834; il est mort à Metz en 1851.

Le général eut trois sils: l'aîné Charles († 1818) sut le père de: — Charles François Léopo d, aujourd'hui juge à Metz — François Alexandre, aujourd'hui juge à Rethel — et des deux sœurs de ceux-ci. Le second sils du général sut le père des dames Jacquin et Lejoindre; il est décédé à Metz, laissant des biens considérables, à Arancy, et partie du domaine de Morhaigne, sequel sut licité en 1845. Son troisième sils aura place plus loin.

Chonet de Bollemont (Charles), né à Arancy, le 20 janvier 1749, mort au même lieu, le 17 décembre 1815.

Illustration militaire.

Lieutenant au régiment de Metz-artillerie, en 1767; capitaine en 1779 et chevalier de Saint-Louis, il était chef de bataillon à l'époque révolutionnaire. Comme il n'émigra pas, grâce à son intrépidité et à sa profonde instruction militaire, il parvint rapidement aux grades les plus élevés. Nommé général de brigade le 4 brumaire an II, il fut destitué, comme noble, le 15 pluviòse suivant; mais, bientôt rappelé pour commander en chef l'artillerie de l'armée de la Moselle, Bollemont fut nommé général de division le 25 prairial an III: il prit une part glorieuse à la journée de Fleurus; puis arriva le siège de Maëstrict: cette place était alors une des plus fortes de l'Europe; les difficultés que présentait son attaque étaient telles qu'elles eussent pû arrêter des troupes moins dévouées, moins intrépides,

que l'étaient alors les héroïques soldats de la République francaise. Maëstrict tomba aux mains de l'armée de Sambre et Meuse, après onze jours seulement de tranchée ouverte. Le général Kléber commandait en chef l'armée de siège, Bollemont l'artillerie, et Marescot dirigeait les travaux du génie. Un immense cri retentit en Europe au bruit de la chute de cette place, et il souleva de leurs bancs les membres de la Convention (Voir Moniteur, t. xxII, p. 457). La reddition si prompte de Maëstrict fut due à l'emploi hardi et judicieux que sit Bollemont de son artillerie. Et cependant, atroce stupidité des proconsuls sanguinaires de cette époque!... le hideux Saint-Just avait voulu le faire fusiller pour un acte d'humanité au siège de Charleroi; voici pourquoi : le capitaine Meras avait, suivant ce tigre à face humaine, commis la faute de mal disposer une batterie : sur un mot de Saint-Just, soupconné de trahison, l'infortuné artilleur tombe dans la tranchée sous le plomb assassin. Les généraux Hatry, Bollemont, le commandant Marescot protestent contre cet assassinat, et l'arrêt contre Bollemont sort de la bouche écumante du farouche représentant!... mais, au péril de sa vie, le général en chef Jourdan eut le courage d'empêcher l'exécution.

Bollemont, en l'an IV, continuait à se distinguer à l'armée de Sambre et Meuse, quand, à Würtzbourg, il tomba aux mains de l'ennemi, après une résistance désespérée.

Echangé le 15 floréal an V, conțre le général autrichien *Provera*, il fut appelé aux fonctions d'inspecteur général de l'artillerie, après son retour en France. Nommé, le 8 pluviôse an X, membre du Corps législatif, le général de Bollemont prit sa retraite le 20 prairial an II. Il avait été créé membre de la Légion d'honneur à la fondation de cet ordre, et promu un de ses officiers le 1° frimaire an XIII.

Le gouvernement impérial l'investit alors des fonctions honorisiques de président de l'Assemblée cantonale de Spincourt.

Maire d'Arancy, depuis 1808, il se dévoua dès lors aux travaux de l'agriculture : il y consacrait, avec bonheur, le temps que n'exigeait pas ses devoirs de législateur ou d'administrateur: cultivant les arts, la littérature et les sciences, il correspondait intimement avec les hommes les plus célèbres par leur savoir, soit en France, soit à l'étranger.

Cette vie, aussi digne qu'utile, fut tranchée prématurément : le général de Bollemont fut emporté, le 17 décembre 1815, par une attaque d'apoplexie, au moment où il intervenait pour réprimer les désordres des Prussiens cantonnés à Arancy. Tel est l'assassinat moral dont parlait le Manuel à la page 420 (1).

Nota. — Les chartes, priviléges et immunités d'Arancy furent consirmés: 1° par lettres du 4 juillet 1370, de la part du duc de Luxembourg; 2° de la part du duc Antoine de Lorraine, par lettres du 3 juin 1586; 3° et de la part du duc Charles, par lettres du 2 juillet 1628. Les reversales de celles-ci, à la date du 16 février 1629, surent délivrées et scellées, le 20 mars 1632, par Jean Masson de Marville et par Florentin du Han, notaires jurés au tabellionage d'Arancy, dont les descendants sigurent au nombre des annoblis du Barrois.

FA (le); ses faces, formes et figurations successives: — Fae — Fau — Fai — Fays — Fayel.

Les fées gauloises.

Ces expressions: aux Fae, au Fau, au Fai, aux Fays, au Fayel, se retrouvent fréquemment dans toutes les contrées.

Fae, que Rabelais écrivait toujours phée, est la forme active de la puissance fatale dont les fées gautoises semblaient disposer. On trouve cette croyance perpétuée à Breux, en la contrée de la Bosse et de la Fontaine des fées; on la retrouve au Fayel

<sup>(1)</sup> Terminons cet article par des souvenirs moins honorables pour l'humanité. C'est à Arancy qu'on trouve un des nids de la plupart des exécuteurs criminels du pays: les Jean-Pierre Thiéry d'Etain; les Francois Etienne de Verdun, les Picterc de Saint-Mihiel, s'y conjoignent avec les Habile d'Arancy, les Mabille de Mangiennes, les Labille d'Avioth, les Bach, les Guerchoux, etc.

d'Ecouviez, au point le plus élevé du même bassin, ce thon si remarquable par ses fossiles et par ses pétrifications; on la retrouve encore au Fays de Cunel, sur le versant des crêtes, où les ammonites ont été si nombreuses; on la re rouve au Fays d'Ornel, etc. Tous ces mots semblent se rapporter à la puissance fatidique des soi-disant interprêtes de la nature et des destins, Fata (1).

Fâ, en vieux wallon, signisse charge, poids, fardeau, avoir charge, avoir mission de faire quelque chose... fato. Faie veut dire ce qui est mauvais, ce qui est faible, ce qui faillit, ce qui trompe, fallere; d'où vient l'étymologie géologique des deux Failli.

En rouschi du Hainault français fau, et en vieux wallon fawe, signifient le hêtre, fagus, faiene, faine de fagina. Ce terme de sylviculture se rencontre fréquemment dans les chartes des usagers... excepté le chêne et le fau.

Mais on se tromperait lourdement si l'on donnait le même sens à Fagny (V. infrà): les hautes fagnes de la Belgique sont des landes fangeuses, recouvertes d'une argile compacte qui, retenant fortement les eaux, transforme ces terrains, peu boisés, en marais, malgré leur élévation.

<sup>(1)</sup> Le faou, ou faux pha des allemands, n'est point une lettre des alphabets primitifs; on ne le trouve ni en hébreu ni en sanscrit. Il paraît d'origine arabe et persanne et correspond au vâou (du zend?). Le fearan des celtes est une forme géologique dérivée de l'hébreu. Le phe hébraïque correspond au mot os, face du visage, facies: c'est l'expansion la plus sublime de toutes les idées de façonnement, de formation, de figuration de la substance, etsem. Cette expression est, successivement, physique, physiologique et philosophique: elle embrasse toutes les phases de l'expansion des êtres dans les différentes formes de leur substanciation. C'est la force divine qui, par son mouvement, donne la forme et la vie d'expansion, iilser, à toute substance, os ou etsem. Le ph était encore conservé dans l'expression graphique des lieux, ou des personnes, dans le cours du dix-septième siècle; nous l'avons trouvé fréquemment dans les registres paroissiaux: le Romphleur était, par exemple, le nom d'une ancienne famille de Dun.

FAGNY; Faniaccum, cense et hameau français, et les censes belges de Briga, et de la Linette.

Canton de Montmédy. Commune de Breux.

Ecart de la commune de Breux (V. p. 246).

Sur les premiers plans de l'Ardenne.

Sur le front du hameau de Fayny, composé de quelques fermes isolées dans un étroit vallon, et en face du village belge de Limes, est le point frontière du département de la Meuse. La ligne y est marquée par le ruisseau de la Marche, qui vient d'activer les forges étrangères de la Soye. Cette ligne décrit une courbe à deux kilomètres, Est, du hameau; elle court dans la même direction l'espace d'un myriamètre jusqu'à la contrée dite du Terme à Escouviers; là elle franchit la Chière mariée avec le Ton, pour suivre la gauche de cette rivière et séparer le village français de Velosnes du village belge de Torgny; puis elle entre dans la Moselle, près de la ferme de Mantheville, et en aval d'Epiez. Ce tracé est celui du traité des limites signé à Courtray, le 28 mars 1820, et qui n'a été, depuis, modifié qu'entre Tellancourt et la Malmaison.

Limitation nationale.

L'abbaye d'Orval avait la totalité des dixmes, grosses et menues et de celles dites novales, sur tout le ban de Fagny, plus un arrentement, en grains et en argent, sur la cense du même nom. Alors on ne récoltait que du seigle, de l'avoine, et autres menus grains, sur les terres de ce versant, dont le faite se relève aux cotes 309, 315 et 319, et dont la constitution liásique est essentiellement sablonneuse et de calcaires gris sableux.

Des ruines romaines parsèment, çà et là, le sol de toute cetté contrée (1). On trouve des traces d'habitations consumées par le

Archéologie.

<sup>(1)</sup> M. Ottmann, receveur des douanes à Fagny, dans une excellenté Notice, imprimée à Dunkerque, et insérée dans les Mémoires de la Société Dunkerquoise, a publié la description d'une habitation gallo-romaine, dont le balneum, notamment, a été exhumé par lui et fouillé, en présence de l'auteur de ce Manuel. Cette habitation était à la source (quell wald) du bois dit de Schelvaux. C'était une sorte de réduction du

feu, notamment aux lieux dits: le Longpré, la Poncette des allemands, la Fontaine des fées. Tous ces vestiges sont en rapport,
d'époque et de bâtise, avec les substructions du temple payen
de Geromont, dans la clairière du promontoire des hautes
fores qui se dirige de Sommethonne et de Gérimont sur Gérouville; et tout indique qu'il faut reporter la destruction de ces
édifices au temps de la grande invasion des Gaules par les Vandales et les Alains, vers l'an 406. On peut citer plus de dix
cimetières, de l'époque franque, ou furschen graeber, aux alentours de Fagny. Tout révèle sur ce flanc, appendice extrême
de l'ancienne Famêne, les luttes quatre fois séculaires qui y
avaient précédé le passage des hordes d'Attila (1).

C'est à Fagny et à Breux que commence à se dessiner, pour nous, la silhouette des sires du Faing de Jamoigne et des premiers du Hatois (2).

Maison Du Faing. Hinque ou Hugues du Faing, sire de Breux, époux de N. du Hatois, sur la fin du quatorzième siècle, portait : d'or, à l'aigle éployée de sable, becquée et languée de gueules; cimier :

plan des anciens Thermes: præfurnium et sudatorium; hypocauste, bassin, tuyaux, calorifères, foyer; tepidarium, caldarium; piscina, aquarium, canal d'écoulement; spoliatorium et vestiarium... débris d'un grand dolium en terre cuite, lagenes en verre, etc. M. Ottmann a constaté que cette habitation avait été incendiée et ruinée avant d'être achevée. Son travail est une œuvre d'archéologie, tellement intéressante et instructive, qu'on ne peut trop la recommander à l'attention des savants.

<sup>(1)</sup> En voici la preuve: dans les nombreux milliers de monnaies romaines découvertes, jusqu'ici, dans la clairière de Geromont, on n'a encore recueilli aucune médaille postérieure à Théodose Ier (orient) et à Valentinien II (occident), qui, tous deux, cessèrent de régner en 595, date de l'avénement d'Honorius.

<sup>(2)</sup> Le Hatois était un très-vieux manoir, sur la petite rivière de Marche, dans les mares de Margny, en face d'Orval, sous le château des de Prouvy. C'est là le herceau de l'illustre maison dite du Hautois, qui est devenue si puissante, tant en Lorraine que dans le Barrois. Nous les trouverons bientôt seigneurs de Jametz; puis ils pousseront plus avant.

FAG

673

une main, au naturel, issante d'une couronne royale, d'or; cri de guerre : phaël! phaël! (1)

Cette figuration indiquait: que les du Faing, fils des Walcourt-Duras, et les Duras, par la maison de Namur, descendant d'une des filles de France, cette Ermengarde, ainée d'Othon, petite-fille de Charles le dernier des Carlovingiens, protesteraient toujours contre l'usurpation d'Hugues-Capet; et que, bien que devenue vassale de l'empire, leur aigle, éployée en champ d'or, porterait sans cesse le deuil de la fin tragique du royal chef de leur maison.

Hainque du Faing remontait, en effet, à Louis dit de Jamoigne, chevalier, qui figura aux noces de la comtesse Ermesinde,
en 1214 — il remontait à Gauthier de Jamoigne qui, en 1173,
acquiesçait aux libéralités du comte Louis III de Chiny, en faveur d'Orval, sur le ban de Jamoigne; — il remontait à Ida,
Deda, ou Judith de Fane, épouse de Giles de Duras, qui, en
1124, faisait à la même abbaye une ample donation de biens
sur le ban de Valensart, aux approches de Fagny et du Hatois.

La seigneurie de Jamoigne, autrement dite du Faing, relevait du comté de Chiny, dont elle ne fut éclyssée qu'en 1623, pour être élevée au rang de baronnie avec les villages qui en dépendaient. Ces villages étaient alors : le Faing, Valensart, Romponcel et Prouvy qui, suivant le dénombrement de 1624, ne comprenaient encore que huit feux! et, cependant, l'ancien ban de Jamoigne, comme aussi l'ancien ban d'Etalle, par Breux, arrivaient presqu'aux portes de Montmédy. Avant la charte de concession à Orval, de l'an 1270, ce ban comprenait, sur la Semois : Terme et Fresnois, le Mesnil, les Bulles,

<sup>(1)</sup> Les plus anciennes armes des du Faing, originaires du Lommensis pagus, portaient: de gueules, au sautoir d'or; cimier: un buste d'homme habillé, d'or, au casque de même, à la fasce de carnation; tenant, au bras dextre élevé, une épée garnie d'or, au senestre, un écusson, au blason de l'écu. Cette armoriation avait une éloquence d'origine qu'ont perdue les modernes blasons.



Moyen, Charmois, Mabru, la Huyeule, Pin, Izel; et, par Valansart, il faisait pointe, à Limes, sur la Marche de Fagny et du Hatois. Là finissait l'ancienne prévôté de Chiny; là commençait, à l'est, sur la cense de la Linette, le point démarcatif des anciennes cultures romaines, cultures devenues teuto-germaniques, du bassin du Ton, dont le village de Ethe (1) était à l'étiage opposé. De là, aussi, partaient les anciens défrichements des læti asti, fondateurs de la colonie d'Yvoi; et la Marche, prenant sa source sous le bois des Différents, puis arrivant entre Fagny et Limes, entre le Hatois et Viller devant Orval, traçait, depuis les Romains, la limite de deux nationalités opposées : le Thyois roman d'un côté, le Roman wallon de l'autre.

La branche aînée de la maison du Faing, titrée de barons de Jamoigne, s'est éteinte dans les mâles, en 1688, pour faire place aux acquéreurs de ses domaines, les barons d'Huart. Les branches cadettes continuèrent à habiter ces parages; possesseurs d'arrières-fiefs d'estoc, elles poussèrent des racines vigoureuses dans la portion meusienne du comté de Chiny. Nous en trouvons, encore, dans la châtellenie de Gondrecourt près d'Etain, presque à la veille de la révolution (V. Bouligny, p. 193). Ce nom se représentera fréquemment dans les hauts quartiers de nos familles historiques les mieux nées.

Canton de Damvillers. Commune de Delut. PAI (le château du). (V. Delut, p. 510.)

Le château du Fay de Delut ayant vu s'éteindre les derniers seigneurs féodaux de la grande cour du Radrupt, à la rampe de la Thinte et de l'Othain, il faut dire ce qu'étaient les Bertrand dit de Boudonville, quand, par leurs alliances, notamment avec une de Custine, ils en prirent possession.

Didier Bertrand, écuyer, qualissé valeureux et noble chef

<sup>(1)</sup> Eth signifie charrue, en hébreu — linæti, limite des cultures, par la charrue, des anciens læti.

des arquebusiers à cheval, au service de Lorraine, dans les chartes qui font remonter sa noblesse de 1456 à 1522, avait pour frère Perrin, capitaine prévôt de Norroy le sec. (1).

Il eut pour fils Jean, qui épousa Hélène Masson, en 1568 : celle-ci pouvait très-bien être fille, ou petite-fille, de Mengin Masson, garde scel à la prévôté de Stenay, en 1481, qui fut annobli en 1494, et qui devint receveur gruyer du comté, en 1508.

De ce mariage naquit Warin, chef des arquebusiers à cheval de la garnison de Jametz, lequel se maria, en 1611, à Claudette de la Nauelle (de Duzey?).

Ceux-ci donnèrent le jour à Philippe Bertrand dit de Boudonville, colonel de cavalerie, brigadier et gouverneur de Mandre et de Bouconville (2), commandant des ville et châteaufort de Pont-à-Mousson, lequel, en 1645, épousa Denise de Bonnevenne, qui lui apporta ses droits sur partie de Delut.

De ce mariage naquit Alexandre de Boudonville, chevalier, seigneur de Delut, qui épousa Antoinette Charlotte de Custine, en 1678, dont : Charles l'aîné — Philippe — Charles le jeune — et Anne-Françoise, mariée à Henry de Mouzay.

<sup>(1)</sup> François Bertrand d'Amermont sul reconnu noble, en 1485; et il portait : d'azur, à deux étoiles d'or, mises en susce, surmontée d'un tambet d'argent, et en pointe d'une rose de même; cimier : une rose d'argent, environnée d'un vol, d'or et d'azur. La même armoriation était celle de l'écuyer Périn Bertrand, strère de Didier, proclamé noble à l'époque précitée. On trouve aussi divers autres Bertrand, aanoblis, qui se retrouveront ailleurs.

Boudonville ou Saint-Dizier, avant d'être un faubourg de Nancy, était un village qui fut ruiné, en 1591, pour résister aux Allemands : il avait, encore, en 1557, ses seigneurs particuliers, qui furent, il est probable, les auteurs des Bertrand Boudonville de... Amermont, Norroy le sec, et Delut.

<sup>(2)</sup> Il succéda, il est probable, à ce brave François de Mauljean, originaire de Ligny, qui, en 1633, avait si vaillamment défendu ce château, lui dix-huitième, contre l'attaque des Français, et dont il sera question en d'autres lieux.

Les Bertrand de Boudonville portaient: d'argent, coupé par une bande de sable, au lion de même, issant en tête, et aux trois quintefeuilles ou roses, en pointe, 2 et 1.

Canton de Longuion. FAILLY (les deux); Falliæ. (Ch. de 1095, 1096, 1172, 1198, 1261, 1262, 1270). Voir Colmey et Flabeuville, p. p. 410; et Flassigny, infrå.

Les deux Faillis ne sont mosellans qu'à la surface : ils sont Meusiens en réalité, par leur essence constitutive, par leur base, par leur pente, et surtout par leur direction. Aussi leurs anciens maîtres se sont-ils insensiblement inclinés vers la France. Ce n'a été qu'à contre-cœur et contre-nature que quelques-uns d'eux ont contre-panché vers la Germanie, et qu'ils sont restés Luxembourgeois. Ceux-là n'ont pas eu de vraies racines dans le pays natif; leur rameau féodal a vu ses trois feuilles se siétrir, l'une après l'autre, avec Flétrier de Failli; il n'en est resté que des bourgeons féminins (1).

L'histoire des familles est liée à celle des localités, comme

<sup>(1)</sup> Les Failly ardennais sont de la branche (cadette, il est probable?) des anciens Faillis mosellans, dite de Sancy, Lommeranges et Saint-Pancray; branche baronnale alliée, le 6 octobre 1742, à la maison de Reumont, en la personne d'Antoine Jean Baptiste Baron de Failly, né à Virton, le 12 novembre 1687. On trouvera leur descendance au tome II des Marches, p. 584; elle est fondée sur des actes positifs, quant aux derniers siècles. Mais le rameau, aux trois feuilles de choux, n'a poussé aucun rejet sur la branche de Colmey. Il est resté stérile en la personne du petit Thiébault, décédé, en 1380, sans postérité mâlc. Nous avons l'acte de partage de sa succession sous les yeux. Il a dû reverdir, il est vrai, par la greffe de Domey-Saint Pancrey; mais, sous leur plumage de deuil, les deux merlettes affrontées de sable, nous siffient que le sang rouge des Failly de Dombras et de Merles a pâli, de gueules en argent, dans les veines des branches collatérales des anciens sires de petit et de grand Failly.

l'histoire du mende est liée à celle du genre humain: c'est pour cela que les premiers noms propres ont été des appellations locales et même régionales; ensuite sont venues les désignations professionelles et celles d'individualisation.

Les annales des sires de la Faille, ou des Failles, ont été la conséquence de la position de leur auteur, le sire des Vaux du Verniacensis, Vernon de la Vaux (en allemand, prononcé faulx), sur un double versant, que les révolutions du globe avait faussé. La cime la plus éminente de grand Failly est à la cote 295; elle est inclinée sur l'Othain, vers Flassigny, et vers Rupt: la cime la plus élevée du petit Failly est à la cote 290, près du bois de Thiébault-Failly; elle est contre-inclinée sur la Chière, vers Flabeuville, Ruette, Domey, et Saint-Pancray. Cette double cime se compose de corn-brash et forest-marble, posés sur le bradfort-clay et l'oolithe inférieure. Tout le groupe s'incline du nord-est au sud-ouest; et, dominateur à Dombras, il vient disparaître à Bras, dans le bassin meusien.

Voilà la pente naturelle des choses, celle des faits en dérivera. Car les deux étages sont interrompus, par l'Othain, entre Rupt et grand Failly; seulement par le pied, ils se rattachent, au moyen de la hache topographique qui a fait enclave de grand Failly à Dombras, par le ban dit des Ecuyers, à Rupt sur Othain: de l'autre côté, la Chière a creusé, en contre sens, le ban des écuyers de Colmey, de Ruette à Wachemont, vers St-Pancray. Aussi, bien que dépendant spirituellement de la cure de grand Failly, Rupt dépendait-il, féodalement, de Marville; et, aujourd'hui encore, il fait partie du canton de Damvillers. Petit Failly, au contraire, dont la contre-pente est vers Colmey, petit Failly relevait de Cons; et ce n'a été que, par un écart féodal, au temps de Jacques de Cons, 1217, et de Jehan de Cons, 1280, il est devenu fief luxembourgeois, au lieu de garder la tenure des suzerains du Barrois.

Petit Failly et grand Failly ont été le berceau d'une des plus nobles familles du pays, famille qui compte encore de nombreux descendants. Après l'extinction de la branche aînée, dite au Chou, les Failly, de retour des croisades, apparaissent sous les rudes

Maison De Failly. armes de la pénitence. Descendant, par la plus ancienne de leur mère-grand, de Jacobus dictus li hermite, châtelain de Mouzon (Ch. de 1259, on les voit poser sièrement l'hermite avec son chapelet sur leur casque (1). En revêtant la haire, ils ont aussi pris la hache en main: ils abattent les obstacles que n'ont pu vaincre leurs écuyers; et ils poussent le cri de guerre ferii, qui devient la personnisication individuelle de deux branches de leur maison: Fery de Marville chevalier — Fery de Sancy, écuyer. Puis, de Marville, sous Gérard Lemoine, ils passent à Jametz; et, de Jametz, après Godefroid ches de la maîtresse branche, ils se répandent en Champagne, pendant que, sous le surnom de Quart, et sous le bonnet carré du prêtre (2), d'autres s'altient aux citains de Verdun: pour les distinguer, interrogez leurs cimiers.

Dans les maisons chevaleresque, maisons vraiment nobles, de

<sup>(1)</sup> Fery de Failly, de Marville, est ainsi désigné dans l'Armorial de Callot, hérault d'armes du duc Réné... de gueules, à la fusce d'argent, accompagnée de trois haches, mises en fasce, de même, 2 et 1; cimier: un hermite tenant un chapelet, au naturel: cri de guerre: ferii, j'ai frappé! Voilà bien le chevalier Petrus de Fultiæ, de l'an 1214, trèsprobablement.

Au-dessous de lui, et après lui, sur le même armorial, vient la branche de Sancy, grefiée sur la souche de Cons.

Fery de Failly, de Sancy et Lommerange, écuyer au baillage de Saint-Mihiel. Où est le cimier? cherchez !.... voici l'écu : d'argent, à une tige de cinq seuilles, de gueules, côtoyée, sur le pied, de deux merlettes affrontées, de sable. Voilà le point de rattache de l'écuyer, branche noble, mais en sous ordre, d'une souche illustre, avec le chevalier issu de celle de Merles et de Dombras... Petrus de Domobrio.

<sup>(2)</sup> Ferry de Failly dit de Quart, époux de Claude des Hermoises de Delut, portait : d'argent, aux cinq annelets d'azur (infécdation verdunoise, ou plutôt virduno-barisienne); cimier : un bonnet carré, pareillement d'argent, placé de quart, c'est-à-dire l'angle en avant, et portant les mêmes annelets, 3 et 2. Voilà les Failly dit Lemoine, que nous retrouverons, sous ce surnem, dans de nombreuses chartes de Marville, de Sorbey, et d'Arancy.

nom, de cri, et d'armes, c'était par le cimier que se révélait la hauteur du rang. C'est là le eriterium de la pureté native d'extraction. Quant à la noblesse de simple écuyerie, elle n'avait droit qu'à l'écu et au casque sans cimier. Toutes les familles qui sont descendues de l'ancienne Ariène, point le plus élevé des cimes ardennaises, toutes ont eu le lion, plein, armé et lampassé, de gueules, non pas seulement sur l'écu, mais à la cime de l'armet. C'était le lion de la montagne qui personnifiait les Ariens. Nota. Ari signifie lion, en hébreu.

Toutes les familles issues des flancs brûlants de la Famêne, arrosés par la rivière namuroise de Lomme (1), Homo fluvius, avaient primitivement le buste de l'homme sur leur casque. Voyez le cimier de la plus ancienne souche des du Faing.

Tenons-nous à ces deux exemples, les autres se présenteront, de plus en plus rares : les Maillart de Landre de Vianden; les Landry de Pouilly; les Hautois barrisiens, entés sur le Hatois de Margny, et quelques autres... pouvaient, et peuvent encore, montrer le lion de la montagne à la cime de leur extraction. Ce lion vous dit que leurs pères étaient montagnards Ariens.

PLABAS; Flabasium (Ch. de 893, 1049, 1156) (2).

Canton de Damvillers.

Ancienne annexe de la cure de Moirey.

Sur l'une des sources de la Thinte.

Ecarts: le Moulin blanc.

<sup>(1)</sup> Om, en hébreu, signifie expansion d'une chaleur brûlante. Arrosé par le flux de l'homo, le Lommensis pagus était en dehors (ce qu'exprime le hé hébraïque) des terrains volcaniques, dont les grottes de Han sur Lesse, par exemple, indiquent les épouvantables dislocations. Ce radical om se retrouve, avec le même sens, sur le versant de Briey et de Bure, depuis Homecourt jusqu'à Nouillompont.

<sup>(2)</sup> Etymologie et appellations successives : Flaba, Flabas. Le phénomène géologique de l'affaissement d'un étage sur l'autre, par l'ab-

Topographie.

| Distance        | canton                     | 0 myr. | 5 k. |
|-----------------|----------------------------|--------|------|
| Distance        | arrondissement             | 2      | 6    |
| du chef-lieu de | arrondissement département | 6      | 7    |

Orientation, par rapport à Montmédy, S. 1/4 S. E.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 231 à 330 m. sous le bois d'Haumont.

### Etages, groupe et sous-groupes (1).

Géologie.

- 1º Etage jurassique moyen, formation coralienne de l'époque improprement dite secondaire oxford-clay inférieur et moyen oolithe ferrugineuse coral-rag.
- 2º Etage jurassique supérieur, formation dite portlandienne calcaires à astartes.

Le village repose sur un étroit ruban d'oolithe ferrugineuse, ayant les argiles d'oxford, superficiairement, à l'est, et le coral-rag, en suspension, à l'ouest: il est à la base du flas de la montagne; c'est-à-dire, de l'affaisement opéré entre le calcaire portlandien et le coral-rag, par l'absence de l'oxford-clay supérieur, lequel manque dans le sous-groupe, par l'effet des dislocations de l'étage supérieur, qui a fait flas, en s'inclinant intérieurement (2).

sence d'une des assises intermédiaires, est visible, à l'œil, sur la rampe dont la base est à Flabas: ce flas se reproduit, aussi visiblement: — à Flaba, près Raucourt, — à Flassigny, près Marville — à Flabeuville, près Colmay — et dans toutes les localités qui ont en tête la syllabe fla.

- (1) Voir la Statist. géolog. de A. Buv., p. 78, 79, 80, 81, 82, 600.
- (2) La puissance respective des étages explique, mathématiquement, la cause et les effets de la dislocation opérée au sommet de l'Azonne. L'épaisseur du coral-rag varie entre 120 et 150 m., et son assiette s'incline de 1/50 environ, vers l'ouest : sur lui repose l'oolithe ferrugineuse, dont la puissance n'est que de 10 à 20 m., et au-dessus de ce feuillet est l'oxford-clay. Si le groupe de l'oxford-clay était complet, il aurait une épaisseur de 210 m., sur une inclinaison de 1/45; mais le

D'après les chartes, les monuments, les vicilles annales, les légendes et les traditions:

Origines communes de de Moirey et de Flabas.

La fondation de Flabas remonte aux premiers temps de l'établissement du christianisme dans le Verdunois. Pendant que Sanctinus, convertisseur des Articlaves, terminait son apostolat. en 356, dans les prisons de Meaux, quelques néophytes, sous la conduite de Maurus, son disciple de prédilection, fuyant la persécution des payens, s'étaient retirés dans les grottes des moëres (1) du flas de la gorge d'Ormont. Les cellules de ces hermites, dit un de nos vieux chroniqueurs (Vassebourg, t. I. f° 31), étaient à quelques lieues au nord de Verdun.... en un lieu qui pour lors estoit en grandz boys et rochers, et ou il y auoit belles fontaines. C'est là que vindrent le trouver les Verdunois chrestiens, qui le prièrent et enhortèrent estre leur euesque, monstrants la lettre de leur feu cuesque sainct Sanctin; à quoi finalement il accorda, quasi maulgré lui. Dont advint tost après que le peuple voisin de l'hermitage, où il avoit esté trouvé quand il fust euesque, érigea un oratoire au dict lieu, soubz le nom et le tiltre du dict saint Maur et se y commença à édiffier maisons, tellement que, par succession de temps, y eust un village qui est encore de présent appelé Flaba, en l'oratoire et église duquel plusieurs œuvres miraculeuses se font.

Saint Maur mourut en 385, après 38 ans d'épiscopat (2).

feuillet intermédiaire manquant, on conçoit que le poids énorme des étages supérieuss a produit — l'affaissement, d'une part — et le relèvement de l'autre.

<sup>(1)</sup> Ce mot moëres est encore employé dans toute la Flandre occidentale, l'ancien pays des Morins, pour exprimer la coupe des terrains en tourbière, qu'avait creusés la mer (mohr, en celto-gallique), et qu'elle a successivement abandonnés en se retirant. La tourbe des bas-sonds de la Thinte prouve que tel était le sens des mots: Moirey près de Flabas, Moirey près de Margut, Morimont, Morhaignes, Morinval, etc.

<sup>(2)</sup> Les indications si précises de Berthaire et de Wassebourg, et la concordance des chartes avec les appellations géologiques en mor... dé-

| _ |     |     |     |   |
|---|-----|-----|-----|---|
| г | eri | 411 | vit | • |
|   |     |     |     |   |

Contenance superficiaire d'après le cadastre 1831, rectifié par le travail de la sous-répartition de 1848 : 631 h. 65 a. 53 c.

| Nombre | des | maisons | : | 50. |
|--------|-----|---------|---|-----|
|        |     |         |   |     |

| Jardins et chènevières     | 8 h. | 13 a. | 65 c. |
|----------------------------|------|-------|-------|
| Prés et pâtures fauchables | 34   | 50    | 15    |
| Terres labourables         | 427  | 23    | 43    |
| Vignes                     | 0    | 64    | 40    |
| Bois                       | 143  | 70    | 80    |
| Landes et friches          | 1    | 46    | 40    |
| Clairs chênes              | 6    | 36    | 60    |
| Superficie non imposable   | 9    | 60    | 10    |

Cours d'eau : le ruisseau qui asslue à la Thinte.

Usines: un moulin, dit le Moulin blanc - une huiterie.

Revenu net imposable: 7,235 fr.

Biens communaux. Bois ..... 151 h. 29 a. 00 c.

Aux cantons dits: Chaufour — Miroir — bois de Sault — Billory.

Valeur approximative de ces bois et autres biens communaux : 182,349 fr. 70 c. (1).

Notions agric.

Voir Crépion, plus haut, p. 434, pour les terrains de montagne; et pour ceux de la vallée, voir Moirey.

La constitution du sol, dans la partie montagneuse, est à peu près la même qu'à Crépion : c'est le coral au-dessous et le

montrent que D. Calmet s'est complétement sourvoyé, comme cela lui arrive d'ailleurs si stéquemment, quand il a placé l'oratoire primitif de soint Maur à Flabaix, sur le territoire de Heippes, canton de Souilly. Ce prieuré, établi seulement en 1183, n'a rien de commun avec les grottes des hermites de la chrétienté de Chaumont: Flabeium est loin d'avoir le même sens que Flabassium. (V. au mot Heippes, dans la section arrondissementale de Verdun.)

<sup>(1)</sup> Nota. — Une erreur s'est glissée dans les articles précédents, au lieu de ces mois : contenance totale des terrains communaux... il faut leur substituer ceux-ci : valeur approximative des terrains communaux. Les chiffres doivent être rapprochés, et, en ajoutant un zéro, on aura la somme en argent.

portland au-dessus; seulement, à Crépion, le groupe oxfordien est complet. L'absence de l'oxford-clay supérieur étant, à Flabas, un phénomène intérieur, ne peut modifier en rien la qualité du sol arable, qui est des plus médiocre dans les hauts, vers Haumont II en est autrement aux confins sur Ville et Moirey; là prévaut superficiairement le calcaire à astartes.

Tout ce qui concerne les divisions ecclésiastiques, civiles, politiques et judiciaires, a été dit à l'article Chaumont, p. 343 et suivantes. L'église est sous le patronage de saint Maur; elle en conserve des reliques, et elle en célèbre la fête le 10 novembre: ce jour là, grand rapport (1) autour de l'oratoire primitif, et force épingles lancées, de toutes mains, dans le bassin de la sainte fontaine, par les jeunes filles qui veulent accrocher un mari.

Ordination

Flabas, étant mentionné, ainsi que Moirey, dans les plus anciennes chartes de la cathédrale verdunoise, sous ces expressions: Flabassium, cùm banno et ecclesià... Moreium, cùm banno et ecclesià... Moreium, cùm banno et ecclesià... Flabas et Moirey ne reconnaissaient que l'évêque pour seigneur; ce prélat en avait les dixmes et en exerçait le patronage pour la totalité. L'administration épiscopale était aux mains des capitaines-prévòts-gruyers de Merles, qui furent, dans les derniers temps de cette prévôté: en 1700, N. Lagodardière — 1719, Sainctin Bouchelet — 1724, N. Holdrinet — 1727, H. Mauclerc, jusqu'en 1736, époque de la suppression.

Noms des anciens curés ou vicaires: antérieurement à l'ordre curie spirituelle. actuel: en 1668, A. Furdin — 1699, J.-F. de Wicourt — 1717, N. Delattre — 1722, J. Mangin — 1744, N. Milleaux — 1746, N. Fourault — 1748, N. Fleury — 1749, J. Gœury — 1756, P. S. Guillemin — 1758, N. Fransquin — 1759, N. Delattre — 1761, N. Thiébault — 1764, J. F. Valentin — 1765, J. F. Colin — 1769, P. Violard — 1771, P. H.

<sup>(1)</sup> Ce mot rapport est employé, dans toute la Meuse, pour indiquer les réunions annuelles en un lieu de pèlerinage, où les cérémonies du jour se rapportent aux dévotions des anciens temps.

Chollet et F. Feuillet — 1776, B. Creplot — 1779 G. Roussel — 1781, N. Alexandre — 1782, N. Burluraux — 1791, N. Ayet. Curé actuel, M. Ponsardia.

Administration.

Noms des maires: en l'an IX, N. Trouslard — en l'an XIV, J. F. Cochenet — 1820, N. Lahaye — 1825, H. Henry — 1831, Lahaye — 1832, J. Bausaint — 1836, J. B. Cochenet — 1841, J. Bausaint — 1848, C. Lahaye — 1852 à 1861, J. Bausaint.

Population.

D'après le recensement de 1837 : 217 habitants — d'après celui de 1847 : 220 — en 1857 : 230.

Tenue des registres. D'après les archives communales (V. à *Moirey*) — d'après les archives judiciaires, à partir de 1668, avec lacunes.

Canton de Montmédy. FLASSIGNY (les deux); Flacci, contrà ignes in iacum (1). (Ch. de 1255, 1261, 1262, 1270, 1280.)

Sur le flanc, à gauche de l'Othain; à l'angle des archieres de la Goulette des deux flas.

Anciens écarts: la petite Higny qui était une annexe luxembourgeoise de Flassigny la petite et de Ville-ès-Cloye; la grande Higny qui dépendait de Flassigny la grande et de Othe; celle-ci était mosellanne, et barro-lotharingienne, dans les derniers temps.

Topographie.

|                            | canton          |   | 9 kil. |
|----------------------------|-----------------|---|--------|
| Distance du chef-lieu de   | arrondissement  | 0 | 9      |
|                            | département     | 8 | 0      |
| Orientation, par rapport à | Montmédy, S. E. |   |        |

<sup>(1)</sup> Etymologie et appellations successives: Flacigney, Flasigney, Flasigney, Ce nom est écrit par un c dans les plus anciennes chartes: Cette lettre avait encore le son dur du caph et elle accusait une contreposition: ac, en hébreu, signifie mais; c'est l'accusation objective de toute contrariété — flac indique le fléchissement d'une chose en objection; de la les mots flaccus en latin, flacité en français.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer : de 190 à 316 m.

Etage, groupe et sous-groupes (1).

Etage jurassique inférieur — formation oolithique de l'époque dite improprement secondaire — bradford-clay — calcaire gris oolithique.

Géologie.

Cette constitution dissère de celle de Marville en ce que... le sous-sol présente, à Marville, d'abord, le jurassique inférieur; ensuite, l'oolithe inférieure (qui est absente à Flassigny); puis, au-dessus, le bradford-clay; puis, le calcaire gris oolithique... et, en second lieu, elle en dissère encore, en ce que... le cornbrash et le forest-marble émergent superficiairement à Flassigny, tandis qu'à Marville c'est le bradfort-clay et l'oolithe inférieure qui se présentent à la superficie.

Ainsi le corn-brash a fait double flas sur le bradford-clay des deux Flassigny, par l'affaissement de l'oolithe inférieure, de même qu'elle a fait faute, à petit Failly, à grand Failly, par la rupture du même étage opérée à Rupt sur Othain (2).

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales et les traditions :

Origines contraires.

L'histoire géologique des deux Higny, celle des deux Flas-

<sup>(1)</sup> Voir la Stat. géol. de M. A. Buv., p. 75, 77, 204, 205, 600.

<sup>(2)</sup> Le jurassique inférieur est formé de calcaires sableux et de calcaires marneux alternant avec des marnes plus ou moins argilleuses; ses assises ont une épaisseur totale de 260 à 280 m.; l'inclinaison, du N. E. au S. O., est de 1/45 environ; les alternances des calcaires et des marnes ont une puissance de 200 à 220 m.: c'est ce groupe qui se rencontre à Flassigny. Le forest marble et corn-brash, qui leur est superposé, a une puissance de 60 à 40 m. du N. au S.; il émerge aux deux Flassigny, comme il émerge aux deux Faillis, mais il fait faute à Marville: on est certain, dès lors, qu'il y a eu affaissement, des deux côtés, par la rupture de l'oolithe inférieure dans les fonds de l'Othain. Cet affaissement a dù être le résultat des soulèvements ignés, de l'un comme de l'autre côté; de là immanquablement le mot flas-s-igny.

688 FLA

signy, celle des deux Failly, celle de Marville et celle de Rupt sur Othain, peuvent se résumer, étymologiquement, par cette phrase dont leurs noms ne sont que des démembrements : de falliis vallium igni flatu funt signa contraria in aquis. Les deux Higny, placés sur la rivière, sont, en effet, l'un et l'autre, des signes contraires, en dehors du terrain qui défaillit par le versant nord-est, et qui s'affaisse, par deux flas, sur le flanc opposé. Telle est aussi l'histoire des hommes qui ont habité ces localités; tant la position des lieux influe sur celle de leurs habitants!

Voyons d'abord les chartes; mettons-les ensuite en rapport avec les localités.

Affranchissem.

Le nom Flassigny apparaît, pour la première fois, dans une charte de l'an 1255, par laquelle Ysabiaus, dame de Marville et veuve de Waleram II dit le long ou le jeune, seigneur de Poilvache, Faulquemont et Montjoie... Isabelle de Bar, bellesœur de Henry II comte de Luxembourg, approuve, comme wuardienne, la mise en franchise à la loi de Bialmont des hommes de Flassigney; franchise qui venait d'être accordée à l'un des deux villages par messire Rambas de Jamais, sous le los d'Alix sa femme et de Poincignon et Jehannet leurs enfants. Cette charte stipule liberté réciproque des habitants de Marville à l'égard de ceux de Flassigny et des gens de Flassigny à l'égard des Marvillois, avec réserve des droits de Thirion ou Henrion de hal-lo-wel, c'est-à-dire le Wale. Voilà la charte du grand Flassigny.

En 1261, par une autre charte, cet Henrions, qui se dit écuyer; fait savoir qu'il a vendu à noble homme Henry II, comte de Luxembourg, teil fief que le chevalier Gilles d'Orey de Remoiville tenait de lui. Cette vente est scellée du sceau de Mgr Renaud de Marville, doyen de la chrétienté de Longuion.

En 1262, Faltray, sire de petit Failly, et époux de Catherine de Montjoie, celle-ci sœur de Waleram III, sire de Montjoie-Marville, et sous le scel de ce dernier, Faltreis fait connaître que, du gré de celle-ci et sauf la warde du seigneur de Marville, il a juré sa ville de petit Failly à la loi de Biaumont, retenant en icelle un charuage de trois pièces, son brüil, des prés, un masnage, en la ville, pour maison, avec grange, cortil et jardin, avec retenue du four, du moulin, des bois, plus de toutes rentes en deniers et en nature... il est stipulé que le maire et les échevins ne pouront retenir ni homme ni bourgeois de la terre le seigneur de la ville, ni ceux de celle du seigneur de Cons, et réciproquement — au seigneur de Marville appartiendra toujours cependant le droit de salvement.

En mai 1270, Thibault II, comte de Bar, déclare qu'il a quitté au comte de Luxembourg, Henri II son beau-frère, et à la femme de celui-ci, la warde de Flassigny, qui est de leur fief d'Arlon, et ce moyennant une redevance en grains, à prendre sur leurs usines communes de Marville.

Enfin, par une autre charte des mêmes jour, mois et année, Marguerite, comtesse de Luxembourg, de la Roche, marquise d'Arlon, et femme de Henry, conjointement avec les fils de messire Jehan de Cons, approuve la charte primitive de 1255; et, sous cette approbation, les fils de Jehan mettent leurs hommes de Flassigny, pour la portion luxembourgeoise, à la franchise de Beaumont, en faisant réserve du droit de warde au profit du seigneur de Cons.

Ainsi, d'un côté, Flasssigny la petite, mouvance d'Arlon, sous la directe du Luxembourg et sous la dominance de Cons, châtellenie de Longuion et de Longwy... de l'autre côté, Flassigny la grande, sous la suzeraineté mi-partie barisienne, mipartie luxembourgeoise, et sous la dominance des sires de Jametz et de la comtesse Isabelle, châtelaine de Marville et d'Arancy.

Un siècle avant, en 1198, tous les vaux de l'Othain et ceux de la Chière étaient, cependant, à un seul maître, Thibault Iec comte de Bar, et ils obéissaient à un seul Wardour... ce wardour était Vernon de la Vaulx (al-lo-wale), prononcez Faulx, pour le côté des allemands.

Cette contrariété de mouvances ne peut s'expliquer que par l'orographie.

L'étage jurassique plein, en s'abaissant vers la Meuse, comnaturelles de la mence son mouvement de conversion à Baroncourt : il pivote double rele-

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

signy.

vance de Flas- ensuite entre Audun le teutsh et Audun le roman (cotes 424 et 403), notamment aux sources de la Crüne, par le sommet de l'angle d'Othange (cote 415), et, décrivant un quart de cercle vers l'ouest, il vient disparaître à Baalon, près Stenay. Tout le système orographique suit ce mouvement, en sens contraire, et il entraîne avec lui le règlement des pentes et le régime des eaux. Ainsi notez bien.... (oth signifie note, en hébreu)... notez trois points sur ce petit segment de la croute du globe.

> Le premier, notez le dans les étangs de Gondrecourt, près Etain, à la cote 270, et décrivez le cours supérieur de l'Othain, depuis l'œil de sa source (ain, en hébreu) jusqu'à Othe et Bazeilles, où se termine l'æilletement des sources du bas Othain.

> Le second point, notez le entre Aumetz et le village de Crüne jusqu'au trou de Longuion, en décrivant le cours de la Crune, à son conslux dans la Chière, et de Flabeuville près Colmey à Flassigny près Marville... là cherchez la base de l'affaissement des deux bassins : à leur angle de rencontre vous le trouvez à la rupture, entre grand Failly et petit Failly, et il se complète à la goulette des deux Flassigny (!).

> L'affaissement du bassin intérieur, commencé à Higny (entre Mercy le haut et Circourt), aboutit à Higny, près de la cuve de Flassigny. L'affaissement du bassin extérieur, commencé à Beuville, entre Audun le roman et Serouville, aboutit à Beuveille près Perpont; enfin le flas se complète à la cuve de Flabeuville sous Colmey, qui est le troisième point à noter.

> De là l'importance des anciennes châtellenies de Perpont, de Longuion, de Muscey, de Colmey, d'une part; d'Arancy, de

<sup>(1)</sup> Cette goulette est une double flaque d'eau courante, qui descend des archieres, ou arches naturelles, des deux flancs de la montagne, et qui, après avoir glissé entre les deux flas, perdant sa force d'écoulement à quelques centaines de mètres des deux sections du village, va se perdre dans un puits, sans issue, vers le cuvelet de Othe sur l'Othain. L'affaissement d'un des étages sur l'autre étage enlève ainsi aux eaux superficiaires toute possibilité de se rendre dans le bas Othain. De là l'appellation Bazeils, on Bazeilles, Bazyeux, pleinement justifiée.

Marville, de Bazeilles et de Flassigny, de l'autre. De là aussi le motif de l'extension de la seigneurie d'Othange jusqu'à Hans devant Marville, entre les mains de Nicolas dit Anscherins (Ch. de 1208). De là, enfin, la double puissance des premiers sires de Falliis, et celle, en sens contraire, des premiers Wales des Vaulx, étrangers, comme chiniens, sur les marches du Verniacensis et du Virdunensis.

Ceci était indispensable, on le voit, pour comprendre la double relevance de grand Failly, par rapport à Marville et à Longuion, et de petit Failly, par rapport à Cons et à Longwy; pour comprendre aussi la double relevance des Wales de Bazeilles et d'Artaize, par rapport à Muscey, et la double relevance des Wales de Xorbey, par rapport à Arancy.

Non du fondateur : inconnu; - causes : ignorées.

Dates des chartes d'assranchissement: 1255 et 1270 (1).

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1812 : 665 hect. 94 a. 34 cent.: cette contenance, d'après le recadastrement de 1848, a été réduite à 650 h. 74 a. 62 c.

Nombre des maisons: 43.

| Jardins et chènevières       | 10 h | . <b>2</b> 5 a | . 60 с. |
|------------------------------|------|----------------|---------|
| Prés et pâtures fauchables   | 24   | 91             | 89      |
| Terres labourables           | 492  | 98             | 71      |
| Bois                         | 91   | 35             | 40      |
| Landes, friches et carrières | 31   | 11             | 42      |
| Etangs et canaux             | 0    | 11             | 60      |

Superficie non imposable : sa contenance est encore à régler. Cours d'eau : l'Othain — le ruisseau de Warnimoulin dit aussi fontaine du Baron — les fontaines de Wargéville — la Goulette des archieres.

Usines: le moulin dit Warnimoulin, ou de Warnier, qui était un des premiers sires des Wales de petit Failly.

Revenu net imposable: 8,735 fr.

Erection.

Territoire.

<sup>(1)</sup> Voir le texte de celle de 1255 dans les Marches, de M. J., t. II, p. 596.

pelle de ce nom.

Biens communaux. Bois (aux cantons dits la Cure et le Fays)... 23 h. 70 a. Valeur approximative des terrains communaux: 69,959 f. 50 Les bois, tant communaux que ceux des particuliers, avaient anciennement pour désignations: le bois la Dame, indivis entre l'Etat et les anciens seigneurs — le petit bois, même indivision — le grand Frater — le petit Frater — le bois Brûlé — la Cure — la Grêle — Le bois la Dame appartenait aux religieuses de Marville. Le ban dit de Saint-Léger était propre à la cha-

Sections territoriales. La Cuve, le grand Cuvelet, le petit Cuvelet de Othe, le Chinet de Othe, les pièces le Prêtre, les jours le Prieur; les contrées dites: le Père Etienne, les maîtres Chartriers, le champ le Cordier, la côte Renaud Paris, l'archière Renard Paris, à la potence, etc... sont des lieux dits caractéristiques des anciens faits. Le mot aux vignes de Wargivilliers indique que la vigne était autrefois cultivée à la cuve de Flassigny: cette culture, qui était alors bien plus générale, en a disparu immémorialement.

Not. agricoles.

Prix moyen de l'hectare de terre: 1<sup>re</sup> classe, 2,400 f.; 2° cl., 2,000 f.; 3° cl., 4,500 f.; 4° cl., 200 f.; 5° cl., 150 fr. — de pré: 1<sup>re</sup> cl., 3,500 f.; 2° cl., 3,000 fr. — de bois: 1,200 fr.

Professions les plus habituelles : cultivateurs et manœuvres.

Notions indust.

Les carrières de Flassigny et de Marville sournissent de la pierre de taille : leur exploitation s'opère par huit ou dix ouvriers, qui travaillent toute l'année. La pierre brute, prise sur place, revient à 6 ou 7 sr. le mètre cube. Les matériaux s'exportent dans les communes voisines et jusque dans la Woëvre, à une distance de 20 kil. environ (1).

Administration.

Noms des maires: en l'an IX, F. Chenet — 1807, M. Hénin — 1808, N. Génin — 1816, J. B. Lejeune — 1817, N. Gavrois — 1822, N. Lejeune — 1826, J. B. Gavrois — 1823, N. Lejeune — 1827, J. B. Gavrois — 1834, C. Baduraux — 1840, J. Gavrois — 1844, J. B. Joannés — 1851, N. Lejeune.

<sup>(1)</sup> Voir la Stat. géologique de la Meuse, p. 204, 205.

D'après le recensement de 1837 : 142 habitants — d'après Population. celui de 1847 : 204 — en 1857 : 217.

D'après les archives communales (V. Marville et Ville-es-Cloye); — d'après les archives judiciaires, à partir de 1694.

Anciennes divisions ecclésiastiques (V. Bazeilles, p. 130).

Diocèse de Trèves; — archidiaconné du Longvionensis, sous Ordre spirituel. le titre de Sainte Agathe de Longuion; — doyenné de Sainte-Scholastique de Juvigny; — cure de Ville-ès-Cloye pour Flassigny la grande, et de Marville pour la petite Flassigny.

Eglises matriculaires : celle de Marville et celle de Saint-Léger : celle-ci entre Ethe et Châtillon, dans prévôté d'Arlon.

Chapelle castrale: celle de la petite Flassigny.

Noms des patrons : saint Léger à la petite Flassigny — saint Martin à la grande.

On croit qu'un hermitage a existé au lieu dit les Archières (1). L'église actuelle a été reconstruite en 1752.

Noms des curés, les plus anciennement connus avant l'ordre actuel : en 1704, N. Isaac — 1743, F. Génin — 1784, P. Didier, jusqu'en 1791. Depuis 1803, succursale annexée à la cure de Marville.

#### Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Avouerie des seigneurs de Cons et de Marville; — patro- ordre temporel. nage à la collation de l'abbaye de Châtillon pour partie, dans les temps anciens, et des sires de Ville-ès-Cloye, pour le surplus; — dixmage: Voir les chartes de 1255 et 1270; — entretien du chœur et des bâtiments à la charge des codécimateurs.

<sup>(1)</sup> Les substructions, débris de tuiles et de poteries, trouvés dans cette contrée, aux alentours de la fontaine, indiquent un établissement trèsancien, dont le caractère et la nature pourraient être mieux déterminés par quelques fouilles qui, sans doute, éclairciraient la question relative à Murville, du temps des Romains; car le célèbre cimetière de Saint-Hilaire n'est pas loin de là.

#### Anciennes divisions civiles.

Ordre politique. Ancienne cité de Trèves; — royaume d'Austrasie, puis de Lotharingie, puis empire Germanique; — anciens pagi du Mosellanensis et du bas Vaurense; — baronnie de Cons pour partie; la sirerie de Marville pour l'autre portion; — marquisat d'Arlon pour partie; terres communes pour l'autre; — duché de Luxembourg d'une part; de Bar pour le surplus; — haute justice des seigneurs de la petite Flassigny; — anciens fless et arrières-siess: ceux des anciens seigneurs de Jametz, sous la relevance respective de Cons et de Marville.

Avant la rédaction des coutumes générales.

Ordre Judiciaire. Loi de Beaumont, à partir de 1255 et 1270.

Mesures de : pour les grains, les liquides et autres matières sèches, boisseau, pinte et pièce de Bar — pour les bois et les terres, Beaumont.

Indication de l'étalon local: l'arpent, ou bonnier, de 80 perches, la perche de 19 pieds 4 pouces.

# Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutumes de Chiny, d'une part, et de St-Mihiel de l'autre; — assises des grands jours de Marville; — cours supérieures de Saint-Mihiel pour la partie barisienne, et de Luxembourg pour l'autre partie; — anciens bailliages de Virton et de Marville, jusqu'en 1603; — ancienne prévôté de Montmédy, à partir de 1769.

Voir les transformations politiques et juridictionnelles à l'art. Bazeilles, p. 133.

Maisons seigneuriales, leur origine, leurs armoiries et leur extinction.

Histoire Modale. Au commencement du dix-huitième siècle, deux maisons seigneuriales existaient à Flassigny: la maison du Hautois-de Heulles de Vaudoncourt — la maison des Gabets de Dombasle. La première était haute, moyenne, et basse justicière des

deux Flassigny: elle en disparaît pour faire place aux de Reumont. La seconde possédait Flassigny la grande; elle en disparaît, sans successeurs, vers le milieu du siècle, par le décès
ou l'éloignement des membres qui la composaient. Plusieurs de
ces deux familles ont reçu sépulture dans la chapelle de SaintLéger.

Des Gabets (Jean), écuyer au bailliage de Bar, avait été annobli, avec concession d'armoiries portant : d'azur, au lion d'or, dressé contre un arbre de même; cimier : un lion d'or, armé et lampassé de gueules.

Maison des Gabets de Dombasie.

En 1720, Evrard des Gabets, chevalier, seigneur de Flassigny la grande et de Dombasle, époux de Anne Zampfert, marie, à Flassigny, sa fille Barbe Reine au chevalier C. M. A. Botton de Hempricourt et de Neuvillers, seigneur de Lizygitonne: son fils, le colonel Nicolas des Gabets, fut inhumé dans l'église de Flassigny, en 1745; puis ses filles Anne et Françoise (de la Morte eawe) et Antoinette Charlotte des Gabets y ont eu leurs tombes en 1751, 1752 et 1758. A partir de ce moment, les deux seigneuries sont entre les mains des de Reumont.

C'est un des Gabets, jurisconsulte éminent, qui a préparé les travaux de rédaction de la coutume de Bar.

(Voir au mot le Hatois, infrà.)

C'est la paix de Munster (24 octobre 1648) qui a assuré à la France la souveraineté des trois évêchés, avec la réunion de l'Alsace, de Pigner il et de Brisach... honneur donc et reconnaissance à celui qui a préparé ces immenses résultats! honneur à lui et à ses enfants! Ses aïeux, ses enfants, les voici (1):

Reumont, village près de Cateau-Cambraisis, a donné naissance à l'auteur des de Reumont. Maison du Hautois. Maison de Reumont.

Origine des de Reumont.

<sup>(†)</sup> En développant cette généalogie, nous payons la dette, non pas seulement de l'arrondissement, mais de la France entière, au négociateur de la paix de Westphalie. Chaque alliance de cette famille est, d'ailleurs, un anneau de rattache indispensable pour l'enchaînement de nos faits locaux.

Vieil Reumont portait : d'azur; au franc quartier de gueules, chargé d'une étoile d'or de cinq raies, à senestre; au cœur d'or en tête, à dextre; et au chevron d'argent bordé de sable, en pointe; cimier : un pot à feu, ou brassero, de gueules, à flammes essorantes, d'or, issant d'un casque d'écuyer, bronzé, à trois vantaux et gorgerin, d'or (1). Le brassero est l'emblème du Cambraisis.

Reumont moderne, porte: écartellé; au dernier et premier d'or, à l'aigle double, couronnée et esployée de sable, au bec ouvert, langué de gueules aux 2° et 3° de Reumont ancien; sur le tout un écusson d'argent, à deux rameaux d'olivier de sinople, liés en forme de couronne ou chapeau; sur le dit écu deux heaumes nobles ouverts et affrontez; le dernier, d'or garni de gueules, et le premier, d'or garni de sable; l'un et l'autre sommé d'une couronne royale, d'or; la dernière couronne timbrée d'un lion issant, lampassé d'un rameau d'olivier, au blason du surtout, en lieu de langue; l'autre couronne, du heaume droit, timbrée d'une aigle sans pieds ni queue, au blason de l'écu. (Diplôme impérial du 23 février 1649.)

Cette double armoriation est toute l'histoire — des de Reumont cambraisiens — des de Reumont chiniens — des de Reumont luxembourgeois — des de Reumont français.

Les de Reumont chiniens.

Le cimier et l'écu de Simonin de Reumont vous disent.... qu'un écuyer cambraisien, au cœur d'or, au vieux chevron d'argent, guidé par sa brillante étoile, un jour a quitté son village, après le traité de paix de Cateau-Cambraisis (1559).... qu'il a pris, franchement, son quartier sur les ondes ardoisées de la Sémois... que ses enfants y sont devenus les francs hommes

<sup>(1)</sup> Sipnonin de Reumont était un puiné des Guy de Roisin; il existait en 1182...dont — Gérard de Reumont, 1228, époux de Marie de Rumitly, dame de St-Souptet (Ch. de l'abbaye de Vaucelles) — dont Gilles de Reumont, en 1366 — dont Guillaume de Reumont, époux de Jeanne de Pons, en 1439. (Extrait de Lecardentier, Histoire de Cambrais, t. II, partie 5°, fo 943.)

de la châtellenie de Chiny... que leurs francs-fiefs, à Maniru, à Termes et Fresnois, à Pin et Izel, se sont accrus par leurs alliances avec — le Hatoy — la Fontaine — le Faing — le Franqz de Montmédy — avec les Wales de la Chière — enfin avec Awans — Linay — et Blagny.

Mais ce symbolisme ne vous dirait pas : qu'à la sixième génération, un de Reumont, Jean II, serait gouverneur de Munster, alors que le démon de la guerre était déchaîné dans toute l'Europe, et qu'il secouait les couronnes de France et de Suède sur la tête de leurs souverains; il ne vous dirait pas que ça été Jean II de Reumont qui l'a réenchaîné; l'écu moderne va vous le dire; tant était parlante alors la langue du blason!

L'écusson d'argent, sur le tout, à deux rameaux d'olivier, et les autres emblèmes du diplome impérial donné, par Ferdinand III, à son très amé et très fidèle sergent-major le fameux Jean de Reumont son gouverneur de Munster... ces emblèmes (expressions textuelles) si parlants et si honorables, continueront l'historique, en figurant visiblement ce qui est écrit dans les patentes, à savoir : a que la paix vient d'être conclue... » que le lion issant d'une des couronnes est langué d'olivier » et que ses ongles sont désarmés.... que l'aigle issante de » l'autre couronne a replié ses serres... ensin que la conclusion de cet heureux traité est due autant à la sagesse et à la » prudence qu'à la valeur de son négociateur, le baron Jean de » Reumont. »

Voilà sous quels auspices les de Reumont modernes ont quitté la Semois et leurs terres de Termes et Fresnois, près Chiny, pour venir à Flassigny et à Frénois, près Montmédy.

Reumont-Borghen — Reumont-du Hatois — Reumont-de la Crayon Fontaine — Reumont-du Faing — Reumont-de Francq' — des lignes des de Reumont-d'Awans — Reumont-du Hautois — Reumont-Gourcey — Reumont-Gorcy — Reumont-Bourg-helles. Voilà leur ligne directe jusqu'à ce jour.

— Simonin de Reumont, écuyer, épouse N. de Borghen, dont plusieurs ensants et notamment:

La paix de Westphalie.

- Hincq... écuyer, épouse Marie du Hatoit (1), fille de Jean, seigneur de Sibret, et de N. de Cugnon (2), dont plusieurs enfants et notamment:
- Jehan I<sup>er</sup>... écuyer, épouse 1° Catherine de la Fontaine (3); 2° Poncette du Faing (4): la première était fille de Alexandre de la Fontaine de Marville et de Nicole de Lutz (5); elle était petite-fille de Jean de la Fontaine et de Anne de Quart (6) d'un côté, et de Jean de Lutz et de N. du Mesnil (7) dans l'autre ligne.

Dont, du premier lit, Alexandre qui suit, et Catherine,

<sup>(1)</sup> Jean du Hatoit, de Sibret, portait : d'argent, au lion couronné, de gueules, armé, lumpasé, et à la queue fourchue; cimier : le lion de l'écu issant à mi corps. Ce symbolisme indiquait sa prétention d'être un descendant de la maison comtale et ducale de Luxembourg.

<sup>(2)</sup> Cugnon portait: d'argent, à la fasce de sinople, accompagnée, en chef, de trois merlettes de sable, et d'une rose de gueules, en pointe; cimier: une tête de chien braque d'argent, accolée de gueules aux bords, et annelée d'or, d'azur, et de gueules.

<sup>(3)</sup> Jean de la Fontaine, de Marville, portait : d'or, aux deux bourdons croisés, d'azur, chargé d'une coquille, de gueules, en tête; cimier : un lion d'or, issant à mi-corps, d'un bourlet annelé, d'azur et d'argent.

<sup>(4)</sup> Hinque du Faing, de Jamoigne, portait : d'or, à l'aigle éployée, de sable, au vol élevé, becquée et membrée, de gueules; cimier : une couronne royale, d'or, bordée de sable, sommée d'une main de même, ou bras droit de carnation, vêtu de gueules, au rembras d'argent.

<sup>(5)</sup> Jean de Lutz, de Saint-Mard, portait: tiercé en pul et coupé; au 1er et 6°, d'azur, à la bande d'or; aux 2e et 4°, de sable, à la croix ancrée de Lorraine, d'argent; aux 3° et 5°, à trois bandes d'or, sur fond de gueules; cimier: un luth d'or, entrebranché d'un écu à la bande d'or, en champ d'azur.

<sup>(6)</sup> Ferry de Failly, dit de Quart, portait : d'argent, aux cinq annelets d'azur, 2, 2, 1; cimier : un bonnet carré de prêtre, d'argent, chargé des annelets de l'écu, 2 et 3, et présenté de quart.

<sup>(7)</sup> Du Mesnil portait : d'azur, à la croix d'or; cimier : une armure de cerf, de gueules. Cette maison était issue des anciens forestiers de Chiny.

femme de Jehan du Faing; plus deux enfants du second lit.

— Alexandre... écuyer, épouse Catherine du Faing: elle était fille de Henry I<sup>et</sup> du Faing de Jamoigne et de Anne de Tassigny (1); elle était petite-fille de Henry II du Faing et de N. d'Assenois (2) d'un côté, et de Jean de Tassigny et de Ide de Margul (3) de l'autre; elle était arrière-petite-fille de Hinque du Faing et de N. du Hautois (4); plus de N. d'Assenois et de N. de Sechery (3), d'un côté, et de J. de Tassigny et de J. de Longuecotte (6), plus de N. de Margul et de Françoise de Cugnon, d'un autre côté.

<sup>(1)</sup> Jean de Tassigny portait : d'or, à trois canards, de gueules (et plus tard à trois corbeaux de sable), membrés de sable (et plus tard membré de gueules), deux en tête et un en pointe; cimier : le canard de l'écu.

<sup>(2)</sup> D'Assenois portait: d'argent, à la fasce de sinople, accompagnée, en chef, de trois merlettes de sable, et d'une étoile d'or, en pointe; (V. Cugnon); — ou de gueules, à la fasce d'argent, chargée de trois merlettes d'azur, en tête, et d'une merlette d'or, en pointe; — ou encore: d'argent, à la fasce d'or, chargée de trois merlettes de sable, en tête, et d'un croissant de gueules, en pointe; cimier: un plumet de trois plumes, d'argent et de gueules; cimier primitif: une cigogne d'argent, becquée d'or.

<sup>(3)</sup> De Margul portait : d'argent, à la grappe de raisin, de gueules, feuilletée de sinople; cimier : un vol de sable, adossé par les plumes semées d'étoiles d'argent, sans nombre.

<sup>(4)</sup> Jean le Bossu Escaillon du Hautois portait : d'azur, au marteau d'escaillon, ou couvreur, d'or; cimier : une couronne ducale, d'or. Frédéric du Hautois, mort en 1270, substitua, dit-on, à ces armes, celles chargées d'un lion, en champ d'urgent, parce qu'il se prétendait issu d'une branche cadette de la maison du Luxembourg. L'histoire du couvreur, libérateur d'un duc de Lorraine, est considérée comme une fable par quelques historiens.

<sup>(5)</sup> De Sechery, portait : d'argent, aux deux séches (ou poissons zodiaquaux), de gueules, superposés, en sens contraire; cimier : une étoile d'or, à cinq raies.

<sup>(6)</sup> Longuecotte, portait : d'or, en tête, chargé d'un lion de sable

De ce mariage neuf enfants, dont, notamment :

— Ferry... seigneur de Naniru, près Pin: il épouse 1° Barbe de Francq' (1), fille du gouverneur de Montmédy; 2° Alix de Wala: Barbe était fille de Jean de Francq' et de Jeanne d'Assenois; elle était petite-fille d'Evrard de Francq' et de J. de la Morte eawe (2) dans une ligne, de J. d'Assenois et de Bertheline de Lamouilly (3), d'autre ligne; elle était arrière-petite-fille de N. de Francq'... épouse inconnue, et de N. de la Morte eave... épouse inconnue, d'un côté — de N. d'Assenois... épouse inconnue, plus de J. de Lamouilly et de J. Robenne de Doblestein (4), d'autre ligne.

De ces mariages six enfants, en premier lit, et deux enfants du second; dont du premier, Jean II, qui suit.

Jean II, baron de Reumont.

— Jehan II... baron du Saint-Empire, colonel général, gouverneur de Munster en Westphalie: il épouse, le 3 novembre 1624, par contrat reçu par Robert Niclot clerc juré à Chauvancy le château, Philiberte d'Awans (5): cette dame était fille de Mathias... lieutenant gouverneur, pour l'Espagne, de la place

passant, armé et langué, de gueules, et de sinople, en pointe; cimier : une tête de lion, celle de l'écu.

<sup>(1)</sup> Francq', de Montmédy, portait : d'argent, à la fasce grillagée de gueules, chargé de six coutelas, ou dagues de miséricorde, d'azur, trois en tête, trois en pointe; cimier : une tête de licorne d'argent.

<sup>(2)</sup> Lamorteawe, ou la Morteaux, portait : de gueules, à la fasce d'argent, aux trois tourtsaux d'or, deux en tête, un en pointe ; eimier : un vol de papillon, de gueules, fascé d'argent et semé d'or.

<sup>(3)</sup> Jean de Lamouilly portait : d'azur, au chevron d'or, chargé de deux étoiles de même, deux en tête et une en pointe; cimier : une oie essorante d'argent.

<sup>(4)</sup> Doblestein, ou Nobrestein, portait : d'or, à la croix de gueules, dentelée de sable; cimier : un buste de prêtre, vêtu de gueules, à la figure de carnation, coiffé d'or, et reposant sur une couronne de même. Il était de la famille des anciens du Faing.

<sup>(5)</sup> Mathieu d'Awans, portait : d'azur, au lion de gueules, armé, en champ vairé d'argent; cimier : le lion de l'écu.

de Montmédy et de Anne Desfossez de la Cléreau (1): elle était petite-fille de Georges d'Awans et de Barbe de Hausembourg (2), dans une ligne; de N. des Fossez (3) et de N. de la Claireau dans l'autre ligne; elle était arrière-petite-fille de Jean d'Awans et de A. d'Alquier (4); de Nicolas de Hausembourg et de N. d'Herbinet de Sore (5), dans une ligne, — de N. des Fossez et de A. de Chardelle (6); de N. de la Claireau et de N. de la Tour devant Virton (7), dans l'autre ligne.

De ce mariage plusieurs enfants, dont un seul survécut; ce fut Jean III, qui s'établit à Frénois devant Montmédy.

— Jean III... chevalier, baron du Saint-Empire, seigneur de Jean III, baron Naniru, Blagny et Linay: il épouse, le 1° décembre 1650, de Reumont. par contrat devant Hussenet notaire clerc juré à Marville, Ursule du Hautois, chanoinesse de Remiremont, fille de François du Hautois chevalier, seigneur de Vaudoncourt (8', et de Catherine

<sup>(1)</sup> La Claireau, de Virton, portait : d'argent, au ruisseau d'azur de même, à la clef de même, en tête, et un croissant de gueules en pointe; cimier : deux flambeaux d'argent, allumés de gueules, et le croissant de l'écu entre deux.

<sup>(2)</sup> Hausembourg, portait : de sinople, à la fasce d'argent, une étoile d'or entre deux fers de lance, d'argent, en tête, et trois croix de Lorraine, ou bâtons noueux, en pointe.

<sup>(3)</sup> Des Fossez, portait: d'azur, aux neuf annelets, d'argent, 3, 3, 3; cimier: un croissant d'argent, bordé de sable.

<sup>(4)</sup> Alquier, ou Auquier, portait : d'argent, aux deux bâtons noueux, en croix de saint André, de gueules, chargé de quatre lions de même, dans les angles.

<sup>(5)</sup> De Solre, ou Soret, portait : d'argent, aux trois lozanges de sinople. (V. dans l'église de Montmédy, Noirefontaine.)

<sup>(6)</sup> De Chardel portait : de gueules, au franc quartier d'azur, chargé d'une étoile d'or, à senestre, à la double dentelure d'argent et d'azur, en écharpe, en pointe, à dextre.

<sup>(7)</sup> La Tour, devant Virton, portait : de gueules, aux trois tours d'or, maçonnées de sable, 2 et 1; cimier : la patte du lion, d'argent.

<sup>(8)</sup> Georges du Hautois de Nubescourt, Jonathas son fils, seigneur de Vaudoncourt et de Gouraincourt, et François son petit-fils, por-

de Lendres de Briey (1): elle était petite-fille de Jonathas du Hautois, seigneur de Vaudoncourt, et de Gouraincourt, et de Marguerite du Hautois, dans une ligne; d'André de Lendres de Briey, baron de Fontois, et de Jehanne de Housse, dans l'autre: elle était arrière-petite-fille de Georges du Hautois, seigneur de Nubescourt et de Nicole de Beauvais; de Georges du Hautois, seigneur de Hautcourt et gouverneur de Dampvillers, et de Blanche de Lendres de Briey, dans une ligne — de Nicolas de Lendres de Briey, baron de Fontois, et de Catherine des Chenetz; de Claude de Housse, seigneur de Sochez (2), gouverneur de Jamais, et de Catherine de Bulfignécourt dans l'autre ligne: c'est cette alliance qui mit Flassigny dans le domaine des de Reumont.

Jean III de Reumont se remaria avec Catherine Charlotte. de Wospersnowe, fille de Jean-Michel, seigneur de la Val, de Bazeille, Ville-ès-Cloye et Chappy, et de Anne Béatrix, dame du Han-Martigny.

Du premier lit, deux enfants : dont Philippe-Honoré sei-

taient : d'argent, au lion couronné, armé et langué d'or, à la queue fourchue; cimier : une couronne ducale, d'or.

<sup>(1)</sup> Nicolas de Landre de Bry, baron de Fontois et de Fiquelmont, et son sils André, portaient : d'or, aux trois pieux de gueules, bordés de sable; cimier : un chapeau de gueules, surmonté de deux masses d'arme, d'or.

<sup>(2)</sup> Claude de Housse, gouverneur de Jametz, portait : d'argent, au damier de trois tires, casé d'or et d'azur; cimier : une main de carnation, tenant une masse d'arme en bronze, à sept pointes de sinople, prolégeant une couronne ducale d'or.

Nora. — Les blasons des alliances subséquentes ont déjà été donnés, dans des articles antérieurs, ou le seront ultérieurement. Nous ne citons ceux qui précèdent, que parce que plusieurs sont de la dernière rarelé, et que nous nous y reporterons en d'autres localités. Le blason est la clef de bien des faits oubliés : c'est, cependant, une langue que personne, presque personne, ne comprend plus, et que l'orgueilleuse susceptibilité des générations actuelles refoule dans son mépris du passé.

gneur de Blagny, Linay et Vaudoncourt, dont provincent les barons de Coudenhoven, qui se retrouveront à Vaudoncourt.

Du deuxième lit, cinq enfants : dont notamment Gabriel, qui suit — et Henry, marié à Nicole de Boudonville; sans postérité.

- Gabriel... chevalier, baron du Saint-Empire, seigneur des Gabriel, baron deux Flassigny: il épousa Marie Henriette de Gourcy: cette dame était fille de Jacques Philippe, seigneur d'Affléville, et de Marie Anne de Souart; celle-ci fille de Charles, seigneur d'Affléville et du sief de Nouillompont : Marie Henriette de Gourcy était petite-fille d'Antoine, seigneur de Droitaumont, et de Marie-Anne de Saint-Ignon; elle était arrière petite-fille de Dominique, comte de Gourcy, seigneur de Droitaumont et Ville au prez, et de Louise de Pérey.

de Reumont.

De ce mariage, trois garçons et une fille: Christophe Gabriel, qui suit: - Jean Baptiste Charles, seigneur de Fresnois, qui, en 1767, était lieutenant de roi à Montmédy, et qui décéda sans postérité - Henry, seigneur de Blagny et de Frenois, lieutenant général commandant au gouvernement de cette place, en 1777; également sans enfants — et Marie-Anne, qui fut mariée au baron Antoine Jean Baptiste, seigneur de petit Failly.

- Christophe Gabriel... baron de Reumont, seigneur de Flassigny la petite, et en partie de Torgny et de Ville-ès-Cloye: il épousa sa parente Marie Claire Antoinette, comtesse de Gorcy; il en eut un fils qui suit, et trois filles, tous nés à Flassigny. Celle de leurs filles, qui fut prénommée Marie Anne-Suzanne Antoinette, devint l'épouse d'Alexandre de Sainctignon: Christophe Gabriel décéda le 15 germinal an X.

Christophe Gabriel, baron de Reumont.

- Jean Baptiste... baron de Reumont, seigneur de Frénois, Jean Baptiste, Flassigny et autres lieux. Obligé de s'expatrier, il épousa, à Munster, le 22 février 1797, Sophie François de Paul Huvine de Bourghelles, fille de J. Baptiste Joseph et d'Elisabeth Joseph Désirée d'Hénin; maison illustre des Flandres.

haron de Reumont.

De cette union, quatre enfants : - Pauline, née le 10 décembre 1797, à Munster, mariée à Marville, en 1826, à Louis Harmand de Thomassin, baron de Montbel, d'Arc en Barrois - Louise, née, le 18 nivôse an IX, à Frénois, mariée à Montmédy, en 1829? au chevalier Louis d'Ansans d'Egremont; dont un fils, Gustave, né, à Marville, le 4 juin 1831, aujour-d'hui président de la Société d'agriculture de Montmédy — Théodore-Auguste, né, le 9 septembre 1808, à Frénois, et qui, aujourd'hui, est le dernier des barons de Reumont — enfin, une quatrième fille, morte jeune.

Il est peu de famille qui ait conservé d'aussi beaux blasons et autant de droits aux souvenirs des Meusiens que celle de Reumont.

Cant. de Dun. FONTAINE; Domus Fontanæ (1). (Ch. de 701, 780, 1048, 1049.)

Ancienne annexe de Brandeville.

Sur le ruisseau de la *Doua*, affluant à la Meuse, en aval de Liny devant Dun.

Topographie.

Orientation, par rapport à Montmédy, S. 1/4 S. O.

<sup>(1)</sup> Fontana. Fontaine, n'admettait pas l's dans les siècles précédents. Dérivée du phe hébraïque, cette appellation est d'une antiquité primordiale, il est probable : elle doit être figurative de l'éruption de l'oolithe ferrugineuse, au travers de la croûte calcaire dite coral-rag, aux époques phénoménales dites de Bala et de Devon, quand l'oolithe fut pleinement consolidée. Fontaine justifie, géologiquement et hydrauliquement, cette conjecture; car la Doua sort de terre près de l'éruption de l'oolithe ferrugineuse, par une sorte de fente au travers du coral-rag, lequel est la consolidation pleine du coral, sous l'étage portlandien. Les radicaux hébraïques de ce mot sont : phe, correspondant à os en latin, à bouche, ouverture de la bouche, en français — pheni signifie face de... — pheni aadamah, la face de la terre habitable — sed fons ascend:bat è terrà irrigans omnem faciem terræ. (Gen., cap. 11, v. 6.)

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 191 m. à 343, près du Fayel.

### Etages, groupe et sous-groupes (1).

1º Etage jurassique moyen, formation coralienne de l'époque improprement dite secondaire — oxford-clay moyen — oolithe ferrugineuse — coral-rag.

Géologic.

- 2° Etage jurassique supérieur, formation dite portlandienne de la même époque.
  - 3º Alluvions et cailloux siliceux.

La source de la Doua, ou Dowa, sourdit sous les bois du Hatois et de Fontaine, à l'altitude de 216 m., dans un glen sauvage entouré des forêts de Murvaux, de Brandeville, de Bréhéville, de Salpy, de Sivry, et de Haraumont, d'où découlent de nombreux filets aqueux, dont la Doua détermine la conjonction (oua, en hébreu.... l-in-iaccum), à l'incidence dans le courant Meusien, (iaccum, eaux courantes, en celtique). Le fond de ce glen se compose d'oolithe ferrugineuse, dont une languette, lisérée par la Doua, est surplombée, de toute part, par le coralrag, qui se relève aux cotes : 386 à Salpy, 343 au-dessus du Fayel, 305 sous les bois de Sivry, 292, 284, 260, à l'ouest, vers Liny; et qui forme comme un entonnoir, dont l'oolithe ferrugineuse occupe le fond.

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales, et les traditions : (V. Brandeville, p. 220, et Bréheville, p. 235.)

Fontaine paraît être indiqué sous ces mots: Domus Fontanæ, dans le plus ancien titre de la dotation primitive de l'église verdunoise. C'est une lettre adressée, en 701, par Pépin d'Herstal et par sa femme Plectrude, à Armonius, treizième évêque des Articlaves. En échange de la terre de Cumières, qui, plus tard, devint le noyau du doyenné de Forges, le duc et la duchesse cèdent au monastère de Saint Venne celle de Pareid,

Origines.

<sup>(2)</sup> Voir la Stat. géol. de M. A. B., p. 78, 79, 81, 233, 257, 318, 336, 860, 600.

loco nuncupante Pararico, qui n'était alors qu'une vaste lande en friche, nullo occupante, lande arrosée par de nombreuses sources (rices) découlant des chalades, sous les âpres monts... et ils indiquent les démarcations de cet échange... terminationes sylve à Luponis fontanâ (Louvemont) usque domus Fontanæ (Fontaine), c'est-à-dire l'indominication de la Doua. Or, Plectrude, fille du leude austrasien Hugobert, avait de nombreux domaines sur les hauts de Metz... à Norroy le sec, par exemple... et dans le bassin meusien : elle était mosellannne et cette circonstance explique... et le domus Fontanæ de la charte, et la présence de l'évêque de Metz Angelram, quand il date de Fontaine sur Meuse, sur la fin du huitième siècle, un de ses actes de concession. Fontaine reparaît, plus tard, dans la bulle papale de 1049, sous ces expressions : Fontanæ, cum ecclesiá et molendino.

Erection

Nom du premier maître connu : *Plectrude*, femme de *Pépin* d'Herstal, très-probablement.

Causes: inconnues; une dévotion particulière, il est probable.

Date de la charte d'affranchissement: celle de Sivry, de l'an 1578 (1).

Territoire.

Contenance superficiaire totale, d'après le cadastre de 1834, 622 h. 87 a. 63 c.

| Nombre des maisons: 120. | Nombre | des | maisons | : | 120. |
|--------------------------|--------|-----|---------|---|------|
|--------------------------|--------|-----|---------|---|------|

| Jardins et chènevières     | 8 h | . 51 a | . 18 с. |
|----------------------------|-----|--------|---------|
| Prés et pâtures fauchables | 16  | 54     | 37      |
| Terres labourables         | 355 | 64     | 74      |
| Vignes                     | 4   | 79     | 35      |
| Bois                       | 192 | 94     | 30      |
| Landes et friches          | 35  | 27     | 90      |
| Superficie non imposable   | 9   | 15     | 79      |

Cours d'eau : le ruisseau de la Doua.

Usines: un moulin — un four à chaux.

Revenu net imposable: 7,892 fr.

<sup>(1)</sup> Voir le texte dans les Chroniques de M. Jeantin, t. II, p. 293.

185 65 00

Rians communative.

(Voir les plans et procès-verbaux des 9 septembre 1699, 4 mars 1740, 18 avril 1741, 3 janvier 1750, 9 juillet 1790, et la transaction du 5 mai 1755.)

Valeur approximative ues terrains communaux: 256.133 fr. 40 c.

Prix commun de l'hectare de terre : 4re classe, 3,200 fr.; Notions agric. 2° cl., 1,500 f.; 3° cl., 500 f.; 4° cl., 250 f.; 5° cl., 50 f. — de pré: 1<sup>re</sup> cl., 4,000 fr.; dernière cl., 1,500 fr. - de vigne: 1,400 fr. - de bois: 1,200 fr.

Notions industrielles.

Le sous-groupe supérieur, composé de calcaires simples, de calcaires marneux, de marnes, et d'argiles empâtant des grains oolithiques de fer hydraté, a ses assises bien caractérisées dans le vallon de Fontaine à Liny. Aux premières rampes du coralrag, on exploite le calcaire à débris de coquilles : il fournit une pierre d'excellente qualité, mais d'un grain très grossier; les coquilles et autres corps organiques y sont en fragments assez gros, qui contiennent de petites cavités; aussi cette pierre contient-elle des moies et des cailloux. Ces cailloux sont presque toujours des polipiers, à l'état de calcaire cristallin compacte ou saccharoïde. Un peu au-dessus des argiles inférieures du calcaire à astartes, qui donnent naissance à la Doua et à la fontaine de Saint Lie, on exploite un calcaire tendre à oolithes très-lines, blanches, à noyaux terreux, jaunâtres, souvent vacuolaires, lorsque les noyaux sont dissous : ce calcaire est recouvert par une lumachelle à exogires, qui passe à un calcaire dur, rougeâtre, subspathique, dans lequel ces exogires sont moins abondantes: au-dessus se trouve 1 m. 20 environ de calcaire oolithique, assez semblable à l'assise exploitée, mais contenant des oolithes aplaties. Ces groupes supérieurs sont mieux caractérisés à Liny. Le tout est en corelation avec l'étage correspondant de Douaumont. Les exploitations principales sont à Liny et à Dun. Celles de Fontaines, Murvaux, Lion sont moins importantes; on n'y obtient pas aussi facilement des échantillons de grand déhit. Le mètre cube de cette pierre, en dimension ordinaire, coûte de 8 à 10 fr. - les moellons piqués, 7 fr. 50 le mêtre cube — le prix de la taille du mêtre carré est de 2 fr. 25 à 2 fr. 80 (1).

Administration.

Noms des maires: en l'an IX, F. Collin — 1810, P. Simonin — 1816, J. Malaizé — 1826, N. J. Dupuy — 1836, H. Collin — 1842, N. J. Dupuy — 1817, J. F. Person — 1852, F. Guillaume.

Population.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : une centaine de feux — d'après le recensement de 1837 : 442 hab. — d'après celui de 1847 : 428 — en 1857, 348.

Tenue des registres. D'après les archives communales, à partir de la fin du dix-septième siècle — d'après les archives judiciaires, à partir de 1668, avec lacunes

# Anciennes divisions ecclésiastiques.

Ordre spirituel.

Diocèse de Trèves, d'abord; puis de Verdun, jusqu'au huitième siècle; puis de Metz, peut-être, sous Angelram? puis de Rheims, sous Milon; ensin de Verdun dans les derniers temps; — archidiaconné de Champagne, établi à Grandpré (2); — doyenné de Saint-Giles de Dun (3).

Cure : celle de Saint-Martin de Brandeville; Fontaine en fut séparée vers 1750.

Hagiographie.

Ancien hermitage voisin: celui de Saint Lie du lac... Lietus in acquâ, liniaccum. Ce saint, aujourd'hui peu connu, était, il est probable, saint Leu, frère de saint Agnan (V. Aincréville, p. 8): peut-être aussi qu'un premier hermite avait érigé sa chapelle à Saint-Lin, ce saint qui mourut pape et martyr, en l'an 80, et qui paraît avoir été le premier patron de Liny. On trouve des chapelles érigées à plusieurs des tout premiers papes, dans quelques-unes de nos plus anciennes localités (V. Saint-Pie, à Gesnes). Ceci prouverait que le christianisme s'était répandu dans toutes les Gaules, dès le premier siècle, et qu'il avait

<sup>(1)</sup> Voir la Stat. geolog. de la Meuse, p. 233, 257, 318, 356, 560.

<sup>(2)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de : (V. Aincré-ville, p. 8). — (3) Composition de ce doyenné (V. idem).

FON 709

germé, chez nous, bien avant saint Sainctin, successeur des disciples de saint Denis l'aréopagite, très-probablement.

Oratoire primitif: celui de Saint Clair, autrement dit saint Luce, Lucius Clerus, pape et martyr, mort le 5 mars 253; — église matriculaire: celle de Brandeville; — chapelle: celle de Saint Clair. On y montre un reliquaire, qui contenait le chef et qui renferme encore, dit-on, quelques reliques de ce confesseur de la foi. Ces insignes avaient été authentiquées par l'archevêque de Rheims Talleyrand-Périgord, dans sa visite pastorale de 1781: mais, en 1793, le chef fut emporté à Montmédy: il y fut stupidement profané, et les authentiques furent livrées aux flammes.

Noms des patrons : saint Michel archange, à Fontaine — saint Martin, à Brandeville.

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église : elle est très ancienne. Sa cloche avait été bénite le 2 avril 1678 : cette cloche avait été levée par messire Ph. Bernard de Neyon, alors seigneur de Vilosnes, capitaine d'une compagnie de fusilliers au service de France, et par Anne de Herbillon, son épouse.

Noms des anciens curés, antérieurement à l'ordre actuel (V. Brandeville, p. 227). — Noms des vicaires, pendant l'adjonction à la mère paroisse: en 1670, J. F. Lemaire — 1673, M. Rossignon — 1688, M. L. Laloue — 1696, E. Jacquemin — 1699, N. Adnet — 1706, P. Avril. Après la séparation: en 1711, J. L. Bernier — 1737, A. Guidin — 1738, N. Matis — 1749, F. L. Guioth — 1762, J. B. Poncin et J. F. Neveux — 1772, P. Druart — 1790, N. Lecomte — 1791, N. Drappier. Sous l'ordre actuel: MM.

#### Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Patronage à la collation du *chapitre* de la cathédrale de Ver- Ordre temporel. dun; — dixmage au profit des *chanoines*, comme se prétendant *tréfonciers* et seigneurs haut, moyen et bas justiciers; prétention contestée; — entretien du chœur et des bâtiments à la charge des mêmes; cure à portion congrue.

#### Anciennes divisions civiles.

Ordre politique.

Anciennes cités de Trèves, Metz, et Rheims, en trifurcation; — royaume d'Austrasie, empire Germanique; — anciens pagi du Trevirensis, du Remensis (in Grandi prato), et du Duninsis; — comtés de Chiny et de Grandpré; vicomté de Verdun, suivant les prétentions épiscopales; — terre dite de chapitre; — province des trois évêchés; — haute justice des chanoines, exerçant prétenduement les droits régaliens; — fies et arrières-fiess: aucuns.

# Avant la rédaction des coutumes générales.

Ordre judiciaire.

Loi de Vermandois, dans le principe; ensuite de Beaumont. Mesures de : pour les grains et autres matières sèches, le boisseau de Grandpré — pour les liquides, la pinte et la pièce de Beaumont — pour les bois, le bonnier de Chiny — pour les terres, le jour de Grandpré.

Indication de l'étalon local : l'arpent de 100 perches, la perche de 18 pieds — le jour de 80 perches et la perche de 19 pieds 3 pouces.

### Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de *Chiny-Luxembourg*; — cour supérieure du présidial de *Verdun*, ensuite le Parlement de Metz; — ancien bailliage, *idem*; — ancienne prévôté de *Sivry sur Meuse* (1), par adjonction dans les derniers siècles; — ancienne justice seigneuriale et foncière: celle du *chapitre* par ses prévôts.

Fontaine était la résidence d'un notaire du chapitre. Ce fonctionnaire était Henry Paspin, en 1750; il en existait un autre à Bréheville, qui se nommait Pierre Lamy. Paspin fut remplacé par François Henry. Ces deux études ont été transférées à Ecurey.

<sup>(1)</sup> Composition de celle prévôté (V. Capitule des manses, p. 292).

FORTAINE (la) de *Widebour* (4). (Ch. de 1198 et 1213.) Voir *Choppey*, p. 372.

Canton de Montmédy. Commune de Marville.

Cette petite source obscure, dont l'huis s'ouvre à Choppey sur l'Othain, a, pourtant, pendant sept à huit siècles, donné son nom aux descendants d'une maison d'origine princière, maison d'extraction presque royale, qui, chassée par le vent des révolutions (V. Charmois, p. 327)... d'Orey, d'abord, dans le Namurois, à Irey, dans nos basses Wabvres... puis poussée — de Jametz à Marville, — de Marville à Xorbey, — et de Xorbey à Harnoncourt... a, par dévouement à ses princes, transporté ses pénates dans les Etats autrichiens, où elle maintient noblement, aujourd'hui, l'éclat de son rang.

Le Manuel a honoré quelques hommes utiles, la science, les arts naissants, la valeur militaire, à son article Eurantes. Il s'est incliné, au mot Flassigny, devant le nom de celui qui a contribué à unir l'Alsace et les trois évêchés à la France, il doit aussi payer un tribut de regret à des hommes qui n'ont pu; sans désespoir, voir expirer la nationalité lorraine, après lui avoir, de père en fils, donné leur sang et leur vie.

En 1653, le maréchal de la Ferté ordonnait que le châtelain de Sorbey, qui, fidèle aux ordres du duc Charles IV, avait refusé d'ouvrir son château aux Français, fut pendu aux crénaux de sa forteresse emportée d'assaut : alors, comme à Vilosnes, comme à Murvaux, cet ordre sanguinaire reçut son exécution. Les annales du pays ne mentionnent pas le nom de la victime; mais elle ne pouvait être autre que Louis de la Fontaine de Choppey, capitaine prévôt de Marville et d'Arancy, (celui dont la femme Elisabeth de Foulon est indiquée comme veuve dans les Ch. de 1642

<sup>(1)</sup> Bour signifie fontaine, en teuto-walon: il faut écrire ce mot sans g, autrement le sens serait tout autre. Wide, ou vuide, c'est l'uis, c'est l'ouverture de la passe des eaux, à leur conflux avec d'autres eaux. C'est la porte du coursier qui s'ouvre!.. wide a encore cette signification en allemand, en anglo-saxon.

à 1661).. Suivons donc les Lafontaine, à partir de leur arrivée à Choppey, jusqu'à ce sinistre évènement.

Maison de l'afontaine. Cette maison portait : d'or, chargé de deux bourdons d'azur, en croix, et d'une coquille de gueules, en tête; cimier : un lion passant, d'or; supports : deux levrettes de sable, colletées d'or; ces supports ne furent ajoutés qu'après 1653. Voici les causes de cet armoriation :

Au retour de la croisade, où, sous les murs de Nicée, en 1189, avait péri son suzerain le comte Louis III de Chiny dit le hiérosolymitain, Jehan de Rochefort (Miles' de Fonte), dit Tausignos parce qu'il portait la bannière de Chiny... Johan de Lafontaine, celui qui donna à Orval, en 1237, le patronage de saint Walfroid et les chapelles de Moiry, de Lamouilly et de Laferté... à son retour, Jean I<sup>ex</sup> de Lafontaine, dépouillant le vair et le manteau d'hermines des anciens Rochefort, voulut transmettre les bourdons et la coquille de son pèlerinage à ses descendants wabriens. Ceux-ci les conservèrent religieusement.

En 1206, à la tête de cette famille était Rambour de Jametz, capitaine prévôt de Stenay; c'est lui qui, avec Osana sa femme, et de l'assentiment de Gilles de Cons, son seigneur dominant, donna ses dixmes de Han les Marville à l'abbaye de Juvigny. Ce Rambour, autrement dit le sire de la fontaine du Ram (Ramonis villa, Remoiville), paraît avoir eu pour fils Rambas de Jametz; celui qui, sous l'agrément de sa haute dame Isabiauls de Marville, et par le los d'Alix sa femme, de Poincignon et de Jehannet leurs enfants, affranchit, en 1255, ses hommes de la petite Flassigny (Voir suprà, p 688).

Voilà Poincignon du bour du Ram établi à l'huis de la fontaine de Choppey: voilà aussi son plus jeune fils Jehannet Miles de Fonte. A partir de ce moment, on peut, authentiquement, suivre tous les fils de sa postérité jusqu'à ce jour (1).

<sup>(1)</sup> Extrait des recherches de la noblesse du bailliage de Saint-Mihiel, par le poursuivant d'armes Didier Richier dit Clermont, en exécution des lettres patentes de 1577 et 1578. Tout le surplus de cet article

Ce Poincignon de Lafontaine avait épousé Alison de Ruys, vers l'an 1300. Le 18 octobre 1327, il avait acheté de l'écuyer Colas de la Morte-iawe, sa portion des biens de son père le chevalier Sibre de Lamorteau (Voir la généalogie de Reumont).

Après Poincignon voici venir son fils Alexandre I<sup>or</sup>: ce capitaine prévôt de Marville, premier sire de Choppey, a eu deux femmes: 1° Jehanne Cordier, qui a laissé son nom à l'une des contrées de la petite Flassigny; 2° Anne de Chamouilly, ou plutôt Lamouilly? Du premier lit: Henry, premier prévôt de Marville, notamment en 1360 et 1361 — Catherine, mariée à Jean I<sup>or</sup> de Reumont — et Nicolas, qui seul continua la lignée masculine.

En 1447, Gérard, fils de Nicolas, épouse Isabeau de Marcey, dame de Thonne le thil, dont: Henry II — Jean II qui suit — François — et Androuin, autrement dit Dreux ou Drohier: ce dernier sut capitaine prévôt de Montmédy.

En 1462, Jehan II de Lafontaine épouse Agnès de Quart, ou de Carré, branche cadette de la maison de Failly.

En 1490, apparaît son fils Alexandre II; il épouse une de Reumont. De ce mariage, en 1511, Ferry I<sup>er</sup> de la Fontaine: il épouse Nicole de Lhotel, dont Alexandre III.

En 1528, Alexandre épouse Agnès de Lamouilly, dite Chardelle, dont : François — Nicolas — Ferry — Pierre — Jean — Nicolas — et Henry.

En 1544, François est seigneur de Charmois, par son mariage avec une d'Orey, et il est aussi capitaine-prévôt de Stenay. Il n'eut point, paraît-il, de postérité?

est un résumé succinct du carthulaire de la maison de Geysen-Harnoncourt-Sorbey, recueil contenant plus de deux cents chartes, dont les originaux sont aux archives du Luxembourg, et dont M. le gouverneur de Lafontaine, qui doit descendre de cette famille, nous a procuré des extraits ou copies, de sa propre main. Voilà comme on agit chez nos savants et bons voisins!

Alors les sils de la descendance se compliquent; on n'en détachera que les plus saillants De père en sils, les Lafontaine sont prévôts-gruyers-receveurs de Marville et d'Arancy; tantôt pour le côté de Bar, tantôt pour Luxembourg, tantôt des deux côtés à la sois. C'était une position éminente; elle était d'une importance pécuniaire et honorisque telle que, là surtout, les titulaires arrivaient rapidement à la richesse, en même temps qu'aux dignités les plus hautes et aux faveurs des deux souverains. Car, avec sa haute cour, mi-partie lorraine, mi-partie luxembourgeoise; avec ses assises des grands jours, Marville alors était le centre des intérêts politiques de deux puissants Etats, et par suite des grands mouvements européens.

Aussi, en 1557, Ferry II de Lafontaine obtint-il du domaine du prince, l'inféodation, avec ascensement, des trois quarts de la seigneurie d'Harnoncourt, sous Virton, domaine dont l'autre partie était déjà dans ses mains. Ce n'est pas tout! Louis, baron de Croix, avait vendu le grand seigneuriage de Sorbey à Arnould de Gourcy; mais son héritier masculin Jean de Croix, seigneur de Vilosne, sit le retrait lignager de cette terre; et il en accommoda, à beaux deniers comptants, Ferry de Lafontaine, qui s'en rendit acquéreur, conjointement avec son oncle Jean de Lescamoussier, auquel était déjà le petit seigneuriage d'Artaize-les Sorbey (V. suprà, p. 636).

Du treizième au seizième siècle, par leurs alliances, les Lafontaine avaient, en outre, pénétré au sein des plus illustres familles de la province. On n'en citera que quelques-unes.

En 1546, Nicolas de Lafontaine, du titre de Boncourt, étant gouverneur de Stenay, épouse Alix, fille de François, seigneur de Pouilly, Quincy, Baalon, et en partie d'Inor, Cervisy, Cesse, Laneuville, Mouzay et Luzy, et de Jeanne d'Awancy, dame de Vilosne et de Thonne le thil. — En 1581, Jean de Lafontaine épouse Salomé de Failly. — En 1584, Ferry II (suprà) épouse Catherine Hugonel, dont la sœur Jehanne était unie à Louis d'Awans, gouverneur pour l'Espagne de la place de Montinédy. — En 1594, Pierre de Lafontaine épouse Reine de Hennemont. — En 1599, Ferry III

épouse Marguerite Psaume, sœur ou nièce de l'évêque de ce nom. — En 1620, Louis, fils de Jean de la Fontaine, épouse la dame de Ethe, née Elisabeth de Foulon: il dénombrait, en 1625, pour Choppey, Sorbey, Hennemont et grand Failly en partie.

C'est lui qui, en 1653, succomba sous la rigueur des lois de la guerre; et les levrettes de sable des supports de l'écu de ses fils, Philippe et Jean Evrard, par leur pelage de deuil, attestent que le père de ceux-ci périt victime de sa fidélité au malheureux (harles, notre dernier prince lorrain (1).

Notons encore, sous la date du 7 février 1693, Philippe-François, sils de Jean Evrard de Lafontaine et de Marguerite de Maillen, époux de Jeanne, sille de Georges, marquis de Lambertye, baron de Cons, et de Christine de Lénoncourt.

Puis les derniers Lafontaine s'expatrièrent : ils aliénèrent les domaines de la terre natale, devenue française, et le fief de Choppey passa aux Michel de Marville (V. suprà, p. 373.

FONTAINE (la SAINT MARTIN; terra sancti Martini (bulle papale de 1183, pour Sainte Agathe de Longuion).

Canton de Spincourt. Commune d'Arancy.

Sous la suzeraineté commune des princes de Bar et de Luxembourg (de 1270 à 1603), la Fontaine Saint-Martin fut le bénéfice militaire des capitaines-prévôts d'Arancy.

Il en était de même: de Choppey, quant à la châtellenie de Marville; — de même, du Moncé et de Frénois, quant à celle de Montmédy; — de même, de la Crouée de Lamouilly, quant à celle de Chauvancy; — de même encore, du Chesnois de la Jardinette, quant à celle de Stenay.

<sup>(1)</sup> La même figuration de fidélité et de deuil se trouve, pour la même canse, dans les armoiries des Jacquemin de Vilosnes, et dans les levrettes des Saint-Vincent de Murvaux. Aussi est-ce à la cour d'Autriche qu'on voit le baron diplomate de Saint-Vincent, à côté des d'Harnoncourt.

La Fontaine Saint Martin fut donc, pendant plusieurs siècles, entre les mains des Lafontaine de Choppey; et ce, jusque vers la fin du dix-septième siècle. Alors elle passa à Adrien de Cuminel (acte du 13 janvier 1687): des Cuminel elle advint aux de Wal (1), prévôts de Longuyon, dont un des derniers prenait le titre de chevalier, seigneur haut-moyen-et bas justicier de Fermont, et de moyen et bas justicier de la Fontaine Saint Martin. Ce de Wal était, en 1761, lieutenant général au bailliage de Longuyon. La ferme qui remplace ce fief passa de nos jours, en partie, dans la famille de Probst (2) dont des membres existent à Metz, encore de nos jours.

Anc. châtellenie de Stenay. FONTENAY et VERRIÈRES (Ch. de 1403).

Ce fief dépendait du château de Stenay et appartenait, au commencement du quinzième siècle, au chevalier *Henry*, sire de *Viller devant Orval*, sous la suzeraineté du duc de Bar, auquel il était loisible de le reprendre, avec *Verrières*, après remboursement de 26 écus d'or.

Cette localité cessa de faire partie du Barrois chinien par suite des échanges austro-lorrains de 1603.

<sup>(1)</sup> Les de Wals ou de Wau ont été annoblis, le 1er septembre 1721, en la personne de François Joseph Vau, avec concession d'armoiries portant : d'azur, à une levrette d'argent, et un collier de gueules surmonté d'argent, à trois étoiles d'azur, de front.

<sup>(2)</sup> Les de Prost, de Longuion, étaient une branche séminine des anciens d'Aigremont-Gérimont de Dampicourt : ils portaient : de gueules, à un chevron d'or, accompagné en pointe d'un croissant d'argent, au chef d'azur, chargé de deux étoiles d'or.

Des filles de cette famille se sont mariées, notamment, dans celles de Silvecanne et de Belquienne de Metz. Voir aussi les Gravelotte, les des Robert, les Soucettier. (Biog. du P. de Metz. p. 24, 209, 502, 505.)

FORES (les hautes) (Ch. de 1270).

Canton de Montmédy.

Fores est une expression qui doit être prise dans le sens du latin foràs — de l'allemand fort, en corelation avec vor — de l'anglais, fore, et du phor hébraïque (non introponctué).

Ce serait en restreindre, ou plutôt en changer la valeur, que de le prendre dans une acception forestière. Hors, de hors, hors de, porte de l'extérieur, de foris; voilà ce qu'entendait notre comte Louis V de Chiny, quand il reprenait du comte de Bar les hautes fores, cette double perforation qui s'ouvre des sources de la marche au haut de forêt de Montmédy. On a vu aux articles Escouviers, p. 616, et Fagny, p. 888, que cette chaîne de montagne était alors et est encore ce qui nous sépare de l'étranger. Le for est intérieur ou extérieur, suivant la face de la porte (fore), considérée du dedans au dehors, ou d'arrière en avant (1): de hors ou hors de.

FORÈTS (les).

Afforestation de l'arrondissement

L'arrondissement de Montmédy est encore très-boisé, malgré de nombreux défrichements.

Voici l'assiette générale actuelle :

Bois communaux, 18,671 hect. 89 ares;

<sup>(1)</sup> On commettrait une erreur semblable si l'on interprétait dans le sens de four à cuire, furnus, le mot four dans les anciennes chartes de concession de terre. Ainsi, en 1382, Henri IV de Bur accorde à Louis d'igremont quatre-vingts livrées de terre, à petits tournois, à prendre sur les fores de Marville et sur les terrages de Saint-Laurent... Tous les traducteurs de cette charte ont écrit à prendre sur les fours... ce qui est une absurdité. Les fours bannaux ont toujours été, là et ailleurs, à l'intérieur de la ville, ou à l'approche la plus voisine de ses habitants. Quatre-vingts livrées de terre! mais c'était, alors, la superficie d'une de nos communes actuelles tout entière; et les aria, ou terres en friche

Bois domaniaux, 5,527 28

Bois de particuliers (mémoire) : la contenance de ceux-ci ne peut être précisée; elle varie, chaque année, par les déboisements et les reboisements.

#### Canton de Montfaucon.

FORGES; Forè jacentes (terræ). Forè regiones.

Ancien berceau de chrétienté et mère-paroisse, ayant pour annexe Régneville... forè regni (Lotharingiæ) villa (1).

Sur le ruisseau qui, de Bethincourt, descend à la Meuse par le versant ouest.

Topographie.

 $Distance \ du \ chef-lieu \ de \left\{ \begin{array}{ll} canton, & 0 \ myr. \ 1 \ kil. \\ arrondissement, \ 3 & 3 \\ d\'epartement, \ 5 & 1 \end{array} \right.$ 

Orientation, par rapport à Montmédy, S. 1/4 S. O.

Altitude moyenne, au-dessus du niveau de la mer, de 185 à 273 m.

Etages, groupe et sous-groupes (2).

Géologic.

- 1º Etage jurassique moyen; formation coralienne coralrag.
- 2º Etage jurassique supérieur, formation portlandienne calcaires à astartes.

Alluvions et graviers.

L'assiette du village est en dehors, et en avant, fore, d'une étroite bande d'argiles oxfordiennes, qui longe, à l'est, les al-

de cette époque, se livraient aux défricheurs et non aux fornarii.

La livrée de terre équivalait à une manse; et la manse, en Belgique, était, d'ordinaire, de la contenance d'une douzaine de bonniers (12 hectares environ).

<sup>(1)</sup> Etymologie et appellations successives : Fore — For-regiœ — Foris regni regiones; Forges, par contraction. Voir la signification de ce mot à l'article des hautes Fores, suprà, p. 617.

<sup>(2)</sup> Voir la Stat. géolog. de M. A. Buv., p. 78, 79, 81, 100, 101, 600.

luvions et graviers du bordage de la Meuse; et la partie occidentale du territoire s'étend, jacet, sur les marnes et calcaires à astartes, et sur le portland, le tout ayant pour sous-sol le coralrag et le groupe coralien.

For... rag exprime, géologiquement, la position de Forges en avant de cette mauvaise (rd, en hébreu) aggrégation de roche, qui constitue la formation coralienne, émergeante par le haut, et dans laquelle, à gauche, la Meuse s'est creusé un passage au temps du diluvium.

D'après les chartes, les monuments, les vieilles annales, et les traditions:

Origines communes de Porges t de Régnéville

La chrétienté, ou décannat rural, de Forges se composait et de Régnéville des localités suivantes: Avaucourt et la Cour, Béthincourt, Bethlainville et Vignéville avec le château d'Ancerville, Charny et le château de Villers, Chatancourt et Cumières, Cuzy, Dennevoux, Drillancourt avec Gercourt, Gnaville et Sugny, Forges et Régnéville, Malancourt, Esnes et Haucourt, Monzéville, Marre, Thierville avec Lombouf et Woidmaux. Son union immémoriale avec le décannat Urbain et avec la chrétienté de Chaumont, sous la direction du Princier de la cathédrale, prouve qu'il faut remonter aux premiers temps de l'établissement du christianisme chez les Articlaves du Clermontois. Bethlainville et Bethincourt, dont les noms sont gallo-hébraïques, prouvent que la Curtis royale, aboutissant à Régnéville, a débuté par une bergerie, ou nouricerie, que les premiers chrétiens des quatre localités : Bethincourt, Bethlainville, Forges et Régnéville, avaient placées sous le patronage unique du grand convertisseur des Gaules Martin. (Voir Consenvoie, p. 422)

Nom du fondateur : inconnu; Pierre de Forges en était seigneur en 1301; c'était Pierre de Bar, dit le sire de Pierrefort, il était époux de Marie?

Date de la charte d'affranchissement : celle recognitive est du 15 mai 1627.

Contenance supersiciaire totale, d'après le cadastre de 1844: Territoire. 1,596 h. 82 a. 89 c.

Erection



| No | mbre | des | mai | sons | : | 193. |  |
|----|------|-----|-----|------|---|------|--|
| _  |      |     |     |      |   |      |  |

| Jardins et chènevières                 | 36 h    | 20 a.     | 2 c       |
|----------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| Prés et pâtures fauchables             | 217     | 19        | 51        |
| Terres labourables                     | 935     | <b>50</b> | 38        |
| Vignes                                 | 26      | 22        | 27        |
| Bois                                   | 341     | 93        | 3         |
| Landes, friches, mares et pierriers    | 1       | 93        | 36        |
| Superficie non imposable               | 37      | 84        | <b>32</b> |
| Cours d'ann : la missann de la Hane de | oo Moir |           |           |

Cours d'eau : le ruisseau de la Haye des Meix.

Usines: deux moulins — une brasserie. Le grand moulin était amphythéosé par bail du 6 avril 1756, au sieur Christophe de la Grelette de Bonnaire, seigneur foncier de Forges. La papeterie n'existe plus.

Revenu net imposable: 39,301 fr. 46 c.

Biens communaux. Bois (dit le bois de *Forges*)...... 318 h. 16 a. 00 c.

Valeur approximative des terrains communaux : 424,061 fr.

Notions agric.

Prix commun de l'hectare de terre : 1<sup>re</sup> classe, 2,500 fr ; 2° cl., 1,800 f.; 3° cl., 900 f.; 4° cl., 300 f.; 5° cl., 100 f.; - de chènevière. 3,000 fr.; - de pré: 1<sup>re</sup> cl., 3,000 f.; 2° cl., 2,500 f.; - de bois, 1,000 f.; - de vignes: 1<sup>re</sup> cl., 2,400 f.; 2° cl., 2,000 fr.

Notions industrielles.

Professions les plus habituelles : cultivateurs, manœuvres, vignerons. Etablie de temps immémorial, sur l'intarissable source de la Haye des Meix, la fabrication du papier a disparu de Forges avec ses anciens seigneurs, qui l'exploitaient fructueusement. Les papeteries de l'Aire ont recueilli leurs ouvriers.

Deux foires établies par ordonnance du 15 mai 1822.

Administration.

Noms des maires: en l'an IX, J. B. Minet - 1813, P. Battu - 1817, J. de Villers - 1820, P. Battu - 1830, N. Collas, encore en fonction aujourd'hui.

Population.

D'après les documents antérieurs au dix-neuvième siècle : en 1726, 130 feux — d'après le recensement de 1837 : 838 hab. - d'après celui de 1847 : 775 - en 1857 : 699.

Tenue des registres.

D'après les archives communales, à partir de 1644, avec lacunes — d'après les archives judiciaires, à partir de 1680, avec lacunes.

#### Anciennes divisions ecclésiastiques.

Diocèse de Verdun; — archidiaconné de la Princerie ou Ordre spirituel. Primitierie (1); — doyenné de Forges — cure : celle de Saint Martin de Forges; — annexe et desserte : celle de Régnéville; — abbaye suzeraine : celle de Saint Paul, dans les temps anciens; — oratoire primitif : celui de Saint Martin à Bethelain-ville? — église matriculaire : celle de Saint Remy de Cuménières : en 1179, il n'y avait qu'une simple chapelle seigneuriale à Forges; elle était primitivement sous l'invocation de la Vierge mère, en sa nativité.

Nom du patron : saint Martin, pour toute la Curie.

Epoque d'érection ou de reconstruction de l'église : cette église est très-ancienne; la tour du clucher, fort massive, est encore d'une antiquité plus évidente; de nombreuses tombes s'y voyaient autrefois.

Deux cloches, l'une du poids de 1330#, l'autre de 941#, avaient été bénies le 22 juillet 1725. — La première fut levée par Daniel Denis de Bonnaire, seigneur foncier de Forges, et par sa femme Pétronille Françoise Dorothée d'Halanzy; — la seconde avait eu pour parrain M. le curé Ayet avec sa sœur. — Deux autres cloches, l'une de 1632 #, l'autre de 1280 #, furent bénies le 6 mai 1734, sous le patronage des mêmes de Bonnaire, quant à l'une; et des sieur et demoiselle Gillet, pour l'autre. — Ensin, deux autres cloches, l'une de 2765 #, l'autre de 1421 #, furent encore bénies le 26 juin 1761. — La plus grosse fut levée par Didier Lagrelette de Bonnaire, et par Marie Barbe Lagrelette sa sœur, dame de la Morre de Bar-le-Duc; — l'autre avait eu pour parrain le curé Ayet avec la dame de Grozier de Bethincourt, née Tensier.

Au milieu des dalles est incrustée une plaque en marbre noir portant : Ci gist messire Christophe Lagrelette de Bonnaire,

<sup>(1)</sup> Ressort de cet archidiaconné sur les décannats de : (V. Chaument, p. 34.)

ancien lieutenant colonel du roy, décédé en 1758, et Catherine Alexandre son épouse, décédée en 1749.

Noms des curés, les plus anciennement connus, avant l'ordre actuel: en 1680, N. Poincignon — 1719, J. Ayet, curé — N. Pernet, vicaire — 1742, A. Arnoux, v. — 1748, J. N. Collignon, v. — 1749, N. Huguenin, v. — 1750, N. Guesquin, v. — 1753, D. Philippe, v. — 1756, L. N. Collin, v. — 1758, P. Henryon, v. — 1761, A. Rouyer et J. Collin, v. — 1763, N. Remy, v. — 1773, N. Robert, v. — 1774, N. Mettavant, curé — 1776, S. A. Morisot, curé — 1777, N. Mettavant, v. — Morisot, curé — 1791, J. Pierre, v. — P. Bergnier, curé — 1792, N. Lamarre, curé constitutionnel. Sous l'ordre actuel: 1803, J. B. Lamarre — 1824, F. Richard — 1834, D. Biget — 1855, J. M. Warin.

### Droits cléricaux et seigneuriaux sur les églises.

Ordre temporel.

Patronage à la collation du chapitre de la cathédrale de Verdun. Dans l'origine, l'église de Forges appartenait à l'abbaye de Saint Paul: elle fut cédée par un des abbés à la cathédrale de Verdun, pour s'exempter d'un paste qu'il devait aux chanoines de cette église. Les dîners de ce temps était donc bien coûteux?

Dixmage au profit des chanoines, partiairement avec l'abbé de Saint-Paul et les autres gros décimateurs, coseigneurs du lieu.

Entretien du chœur et des bâtiments à la charge du chapitre et des coseigneurs (arrêt du 15 janvier 1616). Régnéville y contribuait (sentence du 12 novembe 1664). A Régnéville, les décimateurs étaient — l'évêque de Verdun — et l'abbé de Saint Paul; mais l'évêque était seul seigneur de l'annexe, dont le ban était soumis à la coutume de Verdun.

#### Anciennes divisions civiles.

Ordre politique. Ancienne cité des Articlaves; Veroduna civitas; — royaume de Neustrie; empire contesté par la Germanie; - ancien pagus du Claro montensis. . sous pagus du Montensis; — ancienne

vicomté de Verdun... puis comté de Bar... puis duché de Lorraine; — duché du Clermontois, à partir de 1648; — haute justice des princes de Condé, par leurs prévôts; — fiefs et arrières-fiefs: ceux des inféodataires, par concession des ducs du Clermontois.

#### Avant la rédaction des coutumes générales.

Loi dite les coutumes de Sainte-Croix de Verdun, pour Ré-ortre indiciaire. gnéville, et, plus anciennement, quant à Forges, celles du Perthois qui régirent toujours les Montignonais.

Mesures de : pour les grains et autres matières sèches, le franchard de Verdun; — pour les liquides, la pièce de Sivry, ou quatre-vingt pots de Bar, et la pinte de Saint-Mihiel; — pour les bois et les terres, Montzéville-Clermont-Bethlainville. Montzéville était le chef-lieu du Montignonais.

Indication de l'étalon local: l'arpent de 120 perches; la perche de 19 pieds: à *Régnéville* la perche n'était que de 16 pieds, comme à *Charny* (1).

Après la rédaction des coutumes particulières.

Coutume de Clermont; — cour supérieure du présidial de Verdun; — ancien bailliage de Clermont, siégeant à Varennes; — ancienne prévôté des Matignons, ou plutôt Montignons (2);

<sup>(1)</sup> C'est par l'étendue de la perche linéaire qu'on obtient la certitude de la différence d'origine des populations établies sur un même ban. En voici deux dans la même curie; pourquoi cela? parce que Forges était en dehors de l'ancienne l'otharingie. Cet exemple se reproduira à Sivry, par rapport à Soutreville. Il s'est déjà manifesté dans la plupart de nos précedents articles; il sera beaucoup moins fréquent dans le Verdunois et dans le Barrois. Voilà la cause des difficultés exceptionnelles de l'histoire de Montmédy.

<sup>(2)</sup> tette prévôté sut créée, en 1543, par le duc Charles III de Lorraine, qui en é ablit le siège à Montzéville, et la composa de Montzéville, Bethiainville, Bethincourt, Forges, Cumières, Fromeréville, et

— ancienne justice seigneuriale des princes de Condé, seigneurs haut-moyen et bas justiciers, avec droits quasi régaliens (V. Dun, p. 569). Les bâtiments de l'ancien château existent encore.

### LA PRÉVÔTÉ DES MONTIGNONS ET LES ANGIENS CAPITAINES-CHATELAINS DE FORGES ET DE MONTIGNY.

Histoire féodale. En l'an 1301, Mgr Pières de Forges traitait, de pair à égal, avec Mgr Henri II, comte de Luxembourg, pour l'affranchissement de leurs villes communes : ces villes étaient, notamment, Torgny et Vilosnes sur Chière (1). Ce Mgr de Forges était le fameux Pierre de Bar, sire de Pierrefort; c'était le beau-frère de Gobert VI d'Apremont, sire de Dun (V. p. 561.

Alors Forges et ses attenances étaient, bien et sans conteste, à des maîtres barrisiens. Mais deux siècles après, un évêque de Verdun s'avisa de les contester aux successeurs de Pières de Bar: ce fut ce litige qui donna naissance à la petite prévôté des Montignons, dont le premier titulaire fut Claude IIe, sire de la Vallée (2). Voici comme cela se fit:

L'éveq. Psaume A peine intronisé dans sa chaire épiscopale, en 1548, Nicolas

la confia à Claude de la Vallée, son prévôt de Clermont. Les derniers officiers de cette prévôté furent : N. Henry, prévôt juge — H. Boutroux. Procureurs fiscaux : N. Labbé, (poux de Marguerite Renard — N. de la Hausse — Ogier Cotas Gressers : P. Joly — C. Collas, époux de Marguerite Charles — Ogier Collas, époux de Marguerite Charles — Ogier Collas, époux de Marguerite Gilson.

<sup>(1)</sup> Voir le texte aux Marches de M. Jeantin, t. I.T., p. 417.

<sup>(2)</sup> Claude les de la Vallée, de Bar, annobli le B janvier 1872, portait : liercé, en fasce; au 1er d'azur, à trois tions, a'or; au 2e d'argent; au 5e d'azur, à trois bandes ondees, d'or : cimier : un lion, d'or, assis, levant, avec aes pattes antérieures, sur son epaule droite, un bâton de commandement, d'azur... C'était la figuration de la force barrisieune, yeillant à la garde des champs barrisiens (bleu) placés à la limite des champs Wabriens (argent) et séparés par les trois bandes ondées du fleuve d'or (la Meuse), véhicule des richesses du pays.

Psaume songea à revendiquer, près de la diète de l'empire, et Chiny et Stenay, et Montfaucon et Dun, et Vienne le château et Varennes, et Clermont, etc... comme ayant été primitivement du domaine de son évêché. Ces terres depuis longtemps étaient sous le sceptre de la Lorraine; elles étaient surmarchées et convoitées par la France, et l'empereur se garda bien de revestir l'église de ce dont, depuis des siècles, l'épée des potentats de la terre l'avait irremédiablement dévêtue. Cependant le prélat voulut faire acte de main-mise sur le Clermontois : alors le jeune duc Charles III, par ses tuteurs, enjoignit, en 1553, à Claude de Lavallée, son prévôt de Varennes, d'organiser les capitaineries montignonaises de Monzéville, sur le tignon (les monts chevelus) de la plaine, et celle de Montigny, sur les insignes des bords de la Meuse (signa in iaccum).

La Lorraine tenait bien, alors, ce que le Barrois lui avait transmis; et. d'adleurs, Dun, Clermont, Varennes, avaient été le prix très-légitime, pour partie au moins, d'une cession non moins importante, l'abandon irrévocable des droits barrisiens sur la seigneurie de Jametz (1). Voici la preuve de ce fait.

<sup>(1)</sup> C'est un fait qui a é é ignoré, ou laissé dans l'ombre, par tous les historiens lorrains. Tous se sont demandés pourquoi, de l'an 1432 à 1445, pourquoi cette fluctuation dans les mouvances de Jameis? pourquoi, d'un côté, Colart de Marle ou Marley, sire du Saulcy et de Florenges, conseiller et chambellan du roi de Sicile, se disant sire de Jametz. sire de Dun, et en fournissant ses aveux et reprises, en 1428, à Elisabeth de Gorlitz, comme duclesse de Luxembourg?... pourquoi, - d'un autre côté, Jehan, sire du Hatois de Viller devant Orval, celui qui fut la tige des du Hautois de Nubescourt?... pourquoi Jehan du Hatois, et son fils Gérard, et son petiells Philippe... l'un, Gérard époux de Marguerite de Franconville; l'autre, Philippe, prévôt de Varenne en 1515, époux de Claude de Nettancourt?... pourquoi, enfin, on trouve ces du Hatois se disant sires de Jametz, sires de Dunnevoux, sires de Forges; et en fournissant leurs reprises à la Chambre des comptes de Bar, jusqu'en 1554? Personne n'y avait rien compris!.. pourquoi?.. parce que chacun, alors, ne voyait l'histoire de sa province que dans celle de son clocher!

Cession de Cassel contre Jametz.

En 1432, Réné d'Anjou, fait prisonnier le 2 juillet 1431, à l'affaire de Bultgnéville, gémissait, à Dijon, entre les mains du duc de Bourgogne. Pour prix de sa liberté, Philippe le Bon, déjà maître des Pas-Bas, exigeait la cession de ses droits sur Cassel et autres terres de Flandre annexées à son duché de Bar, à la suite de l'union du comte Henri IV avec Iolande de Cassel, vers 1337; le captif v avait consenti. Un traité provisoire fut conclu, dans ce sens, en 1432: mais deux obstacles vinrent à l'encontre. Le premier, et certes le plus grave, c'est que Réné n'était pas seul propriétaire du Casselois A côté de lui se trouvait Jehanne, petite-fille de Colart de Marley et fille de Jehanne épouse de Geoffrois V d'Apremont, ce malheureux prince récemment dépouillé de la comté de Dun (V. suprà, p. 564). Comme cohéritière de René dans l'hoirie de Henry de Bar sire d'Oisy, et dans celle de Bonne de Bar conitesse de Ligny et Saint Pol, petits-enfants d' Yolande de Cassel, Jeanne de Marle prétendait. à juste titre, aux domaines de la Flandre, et elle avait, en outre, des droits indivis dans la châtellenie des Dunes Pour satisfaire aux exigences de son geôlier bourguignon, il fallut bien que Réné composat avec elle : ce ne fut qu'en 1432 que Jehanne consentit à se dessaisir de Cassel, contre la seigneurie de Jametz, seigneurie que Réné avait conquise à l'encontre des Luxembourgeois (Voir infrà, à l'article Jametz). Alors le traité entre Philippe le Bon et Réné fut signé, définitivement, le 25 mars 1437. Cassel passa tout entier au prince de Bourgogne, qui renonça aux droits du Luxembourg sur Jametz; Jametz arriva donc, par contre-échange, à Jehanne de Marle, laquelle, en 1449, l'apporta en dot à son mari Robert de la Marck, seigneur de Sedan.

Cet obstacle levé, il en restait un autre, non moins grave :

c'est encore un peu comme cela aujourd'hui! Cependant il en est des mouvances historiques, comme pour les mutations des appellations lo-cales; ce n'est que par les relations, d'étage à étage, pour ainsi dire, qu'on peut saisir les concordances, et de haut et de loin.

obéré de dettes, Réné avait mis Cassel est engagère, et ce ne sut qu'en 1445 qu'il put le dégager. Il le sit, à l'aide de nombreux emprunts, dont l'un, notamment de 75000 ", envers Jehan d'Herbemont de la Chermoye, époux de Marguerite de Godherr (Ch. de 1491, 1492), et de là l'inséodation de Forges au prosit de Herr God, ou Godherr, et de ses descendants (V. Brouenne, p. 290). C'est ce Godherr (1) dont on trouve les sils capitaines-châtelains des Montignons et sires de Forges en même temps que de Montigny; c'est aussi des d'Herbemont de la Chermoye que la seigneurie des Forges arriva aux de Mouzay, qui vont suivre plus bas (2).

En 1520, Robert Gervaise était contrôleur de Varennes et prévôt des Montignons (3).

Gervaise.

On retrouvera le signe principal de cette armoriation, à savoir l'épés, dans lès armoiries de plusieurs des prévôts de Montignons (V. Goer ou Gœury, infrà.) Le sinople était la couleur du Montignonais verdunois.

- (2) Henry Godherr, baron de Pesche, était châtelain de Brouenne en 1580: il avait épousé Barbe de Vaudémont, dont il laissa un fils en bas âge, prénommé Henry, dont Marie de Godherr fut tutrice; elle était la sœur, il est probable, de la dame d'Herbeumont, créancière du duc Réné.
- (5) Robert Gervaise, de Clermont, portait : d'azur, à la fasce engrelée, d'argent (des la Grelette), chargée de trois étoiles, d'or; deux en chef et une en pointe; les deux du chef surmontées d'un lambel à trois pendants, d'argent. C'était un cadet des God; le lambel le dit.

<sup>(1)</sup> God herr ou herr God (Jean), d'après les lettres de reconnaissance de noblesse ancienne, à lui données par le duc Charles IV, sous la date du 30 juin 1663, portait : écartelé (d'Issoncourt et Jeandelaincourt); c'est-à-dire, au 1er, de sinople (et plus tard de gueules), à une épée d'argent, garnie d'or, mise en pal, la pointe en haut... aux 2º et 3º, d'azur (et non pas de gueules), à la croix pattée, d'argent (qui est d'Issoncourt)... au 4º, de sinople (et plus tard de gueules), à une colombe (et non pas un aigle), percée d'une flèche, d'or, timbrée de l'épée de l'écu, issante d'un tortil des mêmes couleurs; le tout porté d'un armet morné d'argent, environné de lambrequins, aux métaux et couleurs que dessus.

Lavallée.

En 1553, Claude de Lavallée, prévôt de Varennes, est capitaine châtelain de Montigny, de Forges, et des Montignons. D'après son écu, il est un lion, assis sur les bords de l'Aire, et qui tient au repos, sur l'épaule, le bâton du gardien de la prévôté V. suprà) contre les entreprises de la France et du prélat verdunois.

Godherr.

En 1581, voici Goer ou Gaury des Montignons (1).

Le Molleur.

En 1598, François Molleur, de Clermont, est gruyer-receveur de la prévôté des Montignons; il en est aussi le capitaine, car sur son écu est l'épée du commandement (2).

Mageron.

Puis arrivent les Mageron de Montigny et Beauclair, issus des Godherr (3), maison alliée successivement: aux Strinchamps (ou Serinchamps) de Beauclair — aux François de Clouange et Sancy de Doncourt — aux Rombas de Rutant et aux Pinguet de Suzemont — aux Lecossais, capitaines-prévôts de Mangiennes — et, enfin, aux Fuchsemberg de Montigny, par Marie de Mageron mariée, le 3 juillet 1660, à Jacques François Renard, baron de Saulmory. Tous ces officiers du prince out, plus ou moins, déteint le fard de leurs couleurs nobiliaires sur les vieux émaux des Mouzay d'Autrécourt (V. Mageron, à l'art. Montigny).

Mouzzy.

Après Philippe de Mouzay d'Autrécourt, décédé subitement sans postérité mâle, le 13 novembre 1688, et après la survivance de sa veuve Antoinette de Pelletier de la Faye, ou du

<sup>(1)</sup> Geer ou Gœury, des Montignons, portait : bandé, d'argent et d'asur, de six pièces; la première bande, d'azur, chargée de trois étoiles, d'or

<sup>(2)</sup> François Lemolleur portait, comme les God: d'azur, à l'épée d'argent garnie d'or, posée en pal, accompagnée en chef de deux étoiles, d'argent; au chevren d'azur, brochant sur le tout — parti de gueules, à trois têtes de licorne, arrachées et contournées, d'argent, 2 et 1. (V. Saillet — Vilmorin d'Issoncourt.)

<sup>(3)</sup> Jean Bageron, dit le capitaine Mageron, de Briey, portait : d'azur, chargé en flanc de deux molettes d'éperon, d'or, à un giron d'argent, suivant le registre, et à quatre girons, d'argent, suivant la héraulderie. Les mollettes indiquent qu'il était un le Molleur.

Fay (1), la seigneurie foncière de Forges tombe sous le haut domaine du prince de Condé : alors elle apparaît comme flottante sur la tête de divers ascensitaires du château. Ce sont des gentilhommes Verriers : les Togniart d'Hairouville, ou d'Hérouville - Jean, époux de Catherine Waultrin - Claude, époux d'Antoinette de Bigault - Jehan II, époux de Jeanne Sauhignon, ou Sauvignon (2) - Claude II, époux de Marie Salomé Huguenin - puis Antoinette, qui épouse Gabriel de Bongart.

En 1719, c'est Daniel Didier de Bonnaire, époux de Pé- Maison Didier Lagrelette tronille Dorothée d'Halenzy. Viennent ensuite, en 1737, les de Bonnaire, Soulesse du Case, dont notamment deux silles : Antoinette, épouse de Daniel de Grotker - et Catherine, épouse de Christophe de Lagrelette, fils de Giles, petit-fils de Didier dit Mortal (3). Ce Christophe épouse Catherine Alexandre de Dieu-

<sup>(1)</sup> Cette maison du Fay était originaire-de Bourgogne : son château est placé à trois lieues de Langres : elle portait : d'or, à trois pals de voir, au chef d'or. Elle s'était alliée aux Choiseul - aux Poitiers aux Estouteville - aux du Châtelet - aux de Ville - aux d'Haussonville du Mailly: elle s'éteignit en 1563, et son nom passa à des collatéraux, dont Antoinette le Pelletier de la Faye descendait, trèsprobablement. Les de Mouzay d'Autrecourt s'éteignirent aussi; et les du Case, autrement dit du Hazard, recueillirent leurs droits. On les a déjà vu au mot Consenvoie, p. 426.

<sup>(2)</sup> A l'article Haraumont on trouvera les Sauhignon, alliés aux anciens Liégeois (d'Orey et Huffalise?) de Laneuville et de Verdun.

<sup>(3)</sup> Cæsar Didier, dit le capitaine Mortal, annobli le 20 décembre 1664, portait : de sable, à trois têtes de mort, d'argent, surmontées d'azur, à un cheval naissant de queules. Didier, dit le capitaine Mortal, originaire des Montignons, paraît avoir élé l'auteur des Lamorlette et des la Grelette, qu'on trouve alliés dans les localités voisines de Forges. Claude Emérien de la Mothe (mot qui, en hébreu, signifie de la mort), qui se trouve au château de Forges, en 1685, et qui, venant de la Mothe près Autrécourt les Mouzon, était, très-probablement, le père des dames de Grotker et de la Grelette nées Soulcese de du Case (autrement dit du Hazard, famille de Stenay et de Mouzon)... Claude Eme-

louart; il est, finalement, seigneur unique de Forges et il meurt en 1758, à l'âge de 61 ans. Son heau-frère Grotker et lui sont inhumés dans le chœur de l'église, derrière le banc des seigneurs; il en est de même de ses enfants et petits-enfants. En parlant du mariage de sa fille on va connaître ceuxci (1).

Maison de Lamorre. Les derniers seigneurs de Forges ont été les de la Morre, par leur alliance avec les Lagrelette de Bonnaire.

Le 1et décembre 1760, le chevalier Hyacinthe Etienne de la Morre, fils d'Anthoine, seigneur de Savonnières devant Bar, d'Affléville, des Marats et de Fleury les Autrécourt, et de Jeanne Gabrielle Cachedenier de Vassimont... Hyacinthe Etienne D. épouse, à Forges, Marie Barbe Lagrelette de Bonnaire, fille mineure de Christophe († 1758) et de Catherine Alexandre († 1749), vivants seigneurs dudit lieu.

Le marié est assisté de ses frères : Gabriel, seigneur de Savonnières et de Braux, etc.; Pierre Antoine, chanoine de Saint Maxe — Antoine Nicolas, prêtre — et de ses cousins les che-

rien était un Didier de Mortal, dont les armoiries se sont engrélées avec celles des de Bonaire (ou les la Grelette), alliés aux Didier.

On trouve aussi sur ces registres la famille d'Antoine Vignon chirurgien, famille parfaitement apparentée et alliée, notamment, avec un Catoire, directeur de l'hôpital de Verdun.

<sup>(1)</sup> Les registres paroissiaux mentionnent, successivement, comme parents du alliés des seigneurs de Forges, les personnages qui suivent : Raimond Emérien de la Mothe — Jean François de Brabant — Claude Lecointe, chanoine de Montsaucon — Jeanne Chifstet — le capitaine du Mast — Ch. des Hayes — P. F. Bagnos, sieur de Beautieu et sa semme Lusie de Bottassey de Rochos — César de Lespinois, comte de Colley et sire de Chassey — les de Maisonneuve, ou Casa nova — les de Niger, ou le Noir — Jean de Haumont et sa semme Louise de Wolfangen de Billy — les de Halenzy — Louis d'Ivoirey, époux d'une de Forges — les de Menuts — les du Clot — les de Boutteville — Penart de Mairy — Ch. Husson — les de Sthême — les d'Halenzy-Boutteville — les le Chartreux-Mariez — les de Morizot.

valiers Leclerc de Vrainville, seigneurs de Morfontaine, demeurant à Viller la montagne et à Etain.

La mariée a pour assistants: Etienne Edmond de Boutteville d'Halenzy, son curateur, seigneur de Cumières, Haucourt et Malacourt — son oncle Didier Lagrelette — ses parents et amis les Dubois de Goize, les Stême de Verdun, dont l'un était trésorier de France, l'autre chanoine, et le procureur siscal, Jean Henriquet de Dun (1).

De ce mariage, dissous le 21 août 1763, naquirent, à Forges, plusieurs filles, dont trois, notamment, ont parfumé les villes de Bar et de Ligny de la bonne odeur de leurs vertus.

Cette maison de la Morre était une des vénérables du Barrois : elle avait conquis sa noblesse dans les hautes diguités prévôtales et dans les rangs de la Cour des comptes : Claude Lamorre, prévôt de Stainville, fut, le 22 avril 1629, réhabilité en la noblesse de sa mère, qui était fille de Claude des Guyoth; il portait : d'azur, à cinq chevrons, accompagnés de

<sup>(1)</sup> Deux ans avant ce mariage, on en trouve un autre, à la date du 12 décembre 1758. C'est celui de Catherine Alexandre avec Pterre Lambquin, contrôleur des traites foraines à Torcy, et receveur des bois de la maîtrise de Sedan: l'acte constate que la mariée est fille de Nicolas Alexandre, Bourgeois de Dieulouart, et de Jeanne Françoise Mansuy: elle est assistée d'Etienne Edmond de Boutteville, seigneur de Cumières, et de ses frères Laurent Philippe et Nicolas Philippe Alexandre. Ceux-ci se trouvent dans l'ascendance collatérale de M. Charles Eugène, tils de Charles Sigisbert Alexandre de Saint Balmont, époux de M. A. G. de Brigeat de Mortaincourt; le dit Charles Eugène, est époux de Louise Laure Herminie de Condé.

L'ancienne maison de Saint Balmont, noble de nom et d'armes, sous la châtellenie de Darney en Vosges, et qui portait : burellé, d'argent et de gueules, est éteinte depuis longtemps. Cette seigneurie, tombée d'abord dans la maison de Reinack, puis dans celle de Haraucourt, passa en celle des Armoises de la branche de Jaulny de Commercy, par le mariage d'un des Armoises avec la fille et héritière unique de Jean Jacques de Haraucourt et de Barbe de Ernecourt.

trois étoiles de même, deux en chef et une en pointe. Jeanne Gabrielle, belle-mère de la dernière dame de Forges, Jeanne Gabrielle, mère du chevalier de la Morre, descendait d'Abraham Cachedénier, seigneur du fief de Vassimont et de Pierrefitte: celui-ci avait été réhabilité, le 10 mars 1632, dans sa noblesse ancienne; ses armoiries étaient: d'or, à la croix de sinople, cantonnée quant au premier. au second, de gueules, chargé d'une étoile d'or... au troisième, d'azur... et au quatrième, d'argent, au perroquet de queules.

Après la mort de M<sup>me</sup> Lamorre, moissonnée à 21 ans, le 21 août 1763, la seigneurie foncière de Forges devint indivisc entre: Didier de Bonnaire, époux de Marguerite Gabrielle Lambin d'Anglemont, fille de Charles Lambin et de Barbe Mariez, qu'il avait épousée, à Verdun, le 11 août 1773... l'abbé Didier Lagrelette, chapelain de Notre-Dame de Pitié au château d'Esne, d'une part — et leurs neveux et nièces, enfants de ladite Barbe Lagrelette de Bonnaire, épouse de Hyacinthe Etienne de la Morre, d'autre part. Ceux-ci les possédaient encore à l'époque de la révolution (1). Quant aux portions appartenant à Didier de Bonnaire-d'Anglemont, elles ont passé à leurs enfants prénommés: Hyacinthe Etienne, né en 1775 — Gabrielle François de Paule, né en 1778 (2) — et Charles Gabrielle, né en 1782 (V. à l'art. Damvillers, p. 478.)

<sup>(1)</sup> C'est par suite de cette indivision que la papeterie de Forges appartenait aux de la Morre et aux de Morlaincourt de Bar et de Ligny: les Bourgeois-Mesnis de Morlaincourt avaient, et ont peut-être encore, à Forges, d'importantes propriétés (V. le bail de cette papeterie, sous la date du 23 floréal an II).

<sup>(2)</sup> Cet ensant avait eu pour parrain son oncle maternel, Gabriel-François de Paule Lambin d'Anglemont, lieutenant au régiment de la Fère, et pour marraine sa cousine-germaine du côté paternel, la dame Jeanne Barbe Gabrielle de la Morre, épouse de J. F. Alexandre-Brigeat de Lambert de Morlaincourt. J. F. Alexandre était père de Charles Sigisbert Alexandre-Saint Balmont, époux de Marie Anne Gabrielle de Brigeat de Morlaincourt.

PRATER (le grand et le petit); — le Fratan et les Fratis (1). Ces bois, dont l'un est domanial et l'autre particulier, perpétuent des souvenirs dont il est impossible de bien préciser l'antiquité. Ces souvenirs sont romains en partie; ils sont aussi religieux, et des plus anciens temps du christianisme, en ce pays.

Canton
de Montmédy
Communes de
Flassigny
et d'Iray le sec.

Archéologie.

Il est certain qu'une voie romaine partait du camp de Baalon, passait au-dessus d'Iray le sec, et allait, par Marville, rejoindre ceux de la Romanette et du haut de Longuion Les traces de ce diverticule ont été constatées — de l'angle sud du bois Frater, ban de Flassigny, — jusqu'au dessous du mont Saint Hilaire, ban de Marville, localité célèbre qu'une tradition invétérée signale comme ayant été vouée au culte de Mars, sous l'occupation romaine; occupation dont les vestiges sont authentiqués dans toute la châtellenie de Longwy.

Ce diverticule est relevé, au cadastre, entre Flassigny et Marville, sous le nom vulgaire du chemin de la Huette.

Après avoir pénétré entre les bans de Marville et de Flassigny, il longe d'abord le grand Frater, ensuite les champs du bois brûlé et la contrée des Ormes, par leurs rives méridionales : arrivé près du bois dit le Pichu, il vient se souder au chemin

<sup>(1)</sup> Phra theras: ces mots hébraïques (dont l'un vient de pharad, séparer, briser l'adhérence) expliquent la fracture opérée entre Han devant Marville et Han devant Juvigny. Le rameau jurassique a fait faute, aux Faitlis, par retrait, à la rupture de Rupt sur Othèin: ce rameau a fait flas, en chutant, au Pichu de Flassigny; enfin, il a, à Iray, laché son attache d'annexion à l'étage du bradfort-clay. Iray, dans les plus anciennes chartes, était écrit Iray la che, pour le distinguer d'Iray la pray. (V. les preuves au mot Iré le sec.)

En jetant les yeux sur la carte géologique, il est facile de se convaincre, par l'annexion du bradfort-clay et de l'oolithe inférieure au corn-brash et forest-marbre, que l'étage sous-jacent luche son attache, précisément, en avant de l'an les Marville, et en arrière de Han les Junigny.

vicinal des Picheux qui part de la petite ville dite de Flassigny. C'est au-dessous de cet emplacement, dans la contrée dite le ban de Saint-Léger, que le hasard a mis à découvert quelques substructions, accompagnées de débris de tuiles et de vieilles poteries, dont le caractère archéologique n'a pas été bien précisé. Si ces reliques étaient romaines, il est plus que probable qu'après l'arrivée de saint Montan, Montanus, au mont du Val d'Andon, dans les premiers siècles du christianisme installé à Juvigny, à l'oratoire primitif de saint Denis... il est, disonsnous, plus que probable qu'un hermite se sera casé aux abords de la source des Archières, et que son oratoire sera devenu la chapelle castrale des anciens sires de Flassigny et de Failly, lesquels relevaient, dans le principe, de ceux d'Iray et de Jamay. Les annales et les chartes de la maison de Failly mentionnent Flétrier dit le moine. Ce nom de le moine a été l'appellation distinctive d'une des branches de leur race. Le cimier de leurs armes, dans l'ascendance du rameau de Marville, offrait en effet, un hermite au naturel, tenant un chapelet; et l'appellation de grand Frater et de petit Frater s'est attachée, dès lors, il est probable, aux bois dont l'hermitage de saint Montan aurait été doté par ce religieux.

Ces apperçus seront complétés aux mots: Mont (la ferme du), Montan (saint), et Valandon (V. Val adonis).

Quant aux expressions géologiques: le Fratan, les Fratis, elles seront expliquées aux mots Iray la che, et Han devant Juvigny.

Canton et columune de Montmédy. FRÉNOIS; ad Frenos aquarum (1). Section communale de la ville de Montmédy.

<sup>(1)</sup> Ce mot Frénois n'a aucun rapport avec l'exeroissance de l'arbre nommé : fraxinus, en latin—esch, en allemand—ash-trie, en anglais, etc. Le frène croit à Frénois, comme partout ailleurs : mais il n'y

Sur le ruisseau dit de Frénois, qui sourcille dans le hameau, et qui va se rendre à la Chière, au vis-à-vis de Cloye.

Ecarts: la ferme de Veaux — le petit Moulin.

Altitude, au-dessus du niveau de la mer, environ 300 m.

Contenance territoriale: 459 hect. 8 a. 19 c; dont 91 h. 18 a. 80 c. en hois.

Nombre des maisons : 58, plus une à Veaux.

Population, d'après le recensement de 1857 : 234 habitants; plus 7 à Veaux; le tout composant 63 ménages.

Ce village est assis à la plante du pied d'une sorte de botte de bradfort-clay et d'oolithe inférieure, botte dont le col et la tige s'évasent vers Thonne la lon et vers Thonelle. Cette formation repose sur les marnes supérieures et sur les calcaires ferrugineux du lias, qui l'entourent d'une étroite ceinture, et qui se protubèrent, cà et là, en descendant vers Ville ès Cloye. A son orient, ces marnes et ces calcaires émergent, par une petite languette, laquelle suit la voie des eaux d'un petit vallon occupé par la ferme de Veaux. Là, la formation se brise, comme l'indique les lieux dits: à Zeychamps, au mont Zeichanne, sous le haut de Forêt. Les travaux du tunnel pour le chemin de fer des Ardennes ont prouvé que ces marnes bleues ont une grande puissance, variant de 80 à 200 mètres, s'épaississant du N. E. au S. O., sous le bradfort-clay, sous l'oolithe inférieure, et sous la grande oolithe du col de Tivoli, et s'inclinant de 1/30 environ. Plus on perce ces marnes, plus leur consistance est dure et compacte; plus on se relève et plus la couche du calcaire sous-jacent est perméable. Il résulte de là que les eaux d'infiltration et celles superficiaires, venant du côté d'Arlon, se trouvent refrénées à Frénois, dont le contresort marneux et glaiseux les contraint à se rendre à la Chière, du nord au sud,

est pas, tant s'en faut, l'essence dominante : il en est de même des appellations Chesnois, Charmois, Tremblois, Rouvrois, etc... partout, la géo'ogie donne un démenti aux inductions tirées de l'arboricroissance par des étymologies de simple probabilité.

Géologie

au lieu de poursuivre leur pente naturelle sur Thonne le prez : on les voit sourdir de tous les plis du coteaux : voilà l'explication bien simple du mot Frénois : c'est un frein à l'oire, ou expansion directe de l'ission des eaux.

Frénois est aussi un épanchement du rameau des hautes fores : ce rameau, dont le tronc oolithique s'est élancé à honne-sûte, entre Escouviers et Montquintin, hors du bassin de Virton. Aussi est-ce la famille de Custine ... cette famille qui, de temps immémorial, était copropriétaire des mares glaiseuses et tourbeuses du Ton et de la Wyre... aussi est-ce cette famille qu'on trouve à Frénois, avant les de Reumont... tant les rapports étaient persistants, autrefois, entre les maîtres de la terre et les accidents de localité!

Frénois, de toute ancienneté, était une terre dite jurée de la châtellenie de Montmédy.

Les jurés féodaux. Ces mots: à la jurée, au bois les jurés, au petit juré, au grand juré... ces mots, partout où ils se lisent, indiquent des biens et des domaines autrefois affectés à la tenue des assises de la Cour féodale des Francs hommes voués, vocati, sous la prévotation du lieutenant du comte, à rendre la justice à ses vassaux. Ce jury féodal jurait, en entrant en séance, tactis reliquiis, de voter en âme et conscience; et le comte lui-même, quand il présidait ses assises, était soumis à la même juration.

Avant l'institution, plus démocratique et plus large, des hommes quarante, ou gens périts, assumés des principaux manoirs de la bourgeoisie du pays (1) (Voir suprà, p. 585)... avant les

<sup>(1)</sup> Cette institution des hommes quarante, institution qui date du seizième siècle... hommes pris, çà et là, dans toutes les localités principales d'une châtellenie... était déjà, en germe, la représentation légale du pays. C'était l'élément bourgeois, tandis que les jurés n'étaient les représentants que de la classe privilégiée. Mais cet élément ne tarda pas à s'aristocratiser; et presque toutes les sommités de ces nouveaux jurés, et notamment leurs prévôts et leurs clercs, parvenus à l'annoblis-

hommes quarante, tous les jurés et leurs clercs étaient de la plus haute noblesse du pays. Tels étaient les de Reumont chiniens, quand, en 1624, par son mariage avec Philberte d'Awans, le chevalier Jehan II de Reumont, seigneur de Maniru, Linay et Blagny, vint s'établir à Montmédy. Ils étaient, de père en sils, les francs hommes de la châtellenie de Chiny. La cour féodale du vieux comté, sous la prévotation de Gilles du Faing de Jamoigne, ayant Baudoin son neveu, seigneur de la Crouée, pour lieutenant, se composait, alors : de Jehan Orsainfaing du Rossignol, de Jehan de la Cour de Terme et Frenois, de Jehan de Bellefontaine, de Jehan de Prouvy du Hatois, et de Claude de Montflin.

Les de Reumont étaient ambédeux; c'est-à-dire qu'ils étaient jurés tant dans la châtellenie d' Yvoi que dans celle de Chiny (Ch. du 10 mars 1590). Mais Jehan 11, le 17 janvier 1676, ayant vendu à Jean Maljean ses domaines, sur la Semois, à Pin, à Izel, à Naniru, pour acquitter les dettes considérables, que les maux de la guerre avaient fait peser sur Jehan Ier et Ursule du Hautois ses père et mère, Jehan II dut demander à son épée de nouveaux domaines; et son épée ne le trompa point. On a vu, plus haut, p. 697, comment, après avoir été le fameux Jean de Reumont, suivant l'expression de l'empereur, il était devenu le pacificateur de la France et de l'empire; et comment ses enfants, par les du Hautois, arrivèrent à Flassigny: voici comment, par les Custine, ils s'établirent aussi à Frénois.

Les Custine, de temps immémorial, étaient les francs hom-Les Custine de mes des châtellenies d'Ivoy, de la Ferté, de Virton et de Montmédy: mais ils avaient, en partie, quitté leurs anciens manoirs, pour s'établir à Cons en Lorraine, vers 1332 (Voir suprà, p. 417). C'est un des leurs qui précéda les de Reumont à Frénois.

Frénois.

sement, ne tardèrent pas à faire souches des maisons les plus influentes du pays.

L'abbaye d'Orval avait 1/3, plus 1/6 des dixmes sur le cerritoire de Frénois; elle avait les mêmes droits à Montmédy.

Antoine de Custine était copropriétaire de Frénois, au cours du seizième siècle. Ce seigneur était le cinquième enfant de Colart ou Nicolas, premier pair de Rochefort, seigneur de Lombut, marié, le 12 mars 1467, à Marguerite de Villy, dame d'Aufflance, Villy et Domay. N'ayant point eu de postérité, Antoine laissa ses biens à ses frères et sœurs, savoir : François, époux de Didette ou Didiere de Nice — Agnès, mariée à Henry des Armoises de Delut — Thibault, baron de Cons, gouverneur de Chauvancy et époux de Claude d'Espinal — Jacques, seigneur d'Aufflance, capitaine-prévôt d'Ivoy, marié à Jacqueline de Fiquelmont — et Marguerite, femme de Jehan de Saint Maurice.

Ce fut au moyen de leurs alliances avec les du Hautois de Vaudoncourt, et avec les de Lendres de Briey-Fontois-Fiquelmont, que les derniers de Reumont, successeurs de Jean III marié à Ursule du Hautois de Vaudoncourt, en 1650, obtinrent, avec Flassigny, la seigneurie foncière et le domaine de Frénois. Ils s'y installèrent au pavillon de l'enclos du Hat (V. ce mot, infrà). Tout semble indiquer que le manoir d'Antoine de Custine fut alors déplacé, soit par Jean III de Reumont, soit par son fils Gabriel, soit par son petit-fils Henry, lequel en fut alloti, en vertu du partage du 15 janvier 1751: tout indique que le pavillon du Hat fut alors transformé en cette maison de campagne, si plaisante, et plus admirable par sa position et ses dépendances que par la somptuosité de ses bâtiments: car les millésimes 1618 et 1635 sont ceux qui se lisent aux portes des avant-cours.

De ce manoir dépend une chapelle privée, qui est sous le vocable de saint Henry. Henry II de Reumont, lieutenant général, commandant au gouvernement de Montmédy en 1777, repose au pied de son autel; et près de lui sont les restes de Jean III, mort en 1694—de Charlotte de Vospernowe sa seconde épouse— de Henry Ier, époux de Barbe de Boudonville de Delut, et de quelques autres de la famille; les aînés étant in-

humés à Flassigny. Leur chapelle attenait à l'église du hameau, dont le patron était saint Nicolas. Elle a été déplacée récemment et remplacée par une plus spacieuse, qui est aujour-d'hui sous le vocable du vieux saint Martin.

Cette église possède ses anciennes cloches, dont l'une sut levée, en 1731, par Henry I<sup>et</sup> de Reumont avec Barbe de Boudonville; et dont l'autre, bénie en 1775, avait eu pour parrain Henry II avec sa sœur Marie Anne, épouse du baron Antoine Jean Baptiste de Failly.

Les derniers vicaires connus, avant l'ordre actuel, étaient: en 1696, Cl. Willaume — 1710, V. Giles — 1712, P. Roche — 1787, F. Guillaume.

FUNDUM CLETHI; le franc sief de la Folie de Badolet de Cant. de Stensy.

Nepvant. (Ch. de 1259, 1623.)

Commune de Nepvant.

Les tentes de poil de brebis des peuples pasteurs, œulæthes, transmigrés de l'Imaüs, par l'Oural des steppes asiatiques, et par l'Ouran des montagnes ardennaises, dans les clairières du Doelet champenois (V. p. 534)... ces tentes (oel en hébreu) avaient disparu du bassin d'Ivoy, longtemps, sans doute, avant la conquête romaine. Sur le fond des œulæthes de la nouvelle terre (Novianthum) de Nepvant, les læti asti d'Astenay (V. suprà, p. 54) avaient établi leurs charruages (eth, charrue en hébreu), et les colons des terres à légumes du Polliacum avaient disséminé quelques huttes sous la source abondante qui, du dessous de la côte de Heurtebise (V. ce mot infrà), se rend à la Chière, en amont d'Olizy. Il en était resté, au dix-septième siècle, huit ou neuf censes, dont la maîtresse case se trouvait à la Cour (V. ce mot, p. 430), en face de Lamoley:

Celle de ces fermes placée aux confins des deux châtellenies de Stenay et d'Ivoy appartenait, au treizième siècle, au chevalier Badolet de Nepvant, dont la famille relevait de l'abbaye de Mouzon. En 1623, la cense-siefe de la Folie consistait en

une haute tour, au pied de la côte qui est à franchir, par Heurtebise, pour se rendre de Stenay à Nepvant: elle était un peu au-dessous d'une forte source qui en remplissait les fossés, encore aujourd'hui apparents; elle était entourée d'étables, de granges et de jardinages; 46 journaux de terre, plus 6 fauchées de pré en dépendaient.

Ce franc sief donna son nom à une maison noble, de nom et d'armes, dont étaient issus les chevaliers de la Folie de Nepvant: cette maison portait: d'argent, à trois pals d'azur, au franc quartier dextre de sable (?) chargé de cinq annelets d'or, 2, 1, 2... signe de vassalité des inféodataires des abbés de Mouzon dont l'un, Périnet de Bataille (1347), avait été copropriétaire de tout ce canton.

Le premier connu de ces chevaliers batailleurs fut Richard de la Folie, qui suivit Henry Ier de Bar dans toutes ces entreprises: il figure, comme légataire, dans le testament de ce comte, du 3 septembre 1249. Après Richard de la Folie (Richardus malus clericus), châtelain de la Ferté, vient son fils Alexandre Ier, époux d'Isabelle de Soriá (Soiry; av. et dénombr. de 1330); puis Alexandre II, époux d'Alix ou Aleron d'Olizy (13 mars 1367). Après lui la Folie passa à André de Sapogne, fils de Giles, sire de Viller-d'Orval, qui était capitaine prévôt de Chauvancy (5 avril 1612) (1).

Des de Sapogne le sief arriva aux de Mouzay (av. et dén. du 5 septembre 1625), par Anne d'Orey, veuve de Philippe de Mouzay, seigneur du Champy, puis à leurs enfants: Jean — Ferry — Louis — et Marguerite de Mouzay. Elle est aujour-

<sup>(1)</sup> L'acte de baptème de Louise Joseph Madelaine Victoire Thiébault, fille de Charles Gabriel T, avocat en Parlement, conseiller du roi et lieutenant en la prévôté baillagère de Montmédy, et de dame Joseph Rosalie Urbain, dressé à la date du 13 décembre 1781, constate que le parrain Nicolas Louis la Ramée, propriétaire des forges de la Soye, oncle de l'enfant, était alors en partie seigneur foncier d'Olizy, Chauvancy et leurs dépendances, comme ayant épousé Madelaine Car-

ì

d'hui dans le domaine des acquéreurs des biens des anciens Malandry.

Nota. — A mentionner pour mémoire.

FOLIE (le fief de la) (V. à l'article Vaudoncourt).

mouche, dame des mêmes lieux. Cette ensant était sœur de MM. Thié-bault de Montmédy, elle devint l'épouse du lieutenant général vicomte Jamin (V. au mot Olizy, infrà).

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.

## TABLE DES ARTICLES

# CONTENUS DANS LA PREMIÈRE PARTIE..

| A                                     | _                                                                                      | Demonia (la)                                            | Pages<br>166                                                                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Pages                                                                                  | Bergerie (la)                                           | 167                                                                                            |
| Aincréville                           | 2                                                                                      | Billy les mangiennes                                    | 182                                                                                            |
| Alon (la corne d')                    | 11                                                                                     | Bohémont                                                | 183                                                                                            |
| Amelle                                | . 14                                                                                   | Bolandre                                                | 185                                                                                            |
| Amermont                              | 24                                                                                     | Bollemont (V. Eurantes)                                 | 187                                                                                            |
| Andon                                 | 28                                                                                     | Boulain (les deux)                                      | 190                                                                                            |
| Anglemont                             |                                                                                        | Bouligny                                                | 200                                                                                            |
| Arc sur Orne                          | 35                                                                                     | Bouillon (la forge du)                                  | 201                                                                                            |
| Ardenne                               | 39                                                                                     | Bouru                                                   | 201                                                                                            |
| Argonne                               | 41                                                                                     |                                                         | 213                                                                                            |
| Armincourt                            | 42                                                                                     | Brabant sur Meuse                                       | 220                                                                                            |
| Arrancy                               | 43                                                                                     | Brandeville                                             | 232                                                                                            |
| Astenay                               | 54                                                                                     | Bréheville                                              | 246                                                                                            |
| Auberon (mont)                        | 57                                                                                     | Breux                                                   | 258                                                                                            |
| Aufroidcourt                          |                                                                                        | Brière (la)                                             | 260                                                                                            |
| Autréville                            | 60                                                                                     | in . n.                                                 | 276                                                                                            |
| Avencort et Avenoncort                | 67                                                                                     |                                                         | 280                                                                                            |
| Avioth                                | 69                                                                                     |                                                         | 200                                                                                            |
| Azanne                                | 80                                                                                     | •                                                       |                                                                                                |
| Azannes (Soum-)                       | 82                                                                                     | l                                                       |                                                                                                |
|                                       |                                                                                        | C                                                       |                                                                                                |
| Azannes (ad duas Aisennas).           | 88                                                                                     | C                                                       |                                                                                                |
| Azannes (ad duas Aisennas).           |                                                                                        | Capitule des Manses                                     | 291                                                                                            |
|                                       |                                                                                        | Capitule des Manses Car (le), ou la Chière              | 291<br>302                                                                                     |
| Azannes (ad duas Aisennas).  B        | 88                                                                                     | Capitule des Manses Car (le), ou la Chière Castlon (le) |                                                                                                |
| Azannes (ad duus Aisennas).  B Baslon | 88<br>97                                                                               | Capitule des Manses Car (le), ou la Chière              | 302<br>304                                                                                     |
| Baalon                                | 97<br>105                                                                              | Capitule des Manses Car (le), ou la Chière              | 302<br>304<br>308                                                                              |
| Baalon                                | 97<br>105<br>106                                                                       | Capitule des Manses                                     | 302<br>304<br>305<br>307                                                                       |
| Baalon                                | 97<br>108<br>106<br>107                                                                | Capitule des Manses                                     | 302<br>304<br>305<br>307<br>308                                                                |
| Baslon                                | 97<br>105<br>106<br>107<br>117                                                         | Capitule des Manses                                     | 302<br>304<br>305<br>307<br>308<br>310                                                         |
| Basion                                | 97<br>108<br>106<br>107<br>117<br>123                                                  | Capitule des Manses                                     | 302<br>304<br>305<br>307<br>308<br>310<br>328                                                  |
| Balon                                 | 97<br>108<br>106<br>107<br>117<br>123<br>125                                           | Capitule des Manses                                     | 302<br>304<br>305<br>307<br>308<br>310<br>328<br>531                                           |
| Baalon                                | 97<br>108<br>106<br>107<br>117<br>123<br>125<br>127                                    | Capitule des Manses                                     | 302<br>304<br>307<br>308<br>310<br>328<br>534<br>333                                           |
| Baalon                                | 97<br>108<br>106<br>107<br>117<br>123<br>125<br>127<br>138                             | Capitule des Manses                                     | 302<br>304<br>305<br>307<br>308<br>310<br>328<br>333<br>333                                    |
| Baalon                                | 97<br>108<br>106<br>107<br>117<br>123<br>125<br>127<br>138                             | Capitule des Manses                                     | 302<br>304<br>305<br>307<br>308<br>310<br>328<br>336<br>336<br>348                             |
| Baalon                                | 97<br>108<br>106<br>107<br>117<br>123<br>127<br>138<br>142<br>150                      | Capitule des Manses                                     | 302<br>304<br>307<br>308<br>310<br>328<br>339<br>348<br>348                                    |
| Baalon                                | 97<br>108<br>106<br>107<br>117<br>123<br>127<br>138<br>142<br>150<br>188               | Capitule des Manses                                     | 302<br>304<br>307<br>308<br>310<br>328<br>333<br>338<br>348<br>348<br>353                      |
| Baalon                                | 97<br>105<br>106<br>107<br>117<br>123<br>125<br>127<br>138<br>142<br>150<br>188        | Capitule des Manses                                     | 302<br>304<br>307<br>308<br>310<br>328<br>338<br>348<br>348<br>353<br>363                      |
| Baalon                                | 97<br>105<br>106<br>107<br>117<br>123<br>127<br>138<br>142<br>158<br>160<br>161        | Capitule des Manses                                     | 302<br>304<br>305<br>307<br>308<br>31(<br>326<br>336<br>348<br>348<br>353<br>363<br>363<br>37( |
| Baalon                                | 97<br>108<br>106<br>107<br>117<br>123<br>125<br>127<br>138<br>142<br>150<br>160<br>161 | Capitule des Manses                                     | 302<br>304<br>307<br>308<br>310<br>328<br>338<br>348<br>348<br>353<br>363                      |

|                           | Pages         |                              | Pages |
|---------------------------|---------------|------------------------------|-------|
| Cierges                   | 374           | Dunes (les)                  | 544   |
| Cité (la) et le Châtel    | 381           | Dun                          | 547   |
| Clarambault (la cense de) | 591           | Dun (le canton de)           | 594   |
| Clarey et le Clairois     |               | Duzey                        |       |
| Clarey-le grand           | 395           | ·                            |       |
| Clarey-le petit           | 403           | E                            |       |
| Claves (les)              | 405           |                              |       |
| Cloye                     | 407           | Eclisefontaine               | 608   |
| Co'mey et Flabeuville     | 409           | Ecouviers                    | 609   |
| Cons (la baronnie de)     | 415           | Ecurey                       | 626   |
| Consenvoye                | 421           | Embagneux (les)              | 631   |
| Contrée (les noms de)     | 427           | Emorieux (les)               | 635   |
| Cour (la) lez Nepvant     | 430           | Pasamuna (la hamanica d')    | 653   |
| Crédon                    | 451<br>432    | Epinonville                  | 657   |
| Crépion                   | 432           | Eston                        | 644   |
| Créville                  | 437           | Feirena                      | 652   |
| Crocqs (les)              | 437<br>438    | Eurantes (les)               | 654   |
| Crouée (la)               |               | Burdanes (165)               | 004   |
| Cuisy                     | 442           |                              |       |
| Cunel                     | 449           |                              |       |
| Custine (la cense de)     | 457           |                              |       |
|                           |               | Fa (le) et ses dérivés       | 67 t  |
| <u>.</u>                  |               | Fagny                        | 673   |
| D                         |               | Fai (le château du)          | 676   |
| •                         |               | Failly (les deux)            | 678   |
| Damvillers                | 459           | Flabas                       | 681   |
| Damville (le canton de)   | 479           | Flassigny (les deux)         | 686   |
| Dannevoux                 | . 486         | Fontaine                     | 704   |
| Delut                     | <b>. 49</b> 8 | Fontaine (la) de Widebour .  | 711   |
| Dimbley                   | . 514         | Fontenay et Verrières        | 716   |
| Dolmois (le)              | . 515         | Fores (les hautes)           | 717   |
| Dombras                   | . 517         | For ts                       | 717   |
| Dompmary                  | . 526         | Forges                       | 718   |
| Dompremy la cane          | . <b>52</b> 8 | Frater (les deux)            | 733   |
| Doulx (le comté de)       | 534           | Frénois                      | 734   |
| Doulcom                   | . 535         | i Fundum ælæthi, ou la Folie |       |
| Drillancourt              | . 544         | de Nepvant                   | 739   |
|                           |               |                              |       |

#### FIN DE LA TABLE







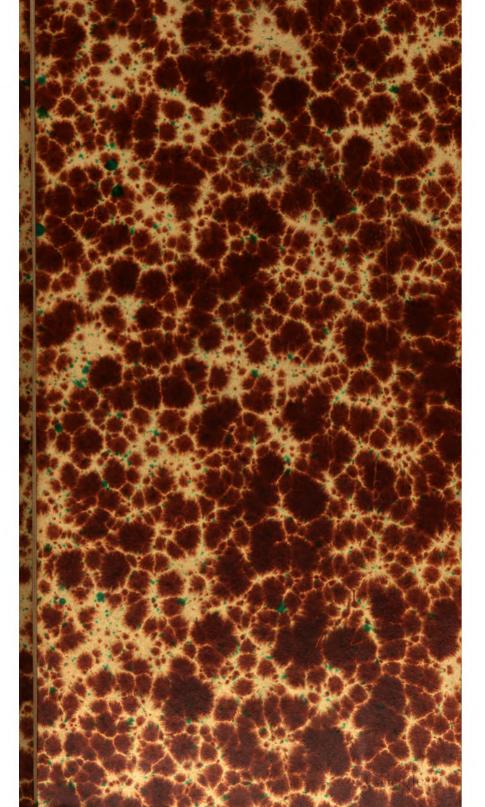